

Ex Bibliotheca majori Coll. Rom. Societ. Jesu

8--3-E-31



IOHANNIS LIMNAEL

# NOTITIAE

REGNI FRAN-

TOMVS ALTER.



all Ami & See Joc Joy



ARGENTORATI,



M. DC. LV.







( 1. )

## NOTITIAE REGNI FRANCIAE

LIBRI TERTII,

De Statu Franciæ Ecclesiastico,

CAPUT I.

De libertate, & immunitatibus Ecclesia.

Gallicana (a).

Na olim in Francia religio, & Ecclefia, nunc duplex: nempe illa, quæ CatholicaRomana, & altera, quæ Reformara dicitur.
Catholicam-Romanam qui fequuntur, dicunturquidem Pontificii ac Papiffæ (b), fed non in
un de arbitrio Pontificis dependent, propter Eccafalicama (c), quæ poft Romanam primastenet, immumit, & earum caufa Franciam regnum libertatis vocant (c).

Lunnais, inquam; respectu Pontificis, cuius potestarem in
noundlisslane non admittunt; in aliis cum limitatione tanm. Pontificis Legato à latere, Regni limina transfiredi non
sull confeniente Rege: confeniere is autem prius non so-

Leauspotellatem, fibi à Pontifice commissan, exercere per — myet delegatum (g), non potest, nis Rex confentiats uriss, quam cidem placeat; quod autem Legatus peredifinction in scripturam relatum, Curiæ exhibere teneantequam Regno exeat. Comitis Palatini, à Pontifice creatis

Inquamlibertati Regni, & Ecclesia prospectum (f). Idem



NOTITIE REGNI FRANCIA

creati, nulla est in Gallia autoritas (k); nec Notariis Apostolicis permissum secularium contractus excipere (1). Pontifici non licet Regem deponere (m), nec excommunicare (n); non fubditos absolucreab obedientia lege (0); non Regnum in prædam dare; non iudicare de iure, prærogatinis, vel priuilegiis, regni, vel Regis (p): non legitimare ípurios, vel illegitimos, nec eos reddereidoneos, vt succedant parentibus, vel hi illis, nec capaces facere officiorum & dignitatum fecularium (q), non fame restituere laicos, non clericos ctiam generaliter (r): non remittere taductionemignominiosam (tamende honorable) impositam laico à ludice Ecclesiastico (5): non prorogare tempus prafixum executoribus testamentoruni (1),non convertere legata in alium vsum, quam testatori placuit ( "): non per se, vel legatum suum, aut subdelegatos, exercere inrisdictionem in subditos Regis, etiam confentientes (x), in causis petitionum dotis, separationis coniugum, respectu bonorum, criminis adulterii, falsi, periurii, sacrilegii, vsurarum, aut restitutionis bonorum male acquisitorum, per contractus illicitos, seu vsurarios; turbatæ pacis publicæ, fiue id factum introducendo nouam sestam seditiosam, fine hareticam, dummodo de sacto quastio agitatur; nec vllo alio modo, quacunque in materia, cafu, quo cognitio pertinet ad Regem, & ad judices seculares, absoluere subditos Regis eiusmodi in causis, nisi quantum conscientiam folam attinet, & iurifdictionem poenitentialem: non cognoscere de crimine laici pure laico, nec ob crimen pure ecclesiasticum eum condemnaread solutionem mulche pecuniarie, vel similealiquid aliud, directe concernens temporalia (y): non concedere Ecclesiasticis, qui sunt sub obedientia Regis, aut aliis,qui beneficia tenent in Regno Francia, facultatem testandi de bonis, & fructibus beneficiorum, fitorum in Regno, contra leges & consuetudines Regni, prouinciarum, aut locorum (7): non vlli dispensando permittere, vt possideat bona in Regno, contra leges, statuta & consuctudines locorum, citra voluntatem & affensum Regis ( aa): non dare licentiam Eccle-

fiafti-

#### LIBRI III. CAPVT I.

Tout lenandi bona immobilia Ecclesia, aut beneficiorum is a matalitatis vegentis (bb), multo vero minus iubere, aut paradicuationem iftorum immobilium, cum claufula, in (bias (ce): non derogare per prouisiones beneficio-La la lomodo, fundationibus laicis, & iuris patronoso (coron (dd); non vti sequestratione reali in materia bolcherum, aut alia Ecclesiastica (ee): non dare Inquisitori File scapiendi, aut arreftandi, fine auxilio & autoritate bra-Ma Ecularis (ff). Nec Papa, nec Legarus einsdem à latere, coocere possunt de causis ecclesiasticis in prima instantia, acceremifdictionem in subditos Regis, aut degentes in Reno aclocis Regi parentibus, fiue id faciant percitationem, tonem aut alio modo eriam in id consentiente subdim ctiam obtinet in illis, qui se exemptos asserunt ab 4 1 sdictionibus ecclesiasticis, & immediate subditos Sein Mololicz; aut vbi causæ eo legitime deuolutæ fue-Horum respectu, in illis quæ ad jurisdictionem Pon-Main pertinent, folum poffunt dare indices delegatos in parmingni, vbi caufwilla agitari debent, secundum ius como ca millaipsadioccesi (hh). Quod si contingat appellari modi iudicibus delegatis, appellatio, & causa, agi,& iu-4 a bidem debet, periudices alios Regni ad hoc delegatos, decisionem finalem. Similiter, propter appellationes, Arthunta Primatibus, & Metropolitanis, in caudis spirituali-Papam, tenentur dare judices in partibus, & intra eandiecesin. Non potest præterea Papa augere taxam proum que fiunt in curia Romana, de beneficiis in Francia " confensu Regis, & Ecclesia Gallicana (ii): non vnire, nnedere beneficia in eodem Regna ad vitam bene-| kk |, aut aliud tempus ( // ): non pensiones (mm) robineficiis Regni, habentibus curam animarum, nethe super aliis, quamuis consensus beneficiarii acce-18 % l, altter constituere, quam secundum præscriptum

decretorum Concilii, & fanctiones Canonicas, in emolumentum relignantium, dum relignarunt hac conditione expressa, aut vt componat litem de beneficiis motam (00). Non permittere, vt ille, qui pensionem super beneficio constitutam habet, illam possit transmittere in alios; non,vt resignans retineat, loco pensionis, omnes fructus beneficii, quod resignauit, aut quantitatem illorum fructuum excedentem tertiam corum partem (pp): non transigere (qq) cum illis, qui reuera intrusi (rr) fuerunt in beneficia Regni, super fructibus male ab lisdem perceptis, neque eos illis remittere, vel in totum, vel pro parte, in emolumentum Camera Apostolica, in præjudicium Ecclesiarum, aut personarum, in quarum vtilitatem eiusmodi fructus conucrti debent. Non ipse, nec ipsius Legatus, dispensatione aut remissione supplere graduatis (ss) cursum & terminum studiorum, quo cos capaces reddar nominationum ad beneficia, acalia eiusmodi iura (11): non conferre, nec vnire nosocomia, & elephantiacodochia Regni, in quibus locus non datur regulæ de pacificis (un): non creare Canonicos, Ecclesia Cathedralis, aut Collegiata (xx), sub expectatione futura prabenda (yy), ne quidem cum consensu Capituli, aliter quam vt folummodo is, quem creauit, in illa dignitatem retineat, personatum (zz) vel officium; non conferre primatias dignitates Ecclesiarum Cathedralium, post Pontificales maiores, nec primarias dignitates Feclefiarum Collegialium, in quibus obseruatur forma electionis, præscripta à Concilio Lateranensi (aaa): non dispensare in prejudicium laudabilium consuctudinum & statutorum Ecclesiarum Cathedralium, aut Collegialium Regni, concernentium decorem, tuitionem, continuationem & augmentum sacrorum, vel diuinorum officiorum, fi primlegium adfit (bbb) non conferre alicui plura beneficia sub codem tecto, siue id siat ad vitam, aut aliud determinatum tempus, etiam vbi sunt vniformia, vt funt duo Canonicatus, duæ præbendæ, aut dignitates in vna Ecclesia (ecc) &c. Porro libertatis Ecclesia Gallicana non mi-

nimus

#### LIBRI III. CAPVY L

e no eff. as in co cognoscitur, quod non ligatur regulis Las Mar Apostolica, nisi sponte illas admittat (ddd), vt aden la la de publicandis resignationibus (eee), de verisimili notito de infirmis resignantibus (ggg): quod non o-- a Postificum recepit Canones (hhh), imo nec omnium Commum (iii), inprimis Tridentini. Quamquam enim il-Liga à Duce Mainio fine exceptione publicatum' am tamen, ob defection porestatis, vim habuit publi-... & visum postea fuit multis, illud recipiendum, puobservandumque quidem esse Regis autoritate & ded faluis maiestate Regis & libertatibus Ecclesia Gallar mam), contra quas multa variaque constituit (nnn), in dan m fingulorum ordinum (000). Aliis tamen placuit,omnipromulgandum, aut approbandum (ppp); quorum hucmmota stetit sententia. Vr vero à parte Pontificum , pa mulas Regum Francia familias, libertatibus illis vis inunuifapius, & illata quandoque (qqq), cooperante ambitio-", anonnunquam calamitate (rrr), fuit : Ita Rex, Patlamenen, Vniuerlitas, Prælatine, nonnunquam rem in integrum ne terunt flatum (sss), cæterisque se opposucrunt conatibus, modis (ets); potitionum autem olim appellando ad fu-Concilium (unu), postea vero appellatione instituta, tanpen de abufu (xxx), appellation comme d'abus. Fundamenbunus appellationis alii ex sicra Scriptura, alii ex iure Canoneo petunt (377): rem ipsam vero, sub finem regni Caroavil. 277) aut vt alii, circa regnum Ludouici XII. (adaa) ina dictam memorant. Appellatione hac vtuntur, tam Laici, qua Clerici: Illi, quando Prælati, vel iudices Ecclefiastici decount, vel sibi quicquam vsurpant, in præiudicium Regia, laica iurisdictionis, vel aduerfus facra decreta, quæin Galнесерга, contra libertates & priuilegia Ecclesiæ Gallicanæ, Loncordata cum Pontifice facta, aut Constitutiones Regias, urefla Curiarum supremarum (bbbb). Clerici ad hoc remeconfugiunt, vbi à iudice laico illorum iurisdictioni, au-

toritati, aut priuilegiis, vis inferrur (ecc). Vtrique vero appellant ad Parlamentum, vel supremam curiam, vt illa de negotio citra affectum cognoscat, feratque sententiam (dddd). Si appelletur propter rescriptum, quo se laici prægrauari dicunt, non. contra illud interponitur appellatio, verum contra cius executionem (eeec). Certepermagna huius appellationis fuit, estque vtilitas (fff), contra quam sine ratione (2222), & causa (bhbb), declamant Episcopi.

### Testes & Testimonia.

a) Delibertatibus Ecclesiæ Gallicanæ scripserunt ex professo, Petrus Pithœus, Claudius Fauchetus, Antonius Hotmannus, & Marcus Vulsonius.

b) Vide supra lib. z.cap. y. lit.n.

c) L'Eglife Gallicane a toufiours en la preference & preseance par dessus toutes celles de la Chrestienté, au sainst Siege de Rome : Fanyn au theat. d'honneur,lin.z.chap.13.pag.397.

d) Libertates funt, non priuilegia; inter quæ duo magna est differentia. Les princleges sons passedroits, consistans en l'obtention d'vne grace, ou dispence, contre le droit sommun: les libertés sont franchises, procedantes d'vne continuelle retention de la liberté naturelle. C'est pourquoy on a iustement repris de nostre temps l'antique Ferrant, qui a escrit de privilegiis Regni Francorum, & le Deputé general du tiers Estat, és Estats encommences à Blois en l'an MDLXXXVIII. que appellerent les immunités de l'Eglife Gallicane, privileges, au lieu qu'ils les deuoiens appeller, libertés, Car elles ne prouvennent pas d'aucune dispense, ou concession particuliere, contre le droit commun, ains de la conseruation perpetuelle de nostre franchise originaire, & naturelle, on ce que nou n' auons laisse le souverain Chef de l'Eglise voiverselle entrer en possession de certains adnantages sur nous, que les autres Estats de la Chrestienté ont presque sous toleré. Difference, au surplus, qui n'est point verbale, mau reelle, & sort importante à l'effett : Car les prinileges sont odieux de leur nature, est ans contraires au droit commun; & à l'opposite, les franchifes sons fauorables, estans fondées en la liberté naturelle, continuellement maintenue: Loy leau des droite des offices liu. x. ch. 9. n. 2. & 3. (Priuilegia funt prærogativæ, prouenientes à dispensatione contra ins commune : Libertates autem sunt immunitates, que causas habent, à continuo exercitio seruatæ libertatis naturalis. Iuste itaque nostro tempore reprehensus fuit Feraldus, qui scripsit de privilegio Regni Francorum, nec non Deputatus generalis textii ordinis Regni, in comitiis haberi copeis Blafia.

manitates Ecclesiæ Gallicanæ priusmamme appellaffer, quas libertatum elogio infignire debuiffet. The community adilpensatione, aut concessione singulari, contraria dem, verum ex conferuatione perpetua postræ libertatis primæ-11 July qua vii fuimus, haud permittentes capiti inpremo Ecclefia apprehendere apud nos polleffonem nonnullorum iurium : vt Christianorum gentes tolerarunt. Est vero illa differentia non verlealis, & in effectu haud exigui ponderis. Quippe, prinilegia natua com lunt, vt contraria iuri communi; libertates autem fauorabiles, ulan tain libertate naturali, er continuo eius viu.) Les libertés de l'Egliemedependent de deux maximes fort connexes, que la France a rousiours me surcertaines. La premiere est, que les Papes ne peunent rien commander, notant, fois en general, ou en particulier, de ce qui concerne les chofes tem-Mandand terres de l'obeiffance, & founerainete du Koy tres Chreftien, & turenmandent, ou flas uent quelque chose, les subietts du Roy, encore qu'ils fuson acine sone senus leur obest pour ce regard. La seconde ; qu' encores que le to me etcognu pour founer ain és choses spirituelles, toute fois en France la puishud lue, & mfinie n' a point de lieu, mais est recensie & bornée par les Caoregles des antiens Conciles de l'Eylife, receus en se Rojaume. Et in hoc an acconsistis liberlas Ecclesia Gallicana. (Libertares Ecclesia Gallicaa syndent à duabus regulis maxime coharentibus, quas Francia semettis habuit. Prima harum est; Papam nihil fubere, aut statuere ? 4 segeneraliter, siue in specie, quod concernit tempotalia, in prouina Sais Regi Christianissimo; & si contrarium attentet, subditos Regis, sun Uencos, eidem parere non esse obligatos. Altera; licet Papa in causis ocualbus habeatut pro supremo Domino, non tamen eius potestatem Wolsten & infinitam locum habere in Francia, sed prolimite tenere caand regulas antiquorum Conciliorum, quos quasue hoc regnum fus-Einhoc maxime confistit libertas Ecclesia Gallicana.) Ita legitur au

Stant des Memoires de la Ligue, pag. 762.ex Pithao, Gallia vocatur Regnum libertatis, & non obedientia, vt funt Gerauna, Hipania, Italia &c. Autor tractatus de potestate Papa, (qui annexus hacelli tractatui, de iure feculari Romanorum Pontificum ) c. 2. pag-

Nide supralib. 2. c. 6. lit. ee, Le Pape enuoya P an M DC XXV. le Carluberm en France, il arriua le XXI. May, à Paris, & presenta le bref, que Jauait donne pour cet employ, au Parlement de Paru, falon l'ancienne , man pun que le Pape anoit obmis dans le bref de donner au Roy la quaun de Nauarre, qui ne peut luy estre denice fans iniustice, le Parlement urenfier, & l'obligea, auant que paffer outre, de le faire corriger. Or le Legat arriuant à Paru, fut descendre à S. lacques du Hautpas, où le Chergé de la ville, les Cours souveraines, & les autres Officiers, imques au nombre de douze mille personnes, furent le saluër, & receuoir sa benediction : aprés eux les Prelats, aui se presenterent à Paris, luy vindrent rendre leurs devoirs. Ily avoit eu quelque different fur l' habit , auquel ils denoient paroiftre deuant luy , le Legat defirant, qu' ils eussent le Rochet, & le Camail, couverts d' vn mantelet, pour marque de cesqu'ils n' auoient point d' authorité en sa presence : mais les Presats ne se pounans accommoder a cet ordre, comme contraire aux loix de l'Eglise Gallicane, il fnt accorde par temperament , & pour donner quelque satufaction au Legat, que ils l'iroient faluer auec le Rochet, & le Camail, couverts d' un mantelet, & que ils l'accompagneroient auec cet habit à la caualcade iusques à Nostre Dame: mau qu' y estans arrivés, ils pourroient ofter leurs mantelets, le tout sans preiudise de leurs droits: Autor de l'histoire du ministere du Cardinal de Richelieu, som. I.pag. 182.

g) Le Legat à latere ne peut deputer vicaires, ou subdeleguer, pour l'exercice de sa legation, sans le consentement exprés du Roy, mais est tenu exercer lur-mesme son pounoir, cant qu'il dure : Ledict s. Recueil des Memoires de la

Lique, p. 773.inf.

h) Le Pape n'enuoye point en France Legats à latere, auec faculté de reformer, juger, conferer, dupenfer, & selles autres, qui ont accoustume d'estre specifiées par les bulles de leur pouuoir , si non à la postulation du Roy tres Chrestien, ou de son confentement : G le Legat n' vse de ses facultés, qu'apres auoir baille promeffe au Roy par efcrit, fous fon fein, & iure par fes fainttes Ordres, den' vfer desdites facultés és Royaume, pass, terres, & Seigneuries de fa subiettion, si non tant, & filonquement, qu'il plaira an Roy; & que fi soft, que ledit Legat fera aduerti de la volonté au contraire, il s'en desistera & ceffera: Ledict s. Recueil des Memoires de la Lique,pag.764.

Vide Supra lib. z.c. 6.lit.ff.

k) Vide fupra d.lib. 2 c.6.lit.bb. 1) Vide supra d.c. 6.lit.cc.

m) Arnifæus, de fubiett. & exempt. Clericor.ac de potefface tempor. Ponzificis in Principes, cap. 7.n.3.4.0 5. n) Vide fupra d.lib.2.c.6.lit.kk.II.mm.nn.00.

Le Pape ne peut exposer en proje, ou donner le Rojaume de France, & se qui en depend, ni en priver le Roy, ou en dupofer, en quelque façon que ce fois. Et quelques monitions, excommunications, ou interdictions, qu'il puisse faire, les subretts ne doinent laiffer, de rendre au Roy l'obeiffance deue pour le temporel, & n'en peuuent estre dispensés, ni absous par le Pape: Leditty, Recueil des Memoir. de la Ligue, pag. 766.

Le Pape ne peut iuger, ni deleguer pour cogneiftre, de ce qui concerne

minus, premiumes , & princileges de la Couronne de France, & fes appartesaun: en pladeiamais le Roy de fes droits, & pretenfions, qu'en fa Cour propu Ulis , Recueil des Mem. de la Ligue , d. pag-766.

of le dopene peut legitimer bassards. E illegitimes, pour les rendre capartiquestes, un leur estre succedé, su pour obtenir offices, & estas seculiers, un supament mainente adiponter, pour estre pour neue aux ordres sacées, & louisment fassards ententiers, pour cere gerad, aux sondations seculieune, punique abenue, est assard est sait ente les seculiers, ou Exclessifiques, sur impamannes, Biens seculiers, au pareillement aux statutes, constituers, & annus sinainens seculiers, et les sit s, Recneil de la Ligue, pag. AGG. f.

t). Repeut aucunement restituer les lais contre l'insamie, par eux encouru, ulustirus, si aen aux sins d'estre receus aux ordres, offices, d'adles Ecclessaspan, d'un autrement : Ledit 5. Recueil des Memoir, de la Ligue, p. 767.

 Nepeut remetree l'aménde bonorable, adiugée à vu lay, encorei que lundemains suffil à euge Exclifussiques, ce contre vu cler, comme fui sant telle materiale bonorable partie de la reparation civile. Mem de la Lique, d.p. 767.
 Nepeut privoger le temps domé aux executions de testament, pour

Nepeu proroger le temps donné aux executions de testamens, pour finituution d'iceux, au preiudice des beritiers, legataires, creanciers, ér autus ourinterest civil: d. pag. 767.

1) Repeateonuerir aucunissegs, ores qu'ils sussent pitopables, en autre signantela volonte des désimils, si nou és cas, séguels telle volonte in epourrois in temples prondements on qu'il ses soits aires la date commutation, rous mune qu'éditre as elle joit equipollerute àce, qui auoit est codonné par valuent, matre disposition de derniversévolontes dont neutruoins, outre le la massiment de la position de la partient au tige la si, de pag, 767.

1) Le Pape ne peut par lay, ni par fon Legat à latere, ou par ses subdeles au Rey, messare de leux consonteuent, en constituent au la latere, par la latere de la latere del la latere de la latere de la latere del la latere de la latere del la latere de la l

Clerici Episcopos : Roussel, lib. 6. histor. iurudict. Pontif. cap. vlt. num. 1g.

pag. 683.

") Ne pent cognoiftre des erimes, qui ne sont purs Ecclesiastiques of non mixtes, à l'encourre de purs laite, mais bene à l'encourre de te gens d'Egist sentente, outent, est entendaires Canonis ment, est pendation Canonis ques, decrest Conciliaires, or programas ques, conféraiement à tecuri: Et quant aux laite pour les erimes purs l'ests fuffiques, no peut vier conne ent de condamnation d'amendes peutusiares, ou autres, soncernant directement se comportis. Mem. de la lièque, pag. 760,

2) Repent baller per mission anx gent d'Eglife, essant el l'obsissance da Royame, ou autres, tenàns benefices en ce Royame, mession sux requires d'reisgioux prosses estes estes de tenèn est partie de leurs beneficis siècus est Royames, priendice clèvordonnauces d'absistad Roya des constitunes des pais d'promites d'iccles; n'inespessor, per per ne destre le chest deceles, ne leur fuecedent en tona leurs biens, messence es spuits de leurs benefices: da 17. Det, 765.

aa) No peut ausi permettre, ou dispenser aucun, de tenir, & posseder biens en ce Rojaume, contre les loix, status, ou coustumes des lieux, sans congé, & li-

cence du Roy: d. tr. pag. 768.

bb) Ne peut permettre aux Ecclesiafiques, d'aliener les biens immeubles des Estifes, & beunfices afin en France, pour quelque causse d'utilité entiènte avregnen necessités que ce pint of par quelque forme de contrad que ce pusse effere, comme par vendicion, échoange, sinfeudation, bail à ceus, ou à rente, emplystof à longues années; encor que leujits benefices sojons de ceux, qui sé distint exempts, & immediatement subseils au faind Siege Applicique; maus bien peut bailler rescriptes, ou delegation, à labietà de babirans de cu Royaume, à sin de cognoi-frestrainte resigne de l'utilitée unident, eurogen enceçsité, de ce s'id, sinuant la forme de droit, interposer fa consirmation. O son decret, selon que la matie-relevequiere; sant soutes bio urreprendre sur es, qui est de la turudicion seculier.

cc) Moins encore peut-il ordonner, ou permettre, aucune alienation des-

dits immenbles, anec claufe, inuitis Clericis ; d. er. pag. 768.

d4) Ne peut deroger, ni preiudicier, par provisions beneficiales, ou antrement, aux fondations laicales, & droits des Patrons laics, de ce Royaume : diet. pag. 768.

ee) Ne peut yfer en France de fequestration reelle, en matiere beneficiale, on autre Ecclesiastique: d. pag. 768.

f) Vn Inquisteur de la soi, n'a capture, ou arrest, en ce Royaume, si non par l'aide, & authorité du bras seculier : d. tr. pag. 770.

gg) Le Pape, ou son Legas à laucre, ne peuvene cognoistre des causes Ecclessa-

chfestiques en premiere inflance, ni exercer iuridition sur les subietts du Roy, t deacurant in fon Royaume, pais, terres & Seigneurics, de fon obeiffance, foit parciaim, delegation, ou autrement, pose ores qu'il y eust consentement du shint: nentre ceux-mesmes, qui sc descent exempts des autres iurisdictions Ecclefafique, & immediatement subiects, quant à ce, au faintt Siege Apostolique, on lanincinfes y font legicimement denotues : pour le regard desquels, en ce qui eft h sinridillun, il peut feulement bailler inges delegues in partibus, qui eft a diniepmusdeidus Rojaume, terres & Scigneuries, où lesdites caufes fe doinent truder se évus commun, & au dedans des mesmes dioceses: Desquels euges deliquis les appellacions (fi ancunes s'interiettent ) y doiuent aussi estre traictées, mous ela finale decifion d'icelles, & par inges du Royaume à ce de legues. Et s'il fin excentraire, le Roy peut decerner ses lettres inhibitoires à sa Cour de Parlemen, on autre iuge, ou se peut, la partie y ayant interest, pouruoir par appel unne Cabu: d tr.pag. 771.

bb) Semblablement, pour les appellations des Primats, & Metropolitwo, en causes spirituelles, qui vont au Pape, il est tenu bailler iuges in partibus, kumandem dicecefin: d. tr. & p. 771. Delegatio summi Pontificis, qua ayeans causa committitut, extendi non debet extra partes, dice cesinque

legocum: Roussel lib.4. histor. Poneif. iurnd. cap. 9. n. 8. pag. 519.

i) Le Pape ne peut augmenter les taxes de prouisions, qui se font en cour le luis, des benefices de France, fans le confensement du Roy, & de l'Eglife Galli-

Quot modis vniones beneficiorum fiant, explicat Petrus Gregous Thololanus in fint som. iuru vninerfi, lib. 17. cap. j.n. 6.

E Le Pape ne peut faire aucunes vnions, ou annexes, des benefices de ce Incuntiala we des beneficiers, ni à autre temps, man bien peut bailler rescripts the sumes al effect des vnions, qu'on entendra faire felon la forme contenue au Omade Conflance, & non autrement; & ce auec le consentement du patron, & kiras quiyont intereft: d. er. des Memoir.de la Lique, pag. 772.

ma) Pensionarius est inter personas Ecclesiasticas, qui annonas, seu pulinem, aut portionem capit ab aliqua mensa, vt dicunt, Capit Mari, vel thalique beneficio seu Ecclesia : interdum mercedis nomine, aut in remulezumem præfiti commodi, vel alía de causa iusta. Hæc eatenus iusta vitau, li modo clericis, à quibus capitur pensio, relinquatur, quantum exipro oblequio, & munere cultus diuini eis imposito, & adhibeatur brione, in constitutione pensionis, autoritas: c. auaritia 10. de prabend. millicita, & prohibita eft, exemplo nouorum censuum, & oneand import nequeune: c. probibemus, de cenfib. Clement. 1. 5. cadem, de negigent. pralat. Tholofan. d. er. lin. 15. cap. 27. n. 1.

14) Le l'ape ne peuc creer pensions sur les benefices du Royaume de Fran-

ce, ayans charge d'ames, ni sur autres, ores que ce fust du consentement des beneficiers, si non conformement aux sainces decrets concellaires, & sanctions canoniques , au profit des refignans, quand ils ont refigné à cesse charge expresse, ou bien pour pacifier benefices litigieux; & ne peut permettre, que celuy, qui a penfion erece sur un benefice, la puisse transferer en autres personnes, ni, qu'aucun resignant resienne, au lieu de pension, tous les fruits du benefice resigné, ou autre quantité desdits finicts, excedans la tierce partie d'iceux, ores que ce fust du con-Gentement des parties, comme dit est. d. tr. des Memoir. de la Ligue, pag. 772.

00 ) Cap. nifi 21. de prabend.

Iure Pontificio interdum probatæ referuationes pensionis víque ad mediam parrem fruchnum beneficii, in Gallia tamen ad tertiam vique partem reformari folet, relictis duabus beneficiario: Rebuff. in praxi benefic. tit. dereferu. n. 18. 19. 20. Tholosan, d. tr. lib. 17. cap. 10. n. 7.

qq) Le Pape ne peut composer auec ceux, qui auroient esté vrays intrués benefices de ce Royaume, sur les fruicts mal prins par eux, ni les leur remettre pour le tout, ou en partie, au profit de sa Chambre, ni au preiudice des Eglises, ou perfonnes, au profit desquels tels fruitts doinent estre conuertu: d. tr. des Memoir. de'

la Ligue, pag. 772.

77) Intrusi opponuntur titulariis, & sunt omnes, qui non intrant in beneficium per oftium, aut fine canonica inflitutione, & qui interrogati cur possident: nihil aliud quod respondeant habent, quam quod possideant. Item illi, qui fine titulo funt, & caufa possidendi, si possessionem nanciscantur beneficii ante collationem, vel post collationem propria autoritate, alio possidente, possessionem capiant: &c. Tholosanus d. lib. 17. cap. 18. 11. 3.

ss ) Le Pape, no son Legat, ne peuvent dispenser les gradués des temps, & cours de leurs estudes, ns autrement, pour les rendre capables de nominations de benefices, & tels autres droits, & prerogatiues : d. tr. des Memoir. pag. 773-

tt) 'Ad explicationem huius faciunt illa, quæ annotauir Tholos.d.tr.: & lib. 17. s. 6, n. 43. 44. & feqq. In Gallia exigitur, vt is, cui confertut beneficium, sit regnicola, vel ius regnicola impetrauerit. Deinceps, vt, quibus prælatusæ dantur, fint Magistri in Theologia saltem, vel Licentiati, vel Do-Cores, aut Licentiati in altero iutium, iuris ciuilis, aut canonici, in Vniuetfitate approbata. Sint graues personæ, viginti septem annorum salrem, nominati à Rege summo Pontifici intra sex , vel nouem menses ; & in minoribus beneficiis distinctio adhibetur beneficiorum debitorum graduaris nominatis, & graduatis simplicibus, & aliis idoneis, per mensium anni distin-Ctionem, in quibus beneficia vacauerint: 1.hacomnia, in §.1.de Regia ad pralat, nom. in concordatis Gallia. Nam beneficia vacantia in menfe Iulii, & Ianuarii (6. prafatique ordinarii, de collat , in concordat, de mensibus vide tit. de Regia facult. primi mensis nomine, inconcordatu) debent conferri graduatis,

faltem -

preffic

alem Beccalaureis nominatis, qui in Vniuersitate Regni prinilegiata, per åbinum leupræscriptum tempus studuerint; nempe (\$.praterea volumus, de tollas, intencerd.) Magistri, seu Licentiati, aut Baccalausei in Theologia per decemmum; perseptennium Doctores, Licentiati, in iure canonico, ciuili, & Medicina; quinquennium Magistri, aut Licentiati in attibus. Cum tamenferensium Baccalaureis simplicibus in Theologia sufficiat, quinquennum Beccalaureis iuris ciuilis, vel canonici, nisi nobilibus sint parentibus otti quo calu; iuris ciuilis & canonici Baccalaureis triennium lufficit; debetamen constare de riobilitate, attestatione propria, qua infinuari debet,. va camaliislitens, seu codicillis gradus, & nominationis. Exigit & constiatioRegia, & conventiones Gallicæ, & fummi Pontificis, vt,qui gradusallequantur, fint graduati in Vinuer sitate, seu Academia, non sub bulla: sint deline nominati (5: volumus, de collat. in concord.) quodque literas præfentaunite, aguo beneficia obtinere defiderant, gradus & nominationis debitotempore, nempe quadrage sima (d. S. prafatique, & S. tencantur, de collatiacmind.) & postea petant vacantia beneficia, & prolequantui. In mense hmis, & Octobris, beneficia quæ vacauerint, debentur quoque graduaris, faton funt affecta folis nominatis, verum etiam & simplicibus, qui literas form graduum; cum tempore studii, debite insinuauerint. At in reliquis ambus, Maio, Iunio, Augusto, Septembri, Nouembri, Decembri, Fehttario, de Martio, beneficia vacantia possunt libere præsentatis à patronis, & sinepræsentatione, conferri ab ordinariis, alterius qualitatis hominibus, illoquatamen idoneis; hoc observato, vt, si beneficium sit villæ muratæ, meanurillud conferre graduato, vel ad illud præfentare aliquem graduaam, seu limplicem, seu nominatum, (§. flaturum quoque, de collat.in Conmil in Ecclefin autem, eod.tit. in pragmat, fanct in Constit, antiq-Ludou.XII. m.ar.6.) & qui saltem studuerit in altero iurium , vel in Theologia per menaium. Obseruamus quoque in qualitate nominationum, vt in literis nominationum exprimi debeat beneficium, quod tunc quis possidet, & venuscius valor; alioquin inutiles illis funt: (6. volumus, de collat in Concordat. 6. inuqued miner s. cod. tit. in pragm. santt.) quia, si quis possidet beneficium, rebeneficia, habentia prouentus ducentorum florenorum, velaureorum & Camers, non pote(t in vim gradus, & nominationum petere beneficium nans (d.s. rolumus, & s. quod fi qui ex dilliu, cod. tit.de collar. in pragm. fanct.) Enque regula generalis in gratiis ad beneficia, seu in expectatiuis beneficiotam, 15, qui eas impetrat, teneatur beneficii, quod possidet, verum valorem aramete, alioqui impetrationes nullæ funt. (in Regula Cancell. 61. Clement. 14undends.poftulafti 27.c. ad audientiam 31.de reseript.) Item & aliæ qualitawheelcii in gratiis, feu mandatis, exprimi debent, quod curata, vel altegenetis, aliter nullæ: quamuis in aliis impetrationibus, qualitatis ex-

pressio omissa non noceat: Rota decif. 202, in antiquis. Cæterum singulate elt, & notabile, collationem factam, in yim gradus alterius beneficii, graduato, habenti beneficium ducentotum florenotum auri, ipfoiure non elle irritam, & ideo non elle eius incapacem; veruntamen, polle alium graduatum illud beneficium petere à collatore, & ita profequi. Quia postquam huic graduato non debetur in vim gradus, ergo alteri debebitut. Item, notabile quod antequam sit provisum graduato infinuanti vsque ad prædictam summam ducentorum aureorum, poterit petere aliud benencium, compatibile tamen cum primo, licet prius baberet vnum, vel plura : Rebuffus in & volumus, ad ver in vim gradus, & in verb non posit : de collat. in concord. per c. quamuu primum, de prabend. in G. Non poterit tamen incompatibile petere,nec consequi, nisi prius habita dispensatione: c. ordinarii, S. i. de offic. ord. in 6. Dico autem præcedere debere dispensationem ipsam acceptationem; nam dispensatio posterior non firmat acceptationem : 6. quamun, de rescript, in 6. nec rehabilitat in preiudicium alterius: c. per veuerabilem, qui fil. sint legit. Nominationes porto, quæ dantur, tamen concesse censentur secundum personarum, quibus dantur, qualitatem: nempe, si regulares, ad regularia; si seculares, ad secularia tantum. (d. 5. volumu, in concord. c. cum de beneficio de prabend, in 6. c. poffesiones, de reb. Beclef, non alienand.) Nec dispensatio hie summi Pontificis, iuuate potelk confusionem, & mixtionem qualitatum (d.\$ volumus, verf. infuper.de collat.) Obletuatur quoque, vt in mensibus, quibus debentur beneficia gtaduatis, & nominatis, antiquiot præferatur, qui eo anno literas studii, gradus, nominationis, & atteltationem nobilitatis, si eius vtatut priuilegio, infinuauerit, tempore congruo. Quod fi concurrant nominati ciusdem anni, Doctores Licentiatis, Licentiati Baccalaureis, (demtis Baccalaureis formatis in Theologia, quos, fauore studii Theologia, Licentiatis in iure ciuili, aut Canonico, aut Medicina præferri placuit) Baccalaurei iuris Pontificii, aut ciuilis, Magistris in artibus præferuntur. ( 6. statumus quoque, 6. r. de collat.in concord.) În beneficiis autem, debitis simplicibus graduatis, qui gradus quoque literas debite infinuauerint, collatores & Patroni, possunt præferre eiuldem qualitatis quem volent &, vt dicitur, est locus gratificationi : Sicut in nominatis, si concurrant Doctores cum Doctoribus, & Licentiati cum Licentiatis, Baccalaurei cum Baccalaureis, eiusdem facultatis, otdinis, & anni, electio etit libera collatori; quod fi diuerfæ effent facultatis, gradibus paribus, Theologus Canonista, Canonista Ciuilista, Ciuilista Medico, Medicus artium graduato, præfertur; d. §. statuimus, & §. exbortamur, de collat.

ми) Le Papene peat conferer, ni vnir hospitaux, ou leproseries, de ce Ro-Jaume, & n'a lieu en iceux la reigle de Pacificis: d. tr. des Memoires & c. жу/Ne

xx) Ne peut creer Chanoines d'Eglise Cathedrale, ou Collegiale, sub expelione futurz przbendz, etiam du consentement des Chapitres, si non a fin feutenmade pounoir recenir enicelles, dionité, per sonat, ou office: d. tr.pag.774-

n) Canonicus creatus sub spe, seu, vt dicunt, cum expectatione prebeniz, dicitur Canonicus in herbis: Tholosan. d. lib. 17. c. 2. n. 4.

ti) Intebeneficiaria Ecclefiastica, personatus est prærogativa quædimapparensin Ecclesia, sine iurisdictione, in sede, vel exsedra, vel, ve dicont, in flallo, in choro, præ alijs honorifico: Tholofanus d. tr. lib. 8. cap. Lo 1.7. adde Rouffel, hiftor. iuruditt. pontif. lib. 2. cap. 11. n. 9. pag. 264. & feq.

444) Le Pape ne pent conferer les premieres dignités des Eglifes Cathetralis post Pontificales maiores, ni les premieres dignizés des Eglises Collegia-โท เกตุมเลี้ยง se garde la forme d'election preserite par le Concile Lateran; d. tr.des Manair. pag. 774.

bbb) Repent dispenser au preiudice des loitables constumes & statuts des MuCabedrales, ou Collegiales, de ce Rojanme, qui concernent la decoration, minimimint, continuation, & augmentation, du feruice diuin : fi fur cey a appulatine, primitege, & confirmation Apostolique, ostroyée, pour la similite cause, uzins belifes, a la requeste du Roy, patron d'icelles: encorque les diss privileges, enfadrigis fuffent fubfequens les fondazions descrites Eglifes: d. t. pag. 774.

ue) L'Eglife Gallicane a tenu, & la Cour de France jugé, que le Papens munfair evne mesme personne plusieurs benefices sub codem tecto, soit à n macertain temps, mesmes quand ils sout vnisormes; comme deux chanoital printer, on dignités, en mesure Eglis-Cathedrale, ou Collegiale, & a mo-

ifiaifuulterd ancuns Legats, pour ce regard : d. tr. pag. 777.

(dd) Lesreigles de Chancelerie Aposolique, durant mesme le Pontificat hen, quiles a faites, on authorifies, ne lient l'Eglife Callicane, fi non entant, fundamentente elle en reçoit la pratique , comme elle a faict des troit , qu'on nut, de publicandis refignationibus in partibus, de verifimili notitia obiind deinfirmis relignantibus, authorifees par les Editts du Roy, & arrefts de intuimint, ausquelles le Pape ni fon Legat, ne peuuens deroger, fors a celle de tantitefignantibus, de laquelle on reçoit leur difpenfe, mesme au preiudice la padui nommés en leurs mous: d. tr. pag. 770.

m) Regula Cancellaria Apostolica, de publicandis relignations-My Reguia Cancellatia Apostolicae, de publicamente de la salanguem in Gallia observatur: Rebuffus in prax. beneficior, part. 3. hin de Reg. de public, resignantib, Papon, arrestor, lib. 3, tit, 1, cauettir aune, stennaciatio beneficii, facta in Curia Romana, publicettar in loco nedulintra sex menses: Si extra Curiam; intra vnum mensem, à temporé hammers mentes: Si extra Curiam; mus vinum mentes ad expe-Tour computations; & intra id tempus is, cui renunciatum effanum computandos; & intra io tempus is, cui temuncia-polieffionem; alioquin suppressio illa collationis; seu renunciationis.

stomis, pexfumitur fraudulenta. Et fi poff fex menfes, vel vnum, & antepublicationem, refignans moriatur in poffelfione, beneficium dicatur vacate per eius obitum, nec ex renunciatione ius competat. Obferuandum tamen, hanc regulam locum habere, fi poft vnum, vel fex menfes, refignans moraretur, & poft mottem velles, in vim renunciationis, refignatarius vitituleo. Nam fi poft vnum, aut fex menfes, viuat refignans, inhil intereft quo tempore publicereiurationem, etiamfi poft triennium, vel amplius publicata fuerit, dummodo viuente refignante publicetur, vt fapeiudicatum fuit: Tholodanus d. lib. 17, et 2, 12, m. 15,

ff) Regula de verifimili notitia obitus, cautum eft, vt impetrationes beneficiorum, cuitisque geneirs, non possini impetrati à summo etiam
Pontifice, ex obitu quarumcunque personarum: nili post obitum, scaute
gratiam, seu impetrationem, tantum temporis estituterit, quod interim vacationes ipsca, elocis, in quibus persona pracidiz de accessirent, a de iusdem
Pontificis notitiam verisimiliter potuerint peruenite. Oux regula recepta
ettin Gallia prot legegaduers quama mec Papa in regno dispensita: Paponitis
d. lib. 3, arress. iti. 4, arresse 1. C. 2, vno casu dempto, nempe fi, qui mortuus
est, ante resignauerit, seu eiurauerit beneficium in fauorem eius, qui mist
Romam, & obitunerit beneficium, in vim ressgnationis cum clausila, ved
alio quotus modo votinuerit beneficium in filipationis cum clausila, ved
alio quotus modo voticuserit in estituti notitia: las Thooland. lib. 7, d. 4, ap1, 11, 7, d. 4, ap1, 11, 7, d. 4, ap1, 11, 11.

ggg) Regula Cancellaria de infirmis refignantibus, flatuit, vi collatio facta in vim refignationis, viel refignato facta in fauorem, non valeat, nifi refignans in infirmitate conflictuus, fupertuixegit per viginti dies: Rebuffus in 3, pars. prax. benefic, sit. de regulas, de infirm. refign. Ne Ecclefiaticie facultatibus quis abutatus, & ene, cum influtare vitze periodum arbitratus; audeat, veluti teflamento, aut iute teflamenti, fanctuarium Dei transferre: c.1. de probend.-den. Pieriyus, 8-4, 1. Item, ne preciufimodir efignationes, ordinatiorum ius, vel expectantium beneficia fraudentur. Tholofan, d. 181-7, 49-13. n. 7.

bbb) L'Eglif Callicane n'a pas receu indifferemment sous canons & epilite decretale, le tenant principalement à ce, qui est contenue n'ancienne celledion, appellée, Corpus Canonum; messine pour les epstres decretales ; imques au Pape Grégoire II, Lelit 5. Recueil des memoir, de la Ligue 5, pag. 770. Vide Impra lib, 1.0. 8. 18. 18. No. 100, no cebulam Corna Dominionionio Gallia observant i Roussel, lib. 4, bisser, pontif. invindéd. cap. 3, 18. 53. pag. 438. & c. 4. 11. 4, pag. 431.

iii) Encores que l'authorité de tous Conciles foit grande, sin 'est il pas de necessité, que l'en les observe par tout. Qui ainsi ne soit, ce grand Concile de Carthage, tenu sous S. Ciprian, de rebapriser seux, qui auvient este baptisés par les he reti-

unque, bors l'Eglife, ne fut i amais approuué de l'ancienneté. Et tant s'en faut, que en amberifast le second Concile, tenu à Epbese, qu' au contraire l'on ne doute del appellor publiquement brigandage , & ainfi l'appelloit le Pape Nicolas , premurisunem, en ses epistres. Voire, que S. Gregoire, bien que deuant sa venue mustum plusieurs, & diuers Conciles, si n'en auouoit-il, que quatre, les Conciles & Nuc, Ephifin premier, Conflancinopolitain fecond, & celuy de Chalcedoine. Et ne infe nounelle, que le souverain Magistrat politic interpose son authorité, partison advancement aux Conciles, Car le semblable fut pratiqué par lustiun monue, enfes conflicutions nounelles, pour le regard de ces quatre-mefne cunter, lesquels il veut effre, en sout, & par tout, suinis. Et encores unufun-il trouver estrange, que nous facions en ceste France le semblable, um Ros ent touftours efté comme Generaux , & Superintendans , de leur bi de mire tous les anciens Conciles, nous faifons grand eftat des quarre, dont inpufunement parle, en ce qui depend de la foy. Et pour le regard de la police, innaugrandement la pragmatique Sanction, que nous auous alambiquée des Cominis Conflance & Baile Eftienne Pasquier liu. 3. des recherches de la Fran-11, chap. 24. fol. 158. b. 6 159. 4.

te Ducde Majenne, au temps de la Ligue, en l'an MDXCIII. pour dinargaique sainfaction au Legat du Pape mal-content de luy, sit publier le Condell Trente, sans modification, ni reservation quelconque. Scipion du Pleix minfine de Henry IV. pag. 167, n. 26. Ledit Recueil g. des memoires de la win, 148, 429. Le Concile de Trente n'est point receu en France, quant au inpend, mautant seulement pour les articles de la foy: Ranchin d. tom. 2.

[4] Les plus-fages, (ait Scipion du Pleix d. loc.) & ceux, qui scauene Continuem ainster les loix politiques aux decrets de l'Eglife (lesquels semblent um fou s'entrebeurter ) ingeoient, & ont toufiours ingé, que les droits du Roy, ch Ryaume, fanues, & reserués, & les modifications requises à cet effett y Var prudemment apportées, il seroit tres-ville, & iufle, de faire publier ce Con-De lequel mericele siltre de Concile des Conciles, pour avoir decis, & esclaires patanielu de for que tous les precedens ensemble, & parfaictément ordonné la Spine Eccleftaffique. Manceux, qui possedent plusieurs benefices incompatiluglu suires, qui pour leur confideration s'y trouuent interefies s'opposeront but, fond'autres pretextes, à la publication de ce fainit Concile.

mmm) Itavisum ordini Ecclesiastico, anno MDCXIV. qui Regem. tante voluit, et Concilium Tridentinum reciperetur, promulgaretur, & ametus, sans preiudice toutes fois des droits de la Maicslé du Roy, libertés de Calicane, privileges, & exemptions des Chapitres, Monasteres, & Commuvar lesquele prinileges, libertés, & exemptions, sa Saindeté servit suppaule qu'elles feroient referuées , & demeureroient en leur entier , fans que NOTITIE REGNI FRANCIA

ladite publication ) pourroit presudicter: Le Mercure François, tom. 3. ad an-

X8

nun) le vous representeray (verba funt de Nicolas Pasquier liu. c. de les lestres, pag. 407. & feq.) en quoy cefte police du Con gle eft coure nouvelle, & non samau veue, ny sceue en France. Premierement le Pape veut, que la confirmation du Concileluy foit demandee, comme s'il auost quelque authorité par deffus l'Eglife,representée en la vrage & legitime affemblée du Concile, contre ce, qui a effe decreté aux Conciles de Constance, & de Bule. Ce mefme Concile deffend au Magiftrat lay, de probiber au inge Ecclefiastique d'exercer la putfance des Clefs : plue encor luy prohibe d'empefeber l'execution d'icelles, dont il attribue la cognoiffance au Siege Ecclefiaftis en dermier reffort, & fansappel : quor faifant il ofteles appellations comme d' Abus, seul remede, que les Roys, vos predecesseurs, ont pratique, pour consenir, & arrefter, que le Pape & les Ecclefiaftiques n'entreprinfent rien au preiudice des faincts Canons, & des droits du Roy, des flatuts, ordonnances, arrefis, & liberces de l'Eglife Gallicane. Ce Concile prine les Roys de leurs biens, & bonneurs, s'ils permettent les duels ; ordonne que les Canons, Conciles generaux, & autres fanctions Apostoliques, faires en faucur de l'Eg'ife , soient obscruées d'un chacun; dont il s'enfuit, qu'il faudroit obserues les Decretales, les Clementines le Sexte, les Extrauagantes, les regles de Chancelerie de la cour de Rome, la Bulle in coma Domini, & un autre gros liure de bulles de deuers Papes, dont la plupare n'est point receuë en France, ains sont relettees, comme contenans intreprise manifeste sur la couronne, la iurudition laye, & liberses de nostre Eglise. Le Concile veut, que les clercs tonsurés maries soyent subjects à la juridiction ordinaire des Euesques: ce qui distrairoit de la puissance du Roy vne grande partie des François. Le Concile sousmet les adulteres à la cognoissance du ruge d'Eglife, comme fi ce n'estoit pas au Magistrat Politic de punir toutes sortes de crimes. Ucondamneen amende, & excommunie ceux , qui debitent liures reprouues , le sugement desquels il laife à la discretion du Pape. Il permet aux Eucsques de contraindre, le peuple anouvrir les pauures prestres, & les patrons des Eglises parochiales de les doser & rebassir : encores que par les anciens Capitulaires de nos premiers Roys, la refection des temples, & nourriture des prestres, se doinens prendre sur le bien, & reuenu des Ecclesiastiques. Donne pounoir aux ordinaires, de commuerla votonté des defuncts, qui auront laife quelque legs testamentaire pour la decharge de leur ame : comme fi l' Euesque pouvoie estre moderateur de la disposition de ceux, qui n' ont penfe de le donner à autre intention, laquelle ils sont tenue de suiure par les anciennes loix. Veut, que les Euesques, comme delegues du Pape, soient executeurs des donations pies des defuncts; que te foient eux, qui vificent les Heficaux, les Colleges, les confrairies des lau, les Escoles, & lieux de denetion : Combien que le soing en appartienne aux personnes layes, par nos loix francoises: & Cenceution de liberalisé du peuple enuers l'Eglife foit de l'office du ingelay, on

naharles Lucique qui acc doit estre appellé. Le Concile excommunie les Roys, qui un et les feuts des benefices , pour quelque occasion que ce soit; pareaute fout l'en mun de voftre droit de Regale, ancien fleuron de la couronne. Permet and midepriver des fruits de leurs benefices les Cures, non refidens en leurs con Orimni, que les Clores foient nourris de la fabrique des Eglifes ; que les En motentresennes de la mesme fabrique des Colleges, & Hospitaux, comm Musicfung & charge des fabriques est attribite aux Euesques, & autres E. Contraine les perfounes layes , par faifie de leurs biens, & emprifunnandileurs personues; & ordonne qu'il sera procede apres l'an conere vn moras excemmunie, comme contre vn heretique. Permet aux Enesques, de musammifrateurs du renenn des Hofpicaux, encores qu'ils soient laiques, mimiat il suribue le soing aux Hospitaux ordinaires. En tous lesquels armanufemanifefte contre le Roy, & officiers, d'autant que nous avens w mum en France, que le Pape, & les Ecclefiaffiques, n'ont aucune iurnafurlusia, fi non eu cas qu'il s'agie des faiuces Sagremens, en chofes pures anu, Elis armes feules, qu'ils penuent desployer pour l'execution de leur iuradan fan fenlement les cenfures Eccleftafliques, mais nullemens les peintes unanterparciles, en pecuniaires. Ce Concile vent, que le Pape puisse pourwante & place des Eursques non residens: ce, qui ne se doit, ny peut, saus tant nue u Roj. Mefmeste texte du Concile dit par exprés, que l'authorité du m et pu necessaire a l'ordination d'en Eucsque; permet aux Mendians, de two ishes immeuble, contre leur nom, & leur institution: commande aux muse de prononcer les censures Ecclesiassiques du Pape : Ce qui n'est iamais tomanne. Carle Papene peut, par nostre vsage, iester aucune ceusure, fi m mamant, in cas d'appel, les sentences des ordinaires; encores luy auonsmains impicter la cognosssance des appellations de nos Eucsques, contre l'anum hent, & drau de nostre Eglise Gallicane. Le Concile renuoje au Pape les branen des Enesques, permet à sasainsteré d'euoquer à soy quelques instances; en in danne licence de punir les Euesques, en cas de non residence. Finaleau desmute aux Euesques , comme delegués du Pape, ce qui leur appartiene mondeleur pouvoir ordinaire, prinant en cela les Archenesques , & primats, meaninguileur appartiennent. A raison de quoy ceste clanse, continué és odiepage, addregesaux Euesques de France, tanquam ab Apostolica agan, eesté toufiours abustiue ; par les arrests de la Cour, toutes, & quanouper ueux il a commu a nos Euesques, comme iuges delegués, ce qui est confiding ordinaire. Par le mesme Concile il est porte, que les Euesques tidela suffiance des Notatres Apostoliques, Imperianx, & Royaux, & ne Manson qu'ils euffent commis fautes en leurs charges ils les pouran, ou suffendre, selou l'exigence des cas, non obstant oppositions, em menanguer, & fans prejudice d'icelles &c. Vom croyés donc après

sont cela, que ceux, qui poursuivent la verification de ce Concile, ne sont prave François, ains bastards, ou aubains, qui ne se soucient, que pourra denenir, & vostre grandeur, & voffre Eftat , pourueu qu'ils le foumettent à l'authorité du Pape? (Exponam oculis tuis, in quibus constitutiones buius Concilir omnino nouitatem sapiant, nec viquam in Francia audite fuerint, ant vila. Primo vult Papa, confirmationem Concilii à se peterssam esse, quasi autoritate fupra Ecclesiam (quam vernm & legitime convocatum Concilium repræsentar) polleat, quod contrariatur decretis Concilii Constantiensis, ac Basileensis, Secundo, hoc ipsum Concilium Tridentinum iubet,ne Magistratus civilis prohibeat iudicem Ecclesiasticum, exercere potestatem clauium, ac eandem mandare executioni, cuius summam cognitionem attribuit sedi Ecclesiastica, appellatione remota: quod simul tollit appellationes tanquam ab abusu; vnicum remedium, quo Reges, antecessores tui, vsr funt ad impediendum Papam, & Ecclefiasticos, ne quicquam susciperent, in præjudicium facrorum Canonum, jurium Regi competentium, statutorum, Constitutionum, ac libertatum Ecclesia Gallicana. Tertio, Concilium hoc Reges bonis ac honoribus prinat, si permittunt duella. Quarte, iubet ab omnibus observari canones, Concilia generalia, atque carteras sanctiones Apostolicas, factas in fauorem Ecclesia. Hinc sequitur, obsernari debere Decretales, Clementinas, librum Sextum, Extrauagantes, regulas Cancellaria Romana Curia, bullam ccena Domini, & alium quoque magnum bullarum librum, diuersorum Pontificum, quarum tamen maxima pars in Gallia non est recepta, sed reiecta, tanquam plena machinationum contra Corona inra, intildictionem secularem, ac libertates Ecclesia Gallicana. Quinto, Concilium Clericos tonfuratos, in matrimonio degentes, subilcit iurisdictioni ordinaria Episcopi: quo admisso perquam plurimi in Gallia abstraherentur à potestate Regis. Sexto, Concilium submittit adulteros cognitioni iudicis Ecclefiastici, quasi non competerer magistratui politico punire omnis generis delicta. Septimo, mulctam imponit, & excommunicationem, illis, qui vendunt libros reprobatos; de quibus iudicium reseruatur discretioni Papali. Octano, permittit Episcopis, cogere populum, vt nutriat pauperes Sacerdotes, & iniungere patronis Ecclesiarum parochia. lium, vt has dotent, & readificent; cum tamen, secundum Capitula antiqua primorum nostrorum Regum, templorum refectio, & sustentatio Sacerdotum, fint onera bonorum & redituum Ecclesiasticorum. None, dat potestatem ordinariis commutandi voluntatem defunctorum, qui testamento reliquerunt legata, pro liberatione animarum suarum : quasi Episcopus esset modetator dispositionis illorum, qui ea non alfa reliquerunt intentione, quam illa, quam verbis expresserunt, quamque observare tenecur, exantiquarum legum iusiu. Decimo, vult Episcopos, tanquam dele-

A STATE OF

an lapz, elle executores piarum donationum, factarum à defunctis. stillsqueadscribit visitationes hospitalium, collegiorum, & confrate mem, interlaicos initarum, scholarum, ac locorum denotioni adfig a m: Cum tamen hæc cura; vi legum nostræ Franciæ, competat pers; executio liberalitatis populi erga Ecclesiam, pertineat ad offia seaslaid, in prefentia Episcopi, qui ad hoc debet vocari. Duode-C neihum fubiicit excommunicationi Reges, qui quacunque, ex m num milennt fructibus beneficiorum : Hoc est, priuant Galego me Regaliarum, antiquo illo coronæ ffosculo. Decimotertio; Epicopis private entiones, non residentes in parochia sua, fructineticionum. Decimoquarto, flatnit, Clericos fuffentari debere à fabri--a. Decimoquinto, omnem curam fabricarum addicit Episcopis, aliisque Les affins, Decimofexto, cogit laicos, oblignatione bonorum, & inanemone persona, ac constituit, vt post annum in contumacem excomm wanmanimaduertatur, haud fecus acin hareticam. Decimoseptimos gu Epileopis deponere administratores redituum xenodochialium, a laci: Eadem licentia attribuit curam xenodochiorum ordinariis. in articulis omnibus, manifesta vis infertur Regi', & eiusdem minian, quoniam in Francia semper pro maxima habuimus, Papæ', atque Ecde Mass, nullam competere iurifdictionem in laicos, nifi quando de Saonments, & caulis pure factis, agitur; armaque; quibus vei debeant in execonsessifidictionis fur, effe folas cenfuras Ecclefiafficas, non autem poere contantas corporales, vel pecuniarias. Decimootlano, Concilium per-Emplanz prouidere de loco Episcopi non residentis; quod nec potest, nec wether, imeautoritate Regis: imo Concilium diserte tradit, autoritatem lucapis non elle necessariam, ad ordinationem Episcopis. Decimonono, permuit ordinibus monachorum mendicantium, possidere bona manbilia, contra ipforum nomen, & institutionem. Vigesime, inbet topos pronunciare censuras Ecclesiasticas Papar, quod nuriquam in primiflum fuit. Nostris enim moribus, Papæ non licet vllam censunumitere, nili in calir appellationis, vbi confirmat lententiam ordinarii. mannus tamen, contra antiquam libertatem, & vetus ius nostræ Eccle-Gilicanz, Papam cognoscere de appellationibus factis à nostris Episco-Vigifimoprimo, Concilium ad Papam remittir reculationes Episcopoedem permittit vocare ad le nonnullas instantias; imo consentir, vt Episcoposnon residentes. 1'igesimosecundo, attribuit quoque Epitanquam delegatts Papæ, id, quod illis competit virtute potestatis mana hoc modo prinans Archiepifcopos, & primates, appellatio-Hanc ob causam, clausula illa, rescriptis Papalibus inserta, & ad Epilco-



fupradichts Aduocatus Regis fule expoliti, addens lexaginta leptem atticulos eiusdem Concilii, quos omnes demonitatabat gile contrainos libertati Ecclelia Gallicanz, autoritati Regis, ac Parlamentorum, nec non exemptionibus, & priudegiis capitulorum & communitatum: Lemenoreatis affuired du Clergé de France, parte z. Josu le Rectuil des tolojes pajece en l'affenblie generale du Clergé de France, tenue és années M D LXXXV & M D LXXXVI. PARTAL, Addeli Dalect, Calelharullier, de fermenniers, page 316.

999) De attentatis contra libercates Ecclefix Gallicana, atque earum variai imminutione, agitEltien, Pasquiet d.lu. 3, des rechesch de la Frantoch S. 69, ac 13. Marc de Vulfon de la puiffance du Pape, 6 des libertes de l'Epifé. Gallicane liu. 3, ch. 16, p. 192. 6 [eag. ac. b. 15, p. 16, p. 192. 6 [eag. ac. b. 16, p.

rry Il y a deux chofes, qui ont nui à nos printeges, selon la diversite des remps, l'ambition, & en après l'affiction des vus & des aures; Estrenne Pas-

quier, d,liu.z.ch.6.fol.110.lie.e.fol.111.d,e.& fegg.

sss) Pasquier,d.l.3. ch.14.15.16. Vulfon d.er.lin.3.ch. 20.

tet) Pour la confernation des liberees, & prinileges de l'Eglife Gallicane, (que nos Rou eres-Chrestiens, qui portent la couronne de franchise sur tous autres, aurent folennellement à leur Sacre, & couronnement , de garder, & faire garder inuiolables) se penuent remarquer plusieurs & diners movens, sagement pratiqués par nos ancestres, selon les occurrences, & les temps. Premierement, par conferences amiables auec le Sainct Pere, ou en personne, ou par Ambassadeurs. Et à set effett fe troune, que les anciens Roys de France (mesmes cenx de la race de Pepin, qui ont eu plus de fuiett de communication anec le S. Siege, que leurs predecef-(eurs) auoient , comme pour marche commune , la ville de Grenoble , où encores le Roy Hugues, pere de Robert, inuita le Pape, par forme d' vfance, & coustume ( par vne epiftre eferite par Gerbere, lors Archeuesque de Rheims, depuis Pape) fur le different de l' Archeuesche de Rheims. Secondement, observans soigneusement, que contes bulles, & expeditions, venans de Cour de Rome, fuffent velies, pour fcauoir , si en icelles y auoit aucune chose, qui portast preiudice, en quelque mantere que ce fuft , aux droits , & libertes de l' Eglife Gallicane , & à l'authorité du Roy. Ledict s. Recueil des memoires de la Ligue, p. 777. (Pro conservandis, libertatibus, & privilegiis Ecclesia (qua Reges nostri Christianissimi, gerentes pra omnibus coronam libertatis, solemni jureirrando, quando consecrantur, ac coronantur, le defensitros & obleruaturos, spondent) varia media, secundum tempora, & casus, sapienter à maioribus nostris observata fuerunt. Prime, vii fuerunt colloquiis amicis, & congressibus cum Pontifice, vel ipli, vel eorum Legati. Et hunc in finem percipimus, antiquos Reges Francia, (etiam ex familia Pipini, qui, præ cæteris fuis antecefforibus, opus habuerunt conferre cum fede Pontificia ) quafi pro Joco destinato habuisse Gratianopolim : quo etiam Hugo, pater Roberti, epistola scripra à Gerberto, tum tempoAdherikopa Rhemenfi, & poftes Papa, inuitauti Papam, fecuna confucum, propret litem de Archiepifcopatu Rhemenfi, autro oblenaruni, vommes bulla, accepeditiones, venientes sana, infpicerentur, quo innote ferres, an illis qui cquam contisana, incorrentur, quo innote ferres, an illis qui cquam contisana, quo cunque modo, preziudicio effe posse auribus s, & libertapt caliciana, & acuroritati Regis.)

Tiercement, (ita potro legitur audict c. Recueil, p. 778.) par ap-I accustices au futur Concile, dont fe trouvent plufieurs exemples, mes-Matantestemps de celles , interiettées par l'Vniversité de Paris, des Papes, . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q autres. Qui fut aufi le moyen, que man de Nanterre, Procuveur general du Roy, pratiqua contre les bulles We wind de Balue, appellant d'icelles ad Papam melins informatum, aut ad 1 4 os percinebat. Et pareillement maistre Iean de S. Romain, contre cerunes, auer protestation de nullité, & de recours ad illum, seu ad illos, Les, leuadquos &c. (Terrio, vfi fuerunt (appellatione ad futurum Con-Coms ret varia reperiuntur exempla , etiam in vltimis temporibus, Vingerlitas Lutetiana prouocauit à Papis, Bonifacio VIII. Bene-M Pio IL Leone X. & aliis. Quo medio etiam vius fuit Magister IosdeNanterra, Procurator Regius generalis, contra bullas Cardinalis Be appellando ab iisdem ad Papam melius informatum, aut ad eos apenmeret: nec non Magister Iohannes de sancto Romano, consensulas censuras, simul protestando de nullitate, ac recurrendo ad ils, levadillos, ad quem, seu ad quos &c.)

m) Quatement, Loddig, Recavil d. p. 778.) par appellations precifes man é des que nos perce ou dir eftre, quand il y acutreprife de invindition, avec de me la faith decret, v. Cennor recene a ce Royaume, droits, avecus annt le faith decret, v. Cennor recene a ce Royaume, droits, avecus annt le faith decret, v. Cennor recene a ce Royaume, droits, avecus aux 80, arrefts de fon Parlement: brefsontre ce qui ell non s'ellement annume, dum, ou naturel, mais aussi des presqueites de Royaume, italié tectus. (Quartos, sibi prospectuuts, precise prouocan do tanababusquama appellationem nostrt maiores exercuerunt, quando lauspubatur contra iurisdictionem secularem, aut contra sacra decennos ecceptos in hoc regno, contra iura, libertates, & priuse-cius Gallicanz, contra concodata, edicis, statuta, Regia, & enresta cius mis de ve paucie dicam, contra iura di, quod non solum est iuris au, diuni, & naturalis, verum etiam quod concernit praerogation, de Ecclesse eiussdem.)

ilemble, (inquit Bourbel, ausbrefor du droit Françoit tom. 1. pag.
(m) que les appellation.comme d'abus, ont pru leur fondement furce
(bul.). Cerinth. 9, 18. quæ est ergo mea metces, vt Euang-lum

iof NOTITIA REGNIFICATION.

ionis, praclimitur fraudulenta. Et fi poft fex menfes, vel vnum, & ante publicationem, tefignans moriatur in pofledione, beneficium dicatur vacate per eius obitum, nec ex tenunciatione ius com petat. Obferuandum tamen, hanc regulam locum habere, fi poft vnum, vel fex menfes, refignans moreretur, & poft mortem velles, in vim renunciationis, refignatarius vtititulo. Nam fi poft vnum, aut fex menfes, viuat refignans, inhil intereft quo tempore publicer eiurationem, etiamfi poft triennium, vel amplius publicata fuerit, dummodo viuente refignante publicetur, vt fapeiudicatum fuit: Tholodanus d. lib. 37, 45, 12, 13, 11, 15.

ff) Regula de verifimili notitia obitus, cautum est, vt impetrationes beneficiorum, cuiusque generis, non possimi impetrati à summo etiam
Pontifice, ex obitu quarum cunque personarum: nili post obitum, se ante
gratiam, seu impetrationem, tantum temporis estiuterit, quod interim vacationes ipse, de locis in quibus persona prasidiz de accessionts, ad eiusdem
Pontificienotitiam verisimiliter potuerint peruenire. Quæ regula recepta
est in Gallia pro segesaduersis quam nec Papa in regno dispensita: Paponitis
d. lib. 3. arrest. iti. 4. arresso: vno cassi dempto, nempe si, qui mottus
est, ante estignaueris, seu eiurauerit beneficium in fauorem eius, qui miste
Romam, & obitunerit beneficium; in vim ressipnationis cum clausila, vel
alio quotis modo vacet, etiam per obitum eiussem resignationis; «cum derogatione regular; de verisimiti notitia: Ita Thooland. lib. 7, d. 4.e.p.1, 11, 12.

(gg) Regula Cancellaria de infirmis refignantibus, fitauitye collatio facta in vim refignationis, vel tefignatio facta in fauorem, non valest, nifirefignans in infirmitate conflitutus, fupetuiseni per viginti dies: Rebutfus in 3, pars. pras. benefic, sit. de regula, de infirm. refign. Ne Ecclefiaticis facultations guis abutautu, ce ne, cum influtare vita periodima robitratus; audeat, veluti teftamento, aut iure teftamenti, fanctuarium Dei transferre: c., 1 de prebend.-ean. Pieriuse, 8, q. 1. I. Items, ne pereiufimodi refignationes, ordinatiorum ius, vel expectantium beneficia fraudentur. Tholofan, d. 18.17, eqs. 18. n. 7.

hbb) L'Eglif Callicane n'a pas receu indifferemment tous canons & tpitrest devetales, se tenant principalement à ce, qui est contenue n'Lancienne collection, appelles, Coipus Canonum; mossine pour les copstre devetales; impares au Pape Gregoire II, Ledis ;. Recueil des memoir, de la Lique, pag. 770. Vide supra sib, 1.6. Si. si. n. de. vous, nec'bullam Conza Domini omnino in Gallia observati: Rouslel, lib. 4, bisser, penets, intriudél. cap. 3, n. 53, pag. 438. & 6. 4. n. 14, pag. 431.

iii) Entores que l'authorité de rous Conciles foit grande, sin less il et entecesses, que l'on les observe par rout. Qu'ainsi ne soit, ce grand Concile de Carthage, tenn sous S. Oprian, de rebaptifer ceux, qui auvient esse baptifes par les heres le l'esse de l'authorité de l'esse de l'esse l'esse de l'ess

mi puts, buts l'Eglife, ne fut iamais approuué de l'ancienneté. Et tant s'en faut, que su antherefast le second Concile, tenu à Epbese, qu' au contraire l'on ne doute le languar publiquement brigandage, & ainfil'appelloit le Pape Nicolas, premuthumm, en fesepiftres. Voire, que S. Gregoire, bien que deuant fa venue mertun sufuturs, & divers Conciles, fin'en auouoit-il, que quatre, les Conciles EX. Shefin premier, Conftantinopolitain fecond, & celuy de Chalcedoine. Et set ionfe munelle, que le founerain Magistrat politic interpose son authorité, partieurs aduancement aux Conciles. Car le semblable fut pratiqué par luftiwas apreur, enfes conflicutions nouvelles, pour le regard de ces quatre-mefun Conciles, lesquels il veut eftre, en sout, & par tout, suiuis. Et encores masfaniil trouuer eftrange, que nous facions en cefte France le femblable, was Ros ont toufiours effé comme Generaux , & Superintendans , de leur ig a Etemre tous les anciens Conciles, nous faifons grand effat des quatre, dont in professiment parle, ence qui depend de la foy. Et pour le regard de la police, hurrangrandement la pragmatique Sanction, que nous auons alambiquée des Cominde Conflance & Basle: Eftienne Pasquier liu, 3. des recherches de la Fran-4, 1649.25. fol. 158. h. & 159. a.

(d) Lo Ducke Majemes, au temps de la Ligue, en l'an MDXCIII, pour invasulue faisfastion au Legat du Pape musi-content de luy, sit publier le Condettreux, jammoshication, mirefernation que electonque Scipion du Pleix athique de Henry IV. pag. 167, n. 26. Ledit Recueil 5, des memoires de la grant pag. 187, pag. 167, n. 26. Ledit Recueil 5, des memoires de la grant, mantant feutement pour les articles de la foj: Ranchin d. 10m. 2.

Billo.

a) Le plus figes, fais Scipion du Pleix d. lot.) & ceux, qui fiquent dimens ainfler le toix politiques aux decrets de l'Eglife (leaguet) fondient auxipus autheurer y lagocient, & ont touflours ingéque les droites du Roy, de Royame, faunes, & referué, & les modifications requifes à cet effect y fair pratemant apportes, if forsit tres-vitle, & right de fairer publiér ce Concludent mente le tiltre de Concile des Conciles, pour autoir des u. & effetires de autoir foi pauce toute en referable, et parfaitiement ordonnéla dimite talifyilique. Mais ceux, qui posseun plus entre present confideration d'y trouvent intereffet, soppleront univers, qui pour teur confideration d'y trouvent intereffet, soppleront univers, foi autres pretextes, al apublication de ca faint Concile.

nun) la vilum ordini Ecclessifico, anno Mocrey, qui Regem autre olaus et Oncilium Tidentinum recipetetus, promulgateur, de autre olaus et Oncilium Tidentinum recipetetus, promulgateur, de difficultateaprinistee, forecemptions des Chapitres, Monesfere, de Commuce nos tesquel pruistees, tibertés, de exemptions, sa Saintiet, feroit supputant petitis printer researces, de America et en les notiers, san que NOTITIE REGNI FRANCIA

ladite publication y pourroit presudicier: Le Mercure François, tom. 3. ad 48-

nun) le vous representeray (verba funt de Nicolas Pasquier liu. 5. de fes lettres, pag. 407. & feq.) en quoy ceste police du Con ile est touse nouvelle, & non samau veue, ny sceuc en France. Promierement le Pape veut, que la confirmation du Concilelus fois demandee, comme s'il anois quelque authorité par deffus l'Eglise, representée en la vraje & legitime assemblée du Concile, contre ce, qui a este de creté aux Conciles de Constance, & de Bule. Ce mesme Concile deffend au Magiltrat las, de prohiber au inge Ecclestastique d'exercer la pussance des Clefs: plus encor luy prohibe d'empescher l'execution d'icelles, dont il attribué la cognoissance au Siege Ecclesiastis en dernier resort, & sans appel : quoy faisant il ofte les appellations comme d' Abus, feul remede, que les Roys, vos predes effeurs, ont pratiqué, pour contenir, & arrefter, que le Pape & les Ecclefiaftiques mentreprinfent vien au preiudice des fainces Canons, & des droits du Roy, des flatues, ordonnances, arrefts, & libertes de l'Eglife Gallicane. Ce Concile prine es Roys de leurs biens, & bonneurs, s'ils permettent les duels ; ordonne que les Canons , Conciles generaux, & autres fantitions Apostoliques, fantes en faueur de l'Eg'ife, soient observées d'un chacun; done ils'enfuit, qu'il faudroit observer les Decretales, les Clementines le Sexte, les Exerauagantes, les regles de Chancelerie de la cour de Rome, la Bulle in coma Domini, & vn autre gros liure de bulles de deuers Papes, dont la plupart n'est point receuë en France, ains sont relettees, comme contenans entreprise manifeste sur la couronne, la iuradittion laye, & libertés de nostre Eglise. Le Concile reut, que les clercs tonsurés maries soyent subjects à la juridiction ordinaire des Luesques: ce qui distrairoit de la puissance du Roy vne grande partie des Françon. Le Concile sousmet les adulteres à la cognoissance du suge d'Eglise, comme si ce n'estois pas au Magistrat Politic de punir toutes sortes de crimes. Il condamne en amende, & excommunie ceux, qui debitent liures repronues, le sugement desquels il laisse à la discretion du Pape. Il permet aux Eucsques de contraindre, le peuple à nourrir les pauures prostres, & les patrons des Eglises parochiales de les doter & rebastir: encores que par les anciens Capitulaires de nos premiers Rojs, la refection des temples, & nourriture des prestres , se doinent prendre sur le bien, & reuenu des Ecclesiastiques. Donne pouvoir aux ordinaires, de commuer la volonté des defuncts, qui auront laißé quelque legs testamentaire pour la decharge de leur ame : comme fi l' Euesque pouvoit estre moderateur de la disposition de ceux, qui n'out penfe de le donner à autre intention, laquelle ils sout tenus de suiure par les anciennes loix. Veut, que les Euesques, comme delegues du Pape, soient executeurs des donations pies des defuncts ; que ce foient eux , qui visitent les Hofpiraux, les Colleges, les confrairies des lain, les Escoles, & lieux de denotion : Combien que le soing en appartienne aux personnes luyes, par nos loix françoises: & Cencention de liberalité du peuple enners l'Eglise soit de l'office du inge lay, en

Owner, Google

prefen-

nifinité Suisque qui acc doit estre appellé. Le Concile excommunie les Roys, qui num les funs des benefices , pour quelque occasion que ce soit; parsantes four turnen de vostre droit de Regale, ancien fleurou de la couronne. Permet ar for udeprinir des fruits de leurs benefices les Cures, non refidens en leurs cu . Imai, que les Clercs foient nourris de la fabrique des Eglifes ; que les Le nmeuresennes de la mesme fabrique des Colleges, & Hospitanx, commu nu como & charge des fabriques est attribué aux Euesques, & autres Bur de auc. Contraine les personnés luyes ; par faisse de leurs biens, & emprifounce deliurs personnes; & ordonne qu'il sera procede apres l'an contre vn manarexcommunie, comme contre un heretique. Permet aux Enesques, de tor elicadministrateurs du renenu des Hospitanx, encores qu'ils soient laiques, muselest il attribue le foing aux Hospitaux ordinaires. En tous lesquels arma regannie manifeste contre le Roy, & officiers, d'autant que nous auens bi nu temin France, que le Pape, & les Ecclesiastiques, n'ont oncune iurina futus lau, finon en cas qu'il s'agit des faiuets Sagremens, en chofes pures cour, Elles armes seules, qu'ils penneut desployer pour l'execution de leur inmadan finifiniement les censures Ecclestassiques , mais nullemene les peintes ucenturporites, on pecuniaires. Ce Concile vent, que le Pape puisse pourwant place des Euesques non residens : ce, qui ne se dott, ny peut, sans inimus a Roy. Mesmeste texte du Concile dit par exprés, que l'authorité du menagi pu necessaire à l'ordination d'on Euesque : permet aux Mendians, de has taken immeuble, contre leur nom, & leur institution: commande aux imen de prononcer les censfires Ecclesiassiques du Pape : Ce qui n'est iamais tomichimic. Carle Papene pent, par nostre vsage, tester aucune censure, se membrant, en cas d'appel, les sentences des ordinaires; encores luy auonshainhimpicter la cognossfance des appellations de nos Eucsques, contre l'anum bante, & droit de nostre Eglise Gallicane. Le Concile renuoze au Pape les commus des Eursques, permet à s'asaintteté d'euoquer à soy quelques instances; sing donne licence de punir les Euesques, en cas de non residence. Finalemudiemmet aux Enerques, comme delegués du Pape, ce qui leur appareiene madeleur pouvoir ordinaire, primant en cela les archenesques , & primats, ondaum qui leur appartienneut. A raison de quoy, ceste clause, continué és di Papes, addresses aux Euesques de France, tanquam ab Apostolica nesgan, a sflétoufours abusine ; par les arrests de la Courstoutes, & quansuper ueux il a commu à nos Euesques, comme inges delegués, ce qui eft unitifien ordinaire. Par le mesme Concile il est porté, que les Euesques aidela suffisance des Norarres Apostoliques, Imperianx, & Rojaux, & ne aufuffant, on qu'ils euffent commu fautes en leurs charges, ils les pourmyamangu us eugene comum james en con obffant oppositions, on m, on suffante, selon l'exigence des cas, non obstant oppositions, on minanguer, & Jans prejudice d'icelies &c. Vom croyes dons après

#### NOTITIE REGNI FRANCIA

sout cela, que teux, qui poursuinent la verification de ce Concile, ne sont praye Francois, ains baffards, ou aubains, qui ne fe foucient, que pourra deuenir, & voftre grandeur, & vofire Eftat, pourueu qu'ils le fousmettent à l'authorité du Pape? (Exponam oculis tuis, in quibus constitutiones buius Concilir omnino nouitatem fapiant, nec vinquam in Francia audite fuerint, aut vife. Primo; vult Papa, confirmationem Concilii à se petersam este, quasi autoritate fupra Ecclesiam (quam verum & legitime conuocatum Concilium repræsentat) polleat, quod contrariatur decretis Concilii Constantiensis, ac Basileensis, Secundo, hocipsum Concilium Tridentinum iubet, ne Magistratus ciuilis prohibeat iudicem Ecclesiasticum, exercere potestatem clauium, ac eandem mandare executioni, cuius summam cognitionem attribuit sedi Ecclesiastica, appellatione remota: quod simul tollir appellationes tanquam ababulu; vnicum remedium, quo Reges, antecellores tui, vli funt ad impediendum Papam, & Ecclefiasticos, ne quicquam susciperent, in præiudicium sacrorum Canonum, iurium Regi competentium, statutorum, Constitutionum, ac libertatum Ecclesia Gallicana. Tertio, Concilium hoc Reges bonis ac honoribus prinar, si permittunt duella: Quarto, iubet ab omnibus observari canones, Concilia generalia, arque carteras: fanctiones Apostolicas, factas in fauorem Ecclesia. Hinc sequitur, obsernari debere Decretales, Clementinas, librum Sextum, Extrauagantes, regulas Cancellaria Romana Curia, bullam cœna Domini, & alium quoque magnum bullarum librum, diuersorum Poutificum, quarum tamen maxima pars in Gallia non est recepta, sed reiecta, tanquam pleua mashinationum contra Coronæ iura, iutifdictionem fecularem, ac libertates Ecclefiæ Gallicanz. Quinto, Concilium Clericos ton suratos, in matrimonio degentes, Subiicit iurisdictioni ordinariæ Episcopi : quo admisso perquam plurimi in Gallia abstraherentur à potestate Regis. Sexto, Concilium submittit adulteros cognitioni iudicis Ecclesiastici, quasi non competerer magistratui pohtico punire omnis generis delicta. Septimo, mulctam imponit, & excommunicationem, illis, qui vendunt libros reprobatos; de quibus iudicium reseruatur discretioni Papali. Offauo, permittit Episcopis, cogere populum, vt nutriat pauperes Sacerdotes, & iniungere patronis Ecclesiarum parochia. lium, vt has dotent, & readificent; cum tamen, fecundum Capitula antiqua primorum nostrorum Regum, templorum refectio, & sustentatio Sacerdotum, fint onera bonorum & redituum Ecclesiasticorum. Nono, dat potestatem ordinariis commutandi voluntatem defunctorum, qui testamento reliquerunt legata, pro liberatione animarum suarum : quasi Episcopus esset moderator dispositionis illorum, qui ea non aliareliquerunt intentione, quam illa, quam verbis expresserunt, quamque observare teneeur, ex antiquarum legum iuslu. Decemo, vult Episcopos, tanquam dele-

o pe, effe executores piarum donationum, factarum à defunctis russest' aqueadscribit visitationes hospitalium, collegiorum, & conharves m, interlaicos initarum, scholarum, ac locorum denotioni ad-Cum tamen hæccura, vi legum nostræ Franciæ, competat perforthe executio liberalitatis populi erga Ecclesiam, pertinear ad offiaslaici, in præfentia Episcopi, qui ad hoc debet vocari. Duodeen, conclum subilcit excommunicationi Reges, qui quacunque, ex m um iniiciunt fructibus beneficiorum : Hoc eff, priuant Gal-21 go mre Regaliarum, antiquo illo coronæ flosculo. Decimotertio; e autentopis privare cutiones, non residentes in parochia sua, fructi-Machentum. Decimoquarto, ftatuit, Clericos fustentari debere à fabrinim, Scholasq; conferuari à fabrica collegiorum, & xenodochio-Decimoquinto, omnem curam fabricarum addicit Episcopis, aliisque ficis. Desimofexto, cogir laicos, oblignatione bonorum, & inareinme perfora, ac conflicuit, ve poft annum in contumacem excommunicium animaduertatur, haud secus acin harericum. Decimoseptimos en Episcopis deponere administratores redituum xenodochialium, -- barlaici: Eadem licentia attribuir cutam xenodochiorum ordinariis. in quibas articulis omnibus, manifesta vis infertur Regir, & eiusdem minidie coniam in Francia semper pro maxima habuimus, Papar, atque Ecde luis nullam competete intifdictionem in laicos, nist quando de Saommis, de causis pure sacris, agitur; armaque, quibus vei debeant in exesuppremifdictionis iux, este solas centuras Ecclesiasticas, non autem poeassoneraus corporales, vel pecuniarias. Decimoollano, Concilium permuntapz prouidete de loco Episcopi non residentis; quod nec petest,nec Les beit, hne autoritate Regis: imo Concilium diferte tradit, autoritatem Coops non elle necessariam, ad ordinationem Episcopi: Decimonono, te permitit ordinibus monachorum mendicantium, possidere bona anobilia, contra ipforum nomen', & institutionem. Vigefime, iuber becos pronunciate censuras Ecclesiasticas Papæ', quod nunquam in' G permissum suit. Nostris enim moribus, Papa non licet vllam censumemutere, nili in castrappellationis, vbi confirmatsententiam otdinarii. Tolenumus tamen, contra antiquam libertatem, & vetus ius nostra Eccle-Gallicanz, Papam cognoscere de appellationibus factis à nostris Episcovigesimoprimo, Concilium ad Papam remittir recusationes Episcopoa cem permittityocare ad le nonnullas instantias; imo consentit, vt Episcopos non residentes. Vigesimosecundo, attribuit quoque Epitanquam delegatis Papæ, id, quod'illis competit virtute potestatis mira hoc modo priuans Archiepiscopos, & primates, appellation Hanc ob caufam, claufula illa, rescriptis Papalibus inserta, &cad

Episcopos Francia ditecta, tanquam ab Apostolica sede delegati, sempet, le iudicante Patlamento, habita fuit pro abuliua, toties, quoties Episcopis noflescommisse, tanquam judicibus delegatis, talia, qua pertinent ad ipsorum jurisdictionem ordinariam. Vigesimotertio, codem Concilio mandatum Episcopis, ve inquirant in sufficientiam Notariorum Apostolicorum, Impetialium , & Reglorum , atque fi illos insofficientes elle deprehenderint, aut quod in officio commiserine culpam, remonere possint, aut fulpendere ab officio, fedundum qualitatem calus; non obstanre oppositione, aut appellatione quacunque, atque fine praiudicio illarum &c. Et post hæc omnia, nonne videtur Tibi, illos, qui Concilium suscipiendum suadent, non elle veros Gallos, fed baltardos, aut extra Galliam natos, qui hand curant, quid inde damni maiestati Tux, aut Regno, inseratur, modo se

submittat autoritati Papæ.)

000) Editus fuit anno MDCXIV, discursus, cui titulus, Extrait de pluficurs articles du Concile de Trente, contraires aux droits des Rors de France, libertés de l'Eglife Gallicane, prinileges & exempcions des Chapitres, Monafteres & Communantes ; quo eius autor fuos intendit nernos, d'intereffer vn chacun au rebut, & refus de ce Concile, faifant accroire aux Roys tres Chrestiens, au' en la publication d'iceluy il y pa de leurs droits, de la preseance de leurs Ambassadeurs, o dela nomination aux Eneschés, Abbayes, Prienrés, maladeries, & Patronages. Aux Ecclefiastiques, s'ils sont Reguliers, que leurs exemptions sont offices s'ils sont seculiers, que les Chapitres des Eglises Cathedrales, & collegiales sont afferuis aux Euesques. Aux mesmes Euesques ; qu'ils sont astraines, auec tous autres beneficiers, à l'vnité, & fingularité d'un benefice, Ala Nobleffe; que les ficfs de ceux, qui combatroient en duel, sont acquis à l'Eglife. Aux Parlemens; que leurs indults y font cafés. Aux iuges subalternes; que leur iurudiction est entierement eclipfée à l'endroit du Clergé. Aux Vniuersités ; qu'il les oblige de vouer particulierement obeiffance au Pape, au preindice de celle, qui est deue au Roy. Au simple peuple, qu' il il introduit l' Inquisition, non d'Angleterre, mau d' Espagne : Le Mercure François, d.tom. z.pag. 128.

PPP) En l'affemblée generale du Clerge de France tenui és années MD LXXXV. & M D LXXXVI. Faye, Adaocat du Roy, pfa de cinq points principaux, pour monstrer, qu' il ne failloit point receuoir,ny publier le Concile de Trente. Le premier (fans toucher, comme d'autres, qu'il n' avoit effé connoqué comme il denoit, & qu'il avoit efté transferé, & interrompu) effoit, parce que les Ambaffadeurs du Roy de France n'y ausient tenu le lieu, qu'ilsdenoient, aius en auoient esté debontés par ceux, qui presidoient audit Concile, pour le ceder al' Ambassadeur du Roy d' Espagne, & qu' on n' auoir voulu deliberer sur quelques points proposes parlesdits Ambassadeurs, soms lesquels toutes fou le Roy protestoit de nullere de tout ce, qui se passeroit audit Concile. Secondement allegoit, que depun la

teri d'iclus, l'on avoit tenu treu, ou quatre grandes, & notables affemblées 1 x siend neluy resquelles l'on auoit toufiours conclu & refolu, qu'on nele to u point en France. Tiercement, que feu Monfieur le Cardinai de Lora rant, pranou afifté, bomme de si grandentendement, authorite, & scauoir, que hunfait, sognossfant, qu' el n'eftort rassonnable le receuoir comme el estoit, se munte d'en tirer quelques decrets, qu'il anost figues, pour les de manle san, Gen auent obrenu quelques patenses. En quatriesme lieu il d joie, que la Monfleur Bourdin, Procureur general , bomme eres-feauane , & eres Cate taxm lassé plusieurs memoires, escrits de sa main, contre ledis Coucile : par accupefcher la recepcion, & pub icacion. Sa cinquieline caison, que les Cha-We Communautés, s'effoient aux Effats de Blow oppofes à la reception & pukuana dudit Consile ; comme außi ceux, qui auxdits Estats de Blou represenunul Effat de la Nobleffe, & duTrers Effat. Il avoit dilate ces cinq raifons amplenes, o puu auest adsouffe foixante & fept areules dudit Concile, que tous eftoiens m spance contraires aux liber ces de l'Eglise Gallicane, à l'authorité du Roy, de a tailmen, & aux exemptions, & printleges des Chapieres, & Communautés. Conuentu generali Ecclefialticorum, habito annis octuagelimo quinto, & oungelimo fexto, supra millesimum quingencesimum, Fayus, Aduosato 1794, vi monstraret, Concilium Tridentinum in Francia nec publicandominec recipiendum elle, quinque vius fuit rationibus principalibus. mas filentio involuens, quod alii docuerant, non rite fuille convocatum, to de intetriptum, ac alio translatum) proponebat, quod Legatis Regis fea ir in illo non fuillet affignatus locus debitus, fed denegatus, à Pra fidibu Conchi, vieum concederent legato Regis Hispania: Quod in codems hon fres confultatum de nonnullis propositionibus factis à legatis Franm. metamen nifi ibi deciderentor, Rex protestatus suerat de nullitate on un aliasum rerum, que in illo Concilio agerentur, Secundo allegabat, godpolt dictum Concilium tres, aut quatnor magni connentus, eiusdein tau, haben farffent; in quibus omnibus conclusum, illud in Francia non ettempendum. Tereio referebat, Cardinalem Lotharingum, hominem nella deio, autoritate de doctrina pollentem, qui Concilio interfuerat, enferet illad ommino haud recipiendum, solum ex codem nonnulla. tu confignasse, qua recipienda censeret, eu mque in finem ea Regi ob-Ast obunnifie approbationem aperto diplomate. Quarte dicebat, am Bordinum, Procuratorem generalem, hominem perquam do-& Catholicum, cum adhuc viueret conscripsifie varios articulos con-Concilium, ne reciperetur, vel publicaretur. Quinta eius ratio Caputala, & Communicates in comitiis Blæsensibus se oppositis (attoni, & publicationi dicti Concilii, idemque tunc fecillent illi, and and ordinem Nobilium, & tertium. Has quinque rationes Supra

fapradichus Aduocatus Regis fule expoluit, addens sexaginta leptem atticulos eiusdem Concilli, quos omnes demonstrabat gile contratios libertud Eccleine Gallicanze, autoritati Regis, ac Parlamentorum, nec non exemptionibus, & priudegiis capitulorum & communitatum: Lemonoreads affaired du Clengé de France, parte 2. sous le Recueil des tobles pasces en l'alfonblie generale du Clengé de France, tenue ci annees M D LXXXV & M D LXXXVI. pag. 12.4. Addel, fiplacet, Calelinaulin-jed finiemoires, pag. 15.

. 999) De attentatis contra liberates Ecclesia: Gallicana, arque earum varia imminutione.agitEltien.Pasquier d.liu.3.des recherch de la France, b.S. & 9, ac 13. Marc de Vulson de la puissance du Pape, & des liberes de l'Eglis-

Gallicane, liu. 3. ch. 16. p. 192. Seqq acch. 18. p. 204. Seqq. ch. 19. p. 212. Seqq. rrr) 11 y a deux choses, qui ont nui à nos printeges, selon la diversité des remps, l'ambition, Sen après l'afficition des vns S des autres ; Estienne Pas-

quier, d.liu.z.ch.6.fol.110.lie.e.fol.111.d.e.& fegg.

sss) - Pasquier,d.l.3.ch.14.15.16. Vulfon d.tr.liu.3.ch.20.

tet) Pour la conservation des libertés, & privileges de l'Eglise Gallicane, (que nos Rou tres-Chrestiens, qui portent la couronne de franchise sur cons autres, iurent folennellement à leur Sacre, & couronnement, de garder, & faire garder inuiolables) se peuuent remarquer plusieurs & diners movens, sagement pratiqués par nos ancestres, selon les occurrences, & les temps. Premierement, par conferences amiables auec le Sainet Pere, ou en personne, ou par Ambassadeurs. Et à cet effett fe troune, que les anciens Roys de France (mesmes ceux de la race de Pepin, qui one en plus de fuiett de communication anec le S. Siege, que leurs predeceffeurs) auoient , comme pour marche commune , la ville de Grenoble , où encores le Roy Hugues, pere de Robere, inuica le Pape, par forme d' vfance, & coustume (par vne epiftre efcrite par Gerbere, lors Archeuesque de Rheims, depuis Pape) fur le different de l' Archenesché de Rheinis. Secondement, observans soigneusement, que toutes bulles, & expeditions, venans de Cour de Rome, fuffent veues, pour fesuoir , si en icelles y auoit aucune chose, qui portast preiudice , en quelque maniere que ce fuft , aux droits , & libertes de l' Eglife Gallicane , & al' authorité du Roy. Ledict s. Recueil des memoires de la Lique, p. 777. (Pro conservandis libertatibus, & priuilegiis Ecclesiæ (quæ Reges nostri Christianissimi, gerentes præ omnibus coronam libertatis, folemni iureirrando, quando confectantur, ac coronantur, le defensuros & obTeruaturos, spondent) varia media, secundum tempora, & casus, sapienter à maioribus nostris observata suerunt, Prime, vii fuerunt colloquiis amicis, & congressibus cum Pontifice, vel ipsi, vel eorum Legati. Et hunc in finem percipimus, antiquos Reges Francia, (etiam ex familia Pipini, qui, præ cæteris fuis antecefforibus, opus habuerunt conferre cum fede Pontificia ) quafi pro Joco destinato habuisse Gratianopolim : quo etiam Hugo, pater Roberti, epistola scripta à Gerberto, tum tempo-

- Ediz Gallicanz, & autoritati Regis.) Tiercement, (ita porto legitur audich f. Recueil, p. 778.) par apautitities au furur Concile, dont fe trouvent plufieurs exemples, mes-Chaucertemps de celles , interietrées par l' Princerfité de Paris, des Papes, Beneditt XI. Pie II. Leon X. Cautres. Qui fut aufi le moyen, que n ic'tan de Nanterre, Procureur general du Roy, pratiqua contre les bulles malde Balue, appellant d'icelles ad Papam melius informatum, aut ad to La pospertinebat. Et pareillement maissre Iean de S.Romain, contre ceraus, auer protestation de nullité, & de recours ad illum, seu ad illos, Manuel quos &c. (Tertio, vfi fuerunt (appellatione ad futurum Con-- mio us rei varia reperiuntur exempla, etiam in yltimis temporibus, Vn yerlitas Lutetiana prouocauit à Papis, Bonifacio VIII. Bene-Pio II. Leone X. & aliis. Quo medio etiam vius fuit Magister Ion eNanterra, Procurator Regius generalis, contra bullas Cardinalis appellando ab iisdem ad Papam melius informatum, aut ad eos, Consperimerer: nec non Magister Iohannes de sancto Romano, conannulas cenfiras, fimul protestando de nullitate, ac recurrendo ad ilmadillos, ad quem, seu ad quos &c.)

mi Quatement, Ledul e, Recueil d, 1979, 8) per appellation precife as é daugue appere ou dit oftre s, quandil y aentreprife de iuriudition, mus aente les faints decrets. O Canons receus en le Royaume, droits, abertis. O pruitiges de l'Egifi Gallicane, concordats, edits, Coracada Royardida fojo Parlement: Oref, contre ce, qui el in an fellement all annun, dum, ounsturel, mais aujú des prerogatises de ce Royaume, épide telly, Quarra, fibi peoplexenuts, precile proucean do tanabilis quam appellationem noftr maiores exercierum, quando discipabium contra luirs dicionem fecularen, sut contra facta de-lacones ceceptos in hoc. regno, contra iura, libertures, 2ê priuifedis Callicane; contra concordata, edita, flatuta, Regia, & arrefla tanuma, d. v. paucis alcam, contra luir, quod non folum el turis dium, & naturalis i verum etiam quod concernit preroga-Regni. & Ecclefia eiusdem.).

(imble, (inquit Bouchel, au threfor du droit Françoi rom. 1. pag.
10m) que les appellations, comme d'abus, ont pris leur fondement sur ce
1. Paul 3. 1. Cerinth. 9, 18. quæ est etgo mea metces, vt Euangelum

prædicem, fine sumptu ponam Euangelium, vt non abutar potestate mea in Enangelio. Toutes fou ceux, qui ne veulent, pas qu'elles foient fi anciennes, fe contentent du Cauon, nos frincompetenter, 2.9.74

ZZZ). Les appellations, comme d' abus, ont effé introduites sur la fin du regne de Charles VII. Bret de la fouuer. du Roy,liu.1, chap.10: pag.80. Verum Pasquier, d.lin.3. des rech: ch.ap.25: fol. 158: lit.d. docet, eandem ne quidem fub Ca-

roli VIII.regno in viu fuille-

anna) Une nom faut par eftimer, que le remede d'appel, comme d'abus, fust en nature déclors de Philippes le Valou, ny plus de sept, ou huiet vinges ans aprét. Car vous n'en crouverés nulle mention , ny dans les registres de la Cour , ny dan: le recueil des arrests, que sie Ican Gallus, Aduocat du Roy au Parlement de Paris, du cemps de Charles VI. ny dans celuy d' Estienne Aufrerius, President au Parlement, de Thoulouse, en ses decissions de la Chapelle Tholosane, ny dans celles de Guidon Pape, pour le Parlement du Daupbiné. Et neant moins, encores que le formulaire n'en euft efté tronué, si ne laiffoit le Parlament de reformer les abus, qui fe trouvoient en Cour d'Eglife, comme chose', qui estoit de son vray ressort, som le nom, & authorité de nos Roys &c. L'appel d'abus vint depuis en vsage, vers le regne de Lonys XII. seulement; Car du temps mesmes de Charles VIII. il n' estoit encores en estre, comme nous poutons clairement recueillir de l'appel, qui fue inreviette par le Procureur general de Nanterre, de la legation de la Balue : Estienne Palquier, d. fol, 158.lit, a. & d. En fin, comme nous voyons l'ours, en lechant fouuent fes peties, les rendre en la perfection de leur effece , lesquels auparauant ne paroissoient eftre qu'ene lourde masse de chair : ause discourans souvent dans le Parlement des abus, qui se commettoient en Cour d'Eglise, & rebelutans ceste mesme paste, furent formées entre nom, sur la fin du regne de Lonys XII. ces appellations; comme d'abut : idem Pasquier d. fol. lit. e. (Nolite existimare, quod remedium appellationis; tanquam ab abufu, fuerit vittatum tempore Philippi Valesii ; nec etiam intra centesimum & sexagesimum annum postea, Certe nulla eius mentio fit, neque in actis curia, neque in collectione arreftovunt, facta à Iohanne Gallo, aduocato Regio, in Patlamento Lutetiano, tempore Caroli VI, neque in decisionibies Capella Tholosana, quas edidit Stephanus Aufrerius, Præses Parlamenti Tholosani; nec in scriptis Guidonis Papa, decisionum Parlamente Delphinatus, Nihilo minus, licet formula husus appellationis non reperiatur in Criptis illorum temporum, tamen Perlamentum tune non cellauit, nomine & autoritate nostrorum Regum, reformare abusus, quos deprehendebat in curia Ecclesiastica. Appellatio ab abusu postea copit circa regnum Ludonici XII, & ne quidem tempore Caroli VIII. in viu finit, ve clare patet ex prouocatione, qua fuit opposita legationi Baluii, à Procuratore generali Nanterreno. Tandem, yt videmus whim, fapius lingendo partum fuum, formate fibi fimilem, qui anțea etat

nafa carnis; ita sapius disserendo in Parlamento de abusibus, qua actur in curia Ecclefiaftica, & eandem reuoluendo materiam lationes illa, tanquam ab abnfit, apud nos formata fuerunt. agni Ludonici XII.) La doctrine de Cuaneres, est la premiere source, hand a Francou ont tiré, & en fin receu l'vlage des appellations comme Lie retutes fagement, & prudemment, fous le regne du Roy Louys XII. Le Me le lancois, tom. 16. pag. 570.

Nomeflablifmes les appellations comme d'abus, sur quatre pilliers, anji font fondces les libertes de nostre Eglise Gallicane, quand il y a con-. va aux fainets Conciles, & decrets receus, & approunes en la France, art some Rojaux, ou bien que l'on entreprend fur la jurisdiction temporelle, mioniteniens aux arrests du Parlement : Pasquier d. l. & fol. 152. lit. h. Harre François d. pag. 570. & Pithons , enius verba vide fupra lie. xxx. 1 - 12 arreftor. tit. 2, arreft. 1. cuius verba in latinum à lurisconsulto Galle ita traducta: Abufus eft, fi Prælati, vel iudices Ecclefiastici, mont, vellibi quicquam vsurpent in præindicium Regiæ iurisdichonis, enchlecundo casu, aduerius antiquam immunitatem; & liberta-Teletorum Regis, in hoc regno Francia: vel terrio casu, aduersus con-Regias, & arrelta Curiatum supremarum. Adhaco, quarto casu, Lancta decreta Conciliorum, nominatim Concilii Basileensis, Ca-Papanim, & Constitutiones Prælatorum. Denique, quinto cafu, abod, findices, vel officiarii Regii, vel alii laici, admintant, decernant, vel am iunsdictionis Ecclesiastica sibi vsurpent, aduersus libertatem & adicium eius, aduersus, primilegia, & autoritatem Clericatus. Atque st bunc definitionem, & declarationem abusus, integre repræsentatue ranciæ, de appellationibus tanquam ab abufu, quas supremæ Curiæ, scalibus, non aliis, admittere confueuerunt.

Hocmodo nos docuit Paponius, idemque Pithœus afferit aud. aldes memoires de la Lique, pag. 778. Le remede des appellations comme offresproquement commun aux Ecclefiastiques, pour la conferuacion de ne, & inrudittion : fi que le Promoteur, ou autre, ayant interest, pens comme d'abm de l'entreprise, ou attentat, fait par le inge lay, sur ce

I'n'y a que la Cour de Parlement de Paris, qui cognoiffe des appolmacd'abus, & Ly releuent directement : lean Rochette, es decissons mquellions, & differens, qui fe presentent tournellement, tant es cours. sque secutieres, rit. appellations comme d'abus, fol. 262. b. Il est enarquable la finguliere prudence de nos maieurs (ait l'thœus d. L. ce, que telles appellations se iugent, non par personnes pures la ex wan par la grande Chambre du Par ement, (Ragueau en l'indice det

droits Royaux, pay. 43. ) qui eft le litt & fiege de inflice du Royaume, composée de nombre esgal de personnes , tant Ecclesiastiques, que non-Ecclesia ftiques, mesmes pour les personnes de Pairs de la Couronne. Ceterum non videntur in hoc faus conuenire scriptores Galli; nam, eodem folio, quo Rochette diserte docnerat, ad Curiam Luterianam solam appellari sanguam ab abusn, subnestic Plusy a abus, fi les inges & officiers Royaux, ou autres laics, ordonnent, ou entreprennent quelque chose au preindice de la iurudiction Ecclesiastique, libertes, priuileges, & anthorités de l'Eglife, & en telles occurences les Cours founcraines ont accoussumance receuoir les appellations comme d'abus. Paponius quoque, d. libr 19. tit. 2. vbi varia arrefta, appellationes tanquam ab abustr concernentia, exhibet, sepius supremarum Curiarum (in plurali) mentionem facit; & feribit Tholofanus in fintag, iur. vniuerf. lib. 50. cap. 2. n. 36. in Gallis ab Ecclesialticis posse prouocari ad Cutias supremas Parlamentorum tanquam ab abufu.

eece ) L'appel n'eft pas formé contre l'offroje du rescript, mais contre l'execution d'iceluy, qui est à dire, que par honneur & respect on blasme celuy, que Paimpetré, & s'en aide, & non pasceluy, qui l'aostrojé. C'est vn temperament, par lequel on fe pouruoit , fans concher la reuerence du superieur. ( Appellatio non dirigitur contra concessionem rescripti, sed contra eiusdem executionem, ita scilicer, quast honoris causa, taxatur ille, qui impetrauit rescriptum-& eo viitur, non autem qui illud concessit. Quo temperamento reuerentia superioris manetintegra.) Comille, en l'bistoire de Niuernou, pag. 19. adde Duaren lib. I. Ecclef. minift. cap. s.

fff) Vtilitatem remedii appellationis tanquam de abusu, ita commendat Estienne Pasquier , d. L. & folio 1,8. lit. d. Vrayement ie n'eftime, qu'il y ait plus grand & fort nerf de nostre Republique Francosse, ny plus a feure ramparts que ceftuy. Car, auparanant qu'il fuft en vogue, nom effions grandement empefches derefifter aux entreprifes,que l'on faifoit en Coar de Rome fur nons.

gggg) Il me femble (verba funt de Bret de la fouuer ain. du Roy, liu. 1. chap. 10. pag. 80:) que c'est sans raison y que Messeurs les Euesques se plaignent del vfage des appellations comme d'abus, veuque c'est par ce seul mojen, que l'on conscrue une police, & un ordre en coutes les rensonires des affaires, que nous anons cy-dessus rapportées. Et bien qu'elles n'ayent este introduiter parmy nous, que sur la sin du regne de Charles VII. neantmoins ou anoit auparanant acconflumé de prendre des lettres, pour faire appeller la partie en contrevention als pragmatique : Comme en Espagne, quoy que ces appellations n'ayent point de cours, toutes fou lors, qu'ils voyent une contreuention aux loix, & aux formes, qu'ils ont establies parmy eux, touchant la police Ecclifiastique, ils pratiquent rne f. rscance d'execusions, des rescripts, & des ordonnances, soit du Pape, ou des Enef ques. (Episcopi fine ratione, ve mihi videtur (ait Bretius) conquernneur de

And the state of t

Wol Ceft fans subiett, que Meffieurs les Euesques font plainte de ce, que Lapellations, comme d'abus, on les intime en leur nom : Car, s'ils s'acquitbu a parment de leur deuoir, la Cour n'a-elle pas de coustume de fauoriser en tout e l'apeut, de les combler de toutes fortes de louanges; & de punir la temerité and claud one double amende, aues on blafme public ? & s'ils negligent leur's \* su qu'ils contreuiennent aux fainces Conciles, aux decrets de l'Eglife, o aux ordennances de nos Ross , & aux arrefts de leurs Cours fouvedurquoy ne fera il pas iufte de les intimer en leur nom, comme l'on fait bet. entresiuges? principalement , quand il n'y a point d'autre partie. Les tent, qu'ils veulent qu'on appelle en leur lieu, sont-ils suffisans de respondre aucqu'ils n'aurons pas faille ? Ioint que l'ausborité founeraine du Roy feandement bleffee, s'il n'effort pas per mu d'ofer de ceste procedure, Car il est outreir, de faire observer, par qui que ce soit, zous les reglemens dont nous deparler: Bret d. loc. pag. 8r. (Episcopi citra rationem agre ferunts. mappellationibus ranquam ab abufu, proprio citantur nomine ad sem, ad quem prouocatur. Eterim se officio suo sarisfaciunt, Curia miteos digno fauore omni in caula, in quantum possibile, prosequiadat laudibus, punit que temeritatem appellantium duplicata mulcta, de lationepublica. Vbi vero negligentes sunt in officio, aut contrathnelis Conciliis, Ecclefia dectetis, edictis, & conftitutionibus no-Regum, aut sententiis latis à supremis Citriis, cur que so pro iniusto mi, cos suo vocare nominead indicem appellationis, quo etiam fomomnesahi iudices, quan do ab illis provocatur? potissimum bi Breaduerfarms, Suntne Procuratores, quos in vicem fuam citart th tentes ad respondendum pro aliena culpa? Adde, quod supre-48 Regis maxime læderetur, fi hac forma vti non liceret: Es enim Cram adhibere, vr omnes, cuiuscunque fint ordinis, obler-- 1 as, de quibus modo egimus.)

## CAPUT II.

De Autoritate, & Potestate Regis in personas Ecclesiasticas, ac bona Ecclesiastica.

R Ex Ecclesia Gallicana protector (a), custos, generalisque præfectus eft (b), & dicitur; & vt maxime caput non audiat, non minimum tamen, aut postremum corporisistius membrum (e) censeri debet: plane, cum bona Ecclefix, atque persona Ecclesiastica, sint in republica (d), hac autem fub directione Regis, & membra fingula fub ciufdem potestate & imperio; male sentiunt illi, qui excipiunt Clericos (e), quos privilegiatos in multis agnosco, exemptos in omnibus nego, & pernego. Rex Gallia, fuo in Regno, elericis praferibit leges (f), & normam disciplina, morum, occonomia (g), aliarumque rerum (b):cogit cosdem ad conservationem Coneiliorum, Canonum ac Decretorum, in Gallia receptorum: inbet prælatos Synodos agere tempore debito (i), illos iurisdictione sua, certis in casibus, coercet (k), cognoscit (/) de nonnullis (m) corum criminibus (n), & mero in cos (o) vritur imperio (p). Porro, bona quodattinet, non potest immobilia sibi acquirere Ecclesia, nissi permissi Regis, cui pro indemnitate soluere debet fertiam partem valoris rei, in feudalibus; & quintam, in allodialibus (q); aut constituere certam personam, (Galli nominant, homme viu ant & mour ant) que Regiistorum bonorum nomine satisfaciat, præstetque præstanda ( r ). Si Episcopus mortem obeat, vel sedes vacet, Rex vsumfructum terrarum eius Ecclesiæ sibi vindicat (5), quoniam Episcopi, respectu bonorum temporalium, sunt vasalli Regis, cui etiam iuramentum fidelitatis propterea prastant (1): olim, antequam vius armorum Ecclefiasticis personis, Conciliorum legibus, interdictus, tenebantur ipli adesse in bello (u). In collectatione variatum; frequentius tamen decimas de beneficiis soluir (x) clerus, quas temporis yfus fere ordinarias feeit, & anni-HeriaANVIII.

ANVIII.

ANVIII.

ANVIII.

ANVIII.

ANVIII.

And Diameter and

## Testes & Testimonia

La garde & protection de l'Eglife, est convoife aux Roys, & par leur sus edigins de la defendre, & de la conferuer, de toute leur puissance: us murantere du Roy, liu. 1. chap, 10. pag; 76.

Les Ross de France ou Lou fours efte comme Generaux, & Superintenlur Eglife; Estienne Palquier, liu. 3. des recherch. de la France, chap, 25.

En Prance, de toute ancienneié, nous auons récognu nos Rojes, finon' maifideleur Eglife; pour le moins, comme faifans l'one des meilleures, & manties d'uelle: Palquier d. liu, 3, chap: 22. fol. 154. d.

is Eccliaeft in Republica: Obratus Mileutianus, & Soto 4. diffisia. Lencifun partes Reipublica, quibus eft idem Res. & Rector in Moins 17.5. diffs. 32. m F. L Englief elhang le Rèpsame. & non le un tegific Loyleau des ordres shap, 9. m. 445. Omnis anima poteinbuls intergo & veftira quis vos exceptis do viniertitate de chete quitaque tenta decipere; ait Bernhardus ed Archiepifopum epif. 42. Lypidomus, explicans dictum Pauli ed Renari; t., Omnis anima: lan ibbinitoribus fubdite eft, annechit; etiamfi fuerit Apoftolus, ill. Prophers. Sacerdos, Monachius; floc enim pletatem non ledit, qua de agit Arniferus, m commentario plutto de fubbicitions.

ultitierum, (ap. 2. & 3. Euguela garde, & la protection de l'Egilfe est commisé aux Roys, & fement ils s'obligent de la definure, & de la conferuer, de souse leur

g) Les Capitulaires de Charlemagne, & de Lougs, son fils, & les ordonnances des Roys, qui leur ont succedé, sont toutes pleines de reglemens, & de sun-Stions seueres, pour conseruer, non seulement la doctrine en sa pureté, mau encore pour entretenir l'ordre, la discipline, & la police exterieure de l' Eglise, & pour l'aconomie, & la legitime distribution de ses biens, & reuenus, ordonnant des peines, außi bien contre les Ecclesiastiques, que contre les laignes, qui manqueroient à leur devoir , & qui negligeroient de faire leurs charges, (Capitulatia Caroll Magni, ac eins filii Ludouici, nec non constitutiones Regum, qui successerunt, abundant regulis, & sanctionibus seueris, pro conseruanda non lolum doctrina in puritate sua, verum etiam ad observandum ordinem, disciplinam, ac politiam externam Ecclesia, nec non economiam, & legitimam distributionem bonorum & redituum, additis poinis, tam contra Ecclesiasticos, quam Laicos infractores, & officio suo non satisfacientes.) Bret d.chap. 10. p.77. cui adde, speciales constitutiones enarrantem, Estienne Pasquier, d.liu.z, cb.7. fol.114. lit. f. & feqq. cb. 22. fol.154. lit. e.f. Rochetteen fes decisions de plusieurs questions &c. tit. Abbés, & religieux, fol.16.b.

b). On doit rouver iuste, que les Roys é entremettent de saire observer tout cequi appartient à l'ordre & la dissipline extretuer de l'Eglis, comme, pour les former requistes en la celévation des mariages, pour contraindre les Euerques, les abbés, & les autres Eccléssifiques, à le promouveir aux ordres, dans le temp porte par les Conteiles, pour les entraindre de resider fur leurs éven intére de resider qu'en ententre de l'Eglis, & mejcher qu'en éven introdusif de nouvelles : pour feure garder l'ordre en la sente. & aux seminers pour meure particus et pour les entre particus et pour les entre les garders pour meure passitures; pour prendre gardeque l'on entretienne les sondatours pour meure benesses, et ma son pour faire de la conteile et de la conteile possibilitées possibilitées de la conteile de l'est de la

A meta Reges cutein adhibent, quo prube obfeuentut omnia, a dispinan & ordinem Ecclefiæ exteriorem, vin formis, qua a celebratione matrimoniorum, in cogendis Epifeopis, Abbaebederialitis, vi e fraciam promoueri ad ordines, intra tempa, a flautum, vi trefidearien locis beneficiorum, vi obfeuentur intudures Ecclefiæ, nec introducantur nouve, vi obfeuentur de mota sa ci fle pulturis vi ve cifico diantur fundationes, vi de fencer mulates contra innafionem, «e violentiam iniuftorum polleflorioret outum; denique, vi obfeuentur decreta fynodocum, tam genes, um partudarium que concernum bonos motes à liasse; se conque i puis, non fine magno Ecclefiæ feandalo, negligetentur de un consumit Reges fuam interponetent autoritatem.)

1) Quelques pus fouftiennent , que le Roy n'a point de puissance confline much s Eursques, pour les obliger à tenir leurs Synodes , & que cela depend de at alesuiborité. Eu quoy il me femble (inquit Bret d. liu. 1. chap. 11. p. 87.) Malenimpent: Car, punque pour garder vne bonne police en l'Eglife, il eft danz Euesques, par les Conciles generaux, de tenir leurs Synodes tous les au de moins de tron ans en trou ans, ( comme il est dict au Concile de Laodi-16 (co. 40. au Concile de Nicce, can. 5. au Concile de Carthage, can. 21. au b delbarafion, can. 8. & presque par tous les autres) qui doute, qu'aprés al units decress il ne foit du denoir des Roys, de faire obseruer cet ordre, & dundreceux, qui le negligent? (Sunt qui statuant, Regem non habere um coactiuam in Epilcopos, ve teneant Synodos, ab horum tantum enteid dependere; in quo, vt mihi videtur, le decipiunt. Cum enim, quo attain Ecclesia observetur, abantiquis Conciliis generalibus Epimunclum fuerit, habere Synodos fingulis annis, aut faltem fingumis, quis dubitet, quin post tot sacta decreta connensat cura Remandare vt hic ordo observetur, ac cogere illos, qui hunc negligunt,) por um suorum redituum artestis? Par la faifie de leur temporel: Bret d.

Queles Ecclefiafliques, non obsidant leur qualité, ne laissent pas d'estre de Ro, & serinstictables, întegto capite 12, docet Bret d. lib. 14

occultant auaritiam, aut ambitionem particularem, quæ Ecclesiæ generaliter probrosa, potest arrestis suis malum impedire, vei tollere. Repræsentat enim summam Regis potentiam, in his, que institiam accinent.)

m) Ita scilicet receptum est loqui, postquam exceptio locum regule occupavit: (Lioù an contraire il fulloit dire, que tous les Ecclefiaftiques font subsects du Roy, & de sa inrisdiction, & penuent estre punis par les magistrats Royanx, pour tous delicts & crimes, par eux commin, horsmis en certains cas, & delicts Ecclesiastiques, qu'ils en sont exemptés par declarations , & printeges de Sa Maiesté, comme anoit fait tustinian, par ses Nounelles constitutions, 79, 83, & 123, ainst qu'a tres bien esclairei Monsteur Milletot, en son traité du deliel commun, & c.u priuilegie: Vullon, de la puissance du Pape, liu.3. ch.ip. 20. n.19.) Cum dici deberet, omnes Ecclesiasticos esse subditos Regis, & subditos eius iurisdictioni, 20 posse puniri à Magistratibus Regiis, propter omnia delicta, ac crimina, que ab illis committuntur, exceptis tantum nonnullis calibus,& delictis Eccleliasticis, in quibus exempti sunt declarationibus & prinilegiis Regis, quod fecisse quoque Iustinianum notum est, ex Nouellis

79.83.0 123.

u) Si les crimes , dont les Ecclesiastiques sont accusés , se trouuent si atroces, qu'ils meritent des peines plus-feueres, que la iurudiffton Ecclefiastiquene peut ordonner, c'est alors que les officiers du Roy en peuuent prendre la cognoissance : Ce qui est conforme à l'Epistre, que les mille Euesques , qui assisterent au Consile de Chalcedoine, contre Alurm, Eursque d'Alexandrie, qui effoit accuse de plusieurs grands crimes, escriuirent à l' Empereur, qui finisoit parces mots: Ælurus vestram iustitiam solummodo debet experiri, quoniam 2d magnitudinem commissorum eius potestas Ecclesiastica non sufficit. C'eft proprement ce, que nom appellons en France, cas privilegies; c'est a dire, des crimes, qui (ont aggraues par des circonstances extraordinaires, vt futtum vi factum, libido contra naturam, adulterium, homicidium, & tels autres forfaits , que perfonne ne commet, nili sponte, & qui pour leur enormité doiuent plustost attendre la rigueur des loix politiques, que la donceur des cauons de l'Eglife. Et bien que nous n'ayons point de constitution, ny d'ordonnance, qui ait cluirement distingué ces crimes, il semble neantmoins, que nous poutions en tirer quelque lumiere de 8. Augustin, tract. 40. in Iohannem, où il distingue les fautes humaines, quæ peccatis, d'aueccelles, que criminibus adicribi potiunt. Et l'on peut dire, que lors, que la seureté publique est offencée par tels crimes, qu'il est raisonnable, que les officiers du Roy en prennent la cognoiffance, contre qui que ce foit. D'où vient, que Ciceren disoit in Bruto: Ipsi Magistratus, qui sacrosancti habentur, nonneinterdum in huiusmodi crimen incidisse visi sunt, vt statim, non post annum, accularentur. Cessat enim priuilegium, vbi delictum priuilegio mainsest: Bretd. chap. 12. p. 68. & feq. (Quando crimina, ob que Ecclesiastica

saritmu, adeo funt atrocia, vt pænas seueriores, quam Ecclesiastica iurisetropouli decemere, mereantur, tunc Magistratus Regii possunt de iisam combere. Conuenit hoc cum Epistola, quam mille Episcopi in Col 4 halcedomensi contra Ælurum, Episcopum Alexandrinum, acn. ceasus attocioribus criminibus, scripferunt ad Imperatorem, in \* Metaclegebantur verba : Æurus vestram iusticiam solummodo debet on carriam ad magnitudinem commissorum eius, potest as Ecclesiastica non and Copne loquendo, hi funt illi cafus, quos vocant in Francia cafus pe sques, idelt, crimina que graniera fiunt propter circumstantias exmordinaras, ve, furtum vi factum, libido contra naturam, adulterium, homu um, aliaque eius generis delica, quæ non nisi spontaneo motu paur un, atque, propter enormitatem, potius sentire debent rigorem legum burum, quam lenitatem canonum Ecclesiasticorum. Quamquam auto non hibemus constitutionem, quæ clare hæc crimina distinguat, attamenteurlumen peti posse à S. Augustino, qui trastatu 40. in Iobannem, agait del da hominum, qua peccatis, ab illis, qua criminibus adscribi polint, Dici quoque potest, tune quando securitas publica offensa est eiusnoucuminibus, rationi conuenire, vt magistratus Regii de illis cogno-- Contra omnes, fine exceptione. Hinc est, quod Cicero dicebat in time: 198 Magistratiu ( C.)

Quedam crimina hodie dicuntur prinilegiata, & funt duplicis munis: nempe atrocia, & leuiora; quæ etiam appellantur com munia. ib. 4. hiftor iurudict. poneific. cap. 3. n. 7. & fegg. pag. 412. & fegg. he dello (monente Petr. Gregor, Tholosano fintagm. iur. vniuersi lib. одил 18.) observanda est in Gallia, vbi magistratus Regii seculares apposellatem iudicandi, & condemnandi Ecclesiasticas personas, criadicio, in casibus privilegiatis : Chatfan.in tit. desiustices & drois in his. ad ver. Siln'a grace, in consuetud. Burgund. Boerius decis. 297.n.t. Renedict. in repet. c. Rayuntins, ad verb. & vxorem, decif.2. n. 143.6 fcq. n enim iure communi nullo modo Ecclesiastica persona de crimibus coram iudicibus fecularibus accusari, vel damnari possunt, quan-Sommana fit consuetudo , quæ improbatur can. 1. 6 2. 11. 9. 1. 6. 6 fi stender. e. fi diligenti, de for, comp. c. fi iudex, de fent. excomm. in G. S. Lumu, de flat. & consuetud, tol. coll. 10. in auth, ftatuimus, C. de Episc. In fly lo Parlamenti, tit. quorum cognitio special, pertinet ad Regem, egiati, & Regii ponuntur, de quibus Principis Magistratus const enam cognoscunt, quod firmauit Regia iussio: Guil, Bened. + Delatio armorum vetita, & crimina quæ ex ea sequuntur. Quanm iniecitmanum Rex bonis, contra tutelam vel clientelam Remvocantsaluaguardiam) quipplam quis fuerit amelitus; quod plustNOTITIÆ REGNI FRANCIÆ

pluribus Senatus consultis ratum est. Addit Boërius decis. 297. n. 14. crimen falla moneta, (docet tamen Papon. lib. 1. arreft. tit. 6. arr. 9. privilegium clericale falle monete crimine non amitti, quin, vt maxime crimen prinilegiatum fit, Clericum accufatum ad indicem Ecclefiasticum saluo prinilegiari indicio remitti ) lufa maiestatis (Rouslel d. cap. 3. n. 8.) seditionis. (Ali i. patricidii, incendii data opeta missi, Sodomia, & similia: Roussel d. c.n. 14pag. 4:6.) Guido Papædecif. 139. (faciro. ex parre, de preuil. cap. perpendimus, de sentent. excommun. c. si index, eodem t. in 6. ) late etiam disputataduersus Ecclesiasticas personas, de crimine per illas commisso, notionem temporalis iudicis elle, si easdem in ipso crimine, eriam communi, deprehendat, in habitu, vel cum vestibus non clericalibus. (Roussel d. cap. n. 40. Arresto Tholofano Clericus quidam coniugatus, caligas indutus vitgatas, vel variegatas, pro laico habitus fuit, & suspensus strangulatusque propter delictum quoddam commune, nulla priuilegii ratione habita : Papon, lib. 1. arreflor. tit. 6, arr. 4. Et Monachus quidam vagus, in numeros militares relatus, & stipendio militari accepto, veste militari succinctus, propter crimen captus, à fori præscriptione, & priuilegio Clericali depulsus fuit: Idem d. lit. 6. arreflo 6.) Inter crimina etiam prinilegiata, quibus ratio ecclefiafticæ qualitatis non habetur, eo quod ex his priuilegium clericale perimitur, fiint, assinatus: c. r. de homicid. in G. (Roullel, d. c. n. 10.) apostalia, c. r. de apost. (quid de fornicatione dicendum lit, explicat Roullel d. c. n. 20.) delictum ab armato clerico, vt dictum, commissium; quia is prinilegium fori amittu: c.in audientia, de sene. excomm. (vel vbi gestare arma deprehensus fuit: Roussel d. c. n. 39.) fi Clericus fit histrio, mimus, nec tertio monitus destiterit : c. 1. de vita & honest. cler. Si de gradu deiectus, exautoratus, clericus delinquat: mutatenim, foro amillo, privilegium: c. neminem, de V.S. c. 2. de panis, in 6. veluti, si, tanquam incorrigibilis, antea fuerit depositus: c, cum non ab homine, de indic. si clericus sit coniugatus non deferens tonsuram: c. 1. de cleric. coning. in 6. Item, si non sit forum Ecclesiasticum, cuius desectu secularis de Ecclefialtica persona delinquente cognoscet: can. Principes seculis & ibi glossa, 23. q. r. fi Clericus carnifex, lanio, caupove factus fit, nec monitus abstinuerit ab his: Clem. 1, de vita & bonest. (Roussel d. c.n. 41. Hocita intelligi debere monet Paponius d. tit. 6. arr. 3. fi palam lanionis officium exerceat, & ita in Gallia iudicatum annotat.) fi bigamus: c, 1. de bigam. in 6. fi post admillium crimen fiat clericus:Bart.adl.t.ff.de pan. Iafon in l. cum quada puella, col.34.C. de iurudictione omn. iudic. (Roulfel d. c.n. 48.) si exerceac officium privilegio fuo aduetium, atque in eo delinquat: Panotmit. in c. tha nos, verb. irregularu, n.i. de homicid ac propterea Clericus quidam quorundam delictorum accufatus, in exercitio chiturgiæ, (vide Rouffel d.c.3.n.8 ρ 414.) vel in rebus ciuilibus, quas administrat, admissorum, coram iudice laico respondere tenetur,

neque

in partiquonem allegare potelt; y tiudicatum refert arrefto Pari-1 seccessis. Paponus d. its. 6. arrefto. 2. fi iam bis ad iudicem discum remillus fuert, non amplius tertu avice forum reuocare particum, tanquam vita internendata, priudegio clericali priuatut; y t a todiis alleti Paponus d. iti 6. arr. 5. fi miles fian, fue flipendium accepta, fue fuis militer fumpo birs. Papon d. itt. arr. 7.6 P. g.

Vbitamen, antequam execusio fiar à indice feculari, vel Region and propter gradum, & acception ordinem facrum, degradatione o at laenimatini Motxxx. edicio, artic. XIV. exprelle fancitum : Les tions, Caures promeus aux ordres facres , ne feront executes à mort fans der auten: Loyleau des ordres chap. 9. n. 31. Cuius forma, & folemuitas, fundam (. 2. de pan. in 6. eft, ve coram indice feculari, cui tradendus eft, p bleeupenor, qui deponir, primo tondeat rei caput: fecundo, radat vito velleno, loca capitis & manuum, in quibus vnctio facta est tempore ordinationis, Tercio, exuar eum habitum, sen vestimentum clericale, & induthitale, & ficindici laico concedar puniendum; qui & huic iudicio, qua lo crimen hanc poenam mereri videbitur, interelle debet, vt postea fana puniat & firamen decreminibus, & & illud palam, ve Clerics apud propre Bijujuge. coll. 6, tut. 12. in Auth. Ideirco teus antea indutus exhibetur refibusini ordinis, et fi presbyter, sacerdotalibus, cum calice in manu, ac ficelebrare veller; Diaconus, vt Dia onus, item Subdiaconus, & Episcopus deguadandus, quiliber suo habitu! Et postea ab extremo, vsque ad nouissimungadum, fit equum ademptio, ordine, vt Presbyteto primum adimabrealit, & deinceps alia, ordine retrogrado, quo ei data funt. Sic in Epihopalitus ornamentis, & aliorum ordinibus intelligi par est: can. Episcopus, M.g.; Tholofanus frugagm, lib. 37. c. 30. n. S.

premum habent dominium, in omnes qui eo continentur; atque omnes fundi, ac prædia omnia in illo sita, mediate, vel immediate à Corona dependent. Hinc est quod legitur inter Capitularia Caroli Magni, hunc Imperatorem, vt & nonnullos ex successoribus, tam exacte conservare studuisse autoritatem suam in omnia prædia, regno comprehensa, vretiam certum censum exigerent, quem casatam dicebant, propter fundos, quibus Eccleha inadificata erant. Sic Papa Zacharias, Acribens ad Bonifacium Epifcopum, dicebat: Solidum pro cafata Remfaluire. Hic censsus postea abrogatus fait in Synodo Coloniensi, sit. de cenjib:u; in quo legitur, Principi agendas esse gratias, quod censum remissiset. Non itaque mirum videsi debet, quod Reges nostri hanc tulerint legem, Ecclesiam non posse acquirere, nec possidere vlla immobilia, sine illorum permissione, & citra satisfactionem pro indemnitate, quæ est tertia pars valoris, in feudis; & quinta, in plebeiæ conditionis fundis, pro iure, vt loquimur, perempti caduci prædiatorii.) Bretd. liu.1,ch.13.p.100. & feq. adde quæ fcripfi lupra lib.2.cap.7, lit.lll.

Vide fupra d.ltb. z.cap. 7.ltt. Ill.

Vide fuprad.lib. & capite, lit. x. & fegg.

La principale marque de la sounerameté, que nos Roys se sont reservice fur les terres de l'Eglife, c'est, qu'ils s'en approprient la iouissance, si tost que les Euesques sont decedes, & pendant que leurs sieges sont vacans : & ce droit s'appelle, Regale temporelle; qui n'est autre chose, qu' une pure saisse, & main mise. feodale; d'autant que les Euesques sont leurs vasfaux, à cause de leur temporel: d'où vient, qu'à raison de ceste subjection anciennement, Gauant que par les Conciles l'vsage des armes fust interdis aux Ecclesiastiques, ils estoient tenu de aller au ban, & arriere-ban, comme les autres vassaux du Roy. (Præcipua nota supremi imperii, quod Reges nostri sibi reservarunt in sundos Ecclesia, est, dum libi adscribunt vsum-fructum statim postquam Episcopi decesserunt, & quo vsque corum sedes vacant. Hoc ias vocatur Regalia temporalis, & est pura occupatio, & manus iniectio feudalis; sunt enim Episcopi Regis vafalli, respectu bonorum temporalium. Hinc olim, & antequam à Conciliis vius armorum Ecclesiasticis fuit prohibitus, propter hanc obligationem erant obligati se sistere, edicto euocationis ad castrensia munia facto, non fecus ac alii vafalli Regis : Bret d. ch. 13. pag. 107. Commes' est un propre droitt de nos Roys, d'eleuer aux charges de l'Eglife les Prolats, que leurs merites y appellens , außi a-il soufiours esté requis , qu'ils leur fissens le serment de sidelisé , auant qu' ils peussent entrer en l'exercice de leurs charges ; tant à cause de leur temporel, que d'autant que par ce grade ils deucient effre des premiers confeillers de leur couronne. Or, outre ce serment de fidelité, que tous les archeuesques, & Enesques de la France, doinent, encor estoient la pluspart d'eux anciennement tenus de fournir a nos Roys gens de guerre, quand la necepité le requeroit. Et bien

manufacture ils les ont auec le temps deschargés de ce service militaire , to a walf afement roulu remertre le droit de subuention, & prosuration, dins en langage François, droit de Gifte, qu'ils denoient à leurs Ma de udos paffoient fur leurs Euefches , ou Abbayes. Mauen fin , aprés les arreser droits de gifte ay aus en pareillement les termes, que le temps - wibsfes qui perissent, & font surettes à ses loix, l'octroy des decimes sur applicar place: Autor libri Intiquirés & recherches de la grandeur tis Rejide France lin. 1. differen lug-194 195. & 196. (Quemadmodum muoftrorum Regum eft, euchere ad munia ecclefiaftica, Præand hocmerentur; ita lemper pro necellario habitum fuit, ve hi præ-Larrengamentum fidelitatis, priusquam adprehenderent exercitium officom foum propret bona temporalia, verum etiam quod, ad hunc euedigam, deueniebant primarii Confiliarii coronæ. Caterum, prater ha hichteits mamentum, quod omnes Archiepiscopi, & Episcopi Fran-Gepitstetenentur, etiam maxima eotum pars olim obligabatur, Regi meterem ites, vhi necessitas id postulabat. Licet autem postea Reges, huminuus studio, illos ab hoconere militari liberarint, non a qualitamen faa et ills soluerunt remittere debitum fubuentionis & procurationis, q odiningua nostra appellamus im bospitie, & quod isti Regibus, per Epitud Abbatias iter facientibus, præstare tenebantur. Tandem vero, desterminum fuum, quem tempus omnibus rebus præscribit, hoc ins prient & in viu effe defiit, decima, quæ Clericis im poni cæpit, eius fuccef-

Non folum Episcopi, sed etjam Abbates, ac asii Clerici, tenentes has a Rege, obligatifueruncire in bellum, fub prima, lecundaque Regum int& sub tettia, per aliquot temporis internalla: Clement Vaillant mun efue de la France &c. liu. 1. (hap. 1. fol. 12.b. eb.5. fol. 16, 5.9. fol. 28. assuten hodieiplimet comparere in bello non teneantur, mittere mendebent suo sumptu milites, ad Regis instantiam, sine ille ad exerupriens fit, fine abiens. Les Rojs de France presendent , que tom Euessanfe de leur renenu sem porel , comme tenuen fief du Roy , font senm enunts de guerre à leurs depens, en l'armée du Roy, quand le Roy leur Est an :209, surle debat, que les Euesques d'Auxerre, & d'Orleans en dilan, n'y efire tenus si non que le Roy fust en personne en son armée, le um III. iugea pour le Roy : Coquille, en l' bistoire du pais & Duche de 445.48. Adde infra b.libr. 3. c. 7. lu. 11.

Leclesiastica decima in duplici sunt differentia, & qua ex rebus 2 pua beneficiie, seu de fructibus sacerdotiorum, debentur persoceliasticis, seu laicis; & qua à personis laicis, & aliis debentur lichtiaticis. Decime de beneficiis, autoritate Pontificis maximis,

premum habent dominium, in omnes qui eo continentur; atque onnes fundi, ac pradia omnia in illo fita, mediate, vel immediate à Corona dependent. Hinc elt quod legitur inter Capitularia Caroli Magni, hun Imperatorem, vi & nonnullos ex fuccelloribus, tam exade confertuare fluduillé autoritatem fuam in omain a pradia; regno comprehentà, vettam ocrum cenfum exigerent, quem cafatam dicebant, propter fundos; quibus Ecclefia ima dificatar erant. Sic Papa Zacharias, ácribensad Bonifactum Epidopum, dicebart solidam pro cafata Rasifairie. Hic cenfus poftea abrogatus fuit in Synodo Colonienii, tirt. de emplisa; in quo legitat, Principia gendas effe gratias, quod cenfum remifilite. Non itaque mitum videi debes, quod Reges nofiti hanc tulei in legem, Ecclefiam non pofle acquirere, nec poffidere vila immobilia, fine illorum permificione, & citta faitsfactionem pro indemnitate, qua eff tertia pass valoris, in feudis, & quinca, in plebeta conditionis fundis, pro inter, vel oquimut, perempti caduci pradiatorii). Bret d. Hura, bi, 120, 100, 6 fer, adde qua feight furpa ha, 26, ap. 7, till. (Hura, bi, 120, 100, 6 fer, adde qua feight furpa ha, 26, ap. 7, till.).

Vide supra d,lib.z.cap.7.ht.lll.

s) Vide fupra d.lib. & capite, lit.x. & fegg.

La principale marque de la founerameté, que nos Roys fe font referuée fur les terres de l' Eglife , c' est, qu' ils s' en approprient la ioui fance , si tost que les Euerques font decedes, & pendant que leurs fieges font vacans : & ce droit s' appelle, Regale remporelle; quin' est autre chofe, qu' vne pure faifie, & main mife feodale; d'autant que les Enesques sont leurs vasfaux, a cause de leur temporel: d'où vient, qu' à raison de ceste subsection anciennement, & auant que par les Conciles l'vfage des armes fust interdis aux Ecclesiastiques, ils estoient tenus de aller au ban, & arriere-ban, commetes autres vasfaux du Roy. (Pracipua nota supremi imperii, quod Reges nostri sibi reservatunt in fundos Ecclesia. eft, dum fibi adscribunt vsum-fructum statim postquam Episcopi decesserunt. & quo vsque eorum fedes vacant. Hocius vocatur Regalia temporalis, & est pura occupatio, & manus iniectio feudalis; funt enim Episcopi Regis vasalli, respectu bonorum temporalium. Hincolim, & antequam à Conciliis vius armorum Ecclefiasticis fuit prohibitus, propter hanc obligationem erant obligati se sistere, edicto euocationis ad castrensia munia facto. non fecus ac alii vafalli Regis : Bret d. ch, 13. pag. 107. Comme c'est un propre droitt de nos Roys, d' eleuer aux charges de l'Eglife les Prelats, que leurs merites y appellent , aufi a-il toufiours efte requis , qu' ils leur fiffent le ferment de fidelité , auant qu'ils peuffent entrer en l'exercice de leurs charges ; tunt à caufe de leur temporel, que d'autant que par ce grade ils deuoient effre des premiers confeillers de leur couronne. Or, outre ce ferment de fidelité, que tous les Archenesques, & Euesques de la France , doiuent , encor effoient la plupart d'eux anciennement tenus de fournir a nos Roys gens de guerre, quand la necessité le requeroit. Et bien

que de leur courtoifie ils les ons auec le temps deschargés de ce feruice militaire ; fine leur ont-ils fi sifement voulu remetire le droit de Jubuention, & prosuration, que nous appellons en langue François, droit de Gifte, qu'ils denoient à leurs Maiestes, quandels passoiens sur leurs Eucsches, ou Abbayes. Manen fin , aprés les services de guerre, ces droits de giste ayans cu pareillement les termes, que le temps ordonne aux chofes qui perissent, & sont suiettes à ses loix, l'octroy des decimes sur le Clerge prist leur place: Autor libri Intiquinés & recherches de la grandeur & maiefte des Roys de France lin.1.diferen ug-194 195. # 196. (Quemadmodum ius proprium nostrorum Regum est, evehere ad munia ecclesiastica, Pralatos, qui hocmerentur; ita lemper pro necessario habitum fuit, vt hi præstarent iuramentum fidelitatis, priusquam adprehenderent exercitium officii; non folum propter bona temporalia, vetum etiam quod, ad hunc euechi gradum, deueniebant primarii Confiliarii corona. Caterum, prates hoc fidelitatis iuramentum, quod omnes Archiepiscopi, & Episcopi Fran-Gia prastare tenentur, etiam maxima eorum pars olim obligabatur, Regi mittere milites, vbi necessitas id postulabat. Licet autem postea Reges, humanitatis studio, illos ab hoc onere militari liberarint, non a quali tamen faalitate illis voluerunt remittere debitum subuentionis & procurationis, quod in lingua nostra appellamus im hospitit, & quod isti Regibus, per Epi-Copatus & Abbatias iter facientibus, piæstare tenebantur. Tandem vero , vbiad terminum fium, quem tempus omnibus rebus præscribit, hoc ins peruent, & in viu este desit, decima, qua Clericis imponi capit, eius succesfitin locum.)

Non folum Episcopi, sed etiam Abbates, ac alii Clerici, tenentes feuda à Rege, obligati fuerunt ire in bellum, sub prima, secundaque Regum familia, vi & sub tertia, per aliquot temporis internalla: Clement Vaillant de l'aucien estat de la France &c. liu. 1. chap. 1. fol. 12.b. eh.s. fol. 16. 7.9. fol. 28. Quamma antem hodie iplimet comparere in bello non teneantur, mittere tamen eo debent suo sumptu milites, ad Regis instantiam, sine ille ad exerchum præfens fie, fine abiens. Les Roys de France pretendent, que tous Euesques, scause de leur renenu temporel, comme tenu en sief du Roy, sont tenus enuojer bommes de guerre à leurs depens, en l'armée du Roy, quand le Roy leur mande. Eu! an 1209. sur le debat, que les Euesques d'Auxerre, & d'Orleans en faifaient, difans , n'y estre tenus, si non que le Roy sust en personne en son armée, le Page Innocent III. iugea pour le Roy : Coquille, en l' biffoire du pais & Duche de

Minernou,pag. 68. Adde infra b.libr.3.6.7.lu.n.

x) Ecclesiastica decima in duplici sunt differentia, & qua ex rebus Eccleia, puta beneficiis, seu de fructibus sacerdotiorum, debentur personis non Ecclesiasticis, seu laicis; & qua a personis laicis, & aliis debentur tantum Ecclesiasticis. Decime de beneficiis, autoritate Pontificis maximi,

40

aliquando concessa sunt Regi Gallorum, & aliis, ob iuuandum Reipublica Christiana statum, ad captiuos redimendos, & ad liberandam terram fanctam; vel ad hæreticorum expulsionem, aliosque ob pios actus: & istæ decimæ temporales funt : c. fin, de decim. in 6. Sic quo tempore auditum fuit in Gallia, omnia, quæ tum Christianorum erant in Syria,à Saladino Turca fuille profligata, iplamque fanctam Ciuitetem, vna cum Rege captam, & Christi crucem exportatam, tresquemetum vrbes superesse, Tyrum, Tripolim & Antiochiam, & castella pance in fide perstare; Rex Gallorum Philippus Augustus, tot malis condolens, cum Henrico, Rege Anglorum, mentem & animum contulit, & Christianis profectionem & auxilium pollicitus; multique vna se cruce signarunt. Et cum ad tantam expeditionem pecunia deeflet, conuocatis Lutetia Parifiorum Pontificibus, & regni proceribus, Rex petiit, anno Domini M C LXXXVIII. annuam decimam Ecclesiasticomm prouentumm concedi, que postea Saladina decima dicta est: Ganguinus lib, 6. in Philippo Aug. Meyerus lib. 6. hifter. Flandr. tempore Innocentii VIII. decima ilta in fauorem Regis Francia Ecclesiasticis imposita, à qua impositione tamen Rector, & Decani Vniuer sitatis Parissensis, appellarunt, anno Domini MCCCCXCI. XIII. Sept. Notant historiæ certioris autores, Carolum Polchrum, Regem Galliarum, Ioanni xx111. Pontif. decimas de sacerdotibus Francicis, sacri in Ludouicum Bauarum belli nomine, primum denegasse; patione deinde expugnatum, concessisse, et in partem ipse veniret : Paul. Æmilius lib. 8. Petrus Luna, Benedictus XIII. dictus, in locum Clementis VII. in schismate Pontifex, vt Carolum VI. Regem Galliarum, placaret, illi ius decimæ de sacerdoribus cogendæ, in annum dedit: Paul, Æmilius lib.10. Ganguin.lib.9. Tholosan.in fintag. iur.lib. 2.cap.20. n.3.6 5.6. Loyleau des droits des offices lin.2.ch.9, n.2. & feq. cuius verba retuli Supra lib. 2.c.7 lit.cccc,

Vide d.c.7. lit. cece. adde Coquille en l' histoire du Pais, & Duché de Niuernou, pag. 76. cuius verba, quæ supra lib. 2. c.9. lit. rr. legi poslunt, hic ita interpretamur : Circa annum Christi M D XVII. decima, quas Rex à reditibus Ecclesiæ exigere solet, ordinariæ redditæ sunt, secundum æstimationem factam à Præside Pascalio. Id subsidium postea semper continuatum fuits & dubium est, annon illi reditus perierint, postquam amplius haud inseruiunt necessitati publicæ; sunt enim duodecies centena milha francorum, (quam fummam iuste æquare possunt) quæ soluunturin Basilica Lutetiana, destinata ad soluendum pensiones pecuniarum, quas Reges acceperunt, & sortem principalem erogarunt. Harum decimarum astimatio, secundum collectionem, factam xx111. Ianuar. M D XC14. implenit summam libellarum quater decies centenorum & octoginta octo millium, quingentarum & triginta quinque.

2) Les decimes se doiuent payer par toutes fortes d' Ecclesiastiques beneficiers, & par toutes les communautes, crigées en tilere de benefices, quand elles ont on reuenu ordinaire, & perpetuel, & qu'ils penuent effre contrainits au parcment de leur taxe, par toutes fortes de voyes, mefme par faifie, & vente des fiuills du Benefice, pour eftre fecialement affectés au pagement de ce droit. Il a mesme este inge, que ceux, qui tiennent des pensions, atiltre de Benefice, doiuent aust pager les decimes, suiuant le S. de piscibus, de decimis : dont neantmoins font exceptis, les religions des pauures femmes, tous les Hospitaux, les Maladeries ; O les autres Maisons de Dien, qui sont instituces pour loger les pelerins , reccuoir les malades, o nourrir les impotens. (Decimas foluere debent omnes beneficiatii ecclesiastici, atque omnes communitates, quæ erectæ sunt in titulum beneficiorum, si habent reditus ordinarios, & perpetuos : atque possunt cogi, ad foluendam æstimationem, omnibus mediis, etiam apprehensione, & venditione fructuum ex beneficiis, cum specialiter addicti sint solutioni huius iuris. Iudicatum præterea fuit, quod qui pensiones accipiunt, sub titulo beneficii, debeant foluere decimas, ex dispositione & de pifcibus, de decim mis. Ab earum tamen solutione immunes sunt, religiosi ordines pauperum mulierum, omnia nosocomia, & aliæ domus Dei, institutæ ad suscipiendum religiofos peregrinatores & ægrotos, ac alendum impotes membrorum.) Bretd. liu.t. ch. 14. pag. 113. Declarauit Bonifacius VIII. quæ beneficia immunia fint à decimis, peculiari constitutione, inc. 1. de decim. in extrauag. comm. lib.3. acque exemit ab illis, fructus le profariarum & hospitalium, quibus pascuntur infirmi, & pauperes ; monialium, & aliorum regularium fructus, vitæ illorum deputatos: Seculares & Clericos, quorum annui fructus non excedunt summam septem florenorum: Item, xenia, pralatis & aliis personis Ecclesiasticis facta: Excepit quoque à decima hac eos, qui pensiones accipiunt à beneficiis, pro iusta mercede, seu pro remuneratione obsequii prastiti, vel prastandi, atque pro illis easdem prastare debere tradidit, qui pensiones dant : d.extrau, 1. S.de piscibus flagnorum, de decim. verf. fi autem personis. Item, & ea immunia sunt, que pro visitatione, seu procuratione, in victualibus præstantur præsatis, pro quibus & soluit qui dat, non qui accipit. Item cautum, ne soluantur de oblationibus, & eleemosynis, que fiunt in opus fabricæ Eccle fiasticæ : d. extrau. 1. 5. de eleemosinis; nec de rednibus confrariarum; Clement. 1. §. fimiliter, de decim. nec de similibus: vid. glof. in c. z. in verb. f. beneficiorum, de decim. apud Clem. Rex quoque Franciæ fanciuit, xx111. April. MDXLVIII. Senatores magni confilii Clericos eximi, tatione beneficiorum, à contributionibus harum decimarum, nisi Abbatias, vel Episcopatus possiderent : Tholosan, d. libr. 2. 6 20, n. 10.

decimas flatut, vt fecundum taxationem communem, & confuetam bene-

ficiorum, in locis voli funt, exigantur in pecunia, seu moneta vsitata in es loco, non in fruchbus: Clem.1, sell aurem, de detem, in extrauag, communis, neue exactores decimatum pignoris, vel distractionig gataia, capiano libros, calices, & alia ornamenta, Ecclesiis deputata: Clem. 1, de detem. Noteti interpres, glossa similar di clem. 2, de detem. & in declarationibus Concilii condineti, ne, qui non soluunt decimas, per secularem cogantur potestlatem, nis non-ioluents tanta effet rebello, ve opus suerit illius auxilium implorace, ob ecclesifatice censure contemptum? Tholosan, de 2,20, n. 8, in f. D-auntage l'on doit remarquer, que par l'edit de l'an MD XCIX, verssée nla Coar (de Parlement de Paris) le S. Mars, il est notamment porte, que les Accidents decimens, per que contemptum de le doit per decisiones, per que contemptum de le des contempts de paris le traves, qui son est decimens, per que contempt de leurs predecessens, est in se monstrent avoir fait quelque diffegente, a l'encourte d'eux. Et en cas messe de disgente, il su pe peutent demander, au succession est des verses que troit en que troit que detex annete, d'au succession est responsante de mander, au succession est de succession que troit que de succession que troit que detex annetes, d'au succession est responsante de mander, au succession est de succession que troit que detex annetes, d'au succession est responsante de mander.

années d'arrerages : Bret d.ch.14 pag.114.

bb) Ce qu'on peut reprendre & blafmer , en la leuce de ces decimes, c'eff I'inegalité de leur departement. Car bien qu'il se doine faire à proportion du reuenu des benefices , neanemoins cet ordre a efte change , partie par les briques des plus puissans, qui reieteent confinurs la charge sur les plus forbles . & specialement fur les pauures Curés : pareie , pource que l'ou a neglige d'observer l'aditt , que François I.fit publier à Villiers-Coterets, qui defir ant remedier à cet abus, ordonna, que l'on renounelleroit ce departement, de temps en temps à cause que le reuenu des benefices tantost augmente, & tantost deminue, selon la qualité des terres, & des faifons : Bret d.ch.14. pag. 113. Vituperium in hac collectione mereturinæqualitas impositionis. Quamquam enim hæc sieri debet secundum proportionem redituum, qui ex beneficiis proueniunt; attamen hic ordo immutatus est, partim studio potentiorum, qui semper onus reiiciunt in imbecilliores, & in specie in pauperes parochos; partim, quoniam neglectum fuit edictum Francisci Lpublicatum à Villiers Coterets, qui huic abusui remedium daturus, constituit, vt hæc partitio, vel æstimatio, renouaretur per internalla temporum, cum reditus beneficiorum modo crescent, modo decrescant, secundum qualitarem sundorum & temporum.) Mouetalicuius merito stomachum, (scribit Tholosan, d. cap. 20. n. 8.) infelix rerum successus, qui contra spem ecclesiasticarum personarum sequitur; dumque vident aliquando eos, qui ex iftis decimis stipendia capiunt, hostes Ecclesia fieri. At soluit Ecclesiasticarum personarum marsupia pia causa, cuius prætextu fit exactio, videlicet expulsio hæreticorum, & defensio fidei: nec bonis parcunt rerum earum caufa, ob quas, nec non tantum bona omnia, omnes cuiuscunque generis, sed etiam vitam ipsam conferre debesous, ve nos, & pios, de manu impiorum redimamus. Anima quippe ho-

minum

Minum funt omnibus vasis, & vestimentis, & rebus aliis ecclesiafticis. pretiosiores, & proinde illis indulgendum tune non est, & ligite alienari pro his pollunt; l. faucimus 21. C. de facrofantt. Ecclef. can. aurum, 12.9. 24 Caucantitaque, qui exigunt, ne abutantur exactis, neue in vius alios conpertant : non enim personis Ecclesiasticis solum iniuriam irrogant, sed Deo, & pauperibus, quorum patrimonium abligurium. Deus antem non fallitur. Metuenda est execratio insuper sacri Propheta Danidis, dum ait Pfalm. 82. Pone Principes corum ficus Oreb, & Zeb, & Zebee & Salmana: omnes principes corum, qui dixerunt, berediente postideamus sanduarium Dei. Dem mem poneillos ve votam , & ficut firpulam ante faciem venti &c. Sed & prinilegium exigendarum decimarum ecclesiasticarum, concessium intelligitur, dummodo enormiter non la dantur Ecclefie: )cap, fin. de voto, apud Gregor, vt aliquando acciditin Gallia & nunc potissimum, (loquitur Tholosanus de suo tempore) dum Ecclesiastica persona fruchbus sacerdotiorum ab hareticis spoliantur, & nihilo minus ab exactoribus istis decimarum, ad eas soluendas, misere & barbare adiguntur, contra constitutionem Bonifacii, qui statuit, solui decimas à sacerdotia possidentibus, pro rata pretii, quod à venditione, vel locatione fructuum, acceperunt, in c. 1. §. declaramus autem, de decim in extrauay, communib, subductis etiam sumptibus, qui in colligendis, & excolendis fructibus impenduntur, in hac fingularirer decima: d. Clem.t. S. in foluendo. Cui tamen fanctioni harpyiæ quotidianæ obliftunt. Quo tempore cessare potius debeat tune priulegium, quod onerosum, & durum nimis fit : c. fuggeflum, de decini. c. quid per nonale, de V. S. & quando alteri subueniri non potest sine alterius la sione, iustius est alterum non iuuare, quam alium lædere : can. denique, 14. q. s. can. prinum, 22. q. 2.

(e) Il semble que quelques grands personnages ont en raison, de irouner astrange, que nos Roys ayent si facilement laissé aux deputés du Clerge, { qui sont departuen fept villes, Paru, Thoulonfe, Rouen, Lyon, Tours, Bourdeaux & Aix) la iurudidion, mesme en dernier resfort, de tous les procés, & les differens, qui arriuent entre les Beneficiers, leurs Receneurs & commu, tant pour raison des demers, qui se leuent sur eux; que de leur administration : comme porte l'Edici de Henry III, del'an MDLXXX, d'autant que la cognoissance de tous ces droits, & tessomptes, qui s'en rendent, deuroit appartenir aux officiers du Roy, pour le grand interest qu'il a, de scauoir, combien, & quelles fortes, de demers se lement en fon Rojaume, ce qu' ils deniennent, & comment ils sont mesnages : Bret d. ch. 14. P4g-114. (Videntur magni nonnulli viri non absque ratione mirati, quod Reges nostritam facile concesserint deputatis Ecclesiasticorum, (quisiint di pettiti in septem ciuitates, Lutetiam, Tholosam, Rothomagum, Lug dunum, Turonum, Burdigalam, & Aquas Sextias) inrisdictionem, & quidem grouptarionem nullam admittentem, omnium litium, qua oriuntur inter

officiatios, & illos, qui ab his collectas exigunt, tam propter nummos, quos exigunt, quam propter eorum administrationem, vt habet edictum Henrici III. factum anno MDLXXX. Eterim cognitio, & diiudicatio, de hoc negotio, vt & de rationibus, que propterea redduntur, deberet pertinere ad magiftratus Regios, propter haud leue interesse Regis, quod hic vertitur, nempe, vt notit quantum pecunia, & quomodo, colligatur in Regno suo, quorlum perueniar, & qualis fit eius administratio.)

Vide supra lib. 2. cap. 7. lit. t.

ee) In Gallia, in monasteriis, quæ regii iuris sunt, & fundationise vel dotationis Regis, præbendæ funt (laicæ), in quibus Princeps milites, membris mutilos, pauperes, etiam inuitis monachis alendos, quam diu vixerint, statuit. Et sepe ita iudicatum Tholosæ à Curia suprema se vidisse testatur Tholosanus d. sintagm iur. lib. 15. cap. 23. n 8. repugnantibus monachis largitioni regiæ, & codicillis eius. Nec mirum si Princeps ita possit statuere, cum præbendæ in fructibus consistant propria natura, quorum & laici capaces funt.

Le Roy peut mettre vn oblat, non seulement és Monasteres de sa garde, & qui sont de fondation Ducale, & Comtale, moyennant qu'ils soient electifs, & qu'ils valent de reuenu mil, ou douze ceus liures, pour le moins : Eftienne Pafquier, d. liu. z. de la recherch. de la France, chap. 30. circa f. (Rex non folum hoc ius exercere potest in monasteriis, quæ sunt sub eiusdem tutela, & ab eo fundata, sed etiam in illis, quæ sunt fundationis alicuius Ducis vel Comitis, modo præbendæ fint electivæ, ac pro reditu habeant, ad minimum miller

aut mille & ducentas libellas.)

22) Iamais ne fut, que les Frinces & Republiques n'ayent pris soing de seux, qui auoient esté rendus impotens par leurs guerres, en faifant feruice au, public & c. Cefte mesme consideration a faille entre nous, que s'il se tronue quelque pauure foldat, qui foit demeure estropie de l'en de ses membres, au service de La Republique en la guerre, nos Roys ont pleine purffance de teur afigner une place de Religieux, pour leur viure, & fastentation, encertaines Abbaies, commen'y syant lieux plus-propres, où se puisse countir leur calamité. Tel Religieux est par nous appelle Oblat, ou Religieux-lay, (Ragueau en l'indice des droits Royaux, pag. 507.) auquel ordinairement les Abbés , ou Prieurs, ordonnent pension à l'arbitrage des Parlemens, plus ou moins, selon la necessité du temps, & saisons : & Sont nos Roys de tout temps en pleine possession de ce faire: Chose, à mon sugements (verba funt d'Eftienne Palquier, diet, chap. 30. fol. 168. lit. d.) qui vient d'vne tres-longue ancienneté. Car il ne faut faire nulle doubte, que du temps de la premiere institution des Abbés, & Moines, c'estoient personnes seculieres, qui ne tenoient mul degréen l'Eglife, encore que toute leur profesion fust de prier Dieu en iours cellules, & c. Or fut ceffe premiere institution canfe, a mon ingement, que nos

Rorsp

Roys, tant fous la première, que feconde lignée, ne porterent iamais tel respect aux Abbaies, comme aux Eueschés. ( Principes & Respublica nunquam non prospexeruntillis, qui vtilitati publica in bellis inserviendo, membris mutilati, & vulneribus impotes facti fuerunt. Idem etiam apud nos observatur, vt si enimodi pauper miles reperiatur, Reges nostri habeant plenam potestatem illi allignandi in certis Abbatis, locum aliquem Monachi, vnde viust ac sustentetur, & calamitati eius commode subueniatur. Talis à nobis appellaturoblatus, aut religiofi ordiniu fodalis laicus: cui, regulariter, Abbates, & Prioresaffignant pensionem, ad arbitrium curiarum supremarum, modo majorem, modo minotem, fecundum necessitatem, & qualitatem temponim. Reges autem nostri semper hanc potestatem habuerunt, atque exercuerunt, ab antiquissimo tempore, vt meum fert indicium, Extra dubium enim positum esse debet, Abbates & Monachos, dum primum inshtverentur, fuisse personas seculares, non habentes vilum gradum Ecclesiaflicum, licet tota illorum professio consisteret in fundendis ad Deum precibus, in suis cellulis. Arque prima hac institutio causam prabuit Regibus, opinor, tam prima, quam secunda familia, ve nunquam tanti fecerine Abbatias quanti Episcopatus.)

bb) Les foldates (Aropiats, & deuenm impacent am france du Ros, font Profest à tom autre oblats; arrest MDLXXXI. pour vu nomme Veron. Cetteor-domance n'a leuc éven-fice collaits, aims électifs, & comentuels ; oi il y a moiteur, s'il dément ent bors, n'out que trente liures ; & s'ils réfacent, aut ant qu've Restjeux. Rochecte e de action de pluseurs equifons & ce il. Abbée & Religieux. Rochecte e de action de pluseurs equifons de ce il. Abbée & Religieux foi to. S. (Millies membris mittils, & impotentes facils in servicio Regieux foi to. S. (Millies membris mittils, & impotentes facils in servicio Regieux foi to. S. (Millies membris mittils, & impotentes facils in servicio Regieux foi to. S. (Millies membris mittils, & impotentes facils in servicio Regieux foi to de la constitution de la constitution

ginta libras.)

it) L'oblat est le foldat, ou gendarme pauvre, qui au service du Koy est demeure perclus, & estropie de l'un de seu membres, ou coposissance dequoy, le Roy loy peut afigner ses alimens sur quesques abbaies, & Monasseres, qui delanaure: Ellienne Pasquier d. liu. 3, chap. 27; fol. 161 lis. bi

En Abhart det Religioufse of autaufs originairement en la collation denn Royt, illeveren parellement es prinlege anciennement, de pouseir colla-que rue pauver damosfelle en chaque Religiou de Nomaint, om trouse vin arreft dame de Japarification Noftre Dame, MCCLXXIV, dont la faisfinne esfait elle: Cum dominus Rex viendo fuo ince proprio in principio lui regimnistico politicam cotonationem, in Abbatia fuir regni de grata fua possiti ponete, videlete, il monasserii in monaschum; in monasch

NOTITIE REGNI FRANCIA

monialium vnam monialem; ac moniales de Custiaco, in monasterio suo, Abbatisti regimine destruto, recipere non velent quandam domineilam, quam Dominus recipi misera; dicentes, quod Abbatista carebane: Ordinatum fuits, quod dictà domicella poneretur in dictà Abbatis. & che bonis ipsus vineres, cel ono vestiretur, donce create allet Abbatista. Depus iene vo pes, que lon ait sontianece prusilege pour les femmes, man bien sun bommes feutement; Pasquiet e. liu. 3, chap. 30, circas f. (Cum Abbatista religiosfarum ferminarum etiam origime sin sub collatione Regis sinciteges quoque antiquitus habuerum potesharem, singulis illarum collegiis ofterendi pauper-culam mobilem. Repetitur stenential ata anno MCCLXXIV die putificazionis Maria, cuius sensius hicest: Cum Dominus Rex & s. Abillo tempore non deprehendi continuazionem huius ptiuslegii, quoad seminas; sed tantum quoad masculos.)

## CAPUT III.

De pragmatica Sanctione, & Concordatu
cum Fontifice Romano.

D cognitionem status Ecclesiæ Gallicanæ, nec non iuris, quod vel Pontifici Romano, vel Regi, in prælaturas Ecclefiasticas, & clerum Regni Franciæ competit, maxime faciunt pacta inter vtrosque firmata, &, quæ illa antecellit, sanctio Pragmatica. Hæc vtilitatis intuitu, palladium. Franciæ (a); caufæ vero efficientis, Carolina fanctio dictafuit, Carolusenim VII. anno MCCCCXXXVIII. conuocatis non Ecclesiasticis modo, sed etiam ex secularibus magno Statuum, vel membrorum Regni numero, Biturigibus candem confecit, atquepromulgauit (b). Ad inflantiam nempe corum, quorum intererat, pro conferuanda libertate Ecclefiæ Gallicanæ, ex Conciliis generalibus, potiffimum Bafileenfi, & Conftantienfi, certa decreta, & capitula collecta fuerunt (c), quibus Rex robur sanctionis addidit, & Pontificum conatibus opposuit (d). Variorum hæcsanctio suit capitum, vt exciusdem tenore percipimus, nec modici quoque effectus(e); quamquam non cius, vi libertatem Ecclesia Gallicana in integrum refti.

Gongle

reflituerit, aut fartam tectam præftiterit (f). Cumquead gufum Pontificum minime effet, coeperunt variis mediis vti,quo eandem èmedio tollerent (g). Ita eo víque Pius II rem perduxerat, vt Ludouicus XI. eam renocare pararet, sed Curia, & Vniuerlitaris Lutetian & monita fufflaminarunt effectum (b). Perstitit itaque hac vice, & conservata etiam postea fuit, tam Statuum (i), quam Concilii Nationalis (k) cura, víque ad tempora Francisci I. qui necessitate inductus, ex duobus malis minimum eligendo, cum Leone X. Pontifice transegit, anno MDXVI. pragmaticam infregit(1), & noua iniit pacta, qua Concordata (m) dicta, reuera autem contractus, do ve des, fuit. His primum, tanquam libertati Ecclesia Gallicana ex parte contrariis (n), se oppostuerunt Prælati Regni, Vniuersitas Lutetiana,ac Curia Parlamenti (o), sed frustra; ac statim remedium inuenit Pontifex, quo & illam (p), & hanc (q), fibi deninciret. De singulis concordatorum capitibus ( r) agere, propositi mei non eff; exmultis hoctantum attingam: Prodifionts ius, ad prælaturas regni, concordaris ita dinifum deprehendi, vt Regi denominatio, Pontifici collatio, competat (1): Nominationi (1) vero, quam perconcordata exercet (11) Rex; (in qua fapius à parte Regis, vt in collatione à parte Pontificis, peccatum. fuit (x), fummo Francia malo) certas præferiptas effe regulas. Dantur enim Regi sex menses ad nominationem faciendam fummo Pontifici, instituendorum in prælaturis, à die vacationis computandi (y); & si nominarus primum, intra sex mentes fummo Pontifice inuentus non fuerit idoneus, conceduntur alfitres menses, ad alium nominandum, qui sit idoneus; his temporibus elapsis, ius plenum conferendi, sine nominatione Regia, ad fummum Pontificem pertinet (z). Putarunt alii, hoc nominandi, vel præfentandi ius, tanquam personale, cum Francisco I. interiiste, sed his contradictum (aa); illudextra dubium est, Regem de iure suo aliquid remittere posse (bb), & licet mexiguis nonnullis concordata non obseruentur adenguem (cc), quoad catera tamen firma funt. Denique, &c.

hocnotari meretur, affirmari à nonnullis, Regem, in Ducatu Britanniæ, nominandi hoc ius, de quo nune diximus, non habere (dd).

## Testes & Testimonia.

a) Arnifæus, de fubiett. & exempt. clericor. cap.2. n.4.

Ce fut en l'annee MCDXXXVIII, que le Roy Charles VII. conuoqua à Bourges vne grande, & folennelle affemblée, des Princes de fon fang, officiers de fa couronne, des prelats, & perfonnes Ecclefiastiques de tons ordres, des gens de fon grand Confest, des Docteurs, tant de droit dinin, que humain, professeurs des Vniuerfités generales, & autres personnes, en tres-grand nombre, chotses de toutes ordres : Et aprés, que de la part desdits prelats, & personnes Ecclesiastiques, & Vniuerstees, au nom de l'Eglise Gallicane, eust estérepresente l'ancienestat, & liberte de ladite Eglife Gallicane, & la miferable, & difforme condition, où elle estoit reduite, par les griefues vsurpations, & intolerables entreprises des Prelazures, & autres dignités, & benefices Ecclefiastiques, par les graces expettatiues, entierement contraires au droit, & founent occasions d'attenter fur lavie d'autruy : & par multiplications, & innombrables concessions, & autres tres griefues, & insupportables charges; & suppliée sa Maieste, pour remedier à ces desordres, qu'il luy pleust d'authoriser certains decrets, ordonnances & flazues des Conciles generaux de Basle , & de Constance , qu' ils auoient inge deuoir estre receus, & acceptés, d'en faire une pragmatique fanction; le Roy auroit confirmé, & approuné les dits decrets, & ordonné à tous, de les obserner inuiolablement: Marc de Vulson de la puissance dupape, & des libertés de l'Eglise Gallicane, liu.3. ch. 30. n. 21. (Carolus VII. Rex, anno MCCCCXXXVIII, conuocauit Biturigum, ad solemnem, & magnum conuentum, Principes sanguinis, Officiarios corona, Pralatos, & personas Ecclesiasticas, omnium ordinum, magni consilii Senatores, Doctores, tam diuini, quam civilis iuris, Professores Vniuerstratum generalium, & alios magno numero, electos ex omnibus ordinibas. His in comitiis, postquam à Pralatis, & personis Ecclesiasticis, ac Vniuersitatibus, nomine Ecclesiæ repræsentatus fuerat antiquus status, & libertas Ecclesia Gallicana, ac simul expressa miserabilis, & deformis conditio, ad quam erat redacta, vsurpationibus prælaturarum, aliarum dignitatum, nec non & beneficiorum Ecclesiasticorum, per gratias expectatiuas, plane contrarias iuri, & læpius incitantes ad infidias alienæ vitæ ftrnendas; item, per multiplicationes, innumerabiles concessiones, & alia gravia ac intolerabilia onera; à Rege supplici oratione petitum suit, vt, pro remedio, haud granatim autoritatem impertiretur certis decretis, ordinationibus, & statutis Conciliorum generalium, Basileensis, & Constantiensis,

collectis eum in finem, ve reciperentur, & acceptarentur, atque ex iisdem theret pragmatica sanctio. Consensit Rex, confirmauit ac approbauit illa decreta, justique ea inuiolabiliter observari.)

Now auons alambapa la pragmatique fandion des Conciles de Confance, & Busle Effenne Pasquer d. lin. 3, i.b. 2, fol. 150, b. La pragmatique fandion ell va remail de certanni devers, faist & arrefles au Consili de Busle, de aucepie par l'Eglife de France, affemble a Bourges, four l'authorité du Roy Charles VII. au mon de luitles et an M CCCC XXVIII. Coquille, est hiftoire.

du pais & Duche de Niuernois pay. 74.

d) In dicto conuentu Bituricenfi ( fut arresté tout à saiet, que le Concile general effoit au deffiu du Pape : que pour les Eglises metropolitaines , cathedrales , & collegiales , & autres dignités electiues , il feroit procede par election. qui servient confirmées par leurs superieurs; que le Pape n'attenteroit vien sur cela, finon pour vue tres grande raifou, & tres-vrgente necestite, dont feroit faite mention en sesbulles; Eneantmoins, que les confirmations scroient apportees à Rome, pour paffer sous l'authorité du sainct Siege, dont toutes sois les officiers de Cour de Rome ne prendroient rien ; que zoutes reservations generales des dignités ele-Rines estoient probibces , par les quelles estoit oftee la libre faculté d'eslire , & de confirmer : comme ausi estoient oftées les particulieres des autres communs Benefices, Elescollations d'iceux referuées à leurs Euesques, & ordinaires ; fors touzesson, qu'en cu de preuention le Pape pourroit conferer un benefice vaquant: comme aufi pourroit-il ordonner un maudat d'un benefice, au lieu où il y en Ausoit dix a conferer, & de deux, où il en auroit cinquante. Et pour le regard des procesque l'on ne pourroit estre distraid de la France en la Cour de Rome, & que le Pape scroit renu, de deleguer iuges in partibus, quand on appelleroit à luy: que nul ne pourroit estre euoque outre quatre journecs, bors son diocese, & domicile, que les annates, deports, & autres telles charges, seroient totalement bannes de l'Eglife. Et furent par mefine moyen les mains lices aux ordinaires, en certains cas, leur estant enwinte d'auoir chanoines Theologueux; pour enseigner la parole de Duu, ausquels sut comande de faire deux sois la semaine leçon en Theologie: d'auantage, qu' en toute l'Eglise Cathedrale, la troissesme partie des prebendes seroit afsedée aux Gradués, qui servient teuus chaque Caresme d'insinuer leurs nominations aux diocefes, sur lesquelles ils servient nommés, & la premiere vacante leur appartiendroit , & les deux autres à ceux, qui feroient pourueus par les ordinairer: Pasquier d. liu.z. ch 19. fol. 146. lit e. & feqq.) omnino indicatum fuit generale Concilium esse supra Papam : Quoad Ecclesias metropolitanas, cathedrales, & collegiales, aliasque dignitates electivas, electione viendum, à supetioribus confirmanda. Papam nihil debete in contratium moliti, aut agete, nifi maximam ob rationem, & extremam necessitatem, cuius mentionem facerent eius bullæ; nibilo minus confirmationes mitterentur Romam, vt autoritate facræ fedis ederentur, ne tamen eius caufa, quicquam ab officiariis Curiæ Romanæ exigeretur. Omnes referuationes generales dignitatum electiuarum prohiberi, vipote per quas impediretur libera facultas eligendi & confirmandi. Simul etiam prohiberi referuationes particulares, aliorum communium beneficiorum, atque collationes eorum referuari Episcopis, & ordinatiis, addita hac exceptione, in casu præuentionis Papam posse conferre beneficium vacans : Eidem quoque licere mandatum vaum beneficii conferendi mittere ad locum, vbi decem effent, quæ conferenda; & mandata duo, vbi quinquaginta. De processibus ita vsum; non esse eundum ad Romanam curiam, & sic extra Franciam, sed Papam debere delegare iudices in partibus, quando ad illum prouocaretir: nullum debere vitra iter quatridui euocari extra suam dicecesim, & locum domicilii : Annatas, & fimilia onera, omnino cispellenda ab Ecclefia. Præterea, certisin cafibus limitata fuit potestas ordinariorum, mandatumque, vt haberent canonicos Theologales, qui docerent verbum diuinum, & haberent fingulis septimanis duas lectiones Theologicas. Sancitum porro, in omnibus Ecclessis Cathedralibus tertiam partem præbendarum assignandam elle graduatis, qui tenerentue, in cuiusque anni quadragelima infinuare nominationes suas diocesibus, ad quas nominati; illisque deberi primam vacantiam; & duas alteras illis, quibus prouisum per ordinarios.

e) Cefle pragmatique fantion apporta quelque repos à nostre Eglise Gallicane, mais non à la Cour de Rome : Pasquier d. fol. 146. lit. h. (Pragmatica hac fanctio nonnihil quietis dedit Ecclesia: Gallicana, haud veto curia Ro-

manæ.)

f) Ceste or donnance, & pragmatique saudion, quoyque manque, & destituels. On remactant pa les Egisse de Gaule en leur originelle ibberts, contre les attentats, & ripapaions alse Papes, sindique la testure à icelle en fait son, sin neautonin la plu-viçoureuse, & genereuse, qu' aucune aurre, qui cust esse suparanant: Vulson d. liua, 3.6h.20. n. 22. (Huc pragmatica sinctio, quamquam imperfecta, nuc earum vivium, v. Eccleiam Gallicanam restiucere in antiquam libertatem, contra attentata, & vsurpationes Pontificum, vtex lectione es clustere cius de consideration de consolitation supara autoris que autoris que autoris qui distina & generosissima.)

§ Tamile Lape Eugene IV. quoqua depos par le Concile de Baele, que rom fes successe un ceste de employer com nyient violent, & artifices canteleux, pour la renocation de la pragmatique santito: Vulson de th. 20.00.33 (Tam Eugenius IV. Papa, licet depositus à Concilio Basileaus, quam omnes successores est montification destitectum ombita adubere me dia violenta & artificiosas cautelas, quo pragmatica sanctio reuocateur.)

b) Mesmes le Roy Louge XI. trente deux ans après, sut porté par les flat-

Leurs

teurs de Pie II. (auparanant appelle Eneas Syluius) & par manuaise suggestion (ainsi que porte le cayer des trois Estats, de l'an M CCCC LXXXIII.) a la renoquer, saus aucune precedente deliberation d'Estats, ou de l'Eglise Gallicane. (Ipse Rex Ludouicus XI. triginta duobus annis post, permotus ab adulatoribus Pii II. & malis suggestionibus, ve dicitur in codicillis trium Regni Statuum anno McccclxxxIII.) teuocauit pragmaticam sanctionem, haud præuia vlla deliberatione Statuum, aut Ecclefix Gallicanx. ) Vulson d. n. 23. Qui vero plutimum intercessit apud Ludouicum, vt pragmatica supprimeretur, dicitur Iohannes Attebas Episcopus, vt liquet ex rescriptis Pii ad Ludonicum, & Ludonici ad Pium, nauante quoque in hoc fuam operam Cardinale Gothofredo, Albienfi Episcopo; ac, vt obtineret, promittente, Pontificem missurum in Galliam Legatum, sacerdotiotum conferendorum causa, nenummi transfertentur. Vbi vero Ludouicus reuocationi pragmaticæ annuit, fertur, Romanos adeo ei infultaffe, vteum, velut nocens & vile mancipium, traducerent per compita vebis; ac cum tanta lætitia Pium abrogationem audiuisse, vt in illius abrogationis gratiam duos Cardinales crearet, lohannem illum Attebatensem, & Ludouicum Alebretum, mitteretq; ad Regemensem benedictum, vagina inclusum, ornata gemmis, & auro, atque his versibus inscriptis:

.....

12

:ID

拉勒

Lord

Exerat in Turcas tua me, Ludouice, furentes Dextera, Graiorum fanguinu vitor ero. Corruet imperium Mahumetu, & inclita rurfus Gallorum virtus, te, petet aftra, duce.

Ronfiel lib. 2. histor. iurud. Pontif. cap. 4. n.14. pag. 135. Mausle Procureur general du Roy, y le Recteur de l'Vniuerfite de Paris, s'opposerent formellement d l'enregistrement, & execution des leures, sur ce curojees. Et ce fut lors que le Roy voulut auoir par escrit l'aduis de ladite Cour de Parlement de Paris, qui fue en somme, que de la reuocation de la pragmatique sanction, s' ensuiuroient, entre autres inconneniens , (1.) la confusion de tout l'ordre Ecclesiastique. (2.) le depeuplement des subiects du Royaume. (3.) l'espuisement des deniers, par le transport hors d'iceluj. (4.) la ruine, & defolation totale des Eglifes de France: Vullon d. n. 23. ( Verum Procurator Regis generalis, ac Rector Vniuerlitatis Luterianæ, intercesserunt formaliter, ne literæ hac de re conscriptæ ad acta referrentur, aut executioni mandarentur. Atque tunc demum Rex expetiuit in scriptis sibi offerri Parlamenti Lutetiani iudicium, quod summariter docuit, rettocationem pragmatica sanctionis, inter alia inconvenientia, introducturam, I. confusionem totius ordinis Ecclesiastici. II. solitudinem subditorum Regni, III. exhaustionem nummorum, pertransportationem extra Regnum. IV. ruinam, & desolationem totalem Eccle-Garum Francia.)

ariel de trois Estats de ce Royanme, assemblés à Tours, par le premiers ariel de leur requesse, ou capre, presente au Roy Charles VIII. en l'amété MCCCCLXXVIII. requirem uns sumannent la Musièse, de situe garder & eutrets-mir insoial bleuvent la praguazique santiaeu attribuant la principal causse de solution du Royaume, a l'infaction d'icelle, s'aite par diners moyens, d'aunte la une arsistes, par les Papes, depuis le decès de Charles VII. Vullon d.l. n. 25.

b) De mesme au Concil national, que sit assembler Lonys XII. en ladité
ville de Tours, en l'année MDX. sut resolué l'observation entière de ladre pragma-

sique fanction: Vulfon d.t. n. 26.

l) En fin le Roy François I. confentit à l'abolition de ladite pragmatique fanction, & accepta, au lieu d'icelle, certains articles, contenus an Concordat fait entre luy, & Leon X. La prefice de son Edict, du XIII. de May, MDXVII. tesmoigne, qu'il fut contrainit a cela faire. Car en icelle eft dit, qu'anant ladite pragmatique fanction, les choses estoient en vn tres-miserable estat , le Royaume estant enrierement espuse d'argent, les Prelats priués de pourvoir anx charges facerdota-Bes, les estrangers pour uem par le Pape des principales charges, & benefices Ecclefiastiques, les viuans en danger de mort, par le moyen du grand nombre des graces expectatives: Neantmoins, voyant ses affaires en peril ; il avoit effé porté s'accommoder au temps, & de deux maux choifir le moindre, punque la raifon, la diffunité du temps, & la presente necessite, le requeroyent ainsi: Vulson d. l. nnm. 27. (Tandem Franciscus I. consensit, ve pragmatica illa sanctio abrogaretur, & acceptauit, in locum eius, certos articulos, qui continentur in Concordato, facto cum Pontifice Leone X. Præfatio edicti, quod fecir xnr. Maii, anno MDXVII, testatur, Regem ad hoc coactum fuisse. In illa enim dicitur; antehanc sanctionem pragmaticam, miserabilem rerum statum fuisse: Regnum omnino exhaustum pecunia; Pralatis ademptam potestatem prouidendi officiis sacerdotalibus ; extraneis à Papa assignata principalia officia, & beneficia Ecclesiastica: viuos in periculo mortis, propter ingentem numerum gratiarum expectatiuarum. Nihilo minus , cum videret res fir:s in magno constitutas periculo, permotum fuisse tempori cedere, acer duobus malis eligereminus, quoniamita requireret ratio, difficultas temporis, & præfens necessitas.) Vel, vt Roussellus lib. 2. histor. Pontif. cap. 4v n. 15. pag-126. scribit; Rex satis suæ spontis non erat, professus se inuitum abrogationi pragmatica consentire, ob idque folum, vt auerteret Leonem, confoderatum aduerlus fe, Regnumque fuum, nihilque non molientem, vtillam euerteret, paratum etiam toti Regno facris interdicere, & fi anno integro in censuris manerer, illud exemplo Iulii, prædæ exponere. Cui declasationi fidem faciunt periculosa bella, quæ Carolus V. Italos Proceres, tam factos, quam profanos, possidens, ei suscitauit, aduersus qua promptum putauit auxilium, si Papam sibi quoquo modo conciliaret : nec concibationi loni locus elle potetat quam suffocata hac pragmatica, ad nauseam vique coosa. Condonandum retpo el to primo Regi, si comme expediende salutisracionem honestam putametri. Quod si in hone cersusit, ar sane maius peccatum habut, qui illum adegie ve peccaret. Ex. hac autem abrogationegroditenni sille versitis:

Prata, vorax mulier, frendens Leo, rodit verumque : Prata, Leo, mulier, fulpburh antra petant-

Prata, Leo, conforte carent, mulierque marito :-Connubio bos iungas, Cerberus alier erunt.

Nam Leo Pontifex, Regina mater, & Prata Cancellarius, habebantur autores istius facinoris; quod quantopere displicuerit docenthi versus. Vider

eundem Rouffellum, d. cap. pag. 137. & fegq.

m). La sent signistation de la diction monfre, que letratille ne sur par proprement paid pour chose si families; car occuradar, of translations, ces sour va, sun se sur constant, su en quiesant, ce qui a sorme de Simonie; en telles afsières; c, sper ce, de ranquit, ansis, let vieux brouards, fairi de ce semp: Li, dissent, que e' spir, do ve des : Coquille, en Dispor ed pair of Duché de Ninermon, par 775. (Vel sola nominis signissatio docce, hunc tracitatum impertinenter consécutum de rebus adeo sanchis. Concordatum en min, de transaction, que sint dando, vel remittendo; vnum idem que notant : qui actuseius que tum temporis circum ferebantut, declarabant, esse contractum, devi des; deux tum temporis circum ferebantut, declarabant, esse contractum,

"CConcordat abolit wiretum la praematique fantion de Bourges, fi divela aux Papes; & fue vine tree, grande infiation aux libertis des Egilfes de Caulemais non l'entire aneantiflement d'icelus : Vullon d.l., v. 3.; (Hoc Concordatum reueta aboleuit pragmaticam fanctionem Bituricensem, adecwolm Papes; & maxime infregit libertates Ecclesse Gallicams; fed nont

omnino eas fustulit.)

10

Det Prelats, & les Vnituesfies, & la Cour de Parlement, apporterent touter respsaleur, possibileur, pour enider empessor et effect dudu Concordas, imques la quel Vnituesfie de Paris, aprés grande & meure deliberation, en increitate appel an fature Concile legitime, & qui froit assemble en lieu seur, & commodet distant, que par coencordan, fait sans appeller, & onir ceux, qui avoient interest, s'ensurant ile raine entere de l'Egis Gallicane, la dimmuteno de tout le Rayanne, & loopesson de l'Vnituesfies. Et en expédal citere parentes s'estilées da sel de la diste Vnituessité, contenans bien au long les griesse monts duit appell, qui sont imprimées tout au long au livre intriuit a. Fasciculus terum expetendatum, & loughendatum, morpiué à Baile, en la m DOLV. (Pra laci & Vnituessitus, et con la consideration de la cons

minus concordatum fortiretur effectum, víque eo, vt Vninersitas Parisienfis, pot magnam, & maturam deliberationem, appellaret ad futurum Coacilhum legitimum, habendum in loco secuto, & commodo i declarans hot
concordatum secum tracturum ruinam Ecclesse Galicana, diminutonem
orius Regnis co pressionem Vninersitasi; addidth iteras patentes, sigillaass sigillo Vninersitasis, quibus exprimebantur longo catalogo gratuamina,
& caussa ppellationis, que typis post excuss futerum Balica, anno wa Div.
& inserta libro, cui titulus, fassiculus returu tepetendarum, & frigiendarum.)

n) Asin que les Vniuersités de France, qui auoient lors pius de poussor, qu' àpresent con pius de poussor, qu' àpresent con pius de poussor, qu' àpresent con la la diamonimation des benesites mineurs, pend aut build mois de l'année, au prosit des gradues simons pend autouil mois de l'année, au prosit des gradues simons mois et. A quivou une maior est potestas, quaivou moi dec de que ren pend con fecta sucra presenta sinois, intera presentat a la sicilia de moi de confecta sinons, intera o con menses, cuiusque anni, in emolumentum simpliciter graduatorum, aut nominatorum: Loy seau des droits des offices, siu, 1, 642, p. 3, 13, Adde quue annotaus simpa in capite primo buisu libris; situs, Le Bapon, lib. 2, arressor, situs, de gradue in libris; situs, Le Bapon, lib. 2, arressor, situs, de gradue in libris il situs. Se Papon, lib. 2, arressor, situs, de gradue in libris il situs. Se Papon, lib. 2, arressor, situs, de gradue in libris il situs. Se papon libris de proposition.

q) Oudonal indalt au Parlement de Paris, a fin de verifier, & maintenir le concordat. (Parlamento Lutetiano datum fuit indultum, eum in finem, vtin acta referete. & approbatet concordatum.) Loyfeau d. 1. n. 14. Perfides, confiliatii, actuatii, ciuiles & criminales, itemque præfentationum; yt & quatuot notatii, & Secretarii Curix, indultis Pontificum iamdudum id priulegii funt affectui, vt. Arege, & Prelatis, ad tenenda beneficia vacantia, quæ fub eorum funt dispositione, nominari possitut, & in ipfotum definancia.

fectum, à delegatis ad eum finem: Papon. d. lib. 2. tit. 6. arreft. 1.

ergo Episcopatus, & Abbatiæ, ad nominationem Regiam peruenetunt, eneruata electronis antiqua formula: Tholosan. did. sintagm. lib. 15. cap. 13. num. 11.

t) Huius nominationis pracipua capita hac fint, venon habeat locum, nist in pure electruis dignicaribus; noir in collatiuis, cuius modi sunt qua in patronatu confiftunt, vel qua eligendo conferuntur, nec Epitcopi, vel superioris, confirmatione indegent: denique in quibus vacantibus non ideo Ecclesia pastore viduatur: quaproprer Decanatus huic non subiacet, nec quæcunque alia capitularis dignicas, à Capitulo eligi folita. ... eligendoconfirmari: nec claustralis, vt Prioratus, qui superiorem habet: nec et am Episcopalis, aut Abbatialis, si qua est iure speciali collatiua, id est, ad alicuius collationem, vel nominationem pertinens. Declarauit etiam Pontifex, se per hoc conc. rdatum nolle in aliquo præsudicare Capitulis Ecclesiarum, Monasteriorum, & Prioratuum, quæ prinilegia proprium eligenda Prelaum à sede Apostolica obtinuerunt, quin libere ad electionem Archiepiscoporum, Episcoporum; Abbatum & Priorum, procedere possent, dummodo priudegium huiulmodi literis Apostolicis, vel aliis authenticis confignata, legantur, probatione testimoniali prorsus reiecta. Verum frustra fuit liac exceptio; nam decisium est, nullam este primariom dignitatem. qua à Regenon pendeat, seu jure corona, seu fundationis; quo vitimo præsumuntur omnes Ecclesiasticæ dignicates primariæ, nisi liquidis titulis contrarium appareat. Itaque non valet iamdiu apud nos hac exceptio, fuspensavidelicet à Clemente VII. in gratiam Francisci I. Regis. Ergo nominatio Regia continetur folis electiuis primaciis dignitatibus, quæ superiotem in claustro; & connentu, non habent, que confirmatione indigent, queque non funt in patronatu: attenditur antem qualitas præsentis tempotis: Roullet in histor. iurud. A. Pontif. lib. 2. cap G. n. 13, 14. 15. pag. 172. & feq. vbi alia multa, ad hanc rem pertinentia, confignauit.

nt) Plasseurs mettenen auant, que le d'out de nomination, que nos Roys on sur les Eussibés, les Abbapes, & les aurese benefites, qu' on appelle confisserians, leur apareiren de touit amiquite. Es que pour preune de leur dre, ilstraportent dei externiques, qui ont esse fienssitues, parlette des extensives pus que correcte de Tours, & Rodoart, en see Chroniques. Les autres distrus, que ce printige etter a glé concede sel estement de temps de Popin, «qui le pape Zatbarie donna la puissance, de pourvoir aux plubaues dignicis de l'Essis em ais ene puis estre de leur adus : (inqui Biec d. lib. 1.de la source da RO, ech. 17, Ag. 180.) cari est lecratin, que nos Roys n'on en est espoundr, que depuis le concordat, que ses trançois 1, suce le Pape Teon, en l'année MD XVI. Ette em pous persiquedre, que le Pape Zacharie ap i amais accordé ce droit anus Roys purement, o simplement, pour en vjer absiliament & toussours.

mais bien en de certaines occasions, & en ce cas de necessité. L'estime donc, que ce Aroit de nomination, qui appartient à nos Roys, vient proprement de ce, qu'auparauant le concordat ils auoient acconflume, de confirmer les elections des prelats, & des Enesques. Car c'effoit l'ancienne couflume de l' Eglife, que le penple , & le alergé eftans affemblés, ils estifoient leurs pafteurs, felon l'exemple, que leur auo-Bent donné les Apostres, & comme Iustinian l'ordonna, par fa Nouvelle 123, ce qui Se pratiquoit particulierement, en ce Royanme. Man comme toutes chofes degenerent de leur premiere perfection, & qu'il u' est reen au monde de fi faintt, uy de fi facre, que l'ambition des hommes ne corrompe, auce le temps; aust depun que l'on enft recogneu, que l'on ne procedoit plus à ces elettions, que par briques, par faneur, o, le plus fouuent, par violence (comme le remarque Ammian Marcellin,en son liure 27. quand il rapporte, qu' en l'election de Damasu il y ent cent trente sept hommes thes dans l' Eglife ; & Ruffin an liu. v. ch. v. recite , qu' en l'election d' vn Eucsque de Milan, il suruint parmy le peuple une telle sedition, que la ville fut presque tonte ruinée ; diffenfio, inquit, grauis & periculofa, vrbi propriæ maturum parabat exitium) l'on abolit peu à peu l'yfage de ces elections en France, pour ce qui effoit des Eglifes Metropolitaines, Cathedrales, & conventuelles, reservé de quelques vnes, qui furent exceptées, par les ordonnances. Le succes de ces elections, s'eftant par experience trouve le plus founent incertain, n'eftant fondé que sur l'aueugle jugement des hommes, qui se trompent d'autant plus lourdement en leur chou, que Dien mesme se repentit de l'election, qu' il avoit faille de Saul , comme le rapporte faint Hierosme, en l'Epifre. 48. où il excufe l' Euesque, qui auoit confere le Diaconat à Sabinian ; nec mirum quamuis fan-Cum hominem stamen inhomine deligendo potnisse, falli; cum & Deum poniteat, quod Saulin Regem vaxerit: Defaçon que pour ces raifons confiderables , les elections eftans oftees, nos Roys , an lieu du droit , qu' ils anvient , de les confirmer , ils ont maintenant , en fuitte des concardats, le pounoir de nominer aux Euefche's ceux, qu'ils veulent. Et bien que cela appartient aux Papes iure proprio, comme ilest die in can. fi Imperator, dift. 96. Non à legibus publicis, non à potestatibus seculi, sed à Pontificibus Deus voluit Christiana religionis sacerdotes, & clericos, ordinari & discuti : neuntmoins ils ont agreable, que nos Roys veent de ce droit, à l'exemple de Sainet Pierre, de qui S. Iean Chryfoftome, au discours qu'il fait de l'election de S. Matthias, & de S. Barnabe, disoit : Quid? annon licebat ipfi Petro eligere? licebat, & quidem maxime; fed id non fecit, ne cui videretur gratificari. Er pour le regard de Prelatures, & des Abbayes, qui ont efte exceptees par les concordats, & qui font demeurées elettiues, comme deuant le Roy s'est encore retenule droit, qu'il auoit de les confirmer, & d'en donner fon breuet , sur lequel le Pape donve ses bulles de pronision , & non autrement. (Multi docent, ius, quod habent Reges nostri, denominandi ad Episcopatus & Abbatias, aliaque beneficia, qua appellantur consistorialia,

illis

tinet

illis competiisse, ab omni antiquitate. Pro fundamento adducunt exempla plurimotum Episcoporum, qui fuerunt instituti, ac destituti, iussu Regum, ve legere datur apud Gregorium Turonensem, & Flodoardum, in Chronicu. Alii dicunt, primilegium hoc illis modo datum fuisse tempore Pipini, cui Papa Zacharias concellerit potellatem nominandi ad maximas dignitates Ecelefiz. Verum non pollum illis aflentiri. Certum enim eft, quod Reges nostrinon habuerunt hanc potestatem, nisi post concordata, facta inter Francifcum I. & Leonem P. M. Nec adduci poslum vt credam, Zachariam vnquam contulifle hoc ius Regibus nostris, pure & simpliciter, vt eo vterentur absolute, & semper, sed tantum in certis occasionibus, & casu necessitatis, Meaergo est opinio, hoc nominandi ius, quod ad Reges nostros spectat, proprie inde promanare, quando ante Concordata confueuerunt confirmare electiones Prælatorum, atque Episcoporum; fuit enim antiqua consuetudo Ecclesia, ve populus & clerici, congregati eligerent suos Pastores, (ad exemplum Apostolorum, & constitutionem Iustiniani, Nouelle 123.) quam specialiter in hoc Regno obseruatam nouimus. Verum, vt omnia degenerant à prima perfectione, nec quicquam tam sanctum, sacrumve in orbeeft, quod ambitio hominum temporis tractu non corrumpat;ita, postquam apparuit, electiones istas hand aliter, quam ambitu, fauore, & fapins internemente violentia peragi (vt annotanit Ammianus Marcellinus, in lib. 27.6.6 quando refert, in electione Damasi centum & triginta septem viros in Basilica peremptos fuisse; & Rustinus, lib. 11. cap. 21. feribit, in electione cuiusdam Episcopi Mediolanensis, inter populum adeo gravem subortam fuisse seditionem, ve tota fere cinitas ab exitio hand procul abesser) pedetentim vius earum electionum in Francia corpitabrogari; quantum quidem attinebat Ecclesias metropolitanas, cathedrales, & connentuales, reservatis pancis, que fuerant excepte per constitutiones, experientia testimonium. ferente, quod successus illerum electionum ve plarimum elferincerrus, non aliunde dependens, quam à cæco hominum indicio, qui fe in electionibus fuis infigniter decipiunt, & tanto quidem magis, cum etiam diuinum Numen ponituerit electionis Sauli , prout refert S. Hieronymus , Epiflola 48. vbi excusat Episcopum, qui contulerat Diaconatum Sabiniano. Sic ergo, has obrationes considerabiles, electionibus cessantibus, Reges nostri in locum inris, quo vtebantur in illarum confirmatione, nunc vi concordatotum habent ius ad Episcopatus nominandi, quos volunt. Licet vero hoc competat Pontificibus inte proprio, vt loquitut can. fi Imperator, dift. 96. attamen illis placet, nostros Reges eo viciure, ad exemplum S. Petri, de quo S.Ishannes Chrysostomus, discursis, quo agit de electione S. Matthia, & S.Barnabæ dicit: quid ? annon licebat ipsi Petro eligere? licebat, & quidem maxime; led id non fecit, ne cui videretur gratificari. Quantum autem at-

#### NOTITIE REGNI FRANCIE

tinet Prælaturas, & Abbatias, quæ per concordata exceptæ funt, & ele. Ætiuæ manferunt, ve erantantea, Rex etiam fib referuauit ius, quod habuit, confirmations inimirum, & dandi diploma fuum, quod fequitut bulla prouifionis Pontificiæ, non aliter.)

x) Vide fipra lib.2.cap.7.lit.u.

In Gallia nominationis potestas, & tempus, ad Pralaturas, sex mensium, vel nouem in repetita nominatione, currit Regi à tempore vacationis, non à tempore scientiæ : 6. 1. de Reg. ad Pral. nom. in concordatis. Vbi vacat dignitas virilis, tenetur Rex, intra sex menses, idoneum hominem, videlicet in Theologia, aut in vtroque, seu in altero iurium, Doctorem, vel Licentiatum, in Vniuerlitate celebri, cum rigore examinis, promotum, nominare, & viginti septem annorum, ad minus natum : de quibus tamen qualitatibus Papa dispensare potest Regis consanguineum, aut Monachum eminentis literaturæ, sed tantum quoad Archiepiscopatus, aliaque secularia beneficia, non etiam regularia. Verum profecto nimis facile dispensat. Quori enim istis qualitatibus præditi repetiuntur nominati, & prouisi ? Statuerat autem in comitiis Bloesensibus Henricus III. neminem se nominaturum, nifi qui huiusmodi effet, & iusserat, vt nominatus examinaretur ab Episcopo, vel Archiepiscopo, & duobus Theologis. Sed tutius esset, neminem nominati, nec nominatum admitti, nisi qui Theologiz Doctoraturam optimo Marte meruillet: Sic enim dignitas Ecclesia, qua maxime viget in doctis, & bene moratis Præsulibus (à doctrina autem præclari mores plerumque nascuntur, ve ab ignorantia praui) facile restitueretur. Idque absolute addi concordato debuerat ; fiquidem nemo nescit, quam facile gradus iurium obtineatur, vt ex illis doctus & capax præsumi non debeat. Deinde satisne est Pastoti, ve sit Iurisconsultus, vel Medicus, aut Grammaticus, ignorans scientiam Theologalem, per quam oues suas regere illis necesse eft, fieas ad opima pabula conducere velit? Vix autem attingit illum Theologiæ Doctoratum, nisi qui per liberalium artium tramites transferit, & sludiis aculeos carnis retuderit : Roussel, Historia inrisdict. Pontif. lib. 2. cap. 6num.19.

è) D.§.1. Tholosan, in fintag. lib. 17, 12, 12, 2, Quod fi Rex minus idoneum nominaueri, quamuis dicatut, in sua nominatione variate illum non posse; tamen, si nominatus requiettur à summo Pontisice, sat quotus repuditure de la commenta del commenta de la commenta de la commenta del commenta de la commenta del commenta del commenta de la commenta del comme

iure, que eligentibus Canonicis solebat adhiberi Regis consensus; quemadmodum olim, quando electum à Capitulo Episcopus Romanus, sine rationabili caufa, renciebat, quorundam fuit opinio, potniffe tunc illum, quia non erat superior, ad quem recurrere posset, recte administrare & spiritualia, & temporalia, ne in his Ecclesia detrimentum pateretur : Roussel d. c. 6.

an) Eligendi ius definitum fuit concordatis, inter Papain ab vna parte, & Regem Franciæ ab altera: per ea quippe Rex habet ius præsentandi pradicto Papa viros idoneos ad beneficia electiva vacautia. Etnibilo minus tamen post mortem Regis Francisci Liushoc præsentandi, velut perfonale, extinctum videtur: Quare in beneficiis vacantibus factæ fuerunt, per complutimos Conuentus, & Capitula, Electiones, iuxta formato capituli, quia propter, deelect. additis ad maiorem securitatem solemnitatibus, conscriptis à Concilio Basileensi. Huic rei sistendæ, Rex Henricus summa celeritate breuem à Papa impetrauit, sub annulo Piscatoris, que continebapercontinuatio prædicti concordati ad vnum annum, vsque quo amplior expeditio procederet. Prædictum indultum publicatum. Religiosi S.Saturninitum elegerunt Abbatem, vnum ex ipsorum corpore, vacatione videlicet exorta, à quo Procurator Catholicus Regis in maiori Consilio appellauit,tanquam ab abusu, eiusque appellatio in prædicto Consilio admissa fuit, &arreftoxxy4. Aug. M D XL1X. pronunciatum, male & abusiue processium fuille & electum, omniaque irritata, & callata fuerunt : Papon. arreft. lib.5. III. J. ATTERa. 2.

D.S

chen

ebis

Sa

nem

dill

s pie ablo

radia

icusi

heo-

ch

9.6

(bb) Charles IX. cedant en cela du droict, que le Concordat luy auoit acquis, sur la plainte, & requisition des trois Estats, assemblés à Orleans, en l'an M D LX. ordonna, qu'àl' aduenir tous Archeuesques serotent esteus, & nommes, à scausir, les Archeuesques par les Enesques de la prouince, par le Chapitre de l'Eglise Archiepiscopale : les Enesques par les Archenesques, Enesques de la prounce, Chanoines de l' Eglife Epifcopale, & par douze geneilshommes, qui feront esleus par la Noblesse du diocese; & douze notables bourgeon, qui seront eslem en l'hostel de la ville Archiepiscopale, ou Episcopale; tous lesquels connoqués ateriainiour, par le Chapitre du Siege vaquant, & affemblés, comme dit est, s'acsorderons de trou personnages, des suffisances, & qualités requises par les saintes Durets, & Conciles, aagés du moins de trente ans, qu'ils presenteront à sa Maisfle, pour par elle faire election de teluy de trois, qu'elle voudra nommer à l'Archeuesche vaquant : Vulson d. liu. 3. ch. 20. n. 31. (Carolus IX. recedens à sure, quod libi à concordatis assignatum, ad preces & instantiam trium Regni ordinum, congregatorum Aureliæ, anno m p ix. constituit, vt in poherum omnes Archiepiscopi, & Episcopi, eligerentur, & nominarentur; mempe Archiepiscopi ab Episcopis pronincia, Canonicis Ecclesia Archiepifcopalis; Epifcopi ab Archiepifcopis, Epifcopis prouncia, Canonicis Ecclefia: Epifcopalis, ac duodecim Nobilibus, ad hoc electis à Nobilibus, foil la diecceli Commorantibus, & duodecim notabilibus ciuibus, qui eligi deberent in curia ciuitatis Archiepifcopalis, aut Epifcopalis. Omnibus bisad extum dem conuocatis à Copiulus fedis vacantis, & congegearis, vidicum, deberent confentire in tres personas, eius sufficientie, & qualitatum, quar equuantur à facris deuretis, & concilis, actass ad minimum cuginta annouum, quas prasentarent Regi, vt per illum eligeretur vna ex tribus, quaia vellet nominare ad Archiepifcopatum, aut Epifcopatum vacantem.)

c) In Gallia sublate sunt Constitutiones curix, aut Cancellarix Romants, qua butfales dicuntur, & annatas, seu taxationes beneficiorum, quas non soluunt Galli, noe tenentur in impertatione exprimere verum valorem benefici, etsi de his quadam compositiones soluantur. Et notat Rebussius, etsi de his quadam compositiones soluantur. Et notat Rebussius, etsi de his quadam compositiones soluantur. Et notat Rebussius, etsi de his quadam teceptam in Galla, keet sucrit suturum in concordatis, rush\*, amandat. apossal, in sine, quad verus valor exprimatur, assoquin gratix sint sipso sute nussia: Tholosanus sint sucrit.

Butag lib. 33. cap. 13. n. 44. 6 45.

dd) Armorica Bitannia: Ducatu ad Gallia Reges delato, Romani Curlis siunt, ad illum non extendi concordatum de nominationibur, ideoque (ingulos Reges, à fingulis Pontificibus maximis indulta obtinere debere, quotum gratia poffint ad vacantes EpiCopatus, & Abbatias, illus qui poftea fuit Cardinalis, pro EpiCopatu Rhedonenti nominale; Fettum Penticus IV indultu non impetrato. Ollatium, qui poftea fuit Cardinalis, pro EpiCopatu Rhedonenti nominale; fettur Pontifex Max. Clemens VIII. in Regis gratiam diffimulaffe, quod in altero forte non tuilliefe; prout referripit Cardinalis Petronius, ad ipfum Henticum, xiii Matlandxevi-Rouffel dibit. 1267-71.115.

## CAPUT IV.

# De Iurisdictione Ecclesiastica.

Primitiua Ecclefia Chriftiana potius notionem, audientiam (a), & cenfuram (b), quamiurisdictionem (c), in fui corporis membra (d) habuit. Ea vero, quam poftea exercuit, achodic exercet, non dituras, fed humana originis eff (c); & vel ab vfurpatione clericorum, vel à permissione Imperatorum, ac Principum secularium, vel spontanea laicorum substitutione de la futbria de la futbri

fabruissione, orta (f). Hacpedetentim in amplissimam, variis eausiscooperantibus, excrenit (g); & itaab ipsis clericis exterfa, vr immenfa fere, ad tempus, fuerit. Primo enim, cum clericos à iurisdictione seculari omnimodo eximerent, clericis etiam accensebant omnes, qui tonsuram acceperant, etiamsi exorati effent, & functionem, longe ab ecclefiastica alienam, obirent (h). Deinde, exemptionem à inrisdictione seculari ctiamad mobilia bona clericorum extendebant (i). Tertio, in quacunque causa masa fides, atque ita peccatum, interuenire dicebatut, sux iurisdictioni locum dari affeuerabant (k). Quarto, cognitionent de testamentis, tanquam rei conscientiam hominis attingentis; vt & executionem testamenti, sibi, vt propriam, attribuebant (1). Vt &, quinto, illas quoque, de quibus cum elerico vnus, vel plures faici, tanquam coheredes, condebitores, vel correi, conucniendi erant (m). Sexto, causadifficiles, potissimum qua iuris ambigui, propter diuersas luriscensultorum opiniones (n). Septimo, præsispponentes defectum, negligentiam, vel suspicionem, in iudice saico, litem iam coeptam ad fuum trahebant tribunal (0). Octano, causas miserabilium personarum ad se pertinere prætendebant (p); non minus, quam, nono, crimina, quæ nominabant Ecclefiasti- $\operatorname{ca}(q)$ ; & præter hæc etiam alia (r). Sie feilicet manum ad varia negotia secularia admouebant, dunt vix vllus illis audebat contradicere, meru certæ excommunicationis. Tandem tamen in Francia, sed satis sero, edicto, anno moxxxxxx. breuibus lineis abusus iste ita reformatus (5), vt Fcclesiæ nihil, præter cognitionem de Sacramentis ( t ), tam inter Clericos quam Laicos, 'quos, vel iniungendo ponitentiam, vel excommunicando (n), castigant ) atque de causis personalibus elericorum, relictum füerit, & de his iuris dicendi potesfas, non ex præscriptocanonum, sed consuerudinum Regni, ac edictorum Regorum(x). Hinc non possunt quemquam condemnare in damna & intereffe (r), nec mulctam fine determinatione caufapia,ad quam applicanda in specie sit, iniungere (7). In nonnullis.

stullis quoque, pro executione sententiæ (aa) implorate debent brachium feculare (bb), quod etiam tune fieri debet, quandopersona Ecclesiastica coniicienda in carcerem (ec). Porto, quod attinet delicta, vel crimina, à personis Ecclesiasticis commissa (dd), tenendum est, Ecclesiastica iurisdictionis non esic, cognoscere de atrocioribus, sed de illis, qua delicta communia (ee), ac simplicia (ff) dicuntur, pro quibus tamen pænam temporalem iniungere nequit. Vtitur vero in animaduersione in Clericos, inter alia, suspensione (zg), depositione (hh) & degradatione actuali(ii), quam omnino, antequam Clericus morte afficiatur (kk), propter enormia delicta (ll), ab iis, quibus conuenit (mm), & folemnitate (nn) ea quæ præscripta, fieri traditur. Verum, cum ca à nonnullis Ecclesiasticis perquam dissicilis reddatur, quo Clericos à pœna immunes faciant, eo casu credibile fit, melius esse, non degradatum supplicio, quod meritus, subilicere, quam delictum manere impunitum (00). Effectus autem degradationis est, quod ea tollatur quidem dignitas externa, vna cum priuilegiis, sed non internus character, quem semel consecratio persona impressit (pp),

### Testes & Testimonia.

a) L'Eglife a de long temps substité sans auoir ample institue contentieuse, qu'elle a de present : Loyseau des seigneuries tohap. 15. n. 35. (Ecclesia longo fuit empore sint est am ampla intidictione connentios a, qualem aunc habet.) Depuis que les Printes sourcerins, c'eleurs officiers, ont embrasse la sojo chrocliense, o qu'en n'a plue acté dans les sermes de la defense, que firenties apostres, derecognossifie el estinges Ethniques, les gens d'Eglise ent est se pound à leur iurisdition, comme tous les autres du peuple: Bret de la souver, lus. 1. chap. 12. pag. 39. (Postquam summ Principes, de corum ministit, susceptuant dem Christianam, cessaiu prohibitio, qua vsi surent Apostoli, de non recognoscendie ludicibus Ethnics, a c'Ecclesiastic suevant submissis iurisdictioni seculari, quemadmodum totus populus.)

b) En la primitine Egifé. les Ecclefiassiques n'esseine pas du tone sant quesque forme, su commencement de ussices Carl Egissic econossics (1.) des negocarde la so, Cression, dons cele ingent par forme de police. (1.) c'éssir na ordinaire entre les Chressions, don La grapporter desenra disference au ingenence de

l'Eglife. ( à fin de ne plaider deuant les payens , selon le presente de S. Baul, 1. ad Corinib. 6.) lesquels elle decidoir par forme d'arbierage. (3.) elle cognoiffoindes feandales, & menus delicts, par voye de consure , correction, & inflice sommaire ; Loyleau d. chap, 15. n. 37. 38, 39. & 40. (Ecclesiasticrin primitina Ecclesia non etancomnino fine aliqua forma, & principio iustria. Nam Ecclesia aune cognoscebat, L. de negotiis fidei, & religionis, de quibus rudicabat, in forma disciplina. H. Inter Christianos hoc observabatur, ve lites suas submitterent iudicio Ecclesiæ, (ne litigarent coram Ethnicis, vt præcepie S. Paulus r. ad Corinth. 6.) qua eas decidebat in forma arbitrii. III. cognofcebat de fcandalis, & delictis minoribus, quali per centuram, correctionem & justitiam fummatiam.)

c) Les Ecolefiastiques n'auoient pas la inflice parfaiele, que le droit appelle inristictionem, mais ils appelloient leur îustice notionem, indicationem, au-

dientiam, at nunquam iurildictionem; Loyleau d. chap. w. 41.

d) Le regime de l'Eglife a effe establi en forme monarebique , & la iustice d'icelle reduite en cour ordinaire, ayant ses inges certains , & ses degrés d'appellations bien reigles, ainfi que la inflire seculiere: Loylean des ordres chap.9, n. 40; Regimen Ecclesiæ constitutum fuit in forma monarchica, ac eius iudi-Gium redachum in curiam ordinariam, ve quod habet suos iudices certos, atque gradus appellationum, bene ordinatos, ad modum iustitia secularis.) Les Cours d' Eglife, c'est à dire, des instices Ecclesiastiques, appartiement regulierement, & de droiet commun, aux Euesques, en sout leur diocese, & aux Archidiacres, au territoire de leur arebidiaconné, par privilège, ou conflume prescripte seulsment: e. q. iuntea gloß. extr. de offic. Archidi. & ce pour la primitiue; & quant à celles de ressort, elles appartiennent aux Archeuesques, pun aux primats, finalement au Pape : c. Romana, de appelle, in G. Vray est, que quand les parties sont estoignees dedeux journées de leur siege, ils sons tenus en France bailler des commifaires, ou luges delegués sur les lieux, suinant le decret, de cansis, an concordat qui est un bon expedient qu'on a trouvé, pour conserver le droict de resfort aux superieurs Ecclesiastiques, sans incommodité du peuple : Loyseau des seign. d. chap. 19. n. 29. (Curia Ecclesia, hoc est, indicia Ecclesiastica, regulariter, & ex iure communi, pertinentad Episcopos, per totam corum dicecesin, acad Archidiaconos, in districtu Archidiaconatus, ex priuilegio; aut saltem exconfueudine præsceipta: c.ç. suntta gloß. extr. de offic. archiad. & ita quidem, quoad primam instantiam. Quod autem attinet viteriores, pertinent ad-Archiepiscopos, post hos, ad primates, denique ad Papam: 6. Romanani, de appell. in 6. Illud verum est, quando pattes litigantes à sede illorum distant itineteduorum dierum, in Francia obligatos esse dare commissarios, aut delegare iudices in locis, iuxta decrerum, de causis, in concordatis. Qua bona est, & expedita via, electa eum in finem, quo ius appellatorif.

judicii conferuetur superioribus Ecclesiasticis, sine incommodo populi.) e) Lainflice contentienfe de l'Eglife , en la forme , & au pouvoir qu'elle aft à present sans contronerse en toute la Chrestiente, non est à clauibus, c'est à dire, elle n'eft pas proprement de droiet diuin , ains plus-tost de droiet humain , & positif, prouenant principalement de la concession, on permission des Princes temporels. Carily abien à dire entre le glaine. & les clefs, & encor entre les clefs du ciel, & les chicaneries des officialités. Anfieles Theologiens font d'accord, que la tradition des clefs & puissance de lier, & de deslier, dannse par noftre Scigneur à les Apostres, importe feulement la collation des fainils facremens , & en outre L'effect tres-important de l'excommunication, qui est la scule peine, qu'encor amourd'huy les Ecclefiastiques penuent irroger aux laics, outre l'iniondion de penitence; c. cum non ab homine, extr. de iudic. Mais tout cela depend plus-toft de la iustice penitentiale, s'il la faut ainsi appeller, que de la pure contentieuse, quo que ce foit, plus-toft de la cenfure, correction, ou inflice fommaire, que de la inflice de partie à partie, ou parfaicle iurisdiction. Mais la parfaicle iurisdiction importe vne coercition, & contrainite precife, & formelle, qui depend proprement dela puissance cemporelle des Princes de la terre, qui portent le glaine pour la vengeance des meschans, & l'affeurance des bons , die S. Paul. Et de faict, nos ames (sur lesquelles s'eftend proprement la puissance Ecclefiastique) ne sont susceptibles de la contraincte excitatine, qui s'appelle proprement perfuafion. (Ecclefiastica iurisdictio contentiola, ea in forma & potestate, in qua hodie est, fine contradictione in toto orbe Christiano, non est à clauibus, hoc est, non proprieex iure diuino, verum magis ex iure humano, & positiuo, proueniens principaliter ex concessione aut permissione Principum secularium. Perquam magna profecto est differentia inter gladium, atque claues; ac longe maior quoque, inter claues cœli, & attificium implicandarum litium apud officiales. Theologi quoque in eo consentiunt, quod concessio clauium, & potestas ligandi, atque soluendi, facta à Saluatore nostro Apostolis, tantum in se contineat collationem sanctorum sacramentorum, & præterea, effectum maximi momenti, excommunicationis, quæ est sola pæna, quam etiam adhuc hodie Ecclefiastici irrogare potsunt laicis, vitra iniunctionem pænitentiæ: e.cum nou ab homine, extr. de judic. Verum, totum ho. dependet potius à iurisdictione pænitentiali, si ita appellare licet, quam à pute contentiola; licet potius sit censuræ, correctionis, aut indicii summarii, quam iuris vtriusque litigantium, aut persectæ iurisdictionis. At persecta iurisdictio habet coercitionem & coactionem præcisam, & formalem, quæ proprie dependet à potestate temporali Principum secularium, qui gerunt gladium ad animaduertendum in facinotofos, & tuendum bonos, et Dinus Paulus loquitur. Certeanimæ nostræ, (in quas proprie potestas Ecclesiastica exercetur) non possunt præcise cogi, per excitationem, que proprie di-

citut

citur perlualio.) Loyleau d. chap. 15. n. 3t. 32. 33. Il eft certain (inquit idem num. 25.) que l'Eglife a de long cemps subfiste sans auoir ceste ample sustice concentienfe, qu'elle a de present, ce qui n' euft efté, si elle effoit purcment de droit diuin. Voire, chacun fera d'accord, qu'ily auois plus de pieté, & pureté en la prienetine Eglife, lors, qu'elle ne l'auoit point, qu' à prefent. Non que de la il faille inferer, quela cuftice Ecclefiaftique en fois caufe, ny qu'elle fois, ou abufiue, ou inuitile, ainscela procede autourd'huy de la corruption de nos mours, qui vont toufiours en empirant; de forte qu'il faut confesser, que maintenant il est bien plus-besoine de ceffe inflice, qu'en la primitine Eglife. ( Certum eft, Ecclesiam longo tempore duralle, & substitusse, nec habuille tamen amplam illam inrisdictionem contentiolam, quam nunc tenet; quod fieri haud potuiffet, fi hæc fimpliciciter & pure ellet iuris diuini. Imo nemo negabit, maiorem pietatem, & putitatem, in primiriua Ecclesia fuisse in exercitio, quando carnit inrisdichone, quam nunc deptehendimus, vbi ea vtitur. Non quidem, quod iuendictio Ecclesiaftica in causa sit, nec, quod hac sit, vel abusiua, vel inutilis; vetum idà nostris est moribus, qui indies magis magisque corrumpuntur; vt fateri cogamur, jurifdictionem hanc hodie magis necessariam esse, quam fuetit in primitiua Ecclesia. )

f) Utglife n'a iemaisen, & n'a point encor à present (comme Eglife) de territorie (i et lt, sus sercendi, l. papillus, S. territorium de verb. sganf.), my par consequent de parsallei institution, qua adharcet cetricorio. Car sa sufficie de point este amplise, quanta la forme, & a pounoir interne: mais quant at la mattier, & pusure extreme, est date, quant à fons fiendus de la estig grandement augustuse, sint par les concésions des Frinces, sir par la submission volontaire du pusses. Ecceles aunquam habuir, nec hodie habet, (sanquam Ecclesia) termonum, id est, sus extrendi: l. papillu 230. S. territorium S. sf. de V. S. & consequenten en certechain sintidiction em (que adharcet certitorio cius comi udictium non fut externelium, quod formam attines, & poscellarem intensi myerum quoad materiam, & poscellarem externam, id est, quantum adappitudienem, mam ha maxima eusta est. dus tre conocelliones principum, autiportaneam submississima emporum intertualla deducie; qualis fuerit iurifadiant semporum intertualla deducie; qualis fuerit iurifadiants lecclessissime per vanta emporum intertualla deducie; qualis fuerit iurifadiants Ecclessissime processimos, sub imperatoribus ac Regibus est.

de fang, ny pareillement à l'amande , chacun , pour estre plus doucement traité. appetoit de l'anoir pour ruge. Et sur tout pource qu'en cour laye on ne condamnoit point aux despens, insques au temps de Charles le Bel; (qui abolit ceffe conflume en l'an MCCCXXIV, encer fon ordonnance n'ayant esté obsernée al la fallut renouneller par Philippes de Valois, & par Charles V.) mass la condemnation de despens fut recene es Cours d'Eglife de France, futuant le droiet Romain, & ainfiqu'es autres pais, des le Concile de Tours, tenu sous Alexandre III environ l'an MCCLVIII. loint, que les Roys, & Seigneurs temporels de France , & leurs Inges, ne le foucivient queres alors, de maintenir leurs inflices , que n'estoient pas questucuses , ni de grand remens pour eux, ainfi qu'à present, ains plus-tost le ur estoient à charge, & a coust : pource qu'elles estoient exercées gratuirement, qui estoit la cause, pour quoy on n'y adiugeoit point de despeus. Et quand ils entroient en consentiou de iuriudiction auec les Ecclefiastiques, les excommunications ne leur manquoient point, dont il nous reste encor ce vestige, que chacun dimanche es prosnes des messes parochiales, on excommunie ceux, qui empeschent la iurudiction de l'Eglise: Loyleau d.chap.15.n.66. 67 (Progressu temporis iurisdictio Ecclesiastica in Francia excreuit mirum in modum, cuius plurimæ reddi pollunt caulæ.Prima est, deuotio, & pietas Francorum, quæ nunquam non superauit pietatem reliquarum nationum. Item, quoniam credibile est, iudices Ecclesiasticos ius dixisse puros ab affectu, & ita melius, quia sanctiores, ac doctiores: Nam antiquitus in Francia, nemo fere præter clericos erat imbutus bonis literis; vude est, quod adhuc hodie clericum appellamus eum, qui est eruditus. Praterea, cum Ecclesia non posset condemnate ad mortem, nec etiam ad mulctam, quilibet, quo lenius haberetur, eam fibi optabat pro iudice; & ante omnia, quoniam in curia feculari nemo condemnabatur in expensas, víque ad tempora Caroli Pulchti (qui hanc confuetudinem abrogauit, anno MCCCXXIV. cumque hac eius fanctio haud obserdata suisset, renouanda fuit à Philippo Valesso, & Carolo V.) in Ecclessasticis autem cursis Francia, condemnatio in expensas fuit in vsu secundum ius Romanum. & vium aliarum prouinciarum, à tempore Concilii Turonensis, habiti sub Alexandro III. circa annum M CO EVIII. Adde, quod Reges, & Principes feculates Francia, ac illorum magiitratus, non admodum tunc erant curioli in conteruandis iudiciis, tanquam non multum fibi quæftnofis, sed exiguorum redittium, (talis enim tunc erat rerum status, qui hodie se secus haber) arque magis onerofis, etiam expensarum ratione. Etenim tunc ius reddebatur gratuito; vnde erat, quod nemo in iisdem condemnabatur in expensas. Quando vero feculares iudices audebant contendere de iurifdictione cum Ecclesiasticis, excommunicatio in promptu erat; cuius nobis remansit vefligium in eo, quod adhuc fingulis diebus dominicis audimus in præconio symboli Christiani, quod ante celebrationem Missa parochialis pronuncia

rnr ad

sured plebem, excommunicari eos, qui impediunt iurifdictionem Ecclefia Premierement suppose, que les luges Ecclesiastiques tenoient les cieres pour exempts totalement de la iustice seculiere, ils mettoient au nombre des cleres tous ceux, qui anoient eu toufure, ores qu'ils fuffent mariés, & qu'ils cuffent autre vacation, que l'Ecclesiastique; & ainsi presques tous hommes estoient de leux iurudiction: Car chacun prenoit tonsure, pour s'exempter de la iurudiction du Roy, ou de fon Seigneur, plus-toff, que pour fernir à l'Eglife. Et combren que ceft abus au esté corrigé à l'esgard de l'exemption des tailles , des l'an MCCLXXIV. par Philippe le Hardy, qui voulut, que les Cleres mariés fuffent taillables, ainfi que les purstaics, leur offant feulement l'immunité des Clercs, à l'esgard des tailles, le primlege derit at ne laiffa de leur demeurer, à l'esgard de la inflice, imques à l'ordonnance de Roufillon, qui l'a conferué seulement aux clercs constitués aux ordres facres. Encore, à la verification d'icelle, le Parlement l'a conferué en outre aux beneficiers: Loyfeau d. chap. 15. n. 69. 6 70. (Primo, præfuppolito, quod indices Ecclesiastici tenebant, clericos esse omnino exemptos à iurisdictione feculari, cleticis annumerabant omnes tonfuratos, licet viuerent in matrimonio, & alia vacatione, quam Ecclesiastica, occuparentur; & sic totus fere populus eorum iurifdictioni fabiicebatur; quilibet enim tonfuram accipiebat, magis, quo eximeretur à jurisdictione Regis, aut Principis sui, quam vt inferniret Ecclesia. Quamquam vero ille abusus correctus suit, quantum attinet exemptionem à subsidiis, anno MCCLXXIV. à Philippo Audace, (qui inflit clericos coniugatos tributis ese obnoxios, non secus ac pure laicos, tantum hoc in passu immunitate clericali sublata) attamen, prinilegium clencorum iildem remansit integrum, respectu iudicis, vique ad constitutionem Rossilonensem, qua illud restrinxit ad solos clericos constitutos in ordinibus facris, quod Parlamentum, quando Constitutioni autoritatem tribuit, extendit etiam ad beneficiarios.)

Voire mesme, on extendois sur les meubles des cleres ceste exemption de la iuflice feculiere, assribuée à leurs perfounes, en confequence de la maxime vu'gaire mal entendne, quod mobilia sequentur personam; de sorte que tous les meubles des gens d'Eglife mariés, ou non-mariés, ne ponuoient effre pris par execution, men estre autrement ordonné par le iuge laic , comme il se voit dans tom les viells practiciens de France, notamment dans Benedicti, ad c. Raynutins, invert voorem, n. 40. dans lean Galii, en plusieurs endroits. Et du Mohn mefme, bien que d'aideure crop contraire aux Ecclesiastiques, adnoué neant moins, queleurs meubles sont exemps de la instice seculiere, sur l'artic. L'de la coust. glof.1. n.36. voire, que luo Carnutensis, grand propugnateur des printleges de l'Eglife Suffient fermement, qu'on en doit vfer de mesme aux immenbles, en son ep fire-g. te que toute fou il n'a peu gaigner, à caufe du canon, quo iure, di-Buth S. Man quand aux meubles, la raifon, pourquoy on les ascribuois à la iuftise Ecclefiastique,eftoit captiense & sophistique. Car,il eft bien vray, quod mobilia sequantur personam, quoad situm, non quoad qualitatem, accendu qu'on a esté contrainet de reigler, ou plus-tost feindre, & imaginer la situation au domicile de la personne; mais ayans leur qualité à part, constante, & certaine, il n'est point befoing de leur emprunter selle de la personne, C'est pourquor maintenant on les reig'e par leur propre qualité , à scauoir, que s'ils font facres , ou definés au feruice dinin, c'eft au luge d' Eglife d'en cognoistre; si profanes, c'est au magi-Arat feculier. Et outre cela les Ecclefiastiques ont ce privilege par l'ordonnance d'Orleans, que leurs meubles, & veenfiles necessaires, & dont ils ne fe peunent paffer, ne peuuent eftre pru par execution : Loyleau auditt chap. 15. n. 72. 6 7% (Personalis hae Clericorum exemptio à indicio seculari, etiam extendebaenrad mobilia Clericorum, ex consequenția regulæ vulgaris, male intellecha, quod mobilia sequuntur personam. Ita omnia mobilia Clericorum coniugatorum, vel non-coniugatorum, non poterant executioni subiici, nec aliter de illis disponi à iudice laico, vt discimus ex omnibus antiquis prasticis Francia, prasertim ex Benedicto, ad c. Raynutius, in verbo, & vxorem, n. 40. & Iohanne Gallo, multis in locis. Ipse quoque Molinæus, licet alibi maxime contrarius Ecclesiasticis, fatetur, eorum mobilia exempta esse à iurisdictione leculari, ad artic. 1. confuet. glof. 1. n. 36. Imo, Iuo Carnutenfis. magnus propugnator prinilegiorum Ecclesia, statuit, idem quoque tenendum elle de immobilibus bonis Clericorum, in Epift. 79. quod tamen obtinere non potuit, tanquam contrarium canoni, que iure, distinct. g. Verum, satio quoad mobilia, ob quam ea subiiciebantur iudicio Ecclesiastico, erat captiola & sophistica. Certum est, quod mobilia sequantur personam, quoad fitum, non quoad qualitatem, perpendendo necessarium fuisse regulam ita concipere, aut potius fingere fituationem in domicilio personæ: sed cum qualitatem habeant separatam, constantem, & certam, hand necesseest eam mutuari à persona. Hinc est, quod hodie iudicantur ex propria sua qualitate: scilicet, si sunt sacræ, aut destinatæ ad seruitia diuina, de illis cognoscit iudex Ecclesiasticus; si vero profanæ, iudex secularis. Præterea, Ecclesiastici habent hoc ptiuilegium, ex constitutione Aurelianensi, quod illorum mobilia, & vtensilia necessaria, quibus carete nequeunt, non possint execuzione apprehendi.)

b) Its souftenoient, que vonte cause, où il escheoir maunaise soy. O par consequent peché, estoit de leur invadiction, comme y altant du suitecté de Lante, dont ils sont moderateurs. Et ansi entre desireit. O essendient de generale la parça de l'Euanglich speccaucit in te frater tuus, die Eeclesier. Principalement, quand neur faisoit plainte, laquelle, pour ceste cause, vie appellaiere demonnation. Et angelique, comme il se discoura un plement au chap, no buit, de indicisie oil e Rape veut prendre cognoissance du disservent en Ray de France O'd Angiere.

gerre, touchant la commife, presendue par le Roy de France des fiefs & feigneuries, que le Roy d'Angleterre tenoit de cefte couronne , à caufe de la felonnie. Et ainfi ils se presendoient competant presque de toute action pure personnelle, mefine entre les laces, difans, que raremens elle effoit exempte de manuaife fop, & de peché, de part, en d'autre. Principalement s'it s' agiffoit de l'execution des contracts, its ne farfoient doute, qu'elle ne fuft de leur cognorffance, à caufe du ferment, quis par le figle commun des Novaires, y eft infere: e.z. de foro compet.in G. confondans, mal apropos, la censure des mœurs , aues la iurudiction de partie à partie, Cla correction penisensiale, auec la inflice concensiense : sans prendre garde à ce, qui oft die in can. item cam David, 2. q. 7. Nathan, cum David redargnit, fuum est executus officium, in quo erat Rege superior, non vsurpauit Regis officium, in quo erat Rege inferior. Monuit eum, vt per ponitentiam peccata fua explaret, non autem tulit in enm fententiam, qua, tanquam adulter, & homicida, morti addiceretur. Loyfeau d. chap. 19. n. 74. (Propugnabant; omne negotium, in quo mala interneniebat fides, & consequenter peccatum, pertinere ad ipforum indicium, tanquam rem, quæ animam concernat, cuius ipsi essent moderatores. Ita intelligebant, & extendebant locum in Euangelio, si peccauerit in te frater tum, die Ecclesia : inprimis quando ad eos deferebatur querela, quam propterea appellabant denunciationem Euangelicam, vt fusius videre licet in cap. nolms, de indic. in quo Papa vult cognoscere inter Regem Francia, & Anglia, de pratenfa commissa felonia à Rege Anglia, & amissione feudorum, qua ille tenuerat à Rege Francia. Et sic prætendebant, se competentes esse indices in omnibus fere actionibus pure personalibus, etiam inter laicos, dicendo, raro illas vacare mala fide, & peccato, vltro citroque. Potiffimum, vbi de executione contractus agebatur, non dubitabant ad se pertinere cognitionem, propter insamentum, quod, secundum stylum communem Notariorum, illi additum repetitur. c. 3. de foro compet. in 6. male confundentes censuram morum cum inrisdictione in litigantes, & correctionem ponitentialem cum intifdictione contentiofa, non attento quod dicitur in can. item cum Danid, z-4.7. (c.) Plufieurs cognoiffoient ces entreprifes indenes, (inquit Pafquier, hu. 3. des recherch. de la France, chap. 24 fol. 156. lit. d.) nul toutesfou y ofors donner attainte. Auant que d'y appliquer cautere, ony apporta plusieurs delinémem. On troune aux vieux Registres, que le Viguier de Thoulouse, voyant, que four presence du ferment, que l'on inseroit dedans les contracts, les Ecclestastiques emreprenoient fur fa iurindiction, fit deseuses a tom les Notaires de Thoulouse, de faireiurer les parties : dont le Clergé appella au Parlement, & par iugement, donné, l'an MCCXC. aux arrefts de la purification Nostre Dame, il fut dit, que levouier n'auoit en cety faitt aucun tort à l'Euesque de Thoulouse, moyennant, queles contracts peuffent subsister sans prestation de ferment. Et en yn autre en-

山山

ess ess obs

CIE.

100

20

droit, pour aucunement mettre bornes à la iurudiction Ecclesiastique, le Roy voulut, que pour le regard des fiefs, & autres causes, où il affoit du serment, il seroit permis au inge d' Eglife, de cognoiffre seulement du pariure, & le chastier, mau non du fief, ny de l'beritage, ou debte, dont il seroit question. (Plutes, molitiones has iniquas elle agnoscebant, nemo autem audebat rem attingere. Ante quam applicatum fuir cauterium, varia delinimenta adhibita. In antiquis actorum codicibus repetitut, Vigerium (vicatium prapolitum, qui vicem gerit ordinarii iudicis : Ragneau , ent indice des droits Rosaux, pag. 748.) Tholosanum, cum videret, sub prætextu iuramenti, quod contractibus annectebatur, Ecclefialticos falcem mutere in jurifdictionem fuam, mandant omnibus notariis Tholosanis, ne contrahentes facerent invare. Ab hoc clerici pronocarunt ad Parlamentum, quod arrefto, lato anno MCCXC. die purificationis Maria, declarauit, Vigerium nullam in hocintulisse iniuriam Episcopo Tholosano, quando quidem contractus bene possint subsistere sine præstatione juramenti. Et alibi, quo aliquo modo limites ponerentur jurisdictioni Ecclesiastica, Rex voluit, ve respectu feudorum, & aliorum negotiorum, in quibus iuramenta in viu, permitteretur iudicibus Eccleliasticis cognoscere solum de periurio, illudo; punire, non autem de fendo ipso, nec de hereditate, aut debito, de quo moueretur quastio.)

n). It maintennient, par semblabler aisons, que la cognoissance des restament leur apparecenit, s comme essant neu matiere de conscience, disam unsure qu'il esservent est executement d'ieux, ponner que le tors ad dessure les eur essant de leur essant d'ieux, ponner que le tors ad dessure les eur essant de la libration de la libratio

pour luy ad piae caulas, et l'a fen sideurs, qu'il y anoit des Ecclefisfiques qui contraignoisen les berviers des inteflats, de conuenir de pranthommes, pour arbitres, sombien ledfanté annet deu legar et le Eglife. Bref, de cefte entreprife des Ecclefisfiques, ell enter dentarré inques à ce semp, que par us confinues les Cares, et Visiares, sont capables de recevoir les réfenances, ambque les Nosares: Loyleau 6,15,5,7,7, (Confimilibus et attombus, cognitionem de

testamentis ad se pertinere adstruebant, quod esset materia conscientiame contingens. Addebant præterea, le esse naturales executores testamentia Cum enim corpus defuncti teltatoris effet relictum Ecclesia, ad sepeliendum, eandem quoque accepille eius bona mobilia ad exonerandam conscientiam, & exequendum einstestamentum : quod adhite hodie obseruaturm Anglia, vbi Episcopus, aut eius nomine deputati, ad se trahunt mobilia eius, qui intestatus decessit, ac custodium ea per septennium, nifi heredes cum illis interea pacificantus. Conitar quoque, aliquando in Francia Ecclefiafucos noluille sepelite mortuos, nifi ederentur eotum testamenta; aut, vbi millum inueniebatur teltamentum, obtineretur mandatum speciale ab Episcopo. Vnde, interacta Parlamenti reperitut sententia, lata anno Christis M CCCC VII. contra Episcopum Ambianum, ac Curatos Abbatistillæ, ve inteltati sepelirentur, sine contradictione, accitra mandatum particulare Episcopi. Ac Iohannes Galli, in quaft, 102. annotauit, fapius heredes, quo honorem fine testamento defuncti sartum tectum constituerent , petiffe permissionem testandi pro illo ad pias causas. Ego alibi legi, fuisse Ecclesiaflicos, qui coegerint heredes fine testamento defuncti, compromittere im viros bonos, qui arbitrio decernerent, quantum defunctus debuillet Ecclefiz legare. Ab hoc prouenit, & adhuc reliquum est, quod nostris moribus Parochi & Vicarii, lunt habiles recipere testaments, aque ve sunt Notarii.)

Par le moyen de la connexité,fi de plusieurs conceenseurs, caheritiers, on condebteurs, il y en auois va, qui fust elerc, on garant, ou ioinct des antres, ils disoient, que ce printiege artiroit denant enx toutes les autres parties : Loyleate d.b.15.11,77. (Propter connexionem, frinter plures condetentatores, coheredes, aut condebitores, érat vniqus saltem clericus fideiussor, aut correus, dicebant, ob haius prinilegium, cateros omnes fortiri forum apud Ecclefialti-

éum ludicem.)

tis foustenoient, que toutes les causes bien difficiles , notamment en pointe de droit, leur appartenoit, principalement quand il y auoit diuei sité d'opinions eutre les suruconfultes, ou tuges, à cause de ce puffage du Deuteronome. Se difficule, & ambiguum apud te iudicium esse perspereris, & iudicium inter portas videris variati', venies ad sacerdores Leuitici generis, & ad indicem quifuririllo tempore, qui indicabunt tibi vericatem; & facies quacunque di erint, qui ptalint in loco, quem elegerit Dominus; comme il est rapporté in . er venerabeiem, extr. qui filu fint legit .combien qu'il ait bien de la différence anivales loix Romaines, & la police du vieil, & du nouve su restament. Et ainsi rous onen plasicars endroits des decretales, des causes disficiles decidées, qui en éflorent nullement de la inflice Eccleshastique; comme, entre autres, en ceste famenfedecretale, Raynutins, extr. de Testam. Loyseau d. ch. 15. n. 79. ( Affir mabant, omnes caulas difficiles, ptæfertim vbi illæ verfabantur in puncto

varis, ad se pertinere, potissimum quando l'Cti, vel ludices, duersarum etant opinionum; allegando locum Deuteronomi: Si difficile & ambiguam & tella atum in cap. per ventrabilem, extr. qui fiti sint legit. licet magna sit dustrentiainere leges Romanas, ac politiam vetetis, & noui Teltamenti Hane experimus in variis decretalium locis, causas difficiles decitas, quæ mullo modo pertinuerunt ad indicium Ecclessasticum. Exempli loco, inter alias, asobis elle ports illa capituili, Ruputitus, extr. de tessami.

o) Ils disseint, que c'estat à eux, à supplex r e des aux, ne sigence, ou soisse sion du toge laix: c. luet, extr. de sois compet. D'sous es pretexte, si vois ous prates duroit tros sois enuoy à leur grien la ussiste sois entire est l'astricion a eux. Usseau d. c.b.n.85. (Dicebant, suatum elle partium supplere desectum, negligentiam, aux sussissionnem iudicis laici: e. luet, extr. de foro compet. Hoc pratestus, si bonus aliquis processités diutus durabat contra is plorum volun-

aatem, in judicio feculari, eum reuocabant ad forum (uum )

p) Som coultur que d'unites antiens Cutons il tronneiert, quel Energue gloi protelleur des perfonnes miferables, comme des venfues, papilles, gfrangers, & painere, il vouloient cognoulfre de toutes leurs canfeir exex parte, de forcome pet et emper a de danat, inter vir & uxor. Combinn qu'il y au biene differeux entre protegre, ou presure la inflite. Se of fret nige. Uso, lean d. ch. ng. (Sub colors, quod legeretur in antiquis canonibus, Epilcopum elle protectorem perfonarum miferabilium, viduarum, pupillorum, exterorum & paupertim; volebant iudicare de omnibus eorum causis: 6.ex parte, extr. de forcomptet, anner, extr. de donat, inter vir. O vaer, quanquam multum intersit, inter protectionem, ant proceturationem iustitica, eccelei unidecom.

Ily a plusicurs crimes , qu'ils appelloiens Ecclesiastiques , desquels ils vouloient feuls cognoistre, mefme courre les laics, comme d' berefie, facrilege, conaubinage, vsure, pariure, combien que vrayement les crimes Ecclesiassiques soient, ou ceux qui concernent la police Ecclefiaftique, comme il est dit en la Nouelle 83. on bien les menus delicts, dont la inflice ordinaire neglige la recberche. & dont pariant la primitiue Eglife entreprenoit la cenfure, & correction pour conferuer vne pureté particuliere de mœurs, parmy les Chrestiens:mais ceste correctionse faifoit fommairement, & fans entreprendre fur la suffice contentienfe : Loyfeau d.ch.n.82. (Multa sunt crimina, que appellabant Ecclesiastica, de quibus soli volebant cognoscete, & judicare, etiam contra laicos; vt, hæreseos, sacrilegii, simonia, concubinatus, vsurarum, periutii; cum tamen renera ecclesiastica crimina sint, illa, que patrantur contra politiam Ecclesiasticam. vt dicitur in Nouella 23, aut minora illa, in que inquirere negligit iudex ordierarius; quam ob causam primitiua Ecclesia vtebatur censura, & correctione, quo conseruaret puritatem morum specialem inter Christianos. Sed hac correctio fiebat summarie, & salua iurisdictione contentiosa.)

v) Voila les principaux cas , ésquels les laics effoient iadis contraintle de plaider deuant les suges d' Eglife. Carily en a encor d'autres, qui sont ramasfes en ces vers d' Hofesenfe, qui fentent bien leur latin d' officialité

Bareticus, Simon, forms, periurus, alulter, Pax, prinitegium, violentus, facrilegusq., Se vacas imperium, fi negliget, amfiget, aut fit Sufpettus index, fi subdita terra, vel vius, Ruflicus, & feruus , peregrinus, feuda, viator, St quu paniteut, mifer omniu, caufug, mixta, Si denunciar Ecclefia quu , indicat ipfa.

Loylean J. ch.n.8;

出

EN

NO.

100

·

1

CONT.

Sign Contraction

s) Touses ces entreprises ont dure, imques al ordonnance MDXXXIX. Gyestatt-on rellement accoustume, qu' elles estoient passées en droit commun Car cene fone pus encore celles, done fe plaignoit principalement deuant le Roy Philippes de Valou, Maiftre Pierre de Cusonieres, son Aduocat general au Parlement de Paru, ains c efforent encor d'autres entreprises plus exorbitantes, comme il se voit dans l'extrait de sa baranque rapportte aux annales de Belleforest, & au s.volume de la bibliotheque sacrée. A scauoir entre autres, qu'ils em repreuoient de cognoifire des matieres reelles, & des hypoi becaires , mefinement du poffeffoire des ebofes profanes , & sugues au domaine du Roy , faisoient les seelles , & inuentaires des subsets du Roy decedes; empesiboient les Notaires Royaux, & des Seigneurs, de instrumenter; faifoient payer aux laics accuses les despens des proces criminels, ores qu' els fuffent trouvés unoceus, & excommunioient les debseurs infoluables; Et encor a tout propos excommunioient les tuges Royaux, quand ils pensoient defendre la surudiction du Roy, tombien qu'ils ayens ce privilege des Papes, do ne ponuotr estre excommunies pour cest effect. Bref, ils faisoient plusieurs autres telles escapades, contre toute raison, voire contre le sens commun, comme il n'y a point de fin aux vsurpations, depuis qu' vne fois les bornes de la raison sont franthes, & outrepaffres. Toutesfois ce bon Roy Philippes de Valois, estant eucor estab) de frau en fon Royaume, à l'exclusion de l'Anglois, qui l'anoit pretendu, traiguant d'y exciter de nouve aux troubles, à cause de l'authorité, que le clergé avoit lors en France, n' ofa y meetre la main, au moyen de ce, que les Ecclefiastaques firem artificieusement courir le bruit, que sous pretexte de retrancher les entreprifes de leur inflice, on leur voulois quand & quand ofter leur bien, oresque les propositions de cet Aduocat du Roy n'y tendiffeut nullement. Tant y a ,que fa plamie arant efté fans effett, a depun causé plusieurs miures à su memoire, le faifame nor autour d' buy servir de marmonset en l'Eglise de Nostre Dame de Paris, sous le sobriques de maistre Pierre de Cuignet : combien que l'histoire du temps nous te morgne, que c'eftoit vn grand personnage, qui auoit beancoup de cream e enucrs le Ray. (Omnes ista viurpationes durarunt vsque ad constitutionem

factam anno M D XXXIX.ac ita viu inolenerant, ve haberentur pro lure communi. Non funt autem illæ, de quibus specialiter questus fuit coram Rege Philippo Valesio, Magister Petrus de Cugnieres, advocatus eins generalis, in Parlamento Parisiensi; sed erant etiam aliæ vsurpationes magis exorbitantes, ve cognoscere licet ex epitome orationis eius, apud Belleforestum manmalibus, & in volumine quinto bibliothese facra. Nempe, quod, inter alia, cognoscerent de materiis realibus, & hypothecariis, etiam de possessorio rerum profanarum, & vsque ad Domanium Regis; conficerent inventaria bonorum, relictorum à mortuis Regis subditis; impedirent Notarios Regios, & aliorum Dominorum, in conficiendis instrumentis; cogerent laicos accusatos soluere expensas processas criminalis, etiamsi essent deprehenf innocentes; ac excommunicarent debitores, qui non effent foluendo. Præterea excommunicarent iudices Regios, quando vellent defenderens risdictionem Regis, licet habeant hoc priuilegium à Pontificibus, quod nequeant propterea excommunicari: Denique, in pluvimis aliis excederent modum, contra omnem rationem, imo contra lenfum communem, ficut fieri solet in vsuspationibus, vt finem non habeant, vbi vltra rationis limites faltus factus est. Veruntamen, bonus Rex Philippus Valesius, in Regno nuper confirmatus, excluso Anglo, qui illud fibi debeti contenderat, timens nouos motus excitari, cum Clericorum ordo tunc effet magna in Francia autoritatis, non audebat malo adhibere manum, clericis etiam callide diffeminantibus, sub prætextu reformandæ iurisdictionis, id quoque agi, quo bonis suis exuerentur, licet propositiones facta à dicto Aduocato Regio, co hand tenderent. Itaque, cum nihil profecillet, postea variis iniuriis memoria eius exposita fuit, vt adhuc hodie Lutetia, in Ecclesia B. Maria, statua, eius nomine appellata, ludibrio habeatur: sed historia eius temporis testatur, fuille egregium virum, & apud Regem magna in æstimatione.)Loyseau d.ch.n.84. ( 85. Pour vengeance de ceste pour since ; les Ecclestastiques sirene metere un marmot en un coing de Nostre Dame de Paris, que nous appellons, par une rencontre, & equiuoque du furnom, où il est mis, Maiftre Pierre de Coignet, ne ayans contesfou par ce fobriques effecé le bien. Freilisé, que ce grand Advocas du Roy pourchaffa à cous les fiecles à venir ; Estienne Pasquier lin. z. des recherch de la France ch. 25. fol.157.lit.g. (Ecclesiastici, vindicha studio, entarunt erigistatuam satyricam Luteriæ in angulo quodam Ecclesiæ B. Virginis, quam vocamus, per aquiuocationem cognominis, vbl polita (Coing Francis lignificatangulum) Magistrum Petrum de Coignet: non sic tamen extincta in memotia hominum fuit recordatio egregii studii magni huius aduocati Regii.)

e). En fin soutes ees entreprijes de la inflice Ecclefaftique ont efté res nachées fore bien. C'à pesis brais , par l'ordonnance de l'an MOXXXIX, qui en fix lignes l'a remife, C reduite au iufle point de la raifon, idiffunt à l'Eglife la coposif-

sance des Sacramens entre toutes personnes, & des causes personnelles des Ecclesiafiques. Quiest, en effett, reuenir à cefte ancienne distinction des deux puissances, que les personnes, & les choses sprisuelles , sont lasffees à la inflice Ecclesaftique , & les semporelles à la remporelle , & pareant est le vray reiglement de nostre Seigneur, que Calaris, Calari; & que Dei, Deo : done s'enfuit , qu'il y a grande apparence qu'il durera toussours. (Tandem, omnes einsmodr vierpationes Ecclesiasticorum indiciorum, probe, & sine magno strepitu, sublata filetunt, constitutione facta anno M D XXXIX. que sex lineis rem ad instam ra-16 tionem reuocauit, reliquendo Ecclesiæ cognitionera de Sacramentis inter omnes perfonas, nec non de causis personalibus Cleticorum. Quod in effectu nihil elt aliud, quam reuerlio ad distinctionem antiquam duarum potellatum, vbi persona, & res spirituales, relinquuntur iutisdictioni Ecclesiaflicz; temporales veto, incisdictioni ciuili; atque ita conueniens est regulæ , (65 Christi, qua Cafaris, Cafari; & qua Dei, Deo. Hinc valde probabileest, hoc ita semper duraturum.) Loyseau d ch.n.86. Vel, vt eandem rem exponit Bret, de 16.5 la fouuerain. du Roy, liu.1.cb.12.pag.96. comme aucc le semps les Eccleftaffiques, fous presexte de la surudiction Ecclesiastique, commettoient plusieurs abus, & faifrient de grandes entreprises sur la iurudiction des suges seculiers , t'on restrei-ME gnit en France fon pouvoir dans ses instes limites; specialement depuis, que sous le risia. regne de Louys Hutin, l'on fit voir les grandes vour pations, que faisoient les Eccle-100 finstiques, sur la infice Royale, de façon, que depuis ce cemps-la, les iuges d'Eglise 7,01 n'ont exercé aucune surindiction sur les personnes laigues, si ce n'est pour les ma-3,50 riages, & le petitoire des dixmes , au lieu qu'auparauant ils entreprensient de cognossire des testamens, & de tous les contracts, où les parties s'essoient obligées par serment de les entretenir, & où l'on pretendoit, qu'il y avois de l'osure. Es quant aux affaires profanes, ou ciuiles, d'entre les gens d'Eglife, cefte iurudi-121 ftion Ecclefiastique n'a plus cogneu, que des actions pures personnelles, & pecuniai. res, & non des attions recelles. (Postquam temporis tractu Ecclesiastici, sub pratextu iurisdictionis Ecclefiastica, magnos committebant abusus, atque haud paruis vsurpationibus inuolabant iurisdictionem iudicum seculanum, iustos hanitibus in Francia circumscribi eorum iurisdictio coepit ; potillimum, quando, regnante Ludonico Hutino, expositæ suerunt magnæ respationes, quibus Ecclesiastici vim inferebant iurisdictioni Regis; ita ve poli illud tempus, iudices Ecclefialtici nullam iurisdictionem exercuerint in le .os, mi propter matrimonia, & petitorium decimarum; cum antea fibi artogailent cognoscere detestamentis, ac de omni contractu, quem se seruatur s turciu rando promiferant contrahentes, aut qui dicebatur vibrarius, Quantum vero attinet causas profanas, ve ciuiles inter Clericos, iurisdictio Eccled flica amplius non cognonit de aliis, quam de actionibus mete personalbus, ce pecuniariis, non autem de realibus.) Perpauci (ait Roules, in

bill, iurudict, Pontif. lib. 6, cap. 5. n. 20. pag. 651.) funt casus proprii iurisdictionis Ecclesiasticæ Gallicanæ: nempe, de sacramentis, & pure spiritualibus rebus; videlicet, si de iure, non de facto matrimonii agatur. Nam si protlus negetur vllum interuenisse matrimonium, quia tunc facti quastio eft, iudici laico hanc attribuimus, etiamfi clandeftinitatis arguatur. &c. Sunt qui feparationis à thoro ob lepram, & fæuitiam, aut alios casus ad eam necellarios, item adhalionis caulam, velintelle Eccleliastici fori, si de facto conveniant conjuges, vt nihil superfit quam pronunciare: Sed cum ibi non agatut de Sacramento, an fit, necne, cur non judex laicus competens ent? Idem 1.27. Porto Ecclesiasticus iudex in Regno Galliæ, nullo modo competens est cognoscere de causis realibus, & possessories, nec de testamentariis, & hereditanis, etiamfi clericus, vel licet fit Episcopus, conueniat, aut conueniatur; multoque minus competens eft, fi laici, vel inter fe, vel cum Ecclefiasticis moueant. Certe laicus pro iftis causis Ecclesiastico foro non est obnoxius, fine conueniat, fine conueniatur: Idem d.c.s.n.r. Nec amplius Ecclesiastici fori est, iudicare de testamentorum confectione, & executione, ine quidem, vbi de testamento sacerdoris, & clerici, quastio est, nec vbi de pio legato agitur, nec casu quo executor testamétarius est clericus: d.c., s.n. 2.) & rationum exilla reddendarum disquisitione : n. 3. Personales quoque actiones, ex rebus profanis, ac ne quidem fi spiritualibus sint annexa, vel quamuis ex spiritualibus procedant, non patitur Gallia moueri in foro Ecclesiastico, aduersus laicos; puta de salario celebrationis missarum, aut pradicationis, aut alicuius officii dinini, quod, quia vinere debetde altati, qui altari feruit, receptum est, peti posse: n. 6. Item, fi res sacra pignoridata fuerit laico, is conuenietur apud laicum Iudicem, pro illius restitutione, quam tamen iudicatus est non facere, nisi refuso pretio. Si laicus laico desimas vendiderit, quamuisemptas à clerico, nullam rationem effe, ve iudes Ecclefiasticus sit competens, censuit olim Philipps III. Rex Francia: d.n. 6-Nec matricularios laicos, pro fabrica Ecclesiasticae rationibus patiturcuna conueniri apud ludicem ecclesiasticum; vr neque ab eo constitui, aut destitui: 1. 7. Sic, quod causas prætextu peccati mortalis, puta propter viuramaux insinrandum, attrahebant ad se Ecclesiastici, & cum illis laicos, curia teculacis suppressit: n. 8.. Item non patitut Gallia, Iudicem Ecclesiasticum iudicare incidentia matrimoniis, vt pacta connenta, dotem, donationem propter nuptias, & fi quid aliud in ftipulationem venerit, aut venisse dicatur &c. n. 11. neque de raptu, neque de possessorio, fi, dum citatus, apud eum, in causa matrimonij, excipiat de taptu, aut si pendente lite alternter coniugum petat, puta maritus coniugem suam restitui, qua, prætextu nu tatis nuptiarum, spoliatus sit: d. n. 21. In criminalibus, realibus, possellott s. atque etiam personalibus, sic laici incompetens est Iudex Ecclesiasticus, \*\*\*

Gallico, et nec confenfu laici approbaci queat; quoniam Gallia non patiete in silicanes protogati: quià non pendent ex voluntate fubblicorum; l'ed pattononiales iunt, vel Re gia; & et veraque à folo Principe promanantes; n. 15. Explofum quoque est, quod fudicibus Ecclefiasticis attribuebatus, vi caulas popilloums, viduatum, de milicabilium perfonatum definitent, acquelecularis fudicis megligentiam [uppleren: n. 14.

n) L'excommunication est la scule peine, qu'autour l'un les Ecclesassiques peunent irroger aux laies, ourre l'unionition de pensence; c. cum non abbomens, etc. Aesadic. Loyseau d.chap. 15, n 32. (Excommunicatio sola poena est, quam Ecclesiastici hodie itrogare possunui laicis, prates iniunctionems.

onitentiæ.

x) Index Ecclefalticus (doit fuirme enferiugement des actions performetic dense legges et Egyfenon de druit enonomiales configuence, des actions performetic de not Roja, il autaut qu'onne garde point en France le chapitre, quod clerici, de foro compete. Brete de page, ye. ) deber lequi in decifionibus actionum perfonalium inter clericos, non iuca canonicum, fed confideutaines, été configuentiones, été configuentiones, été configuentiones, été configuentiones pour quandoquidem in Francia non obfertuatus captulum, qu'at leuri, de f'ore compet.

)) Le uge d'Egiffe ne peine auffi condamner perfonne en det dommages, de miterfir; qui est voie dur raifon, pour quoj et ne cognoist pound ap offessiore des besoniets, pour ce que d'ordanner cet differens se refoient en de peiner sembladies. Bies d. L. pag. 97. (Index Ecclesialtieus quo que non-porêt condemnate litigantes, un damna de intereste, quo dex parte in causa eily-cur nou cognoscat de possession beneficiorum, cum situ file lites ordinatae resoluantus in entimo-

dipænas.)

191

don

N PE

ort

a) L'Eglife, qui n'a ny territoire, ny firyne, we peut pas condainner à l'anteutaire misement : O fans affiguer l'antindepar exprés à quelques pieux vifates 4, à fiquer l'Europe, os ante holancer, ne l'embourfent, comme le tan Euder annet fait le sy, mulcharum, c'd e modo mulcharum que fil a contele, que le sundré vante et partie a distinu fique le golfe dachar, le ceu n'est encor aftes, quel e lus est Eglife declare par fa foncence l'amenda applicable generatonicat in pios villes. (C'enter mount in pios villes (c'enter mount in pios villes) comme li prononectu or distinuire, et qu'el prononectu d'antenent, ée qu'el prononectu l'antenent, ée qu'el prononectu l'antenent, et qu'el prononectu l'antenent, et qu'el prononectu l'antenent, et applicable une, é qu'el prononectu l'antenent, et applicable une, é qu'el prononectu l'antenent applicable une voir grant l'antenent, et applicable une de l'antenent, et qu'el prononectu l'antenent en priscable une note de l'antenent, et applicable une de l'el prononectu l'antenent en priscable une neuter et tout une neuter et de l'antenent et l'

Faber ad I. mulitarum, C. de modo mulitar. Quæ est cautela, quam lob. Andreas addit gloffa , c. livet , quo enitetur prohibitio c. irrefragabili. Ve hodierni motes funt, etiam haud fufficit, iudicem Ecclesiasticum sententia generalitet declarare, mulctam applicandam elle in pios vius (minus quoque in pios vius Domini Episcopi, ve regulariter pronunciare solent, at per abusum) sed necesse est istos pios ysus specialiter exprimi, atque pronunciari, mulctam applicandam effe religiofis ordinis Minorum, captinis, fabri-

cæ huius vel illius Ecclefiæ &c.) as) Licet ludices Ecclesiastici possint fette sententiam, non tamen eam propria autoritate executioni mandare possunt, (ains commeles luges delegués, & les arbitres, ne peuent pas mettre à execution leurs sentences; mais faut, qu'elles soiens execusées par le commandement du Magistrat, & Jugeordimaire; ainst a-il esté de rous remps des Euesques, & autres luges Ecclesiastiques, dit la loy 8. C de Episc. audiens. & la loy de Episc. ind. C. Theodos. & la Nou. 123. c. 21. Gc. Ce qui se garde encor à present, & quelque augmentation qui ait tamais esté és instices Ecclesissiques, si est-ce que tousiours les Inges de l'Eglise ont esté contraintes d'implorer le bras seculier, s'est à dire, la instice temporelle, pour faire executer leurs sentences; pource que (desons nous communement) l'Eglife. n'a point de territoire, c'est à dire en essett, qu'elle n' a pas la parfaitte iurudition. & que les suges de l'Eglise ne sont pas Magistrats, qui puissent prononcer ces eron. mois folennels, do, dico, addico : Loyleau d. chap. 15. n. 42.) fed quiemadmodum Iudices delegati, acarbitti, nou possunt exequi sententias, quas tulerunt, ac necesse est executionem fieti mandato magistratus & Iudi, is ordinatii; ita etiam semper obseruatum suit respectu Episcoporum, & aliorum Iudicum Ecclesialticorum, ve dicitur in l. S. C. de Epifcop. audient. & l.de Epife. Iudic. in C. Theodof. ac Nouella 123. cap. 21. & c. & fic etiamtium hodie obfernatur: acquantumcunque vnquam creuerit iutildicio Ecclefiaftica, attamen Ecclesiastici semper obligati suerunt implorare brachium seculare; hocest, iustitiam secularem, pro exequendis sententiis, quas tulerunt. Etenim, vt loquimur populariter, Ecclesia non habet territorium, id est in effectu, non habet perfectam iurisdictionem, , ludices Ecclesiastici non functales magistratus, qui possint vei tribus illis verbis solemnibus, do, deco,

Le iuge laic ne denie point à l'Ecclefiastique d'executer ses sentences par prise de corps, & de biens, sans entrer en la nounelle cognoissance de cause. E fans iuger bis in id iplum, quand, par maniere de commission rogatoire, le tuge d'Eglife vient à implorer le bras seculier: Loyseau des ordres d. chap. 8, n. 44. (Iudex Laicus non detrectat exequi sententiam, latam à iudice Ecclesiassi. co, manum iniciendo in corpus, ac bona, fine noua examinatione caulas, ac fine iudicio ceiterato, quando à iudice Ecclefialtico, quasi commissione rogatoria, imploratur brachium feculare.)

builts.

ce) On a toufiours obserué, & on garde encor à present, que les iuges Ecetefiaftiques ne pennent de leur autorité emprisonner les personnes Ecclesiaftiques, fans implorer l'aide du bras feculier: dons lean Galh rappores plufieurs arrefts, aux queilions 109. 246. 276. euil en fait vnlong discours; & M. le Maistre pareillement, au traité des appellations comme d'abus, chap. 5. oil neantmoins it cotte cefte exception, que le tuge d'Eglife peut faire emprifonner ceux, qui fe crounent dans fon audstoire : qui oft pour quey Bo face VIII. an chap. cum Epifcopus deoffic. ordin. in 6. dit, quel' Euesque peut poser son auditoire par tout, où el voudra, pour en consequence y faire ses capeurer; ce qui n'est gard: en France, diete Mailtre. Mcfme Voluseran, fin. 22. nom apprend, que les Ecclefiaftiques n'auoiens de prifins, imques au remps d'Eugene I. (Semper observatum fuit, & adhuc in viuelt, vt indices Ecclesiastici non possint potestate propria in carcerem mittere personas Ecclesiasticas, sed teneantus ad hoc implorare brachium seculate: quam in rem Ioh. Galli tefest plura artesta, in quastion. 109. 246. © 276. vbi longo vitur discurso, & Dominus Magister quoque tractato de appellationibus quafi ab abufu, cap. g. vbi tamen hanc exprimit exceptionem, quod ludex Ecclesia possit carceri mandare illos, qui reperiuntur in ipsius auditorio. Vude Bonifacius VIII. ine. cum Epifcopu , de affic. ordin, in 6, dicit, Episcopum poste quotibet loco ipsius diocesis cansas ad ecclesiasticum forum spechantes andire, personas ecclesiasticas (cum earum excessus exegennt) capere ac carceri deputare : quodin Gallianon observari docet Magillerd. I. Volateranns lib. 22. (pag. m.; ot.) tradit, Ecclefiafticos non habuifle carcerem, víque ad tempus Eugenii L. Pontificis.) Loyleau d. chap. n. 43.

Vide huins lib. 3. cap. 2. lis. n. & o.

ri.

Communia crimina dicuntur , de quibus inre communi potest index Ecclefiasticus inter personas sui fori cognoscere, non autemiuden temporalis: Petr. Gregor. Tholos. fineagm. iur. vninevf. lib. 30.6. 11. n.18, inf. (alio lenfu accipiuntur à Rossello d. s. 3. n. 25. quando ait: Sit igitur ex præmillis distinctio criminum, ve qua dam privilegiata sint pro foro seculari, cuulmodi attocia omnia, ve non requiratur prasentia iudicis Ecclesiastici: alia priuilegiata pro foro Ecclefiaftico, ve ad illud remittantur clerici rei, fed indicandi affistente regio ludice, & procuratore : ac ea fortassis communia dicuntur, quomam eorum cognitio verio; iudici communis est.) Quant aux orimes, la rurudittion Ecclefinstique a este fort restrainto, & moderce en France; pemceque comme l'Eglife n'a pas ius gladii, aufine cognois-elle que des eas communs. En finte de quoy, elle ne peut adiuger, contre les coulpables aucune peine semporelle, non pas mesme vne amende pecuniaire; mais seulement l'excommunisation. La penisence: c cum non ab bomine, exer de indiciniques la, que i'ay veu (vetba funt Bretif. d. lin. 1. chap. 12. pag. 97.) declarer par arreft, la fentensed profficial abusine, qui augis priue pour conssours yn cercain Changine des

fruitts de sa prebende. L'estime neant moins, que l'Eglise peut passer plu auant, & princr les prefires criminels de leurs charges, & dignires, comme Balfamon le remarque ad c. 2. Concelle Carthaginensis. (Quod attinet crimina, iurisdictio Ecclesiastica valde restricta est in Francia; quemadmodum enim Ecclesia non habet ius gladii, ita nec cognoscit de alio casu quam communi. H'no non potest reisimponere vllam pænam temporalem, & ne quidem mulctam pecuniariam, led pomitentiam tantum, & excommunicationem: c.cum nende bomine, exer. de tudie, que adeo vera funt, ve vidille meinimerum arrefte declaratum fuille, tententiam ab officiali aliquo latam abufina melle, que penicus pricauerat Canonicum quendam fructibus præbendæ (uæ., Credo tamen Écclenam posse vitra progredi, de prinare sacer dotes crimines os officias & dignitate , vt Ballamon annotanit ad c. 2. Concilu Carthagineniis. ) Vidi etiam, ait ille, multos facratos propter furtum fuille synodaliter depolitos. Et au Contile de Nicee est die; fi quis Episcopus deprehensus fuerit, in peccato form cationis, aut in alio fimili, deponendus est, nec amplius in enndem gradum restituendus. Come le semblable fur arresté au Concile! Agde, con plusieurs autres ; & cela fe fait en confequence de l'excommunication qu'ils encourent,

ff) In timplici crimine, fi ludec laitus pravuenerii per manus iniectionem, tequirenti Epifcopo teddi debet reus, aut allegantem fori pracfeiptionem remittete oportet; perfolutis tamen prius expenis, quiin eam captionem, & poft illam facke funt, fed in citatum, & contumacem mini pronunciare porefi ludes fecularis, propret defectum iurisdictionis. Simplicia veto crimina funt, quæ fola caltigatione Ecclefialitica indigent: vr fi quii maledixerit fuo Epitcopo, fi colaphum alicui impegerit, contumeliam fecetis, fi in ebritatem ceciderit, aut fornicationem, & huiusmodi alia, quotum notio el folius ecclefialici iudicis, cui foli etiam, vi in eo crimine multam nontrariam dicere valeat, competere dicitur, non item feculari iudicis, vi nequeilli, aut ilti pecuniaria indiciende portefia eft; vi ode nonunquam prafentia fecularia iudicis est necesfaria. Vidimus autem multae honoratiz condemnationem à feculariiudice pronunciatam approbassie curiam supremam, sed ob attocitatem iniuriarum; Rousled A.m.n.i. C.; a.

gg] Sulpensio ab officio & benesicio, minor est quam depositio: s. inter foliciradines to de parçar, cann. La sulpension s' els pout perperudica su nature, quand messue collegens faits fant septesson de temps; pource operatures per a sulpension se sulpension de temps; pource operatures per sulpension de temps; pource operatures per sulpension de sulpension de la sulpension de l

Sien pear les plus grands, Pour exemple, l' Euesque suspendu de l' ordre Episcopal, peut dire la meffe, mefine auecornemens pontificanx, pource qu' ils regardent la dionnie, & non pas l'ordre. Il peut auss exercer sa iurisdiction, & toute autre administration temporelle de son Eucsche ; pource qu'il n'est pas sufpendu de l'office, & benefice : mais au contraire , l' Euesque sufpendu de l'office de Prestrife , ne pent pu conferer les ordres, ny faire tout ce qui est de l'ordre Episcopal, pource que il faut ausir l'ordre de Prestre libre, pour exercer celuy d' Euesque. Mais la suspenfion del' office, qu'on appelle autrement sufpension à divinis, comprend tant l'office del'ordre, que celuy du benefice, ou charge Ecclefiastique : & encor quelquesfois elle comprend le Benefice mefme, c'est a dire, l'administration du reuenu Ecclefisflique, comme quand elle est irrogée pour crime. Que fi elle est ordonnée,ou pour delittleger, ou pour simple contumace, ou qu'elle soit enoncée auec ce terme restridif (feulement) elle ne comprend pas l'administration du benefice : au contraire la supersion du Benefice, ne concerne, que l'administration du reuenu temporel de icelus, Gronpa de l'office, ou administration du spirituel, qui n' est pas acceffoire au temporel, ains au rebours, c'est le temporel, qui eft acceffoire au firituel, & le benefice al office: Loyleau desordres ch. 9. n. 59. 60. 61. 62. (Sufpenfio non elt perpetua, natura fua, etiamfi fieret fine exprello temporis termino; queniam hoc iplo quoque casu, spes est eam cellaturam, & tolli posse per ius commune, fine dispensatione. Et notandum est, suspensione prohiberi, ne Ecclefialticus functionem exerceat, à qua suspensus fuit, sub pœna irregularitatis: sed termini suspensionis exacte considerari debent, sunt enim varii. Suspensio ab ordine, prohibettantum exercitium ordinis, non officii. nec beneficii: & si limitata & reftricta est ad certum ordinem, non extenditurad minores, sed ad maiores. Exempli gratia, Episcopus suspensus ab ordine Episcopali, potest missam celebrare etiam indutus ornamentis Pontificalibus, quoniam respiciunt dignitatem, non ordinem. Potest quoque exercete iunsdictionem fuam, aliamqueomnem administrationem temporalem Episcopatus sui; quia non suspensus ab officio sacerdotali & beneficio. Contra vero Episcopus suspensus ab officio sacerdotali, non potest conferre ordines, nec facere illud, quod est ordinis Episcopalis; quia debet habere ordinem sacerdoralem liberum, vt exercere possit ordinem Episcopi. At suspensio ab officio, quam alias appellant suspensionem à divinis, comprehendit officium ordinis, & beneficii, autofficii Ecclesiastici. Imo aliquando etiam comprehendit beneficium ipsum, id est, administrationem prouentuum Ecclesiasticorum, quemadmodum fit, quando suspensio facta fuit propter crimen commissum. Quod si fiat, vel propter leue delictum, aut propter simplicem contumaciam , aut proferatur cum termino restrictiuo, solummode, non continet administrationem beneficii; è contrario, suspenio beneficii nihil concernit, nifi administrationem prouentuum temporalium

0 2

ralium illius beneficii, non autem officium, aut administrationem spirituslium: spirituale enim non est accessorium temporalis; sed temporale est ac-

cellorium spiritualis, & beneficium accellorium officii.)

hb) Scandalum grane eft, & dedecus Ecclesia, habere incorrigibiles, & sceleftos administros; vnde merito remouendi illinc sunt; c. qualiter & quando 24. extr. de accufat: vt à villicatione villicus iniquitatis in Euangelio D.Luca c.16. Dicimus depositionem huiusmodi ponam. Depositio eff seu exautoratio, de dignitate, gradu, vel ordine deturbatio, vel corum prinatio. Degradationis nomen vulgo vsurpatum agradu: Veruntamen depositio, verbalis proprie remotio per sententiam; degradatio, realis, solemnis, & eum executione, emancipatio, curiæ seculari facta, adempto Clericatu. Atque depositio duplex , alia ab officio , seu beneficio simul: c. fin. de seiebrat. miffar. vel separatim : c.2. de panis, in 6. c. nouim: a 27. de verb. fignif. Speculat. rit.de accufat. §. 2. verf. vel dici poceft. can. accedens, diffinit. 50.) & à dignitate: & alia ab ordine, qua proprie exantoratio, seu degradatio, contra Clericum in facris constitutum, vt inc.pen. de purgat. canon. Depositio prior verbalis, est priuatio, vel ademptio beneficii, qua à solo Episcopo fieri potest, & tamen non fine crimine, vel canfa. Nam si quis non potverit, propter supenienientem infirmitatem, officio, vel beneficio, per le satisfacere, non est deponendus, sed coadiuter ei dandus: can. scripfit mibi, cum seq. 7. q. 1. c. 1. 3. 4. & tot.tit. de cleric. agrotant.P. Gregor. Tholofanns lib. 31 fintagm.iur. cap.30. n. 1. & z. Est autem depositio hac, qua verbalis degradatio dicitur, (perpesuelle de sa nature, & sans esperance de restablissement, au moins de droit commun , & fans diffenfe ; Laquelle toutesfou l' Euesque peut donner quant à l'ordre-Car quant au benefice, il vaque ipfo iure, par la diposition, & est perdu absolument, sans attendre la degradation, qui ne concerne que la dignite de l'ordre Ecatestastique. Et n'est gueres recuperé, pource qu' il n'eschet pas souuent , qu'il n'y foit pour neu auparauant le restablissement ou dispense du depose; C'encor en tous cas faut, qu'il obtienne nouvelle provision, pource que la premiere cesse par la dtposicion. Mau comme l'ordre est plus inherent à la personne, que l'office, & bentfice, la funple deposition ne prine pas de l'ordre, ny de tout ce qui en depend, ams feulement del' execution d'iceluy, de forte que le prefire depofe retient, & la dignité (c'est à fcauoir, le rang & tiltre de Prestre) & les printleges (fort scilicet, & canonis) mais fur tout , ily anulle donce , qu'il ne retienne le charaftere de Prefirife : Loylean des ordres d. ch. 9. n. 63.) perpetna, natura fua , ac fine fpe reflitutionis, saltem ex iure communi, & fine dispensatione, quam tamen Episcopus dare potest, quantum ad ordinem, Nam beneficium quod attinet, illud per depositionem vacat ipso iure, & omnino perditur, etiam antequam fiat degradatio, que folum concernit dignitatem ordinis Ecclesiaeici. Nec facile recuperari potest, quia raro contingit, vt non alii sit assienstam, antequam reflicustur, aut dispensationem obtineat depositus; ac casis dato, necelle est, ve obtineat nouam prousitionem, quoniam prima sublata fici per depositionem. Vertum, ve ordo magis personae inhartet, quam officiam & beneficium, hinc simplex depositio non prisat rotaine, nec eo quod inde dependet; fed folum exerctio illus; sita, ve lacectos depositus retuneat dignitatem, hoc est. gradum & titulum facerdotis pac priuslegias forifolice, & cononis & fine omni dubio, characterem facer doratem.)

ii) Depositio, seu degradațio realis, seu actualis, est, quando post sententiam verbalem infignia ordinum solemniter detrahuntur. Jura vocant

hanc depositionem folemnem:can.Episcopus, 11. q.3.c.2.de panis, 11 6.

kk) In Gallia res decisa estedicto anni M D LXXI. art : 4. ibi : (les Prefires, & autres promous aux ordres facres, ne feront executés à mort fans degradation. Aufi la raifon y est toute apparente, punque susqu' à la degradation le Prestre demeure tousiours en sa dignisé, & qualité, est-ce pas faire insure a l'ordre, al' Eglife, voire a Dieu mefine, qu' vn bourreau mettela main fur fon oinct? Cercesil est bien plus-feant, & pieux, de degrader les Prefires auant que les liurer al' executeur de houte lustice, veu qu' entant qu'ils sont oincts de Dieu , il est proinbe estroitement de mettre la main sur eux, en quelque façon que ce soit. Mais eftant degrades , cefte probibition ceffe, veu que l'onttion leur est oftée , & effuyée ; O c'ell l'Eglife mefine, qui lors les rend au bras feculier , pour estre traittes felon les loix, comme per fonnes du commun : n' effant, au fur plus, vai fonnable, que pour auor efte dedie a Dien, ils foient exempts des loix du monde, & qu'il leur foit permu de mal faire fans hazard de peine, pource qu'au contraire, il y a apparence, qu'ils doinent eftre plus-feuerement punu quand ils facilent , vouque c'est a eux monstrer exemple au peuple: Loyseau d. er.ch. 9. n. 35. (Sacerdotes & cateris quiad ordines sacros promoti, non plectantur morte, nisi degradati. Ratio huius fatis manifelta est, quia Sacerdotes in dignitate & qualitate sua permanent vsque ad degradationem; nunc ergo iniuria inferretur ordini, Ecclefia, imo ipfi Deo, fi carnifex manus inferret vncto Domini. Certe decentius est, & pietati magis conueniens, degradare sacerdotes antequam tradantur carnifici , cum, quousque funt vncti Dei , ftricte probibitum fit, illis manus inferre, quocunque tandem modo id fiat. Verum vbi degradati fuerunt, cessat prohibitio, postquam vnctio iis adempta, & abstersa fuit, & Ecclesia ipsa eos tradit brachio seculari, vt secundum leges tractentur, quemadmodum elii de populo. Caterum tationi non conuenit, vt, cum Deo dicatifuetine, esse debeant exempti à legibus civilibus, & illis permissum impune patrare crimina : imo videntur, seuerius esse puniendi, quando deliquerunt, cum illorum fit muneris, exemplo præite populo.)

Autourd' buyon ne degrade iamais yn Ecclefastique, qu'il n' ait commis yn crime capital, voire, qu' en outre il ne soit tenu pour incorrigible, estaut
ja plueja plue-

541:

Leplus grande peius que l'Eglife puissi infligers que le degradations. Com non ab bomine, extr. dei udic. c'est pour quoy l'Eglife, que sententiam sanguinis sette non poces, rennoje à la invidditan seuluire le clerc, qui a commu crinic casi. Eal, pour y estre puni, la priant neantuoins (selon sa douceur & bonte, & ausse pour eutre l'iregularité, sel des estuantes prince da sens y qu'elle le traislié enterement, & ne la punisse à la rigueure, e nouinment l'S. Loyseu d. ch. 9. m. 1;. (Hodie nunquam Clericus degradatur, nist commiseur crimen capitale, imo etiam pratere à labertur pro incorrigibili, cum degradatio, sit maxima penatum, quas insligere possite Ecclesia: c. cum non ab bomine 10. estr, deindic. Hine Ecclesia, quonam sententiam sanguinis ferre non poche. Cleicicum, qui criment apitale commisse, se cum non ab bomine 10. estr, deindic. Hine Ecclesia, quonam sententiam sanguinis ferre non poche. Cleicicum, qui criment apitale commisse, se contidum lenitater & bonitatem, trait in man, ac vt estigait irregularitatem, si mortis penae quemquam addiceret) vtillum lenitet habeat, nec puniat secundum rigorem: c. 10. 1001.

mm) Solus Episcopus non peragit degradationem, sed si Abbasabbatia deponendus, adiungi debent alii vicini Abbates, fi negligens, crudelis, vel fornicator : can. fi quis Abbas, 18. q. z.c. miramur , & ibi glof. & Dd. de feruis non ordin. In degradatione Presbyteri, Episcopi fex adelle debent, nili ob harelin deponatur; tunc enim vnus sufficit, conuocatis Abbatibus, Pralatis, religiosis, & literatis dieceleos: c. r. de haret, in 6. gloß. in c. 2. de pants in 6. si vero agatur de Clericis in minoribus ordinibus constitutis, vnus sufficit Episcopus, cum præsentia sui Capituli: d.c. 2. de pæn. & ili gloß. in 6.tqualiter 24. de accuf. c. t. de excef. Pralat. can. Epifcopus, 15. q. 7. c. non poteff, de re indicat. nili consuetudo observata aliud statuat : c. 3. de consuet. gloss.in d. c. 2. de pan. in 6. Porro vnus Episcopus quidem sacerdoribus, & ministris cultus diuini, honorem dare potest, at adimere solus non potest : can. 1. & san. fin. 15. q. 7. difficilius enim destruuntur spiritualia ,quam construuntur; cum tamen contratium in corporalibus sit , que difficilius adificantus, quam destruuntur: c. inter corporalia, de translat. Epift. Ita Petr. Greg-Tholof. d. lib. 31. fintagm- iur. cap. 30. num. 9. fed rem exactius trutinans Loylean, des ordres d, chap. 9. n. 37. ait : Boniface VIII. ( l'autheur eft notable) au chap. 2. de pan in G. decide, que pour executer la degradation, il eft requile nombre d'Euesques defini par les anciens Canons, qu'il a luy-mesine eu honte d'exprimer, c'eft à scanoir douze, pour degrader un Euesque ; fix, pour degrader un Prefire, & trois auec l'Euesque du lieu, pour degrader vn Diacre, comme il eft dit au c. ft quie tumidus, & duobus fegg. 15. q. 7. Dont la raison est rendue au chapinter corporalia, extr. de translat. Epifc. Inter corporalia & spiritualia differentia est, quod corporalia facilius destruantur, quam constituantur, spirigualia vero facilius construantur, quam destruantur. Mais fauf correttion, ceste

valon ne proune put, qu'il faille plus d'Enesques à engendrer un pressre, qu'à le degrader contrela reigle, nihil tam naturale &c. Bien induit alle,qu' à caufe de la permanence, & durée plus-grande des ordres facrés, la degradation ne les extirpe pas tout à fait, comme les ordres politiques, & non facres. Et quant à ces anciens . Canons, il faut prendre garde, qu'ils ne parlent nullement de la degradation des Ecclefissiques, ains seulement du nombre des juges requis à faire leur process. Voicy leurs termes: Epifcopus audiatur à duodecim Epifcopis, Presbyter à lex. Diaconus à tribus, cum proprio Episcopo. Encor le 3, de ces canons adiouste, qui causas corum audiant. Et d'ailleurs il les fant entendre selon leur temps, pource qu' anciennement l' Eftat Ecclesiastique estoit plus aristocratique que monarchique, de forte, que les procés, qui reudoient à la deposition des Prestres,out des Euesques, ne poquorent du commencement eftre vuides, qu' aux Conciles, ou Synoder, comme dit le Canon du Concile de Hifbale, qui au vieil decret est mis immediatement deuant , & encor repeté aprés les trois Canons , dont nous parlons, ainfi qu' à prefent les corrections notables des Religieux és congregations reformées, font referuées ordinairement au Chapitres d'icelles. Mais pource qu' à fuccession de temps, il se trouva des fautes si frequentes à corriger parmy le Clergés qu'en ne pouvoit commodément attendre le Synode, il fui arrefté au Concile fecond de Carehage, dont est pris l'un de ces trois canons, quod fi fuerit nimia necessitas, nec plures Episcopi congregari possent, les cleres servient ingés par ce nombre d'Euesques deffin declaré, ne in crimine manerent. Aufit la inflice Ecelefiastique n'estoit pas lors establie en cour & inrudiction ordinaire, ains anciennement les Euesques n'auoient que la fimple correction des mœurs fur ceux de leur ordre, & la punition des crimes Ecclesiastiques seulement , estant les autres delills delaistes à la turn diction seculiere. Man depuis que le regime de l'Eglise a esté establien forme monarchique, & la suffice d'icelle reduite en Cour ordinaire, ayant sesinges certains, & ses degrés d'appellations bien reiglés, ainsi que la inslice seeuhere, ceft faus doute, qu'vn simple Official peur condamner le plus-habile prefire de son diocese, d'estre deposé, ou degrade de son ordre. Man quant aux Euesques ils ont maintenu cefte franchife, de ne pouvoir eftre iuges que par le faintt Siege-Et voils comment ses anciens canons ne font à propos de la degradation. Par tant il faut tenir pour certain, que comme vn simple Euesque peut confacrer vn Prestre, austi qu'ille peut degrader: & ainsi s'observe en vsage, non obstant la decretale de Boniface VIII, dont il ne fant nullement douter, attendu que le Concile de Trente, feg. 13. decreto de reformat. cap. 4. decide, que non feulement vn Euesquer man encor son Vicaire general in Spiritualibus, peut faire la degradation d'vn Prestre, appellant toutes sou six Abbes , si tant y en a en la ville; si non-six notables personnages, constitués en dignité Ecclesiastique. (Bonifacius VIII. (autor est: notabilis) cap. 2. de panis, in fexto, decidir, ad exequendam degradationems requirinumerum Episcoporum definitum ab antiquis canonibus (quem ille

alle, pudore retractus, exprimere noluit ) hoc est, duodecim, ad degradandum Episcopum; sex, ad degradandum sacerdotem; tres, cum Episcopo loci,ad degradandum Diaconum, ve dicitur in can. fi quis eumidus, & duobus fequentibus, 15. q. 7. cuius ratio redditur in c. inter corporalia, extra de translat. Boile. &c. Verum, salua correctione aliorum, ea ratio non probat, plures requiri Episcopos ad constitutionem sacerdotis, quam ad eius degradationem, cotra regulam, nibil tam naturale &cc. Hoc vero docet, quod, cum ordines facri magis permanentes & durabiles fint, degradationes eos non penigus extinguere, vt fieri solet in ordinibus politicis. Et quod antiquos istoscanones attinet, notandum est, eos nullo modo loqui, de degradatione Ecclesiasticorum, sed solum de numero iudicum, qui requiruntur ad conficiendum processium &c.. tertius ex istis canonibus addit, qui causus corum audiant. De cætero, intelligi debent de suo quisque tempore; nam olim status Ecclesafticus erat magisaristocraticus, quam monarchicus; inde processus, qui tendebant ad deponendos Sacerdotes, aut Episcopos, primum non poterant alibi ad finem perduci, quam in Conciliis, & Synodis; vt legitur in canone Concilii Hispalensis, qui in veteri decreto positus reperitur immediate ante tres istos canones, de quibus mentionem facimus, & post eosdem repetitus. Ita hodie notabiles correctiones Clericorum in congregationibus reformatis, regulariter referuatæ sunt Capitulis. Postquam vero, insequenti tempore, adeo frequentes erant noxa clericorum, qua correctionem merebantur, vt synodum expectare incommodum effet, in secundo Concilio Carthaginenti (vnde vnus ex dictis tribus canonibus desumptus est) constitutum fuit, vt, fi fuerit nimia necessitas, nes plutes Episcopi congregati possent, Clerici indicarentur à tot Episcopis, quod supra diximus, ne in ctimine manerent, Iustitia quoque Ecclesiastica non erat tunc temporis reda-&a in formam Curiæ, & iurisdictionis ordinariæ, verum, olim Episcopi non habebant, nisi simplicem correctionem morum, in illos, qui sui erant ordinis, & folum punitionem criminum Ecclesiasticorum: in catera delicha animaduertebatur à iurisdictione seculari. Postquam autem regimen Ecclesiæ formam monarchicam induit, & illius iurisdictio redacta fuit in curiam ordinariam, suos habentem Judices certos,& gradus appellationum bene institutos, non secus ac iurisdictio secularis, extra dubinm est, simplicem officialem polle condemnare facerdotem, maxime habilem totius diocesis, vt deponatur, ac degradetur ab ordine. Episcopi vero hanc hodie habeut libertatem, vt non possint iudicari præterquam à sacra Sede Pontificis. Et ita constat, antiquos illos canones male allogari ad factum degiadationis. Itaque pro cetto tenendum est, quod, quemadmodum simplex Episcopus potest consecrare sacerdotem, ita etiam eundem posse degradare; & sic fert yfus, non obstante decretali Bonifacii VIII. de quo non est quod dubitetrus, com Concilium Tridentinum, sessiones, decreto de reformat.cop. 4. decidat, quod non solum Episcopus, verum enam eius Vicarius generals in brittenalibus, possis perfecte degradationem Sacerdotis, conuocatis tamen sex Abbatibus, si tot sinci in ciuitate; quod si tot non fuerint, conuocatis ex notabilibus personis, constitutis in dignitate Ecclesiastica.)

nn) Solemnia degradationis vide fupra buius libri 3. c.2. lit.p.

Ie ne puu, que ie ne blafme deux fer upulofités (à fin que ie ne die maligrites) qu' aucuns Ecclefiaftiques, mais plus tost mondains, ont recherché de trop loing, voulans preparer un asjle . & impunité à tout leur ordre, en rendant la degradation fort deficile, voire presque impossible; lesquelles ayant efté admises insonsideremment, ont esté sause de faire prendre en sin resolution aux Magistrats feculiers, denegliger & obmettre la degradation plus cost, que laisser les crimes des Prestres impunis. (Non possum intermittere, quin atro notem carbone duos (crupulos, (ne dicam malignitates) quos nonnulli Ecclefiaftici, certe magis seculares, mouerum, è longinquo petitos, animo & intentione præparandi afylum, & impunitatem pro toto ipforum ordine, reddentes degras dationem valde difficilem, imo quali impossibilem. Qui cum inconsiderate admissi suissent, effecerunt , vt tandem magistratus secularis maluerit negligi, atque omitti degradationem, quam crimina Sacerdotum telinqui impunita.) Loyfeatt d.ch.9.11.36. Tradit Bodinus, liu. 3 del. 1. Republ. ch.7. pag. 484. que la Cour de Parlement de Thonloufe, n'apalong temps, condamna (en l'an MDLX. an mois de luin) deux religieux de la Daurade, a estre traunes sur vne cluye au supplice, auec leurs babits, & muen quartiers, sans les degrader, pour anoir menrireleur superieur. Et lixcita quidem in textu Gallico, at voi eundem in latinitatem vertit, nonnulla, vt & quod de non facta degradatione adiecent, omilit. In exemplati, quod, dum hæc scripsi, ad manus habui, slib.3.c.70 ? 521.mf.ita legitur: Non ita pridem (anno MDLx.menfe Iunio)apud Tholoates è monasterio ad extremum supplicium duo Deaurata monachi contumelioliffime tracti finnt, quod monasterii principem, cuius coërcitionem ferre non poterant, crudeliffime occidiffent.

he The Margadation actuelle, & folemelle, felon la plus-commune opinion to Nobelgeire, of des Camonifes, n'el peu l'ordre tout à fait, « cauf qu' it ett que le control de la commune opinion de la commentation de la comment

peut eftre effacé, neque ex parte potentia, pource qu'il est facré, & partantimmuable, Gincorruptibile; neque ex parte fubiecht, pource qu'il est imprimé à l'ame, qui est immortelle, & impenetrable. De forte qu'il n'y a nulle doute, que le Prefire degrade ne puiffe efficacement, & reellement confacrer, quin conficiat werum corpus Christi, qui est la resolution de S. Thomas in z. quest. 83. art. 8. auam fequitur Loyfeau d.ch.9. n.66. (Degradatio actualis, & folemnis, fecundum magis communem opinionem Theologorum,& Canonistarum, non omnino tollit ordinem, quia impreilus quali fuit anima, & quoniam ges facræ funt æternæ, ac natura fua incorruptibiles. Itaque, vt conflet de effectu degradationis, diftinguende funt dux partes in ordine facro; quarum wna externa, ad quam refero dignitatem, & prinilegia, qua ab illa dependent; altera interna, qui est character à consecratione impressus. Quod dignitatem & privilegia attinet, extra dubium eft, degradatione aboleri, ita vt Sacerdos degradatus non amplius le possit dicere Sacerdotem, nec tenete locum Sacerdotis, vti nec etiam amplius est sub jurisdictione Ecclesiastica, & fic qui eum percutit non incurrit excommunicationem. Verum quod concernit characterem impressum in consecratione, ille non potest deleri, neque ex patte potentix,eft enim facer,atque immutabilis, & incorruptibilis, neque ex parte subiecti, quia impressus fuit animæ, quæ est immortalis, &impenetrabilis:adeo vt non liceat dubitare, sacerdotem degradatum poste efficaciter, &realiter consecrare, ac fic efficere verum corpus Christi; que eft sententia diui Thoma, in 3. quaft. 83. art. 8.)

### CAPUT V.

## De bonis & opibus Ecclesia Gallicana.

Eclesiam Christianam primitiuam in paupertate natam (a), nullaque habuisse bona immobilia, sedsideles sua vendidisse, & pretium communicasse, certum est (b); non quod bona possidere Ecclesiam dedeceat, sed quod tunc inter ludwos gentesque alias illi bona possidere nondum magistratus Politici fauore licuerit. Possiquam autem licere cepit (e), suo tempore inspectio superior in eiusmodi bona Epicopo competiit (d), sta in diœces superior in cius non dibun vi ca colerentur, sed etiam virediruum inde prouenientium partes ips distribuerent (e); Vnam, tanquam stippadium

dium, sub nomine præbendæ, Ecclesiasticis personis;alteram, nomine eleemofynarum, pauperibus, vel in alios víus pios conferrent; tertiam adhiberent fabrica, & Ecclefiis, ac domibus Ecclesiasticis reparandis; quarraque cederet Episcopo, in sustentationem. Verum ab hac communi administratione postea co deuentum, vt non amplius bonorum prouentus, sed ipsa bona particulatim attributa fuerint illis, qui functiones Ecclesiasticas sustinebant, vt ipsi iisdem vterentur, arque inde sibi prospicerent (f). Hinc cum antea munera Ecclesiastica pura fuiffent officia, factum; vt impolterum effent officia connexa beneficiis. Cumque primum officium parseffet præstantior,& beneficium accessorium, deinde, postquam emolumentum magis placuit, quam principale, beneficii nomen præualuit (g). Certe, quousque paupertate laborauit Ecclesia, vt & tunc. quando nondum admodum diues facta, morum & vitæ integritate conspicua suit (h); vbi autem diuitiis abundare coepit, irritamenta illa malorum, caufam dederunt(i) obligioni rerum cœlcftium, & virtutibus in exilium actis(k),lernaluxus(l), atque vitiorum, plerorumque Ecclesiasticorum animos inundauit, atque huculque ita occupatos tenuit, vt qui de reducenda Ecclefia ad purum & innocentiæ statum, solliciti aliquoties fuerunt, operam & oleum perdiderint: vnde nonnemini vifum, Deo facilius fore refuscitate mortuos, quam Ecclesiam adantiquam reducere formam (m). Dinitiæ quidem, in se confideratz, mala non funt (n); fed experientia docuit, eas Ecclesie venenum este (0) propter abusum. Qui antiqua tempora cum sequentibus componunt, annotare solent, olim, cum Ecclesia ligneis vicretur vasis, Sacerdotes fuisse aureos, nunc aurea effe vafa, ac facerdotes ligneos (p): olim lituos fuiffe ligneos, Episcopos vero aureos; nunc lituos aureos, Episcopos ligneos (q). Putant alii, Ecclesiam ad pristinam sanctitatem nurquam redituram, nifi ad priftinam redeat paupertatem (r). Quod si verum, desperata res est, &ante finem mundi remedium non dabitur malo. Quotusquisque enim reperitur Eclesia m

clefiastici ordinis, qui non potius epenthesin, aut paragogen promotam velit, quam syncopen ? qua in re præ cæteris, Roma strenue desudat, & ad eiusdem exemplum alibialii. Nonnego Ecclesiam multa optimo titulo, præsertim co tempore, quo adhuc in religione, & actione, cafta & pura erat, fibi acquifiuis fe(s); at his longe plura effe noui, quæ malis artibus, præfertim Roma, fibi parauit. Haud leuia funt, quæ donationis titulopoffidere se affirmat; sed non minima ex iisdem male acquisiuisse dicitur. Donatio Conftantini ficte prætenditur (1):aliævt fortaffis veræ fint, liberæ tamen non fuerunt, nec fine vitio oranes. Prætendunt testamenta; fed horum multa, persuasie, minæ, ac vis condidit, non libera testantis voluntas (#). In commerciis mera vaframenta, & deceptiones perquam multa; dolas plerumque cautam contractui dedit; vendiderunt meritum Christi (x), coelum (y), aliaque (7), quæ extra commercium: vendiderunt immenso pretio (aa) exiguam lanam (bb), pallii nomine; bullas (cc), plumbum, verba, fumum, & quod turpe dictu, licentiam prostituendi corpora (dd). Tacco mille alia, quæ testimonium perhibere possunt de assectu paterno Pontificis, quo loculis liberorum, vt & fratrum quoque sucrum, prospectum vult, ne intabescant. Caterum, vr rubrica, quam capiti præsenti præscriptimus, fatisfiat, sciendum est, Ecclesiasticorum bona in Gallia permagna esse, horum tamen reditus variare, secundum annorum fertilitatem, & tempora pacis bellive: variare etiam in vtrorumque descriptione illosqui summam numerant. Alii semissem (ee) prouentnum Regni, alii eiusdem, quadrantem (ff) bonorum, alii duos sere trientes (eg), alii duas quintas (hh), alii plus quam centum milliones aureorum (ii), alii longe plures (kk), alii longe Regios prouentus superare ( ll), alii sex milliones aureorum (mm), alii quindecim (nn), alii octodecim (oo) milliones libellarum Turonensium, alieviginti (pp) milliones, pronunciant. Annotauit nonnemo tempus, quo imminuri Ecclesiasticico rum Galliz reditus fuerint viginti octo millionibus (qq), & amplius; alius

eosadextremam víque miseriam inítios memorat (rr.). Porzo, accillud filentio introluendum, quod nonnulli Episcopotum, Abbatum, & Priorum, habeaná dominiam temporale, inaliquas ciuitates, quosidamyò pagos, vbi corum beneficia sira funt, quodque in illis exerceant iustitam ciuilem, & criminalem, non ipsi quidem, sed eorum nomine ossiciales laici (ss.); haud aliam tamen ad normam, quam legum, & consuctudinum Regni (rs.). Sic etiam ab horum sententiis appellari ad iudices Regios, non autem ad Ecclesiasticos supetiores (ws.).

#### Testes & Testimonia.

a) Ecclesiam pauperem nasci debuisse, docet Silhon , en son ministre d'Effar part. 1. liu. 2. difc. 11. pag. 268. & feg. Punque Dieu meditoit ce grand deffeing du rachapt des hommes, & qu'il vouloit eftre luy-mefme la fin, & le moyen de leur felicité, il effoit à propos, que l'Eglife, qu'il devoit fonder, nacquit pauure: & afin quele monde cognuft, que c'eftoit fon œuure, il falloit qu'elle s'eleuaft par les mojens contraires aux apparences ; qu'elle triomphast des richesses dans la panurete, des grandeurs dans les mefpris, & de la fageffe du fiecle, dans l'ignorantedes chofes humaines. Autrement certes s'il fust venu dans l'abondance, fi fon entree dans le monde euft effe enuironnée de gloire, & la doctrine , qu'il portoit, persuadée anec les ornemens de la Rhesorique, & les subtilites de la Philosophie, elle nous seront sufrecte. Personne ne s'estoneron des progrés, qu'elle à faits en peu de temps, & qu'eft ant fortie d'un coin de la Paleftine, elle eust paffe, en moins de rien, aux extremités de la terre, & penetre imqu' à vn monde separe du nostre. Nul ne trouneroit eftrange, que les auaricieux euffent couru spres les biens, que l'ambition euft fuini l'efclat, & que l'eloquence fe fuft toitee de la credulité des fimples. Cefameux imposteur, qui a troune tant de fuinans, & de qui les erreurs occupent encor autourd huy les deux tiers de nostre monde, cust este feul, s'il cust esté pauure, & n'euft iamais trompé les peuples, s'il ne les euft fubiuqués. Il effoit donc neceffaire,qu'vne religion vrayement dinine enft des marques du principe, d'où elle procede; qu'elle vint contre les regles de la prudence, & s'eftablift par ce, qui la deuois deftruire. Mais comme elle a pour fa fin l'amour de Dieu , & la charité enuers le Prochain, & que celle-cy doit diffinguer les disciples de lesus Christ , d'auec le refte des hommes; il est de la arriué, que les premiers Chrestiens porcoient leurs biens aux pieds des Apoftres, & fc defponilloient de la proprieté de ce qui leur appartenot, pour le rendre commun aues leurs freres. On ne faifoit pas pourtant un fonde permapermanent de cen offrandes velles ne faifoient que paffer, & fe partageoient, a mesure qu'elles estoient receues, & à proportion que les fideles en auoient besoin du depuis les flammes de la charité croiff, ent, par le nombre des conuertis, & les biens, qu'on offroit tous les iours al Eglife, s'effant extremement augmentes parcette multiplication, on ingea qu'il effort expedient d'en garder les fonds, & que la supribution du reuenu fuffirois al'entretien des paffeurs, & à la necessité des panures. Ce reg!ement fuft introduit du temps mesme des Apostres, comme nous en anons des coniectures, ou pewapres. En fin, ce fonds , qui ne faifoir qu' vne maffe, fut despece, & les portions assignées à ceux, qui seruvient l'Eglise, & appliquees à d'autres vfanes inuariablement, & fans qu'elles deuffent plus fe mester, uy fe confondre. Cet ordre a dure imques anous, & quelque fainet , ou illieite,qu'ait effé l'rfage des biens de l'Eglise enere les mains des particuliers, il est pour le moins indubitable, que la charité de veux; qui les ont donnés, a effé pretiense denant Dieu, & leur zele extremement meritoire. M'ait outre cela ie du, qu'aprés le fiecle d'or du Christianisme, & ce temps bien heureux, où l'on ne scauoir que lesu Christ crucife, & on de la pauvreté, & de l'abiection des fideles, on voyoit foreir des miraoles, al n'a point effé inconuenient; que l'Eglise fust riche. Et puis, qu' à l'auenir les moyens surnaturels, qui l'ont sondée denoient estre rares, parmy les hommes; Dien a'ansi confenti, qu'elle tiraft, des chofes de dehors, des auantages, qui la rendiffint pliu-venerable, & sinsfent le peuple, qui ne regarde gueres que l'exterieur, & ne fe touche que des obietts des fens, dans le reffett qui luy effoit deu: (Queniam Deus magnum istud opus redemptionis generis humani meditabatur, ac ipsemer volebat esse finis, & medium felicitatis hominum; congruum erate Ecclesiam, quam fundare cogitabat, nasci pauperem; ac, ve mundus cog) nosceret opus huc elle diuinum, ère erat,, illam crescere mediis aliis quam diuitiarum, quo de bonis triumpharec in paupertate, de fublimitate in contemptus ac de sapientia seculi in ignorantia rerum humanatum. Etenim si venisset in abundantia', si introitus eius in mundum fuisset magnificus, ac dbetrina; quam fecum ferebat, ornatu Rhetorico; & fubtilitate Philosophicaresplendens, nobispoller elle: suspecta. Nemo admiraretur progressis, quos fecit exiguo tempore, & quod ex angulo Palestinæ erumpensi quali in momento peruenillet vique ad extremitates orbis, ac penetraffet mundille lam pattem, quæ à nostra longissimis internallis separata. Nemini videretur insolitum, quod auaritiæ dediti ad diuitias properassent, ambitiosi ad splendorem, atque eloquentia simplices ad credulitatem pertraxisser. Famosus ille impostor, quem perquam plurimi suspiciunt, & cuius errores adhuc occupatas tenent duas tertias nostri mundi partes, solus relictus fuisset, si paupertate laboraffet; nec populos decepisset; nisi vi sibi eos subiecisset. Necelle itaque erat, ve religio, vere dinina, ostenderer notas principii fui, veintaduceretur contra regulas prudentiæ humanæ, ac conftueretur ex illis,

qua:

quiteam deberent destruere. Verum cum pro fine habeat amorem Del, & charitatem erga proximum, qua discipuli lesu Chtisti distingui debent à exteris hominibus; euenit, ve primi Christiani bona sua ad pedes Apostolos rum detulerint, atque se exuerint proprietate rerum suarum, quo illar communicarent aliis fratribus fidei Christiana. Non reservabantur tamen hac: que collata erant, ve erarii perpethi loco inferuirent, fed fatim dabantur aliis, & distribuebantur secundum mensuram, qua illata, ac secundum proportionem indigentia fidelium. Crescente postea charitate, cum numero' corum, qui erant conuerli, & fic in immensum auctis bonis oblationibus, que quotidie Ecclesia conferebantur, indicatum suir com modum reservare oblata, ac diffeibutionem redituum, inde prouenientium, fufficientem effead sustentationem pastorum, & ad subuentendum pauperibus. Hic ordo introductus fuitadhuc viuennbus Apostolis, ve conficere licet, aut cette paulo post eorum mottem. Deinde totum hoc ararium, quod vna continebatur malla, fuit divilum in partes, atque portiones affignatæ illis, qui femiebant Ecclefia, ac destinara ad alios vius; ita ne amplius vnum redigerentur in corpus, auritetum confunderentur. Perdurauitille ordo víque ad nostra tempora, & licet illicitum suetit visum, vsum bonorum Ecclesiasticorum datum elle particularibus personis, est tamen ad minimum extra! dubium, charitatem, quam exercuerunt collatores, fuiffe pretiofam coram' Deo atque eorum zelum maxime meritorium. Adde prætetea, post leculum aureum Christianismi, ad tempus illud fortunatum, quo solus Chriflus crutifixus colebatur, & ex paupertate, atque abiectione fidelium furgebant miracula, non fuille inconveniens, Ecclesiam abundare divitiis. Ac, quoniam impossetum media supernaturalia, qua Ecclesiam fundarunt, rara elle debebant inter homines, Deus quoque confensit, ve à rebus accidenfalibus, & externis aliquid mutuaretur, quod eam redderet magis venerabilem, at populum, qui solet sere tantum respitere exteriora, & ea que incuttunt in fenfus, retineret in debita reuerentia.)

73

Abinitio Ecclefia nascens, dum esse t Hierosolymis, & inter fudos, nullam polledinom sibitonseruabat; sed sideles ominia vendebant; & pretium committabat; Adre 4. nec solum Ecclessificer persons id facebans, sed omnes discipuli, qui credebant in Dominum nostitum testume ficam, sed omnes discipuli, qui credebant in Dominum nostitum testume ficam, sed omnes discipuli, qui credebant in Dominum nostitum testume ficam, sed ono quo de Ecclesia possessimate remportales contemneretivi contrarias quo de transferendam Ecclessiam precudebant in genese. Exposinde translata Ecclesia, Christiani didicerunt, persecutioni bus aquitat sepeinde dellum, cultum Dei viv. restituti posses since della consecution sed proprieti contrarias della consecutioni della cons

ann. futuram, & can. videntes, 12. q. 1. vt fedatis perfecutionibus, prædia Eoclefialtica oblata, & Deo confectata, auxilio effent cultui diuino. Neque etiam omnes ballica, v etempla, vbi exhibetur cettus diuinus, decimar habent, fed tantum parochiales Ecclefiæ; quare oportuit & alia bona Deo confectati, quibus, qui bi Deo continue inferuirent alerentur: ¿. Saluatus, de predend. in extrauag, commun. petimifum quie est ideo publice à Constantino Magno Ecclefiæ hereditates selinquere, & fana extruere: d. ean. videntes; 12. q. 1. l. C. des S. Ecclef.

c) Ecclefix adiuncia funt, quix ad nutriendos cultus diuini minifitos, potifimum facerdotes proprios, effent necellaria, & vitra decums & primitias, alia bona temporalia, bacerdiates & patrimonia, potifimum à tempore Conftantini, qui ta fieri permifit: Tholofan, fintagm. lib. 16.6.8.
n. 37. Olim & arce hunc, Ecclefix & clericis, nec hereditarem, neclegat relin qui potuille, probat ex. 120. L. 27. C. Thosdofani lib. 16. tut... Formetts.

felett. cap. 28.

d) Les biens de l'Eglife eftoient poffedes en commun, nec cuiquam cletico pro portione fua aliquod folum Ecclefiæ deputabatur; can. vobu,12. q.2. ains l'Euesque, suinant les canons des Apostres, anoit la dispensation, & superintendance, & ordonnoit de tous les reuenus Ecclestastiques, estans en son diocese: can.videntes, & ipfavero res, can. Epifcopus, cum feq. 12. q.1. Non qu'il prift lujmesme le soin de le faire valoir, ni d'en faire la recepte : mais il laissoit ceste charge aux Diacres, qui estoit le moindre des ordres sacres du Clerge; & encor le plus Souuent, à fin de n'amuser les Ecclesiastiques aux negoces soculiers, il faisoit faire ce mesnage par des laics, qui estoient appellés Oeconomes on desenseurs; lesques veceuant tout le reueuu du Diocese, en distribuoient manuellement vue partit, par forme de gages, ou pensions, appellee prebende, à chacun Ecclesiastique; punen employoient vue autre en aumofnes, ou autres œuures de pieté; & encor vue autreaux bastimens, & meliorations des maisons Ecclesiastiques, & metairies, & le dernier à l'Euesque, à fin qu'il peust maintenir sa dignité, & exercer hospitalité, le rout par le mandement de l'Euefque, qui auoit la surintendance de tout ce bien, & auquel, asisfié de son clergé, ces aconomes, ou defeuseurs, rendoient compte: d. can. vobis. (Bona Ecclesiastica possidebantur, tanquam communia, nec cuiquam clerico pro portione sua, aliquod solum Ecclesia deputabatur: can. vobu, 12. q. 2. sed Episcopus, secundum canones Apostolorum, etat dispensator, & inspector, atque disponebat de omnibus reditibus Ecclesiasticis, in diocefi fua : can. videntes, §. ipfa vero res; can. Epifcopus ; cum fcq.12.q.1. Non quide n ipsemet curam adhibebat, vt plus ferrent commodi, nec quoque manu sua excipiebat compendia, sed relinquebat hoc onus Diaconis, quorum ordo erat minimus inter facros clericorum. Sæpius quoque, ne Ecclesiastici nimis inuoluerentur rebus secularibus, curabat hanc administratio-

nem expediri per laicos, qui appellabantur oconomi, aut defensores. Hi, recipientes omnes reditus dieceseos, distribuebant manu sua cuique Ecclefiasticorum eorum aliquam partem, in forma stipendiorum, aut pensionum, sub nomine præbendæ; partem expendebant in eleem ofynas, aut aliæ pia opera; partem aliquam in constructiones, & meliocationes a dificiorum. Eccleliasticorum, ac prædiorum; partem reliquam vero offerebant Episcopo, quo haberet, vnde dignitatem fuam tueretur, ac exerceret hospitalitatem. Ethac omnia gerebant ex mandato Epitcopi, cui suprema inspecttohorum bonorum omnium incumbebat, & cui, præsentibus Clericis suis, economi, ac defenfores illi, reddebant rationem: d. can.robu. ) Loyfean des droits des offices, liu. 5. chap. 6. n. 3. 6 5. Quod aliis displicet, qui aiunt, administrationem, & procurationem bonorum Ecclesiasticorum, mere profanam & plebeiam elle, & ideo à civili duntaxat magistratu huiusmodi piæ tutelæ rationes dispungendas, & excutiendas elle: tantum abesse, vt Epicopus, vel quis alius, lub obtentu Epilcopalis iurildictionis, eam libi vindicare pollit Marfil, Patanin-indefenf. pac, part. 1. cap. 15. part. 1. cap. 17. 21-Choppin. lib. 2. polit. facra c. 2. Vnde lecundum præicriptum Synodi Chalcedonenfis, cap. 26. ab Episcopis ad Oeconomos cam curam olim translatam, qui de confilio magistratuum ea bona administrauerint: Hospinian, de orig, templor, ltb. 1. cap. 5. Choppin. d. l. Et quamuis in Occidentali Ecclesia. tytannide Pontificum Romanotum opprelfa, Episcopi hanc curam ad ser transferre conati fint, tamen in Ocientali manfille eam procutationem, & visitationem apud magistratum, vt magnum Oeconomum, & Chartophylacem: Klock de contribut. cap. 10. fest. 1. n. 103.

e) Canquatuor, 12.4, 2, Cardinalis Thule, prattie, conclussium in lit. F. conclussi. n. 1. Paul. Christinæus, decis. Belgicar. 2, 1.1.3, volum. 2. Sed hodie illæantiqui iuris distributio, in omnibus non attenditur: Steph Austerus decis.

Capel. Tholof. pag . 499;

f) A facecifion de cemps, le trop grand mesnage, ou plu-tost te manaise mestage, des Eccissations, expansibilité monte de commenuré ordonnée par les Apsilice, on partice, on plus legenous, mais les dondes, de propriede des beus de la Essilicatribuant à chaque femilion Ecclessifique, sa contingente portion det positiones, de autres immendée du dioces, pour en voir à dutus. O par les mains du pamene d'helle, de sorte, que par le mojen de ceste atribution. O ameze des Phistons aux charges de l'Egssis, cercharges out en despensia deux partiers, à l'autre siglie, donn minster Ecclessifiques, d'he benefice, c'est daire, le recent grien depend. Partier que le doit e Duarrin a trechien dysingerée, d'au titre, o' au texte de ce beau liure de fàctis Ecclesia ministeriis & beneficis, d'que on dissinge bien, quaud on dit, que beneficium datur propere ossicion. Dissolution, qui s'ermarque encor es places, ou benefices des Egssis Cathedrales, d'

collegiales , done l'office est appelle, chanoinie; & le reuenu, prebende : & de fait. sel est Chanoine qui n' a point de prebende, ou qui n' a que deme-prebende; tel auss quelques fois a prebende, quin'est pas Chanoine, comme le Precepteur de la ville, le Maistre des enfans de chœur : Loy leau d.ch.6.n.7. (Succellu temporis,quan-.do economia studium, aut potius peruersa administratio Ecclesiasticorum, .causam dedit diffoluendi communionem, ab ipsis Apostolis institutam, non amplius dividebantur reditus, verum fundi, & proprietas bonorum Eccleliasticorum; ac fingulis functionibus Ecclesiasticis adsignabatur contingens portio prædiotum, ac rerum immobilium diæcelis, vt,qui illis præfecti, sua portione pro diviso vierentur fruerentur. Ita post attributionem, & connexionem bonorum cum officiis Ecclefia, ha functiones fultimerunt duas partes, nempe officium, aut ministerium Ecclesiasticum, ac beneficium, id est, reditus ad illud pertinentes. Quas partes Duarenus optime diftinxit, tam in rubro, quam in nigro, egregii libri, quem de facris Ecclefia ministeriu , & beneficiu erudite conscripsit : Exque bene diftingunntur, quando dicitur, quod beneficium detur propter officium. Asque hacdistinctio observatur etiam in beneficiis Ecclesiarum Cathedralium, & collegialium, vbi officium appellatur, canonicatus; & reditus, præbenda. Certe datur Canonicus, qui omnino non habet præbendam, aut qui solum habet dimidiam prabendam; & habet aliquando aliquis prabendam, qui non el Canonicus, vt Praceptor schola triuialis in ciuitate, & Magister puerorum qui choto inserniunt.)

g) Combien que l'office soit la plus-ancienne, & principale partie, & le benefice ne foit que l'accessoire, si est-ce qu'en fin cest accessoire est ant plui-destit que le principal, a donné le nom aux charges Ecclesiastiques, qui ont esté presque soutes nommées, benefices : pource qu' à la verise, cen'est pas l'office, & charge qu' on pourfuit, tant que le benefice, ou reuenu, aufi qu' on ne confere plus les btnefices ad meritum, velad iudicium, fed ad beneficium, comme parle Lampridius in Alexandro Scuero; c'est à dire, par gratification. Bref, on ne met plus par choix les hommes aux offices de l' Eglife , mau on baille les benefices aux hommes, qu'on veut gratifier: Loylean d.ch. G. n. &. (Licet officium fit pars and quior, & principalior, beneficium autem pars, accessoria tantum; attamen, cum eo deuentum sit, vtaccessorium magis appetatur, quam principale, accellorium nomen impoluit officiis Eccleliasticis, quæ fere omnia appellata fuerunt beneficia. Quoniam, vt verum fateamur, officium, & munus, tanti non a stimatur, quam beneficium, aut reditus; ac non amplius beneficis conferentur ad meritum, vel ad iudicium, sed ad beneficium, (ve loquine Lamptidius in Alexandro Seuero c. 47. f. ) hoceft, confettur per gratificationem. Ve paucis dicam, homines non amplius delectu pra ficiintur officis Ecclesiasticis, sed beneficia tribuuntur hominibus, quibus gratificari lubet.)

Quanto magis abundare copit Ecclesia opibus, & latifundiis manto magis degenerare copit; vt veriffime exclamauerit jam olim S. Bernbardus : Religio peperit divirias, & filia devoravit matrem : Rittershif. ad Nouell, parret. cap. 8, n. 15. Iln'y a pas plus-grand moyen pour ruiner la deuotion, que la grandeur des biens, & possessions terriennes, que l'on donne à perpetuité aux Eglifes. Parce que foudain que nature se tronne gorgée, & à son aife, elle quite fort aifement ce, qui depend de la necessité de sa charge , pour s'adonner à oifineté, comme l'experience a depuis monftré, en la plus-part des religions; lesquelles comblees de biens , semblent eftre démeurées en friche, en ce qui dependoit de leur denoire flant cout le fais tombé sur les quatre ordres derniers des medians. Pour laquelle chofe, quelques vns voyans les demeures, ensembleles deportemens de tous ces moines, dirent, que les Benedictins, qui furent les premiers Religieux, prindrent pour partage les villes, ésquelles ils auoient choifi leurs domiciles; Et la plus part des autres, les champs, forests , & montaignes : tellement , que s'estans de ceste façon accommodés des choses terriennes, ces derniers, qui portent le nom, en tiltre de Mendians , prindrent pour leur lot seulement le ciel. Toutesfou, soudain que l'on leur ouurir a la porte à la ioui fance des biens , & possessions, comme il semble quel' on air faidt par le Concil de Trente, & qu'ils s'en trouveront remplis, ily a grandement à craindre, que ne leur en prenne comme aux autres (Non alind medium, magis commodum ad ruinam deuotionis, prostat, quam quando magne diuitia, ac dominia fecularia opima, Ecclefia in perpetuum patrimonium conferuntur. Etenim statim atque natura nimis est repleta, autabundat deliciis, perquam facile incipit negligere necessaria muneris lui, ac ledare orio. Experientia edocti sumus, idem accidisse quoad maximam religiosorum ordinum partem, qui vbi bonis aucti, videntur vactui fussie à cultu, respectu debiti professionis suz, sic ve totum onus incumbat quatuor ordinibus posterioribus mendicantium Monachorum. Vnde cum nonnulli confiderarent ordinum monachalium habitationes, ac mores, dixerunt; Benedictinos, quorum otdo inter religiosos primus suit, pro parte fua elegisle ciuitates, in quibus domicilium sibi constituerunt; reliquos autem, fere omnes, elegisse loca campestria, sylvas, & montes, ac sic ces tertenas fuisse diuisas, et hi posteriores, qui etuntur titulo mendicantium, pro parte sua elegerint coelum. Vt primum vero illis facultas dabitur possidendibona, & fundos, vt factum videtur in Concilio Tridentino, ac vbi dinitiis creverint, timendum est, ne carteris compares euadant.) Estienne Pasquier, lin. 3, des recherch. de la France, ch. 11. fol. 128. lit. h. adde, fi placet, Arnifæum de subied. & exempt, clericor. cap. 4. n. 4. ac Tabætium , inter paradoxa Regum,fed. . pag. 45.

i) len entens pas blasmer (inquit Alain Chartier, apud Estienne Pasquiet, lu. 5. des recherch, de la France, ch. 8. fol. 266. b.) les preud bommes franliers, qui de denosson parfarite ont donné à l'Eglife les poffessons; car ils fefont deschargés, pour nounter vers Dieu en sipris plus le gerement, & le Clerge en aprà figurad fais, e si groute fais, e si groute de la contraction de la contractio

k) Auec les rechesses mille maux sont passes dans! Eglise, la vanie, d' les delices s' sont missa au ressa de la vereu, la charite de nos perce est l'aiment de la profission des neueux, d'es passures mourant de faim, pendant que ceux, val deuroient metre leur vie pour eux, ne leur laissens paleur substances. Shood. lun, da Minissis de éslet, dis, 1,1598,373. (Innumera diutita mala in Ecclesian inuexerunt, vanitas, & deliciar occuparunt thronum virtutis; Christian am pauperes moriumtur fame, dum, qui vitam flusim pro faltute occum profion pauperes moriumtur fame, dum, qui vitam flusim pro faltute occum profion

dere deberent, illis non relinquunt viide viuere pollint.)

Luxus ille varii fint & est generis; nempe, in vestibus, apparate domestico, cibis, re Venerea &cc. Vniustantum, vel alterius exemplumadducam ex numero infinito. Baptifle Fulgose (au demeurant fauteur dela religion Romaine) nous raconte d' vn nomme Pierre Riare, qui eftant de l'oran des Freres Mineurs, fut fait Cardinal par le Pape Sixte IV. Car el det, qu'il nest contentoit de porter, en fa maifou mesmement , des robbes de drap d'or, & d'vset des councres de list de drap d'or , man insques aux corres de list, il en anoit de drap d'or, & les autres estoient de drap de soye. Il raconte aussi, qu' à Rome il sit va st fin a Eleonore d' Arragon, qui paffoit, pour aller espouser le Duc de Ferrare, nove me Hercules d' Est, auquel ily anost tant de fortes de mets, de viandes le plus-exquifes, qu'il dura fept heures : & de peur, qu'on ne s' ennnyaft, il faifoit ioner etpendant divers ieux. Außi, entre autres magnificences, vfa de ceste cy,qu' achacun nouneau fernice tous les ferniteurs prenoient nouneaux habits. Toutesfou tout ceci n' est rien au prix de ce, qu' il recite aprés , touchant la put ain dudit Cardinal , nommee Thirefie. Caril dit , qu'il l'entretenoit publiquement , en telle fumptuofité, qu' il luy faifoit porter des foutiers counerts de pierres precieufes. Et fi quelqu'vn fait difficulté de me croire (inquit Henry Eftienne, au tranté prefa ratif al' Apologie pour Herodote, liu. 1.cb., 8.circ. princ.) life ledit Fulgofe, aulia 9.th. qui est de hominum luxu, atque deliciis, lequel parle comme d' vic the se, qui de son temps estoit cognue a tous. (Baptista Fulgosius, religions catholica addictus, refert de Petro Riario, ordinis Fratrum Minorum, quem Sixtus IV. ad Cardinalatum euexerat, quod non contentus fuerit, domi vti vestibus ex panno

pannoaureo confectis, ac eiusdem materia stragulis lectos integere, sed lectorum etiam ipsorum culcitras & sericeis & aureis pannis confecerit. Addit przterea, eundem Eleonoram Aragoniam, cum Herculi Estensi Duci nupta Ferrariam iter faceret, Roma conuiuio excepiste, tanto ferculorum numeto, quæ exquisitissimis cibis constabant, vt id ipsum septem horas perduraret; variis interim, ne fastidium obreperet, intermixtis ludis. Inter alia, & hac quoque voum fuisse magnificentia, ve ounnes ministri ad singulos nenos ferculotum milfus, vestitum mutarent. Hac tamen omnia exigua sui t, a comparentur cum illis, quæ sequuntur ibidem de Thiresia mererrice, quam idem Cardinalis, & palam, & tanto sumptu, aluit, vt calceis, gemmarum tegumento splendentibus, vteretur. Quod si quis de hoc dubitet, legar Fulgofium iplum, lib. 9, cap.1. quod elt de hominum luxu, arq, deliciu, vbi rein

illam enarrat,tanquam suo tempore peruulgatam.)

m) Pour ce qui est de purifier l'ordre Ecclefiastique, & de le rendre à sa premiere beauté, & a son innocence originelle, c'est une chose qui est plus-aisce à desirer, qu' a faire, & qui n' est point ny l' ounrage d' vn peu de temps, ny de la sorce commune des hommes. Ce seroit sauter d'vne extremité à l'antre, que de pasfer tout d'vn coup acette seuere reformation, ce seroit mettre du vin nonueau dans de vieilles peaux, & coudre du drap neuf à vne robe deschirée, suiuant la parabole de nostre Seigneur; & pour chasser de vieux maux, & a qui l'acconstumance, qu' on a de les voir, a ofté ce qu' ils auoient de plus facheux, qui est le feandale, en introduire de plus grands, en remplissant les esprits d'aigreur, & le mondede tumulte.L' alteration est si generalle, les interests des Princes temporels sont tellement confundus auec ceux de l'Eglife, & la plus-part des homin, s fi attaches al estat, où ils se trounent, qu'il cousteroit moins a Dieu de resusciter les morts, que dereduire ces chofes a l'Effat de leur naissance, O ramener tous les Chrestiens four ancienne discipline : Silhon d.liu.z.du Ministre d'Estat, disc.11.p.376. & seq. Ordinem Ecclefiasticum purificare, ac ad primæuam pulchritudinem &c innocentiam originalem, reducere, negotium est, quod voto citius quam facto adimpleri potest, quodque longum requirit tempus, & vires excedit humanas. Si vno impetu hærreformatio institueretur, sieret sakus ab vna extremitate ad aliam, vinum recens mitteretur in vtres veteres, ac nouus pannus adfueretur vesti dilaceratæ, vt Christi parabola habet; vt malum inucteratum tolleretur, cuius frequenția effecit, vt, quod in eo pessimum erat, nempe scandalum, nos non afficiat amplins, introducerentur alia maiora, exacerbatentur ingenia, & mundus prouocaretur ad tumultum. Corruptio est generalis; interesse principum secularium adeo confusum cum interesse Eccletia, ac maxima pars hominum flatui, in quo viuit, ita addicia, ve facilius ellet Deo resuscitare mortuos, quam hanc rerum faciem reduceread gumzuam formam, ac totam Ecclefiam ad antiquam disciplinam.)

ms, elles fon sufferible des inibes ses, font d'elles messer un nativer sur sur les sons sus seus en sus ser les sons sus en sur les seus en s

o) Albericus in l. bene à Zinone, n. 24. C. de quadr. prescript. dixitair antiquis fetipuuis repetiti, cum Confiantinus Syluestro donazionem faceret, auditam elle vocem de coclo; Had die seliminatum ell renutum aglutumus Ecclest. Liem refert Vasiquius lib. 1. contr. cap. 6. n. 22 ex Salitetom rubr. C. de P.S. Hac livet fabulofa, nor, minus quam ipia donato, attamen sentemia yean etjan qua fuilfe veteres, ex Dante pater, qui cant. 19. nifernis, exclamat.

Ahi, Confiantin, di quanto mal fu madre, Non la tua conversion, ma quella dote, Che da' te prese il primorricco padre !!

p): Can. vafa, dift. 1. de confect:

q) Au temps passe du siecte d'or;
 Crosse de bois, Euesque d'or;
 Maintenant, thangent les loix;
 Crosse d'or, Euesque de bois.

Coquille en l'histoire du pais, & Duché de Nivernou, pag. 40.

r ): Vn docteur, duquel parle Boerius, en fes decifions, difoit, que l'Eglifent resourneroit immais à fon ancienne faintete, fi elle ne retournoit à fon ancienne ganureté: Coquille d. l. Silhon vero d. dife. 11: pag: 373. feqq. ftatuit , proper abulim Ecoleliæ divitias adimendas non elle. Encore qu'il y ait des Ecclefiafir ques (inquit) recieux, à cause qu'ils sont riches, & qu'en plusieurs la licence du mœurs naifie de l'abondance des biens, il ne s'ensuit pas pour sant, qu'il enfaile defoueller l'Eglife: Que cela leur eft commun auec routes les bonnes chofes, d'efire exposes à des mauuais vsuges, enere les mains des meschans. Qu'on n'abolit point les facremens, à caufe qu'il y en a qui commestent des facrileges: Que Dicu n'efface point la beauté de la nature, d'autant qu'elle fert d'occasion de pecher auxinfitmes, & personne n'e ft obligé de s'arrather les yeuxlors qu'ils ne sont pas chaftes. qu'ils fe laiffent ranir aux obiets defendus, & aux curiofités deshonneftes. Il) adts Beclefiaftiques gafies, qui feroient gens de bien', s'ils n'effoient point riches; & il] en a dont la vie eft pleine d'edification , & la charité exemplaire , de qui la veril demeureroit cachée dans la pauureté, & la faintieté inutile. Mais le nombre die on, encore eft plus grand de ceux, qui abufent des richeffes dans l'Eglije , qui seux, quis'en feruent bien, & l'intention de ceux, qui les ont données, eft plus-fouuent peruertie; qu' elle n'est executée: A' cela ie rejpons (pergit loqui Silhon d. l. mag. 375. ) encore que supposé qu'il soit ainsi, il ne s'ensuit par, qu'il faille rendri MEglife panure. Que Dien fouffre l'iniquité des pecheurs, & les vices du mondi-

3500

sur quelques actions de versusqu'on y exerce; qu'il fait luire fon Soleil fur la multitude des meschans, pour propetit nombre de gens de bien qui le servent: qu'it eut pardonne à fix mille coupables; s'il eust rencontré trois innocens dans Sodome & dans Gomorre : & dans le deluge , qui abismale monde, s'il y eust eu dix familles infles, il n'euft par peut effre, fait voir ce grand exemple de fa iuflice. Ainfre l'ordre des chofes, & la conduitte de la proudence nous persuadent , qu'on ne dois par bannir les richesses de l'Eglise, pour les abus, à la naissance desquels elles sernent d'accafion, punqu'elles font la cause de quantité des bonnes actions; qui s'y font; qu'elles feruent à la meilleure de toutes les vertus, qui est la charité, & qu'il eft certain, que retournant entre les mains des feculiers, elles feroient plus dangereusement employées, & causervient plus de mal, & moins de bien, qu'en celles des Ecclesiastiques. (Licer reperiantur Ecclesiastici vitioli, cum fine diuites, atque? in quamplurimis licentia morum progeneretur ab abundantia bonorum, non inde tamen sequitur, Ecclesiam bonisesse prinandam! Hoc enim opes? commune habent cum catetis rebus bonis, vt à manu imptoba, in vius reprobos impendantut. Dens non tollit pulchritudinem, licet illa infirmis occasionem præbeat peccandi; ac nemo tenetur suos sibi eruere ocu los, vbi non student castitati, sed prohibitis obiectis se mancipant, & curiositati inhoneltæinsertunnt. Sunt inter Ecclesiasticos qui non essent corrupti, nisi esfent d'uites; funt que que inter eofdem', qui vitam agunt exemplarem, & catitatis Christiana plenam, quorum virtus in obscuro lateret, quorumque fanctitas efferinutilis, si paupertate premerentur. Arnumerus ( hoc nobis oblicitur) Ecclesiasticorum, qui abutuntur bonis Ecclesia, multum superat: numerum eorum, qui illis recte vtuntur, ac intentio illorum, qui bona illa? Ecclesia obtulerunt, sapius negligitur, quam observatur. Ad hoc respodeo, polito, tem ita le habere, non inde tamen infertur, Ecclefiam ad manticam' & intitas redigendam effe. Deus perfert iniquitatem peccatorum, & vitia1 hominum, ob nonnullas actiones virtuolas, que ab ahis exhibentur. Sole suo illuminat multitudinem nequiter viuentium, propter exiguim proborum numerum, qui ei decenter seruiunt. Dedisset veniam sex millibus criminolis Sodomæ & Gomortæ, si in illis reperisset tantum tres inno centes; necfortaffis diliuio, quod totum abforpfit mundum, tam feuetum exemplum instituz suz edidisset, si vel decem tantum familias instorum orbistulifet. Sic ordo rerum, & providentia exercitium, nobis persuadent, non elle Ecclesia adimendas divitias propter abusum, quibus occasionem prabent, cum fint caufæ multarum bonatum actionum, quæ in Ecclefia reiplendent; cum inseruiant caritati, qua omnium virtutum Christianarum eft przcipua; & certe, retto tradita in manus feculatium, impenderentur in? vos longe deteriores. & plus damni, quam villitatis affertent, vt plane præ-Reteas telinqui vbi funt,)

the

Commo un iour deux grands per sonnages de leur temps , Chastellan & Budee fussent entres en diffente sur les biens de l'Eglise, & qu'ils enssent discoura en presence du Roy Françon le grand, d'où, & par quel moyen l'Eglise s'est enrichit; voila, dit le Roy, de beaux titres de S.Pierre ; à peine en trouvés-vous , si on fueillo les pancartes, & registres, de mon threfor, & tous les titres des plus grands Princes du monde, de fi anciens, & authentiques. Carceux-cy font appuyes fur les donations tres-ancienues, & liberalités des Empereurs, Roys, Princes, & peuples: les autres sur les conquestes, ou plus tost vsurpations, & violences de nos predecesseurs. (Cum aliquando magni duo viri, sui temporis, Castellanus & Budaus, de bonis Ecclesiasticis, præsente Rege Francisco Magno, sermones miscuilfent, de origine, & mediis, quibus Ecclesia diuitias suas obtinuisset, Rexin hac tandem prorupit verba: Ecce egregios titulos, quibus Petrus bona sua tenet! si omnia documenta, quæ in thesauro meo recondita, titulique omnes maximorum Principum orbis, euoluantur, vix dabitur reperire tam antiquos, & authenticos. Habent enim pro fundamento donationes perantiquas, & liberalitates Imperatorum, Regum, Principum, ac populorum: isti vero, acquisitiones bello factas, aut potius vsurpationes, & violentas occupationes maiorum nostrorum.) Florimond de Raimond de la naissance de Phereste, liu. 4. chap. 11. pag. 472. De eadem materia scripsit M. Antonius Marcellus, libro peculiari, cui titulum præfixit, de iure seculars Romanorum Pontificum.

t) Varia de donatione Constantini Autorum sunt iudicia, qua vide apud Arnifæum d. er. de fubielt. & exemptione Clericor. c. 6. per totum; & in iure meo publico, tom. 1. lib. 1. cap. 9. n. 38. & feqq. Recteautem Eneas Syluius iam olim risit miseros legistas, qui disputant de jure ittius donationis, quæ nunquam facta; Et polt eum vir, inter Catholicos-Romanos permagnæ autoritatis, Cæsar Baronius, Romanæ Ecclesiæ Cardinalis, Bibliothecarius Apostolicus, in annalibus sun Ecclesiasticu, tom. 3. sub ann. Christi CCC XXIV. n. 118. & feqq. ac tom. 12. fub ann. Christi M C XCI. p.ig. 825. & segg fassus est, instrumentum donationis Constantini (sunt dinersa que circumferuntur, non solum nouem, quot recensuit Boetius Epo lib. 2. quast. 3. led duodecim, vt Marquardus Freherus observauit) falsum, atque commentitium esse; mala fide, dolo & fraude excogitatum, ab impostore aliquo scriptum. Donatio Constantini suspecta est (ait Roussel in bissoriuruditt. Pontif. lib. 8. cap. 4. n. 24. pag. 836. à Græcis potius conficta, quamà Latinis, vt fic inducerent, amplitudinem Romani Pontificis, Romanaque Ecclefiæ, potius ab homine, quam à Christo processille.

 a) Apud nos (ait Bodinus de Republ. lib. 5. cap. 2. pag. 829.) lege, Auzelix. populo rogante lata, Sacetdotes excipere telfamento, quibus quid eis legatum fit, prohibentur; fed iam exoleuit. Quis enim dubitet, ab ifla testamentorum describendorum licentia, (ve Pontificio iure licet, in c. cum esses, de restam.) qua nec oculati, nec autiti quidem testes adhibeantur, Pontifices, & cutiones quamplurimos in privatorum fortunas, ac possessiones inuali Certe quidem auorum nostrorum memoria, qui testamento nihilcurionibus, aut collegiis Ecclesiasticis legasset, honore sepultura caruisfet. Cum vero quisquam inopinato casu occubusset, sacrificulus, Pontisificis iulis, mortuo testamentum condere, & qua vellet Ecclesia, arbitratu suo, quasi testator, legare solebat: Quem morem, tametsi inueterarat, sustulit Curia Parisiorum, anno MCCCLXXXVIII. & MCCCCI.

Les richesses du fainet Siege, bien qu'elles foieut grandes, ont efté courtes pour remplir les desirs immoderes, & les desseins par trop vastes, de quelques Papes, & pour fournir à l'excés de leurs despenses. Cela a oblige quelques vns de leurs Agens, qui brusloient d'vne passion contraire, de chercher des moyens extraordinaires, pour recouurer de l'argent, & d'auoir recours aux rapines, & aux sacrileges, ne pouuant par des voies legitimes satufaire à la profusion de leurs Maistres, ny à leur propre auarice. Ils n'ont pas seulement fait mettre des imposts, & des subsides, sur les choses temporelles, comme font les autres Princes, mais ils ont encore abuse dece, qu'il y a de plus-suinst dans la Religion : ils out mis à prix les ebofes,quin en auoient pas; ils out trafique du mertte de lesies Christ, & vendu aux enfan ce, qui proueuoit de l'indulgence de leur mere: Silhon d. liu. 2. difc. 10pag. 372. (Licet diuitiæ sedis Romanæ maximæ sint, non fuerunt tamen sufficientes quibusdam Pontificibus, qui immoderatis desideriis agitati ad nimium vasta adspirarunt, ac nimiis expensis omnia prosuderunt. Hoc calcar addidit nonnullis corum ministris, vt, quo dominorum suorum cupiditates promouerent, extraordinaria media corradendi pecuniam, magno studio amplexi fuerint, ac ad rapinas, & sacrilegia v sque manus adiecerint, posiquam legitimis mediis non possent tantum congerere, quantum profulionibus dominorum suorum sufficeret, ac propria auaritia. Non solum autem ipsorum consilio rebus temporalibus imposita fuerunt onera, & sublidia, vefieri folet ab aliis Principibus; fed ventum etiam est ad illa, quæ in Christiana religione maxime sacra sunt. Pretium indixerunt rebus, quæ omne excedunt pretium, venum exposuerunt meritum Christi, & vendidecunt Ecclefia liberis, quod illis matris indulgentia offerebat.)

Ad altare, vbi missa Cardinalis celebratur, in templo S. Stephani, Bantigibus, tabula lapidea, literis Gothicis, repræsentatos fuisse hos rhythmos, memorat Henry Eftienne, ( audit traitté preparatif à l'apologie pour

Herodote, lin. 1. chap. S. pag. m. 485.

如

£167

coate coate

did

128

Hic des denote: caleftibus affocio te, Mentes agrota per munera sunt ibi lota. Ergo venitote gentes à forde remota.

Qui datu, effore certi de dinite dote. Te precor, accelera, fargas hic, dum potes, era; Et fic reuera fesure calica fbera. O fitu feires, quantum data profit ibires, Tu iuxta vires donares, quod dare quires. Te mifer apana, dum tempus habes , aliena. Huc dare te pæna, venia fit aperta crumena. Confors caleftu fabrica, qui porrigit, eftu. Ex hoc fum teftis, bic vos mundare poteflu. Fratres baurite de trunco pocula vita, Hic aliquid finite, vers velut Ifraelita. Crede mibi, crede, cali donaberis ade. Nam pro mercede, Christo dices , mihi cede : Hic datur expeni paradifus venditioni. Currant ergo boni rapicutes culmina throni, Vu retinere forum mihi tradas pauca bonorum, Pro summa quorum reserabitur aula polorum Hic fi large des, in colo fit tua fedes: Qui feret hic parce, parce comprendet in arce.

Cur tardet pattum? nummi mini des aliquaneum, Pro folo nummo gaudebu in athere fammo. Denos fame quater, vinne femel, hec facra mater, Annos condenate fanitus pater iffa coronat. Tot quadrageus dat, & abilis his tibs pensis. Mil mifu decies focius, fides, bis fies.

2) Tecchus, anno falutis moxvii. indulgentias ferens in Germania inter alia docuille dictus, fetantam habere poteltatem à Pontific, vettiamifi quis Virginem-mattem vittaillet, ac grauidam fee, islet, condonate ctimen iple posset, interuentu pecunia: ¿Sleidan. 1661, 3, commentar, de stau religion.

& reipubl. fol. m. 214. b.

lium florenorum; cui, fi cætere impenie addantur, que flunt, antequamin. Germaniam (exemplicaula, Moguntiam) preferatur, tigina fere milibus auteorum conflare dicitur; tanti fellicet nouit Dontifex vendere flum linum: Ita legitur apud Sleidanum d. Jas. Cumque hoc pallium perfons, cui datur, tantum inferuiat, & cum ea fepeliatur, cap. 2. extr. de autor. & ylapd. ficque à fucceffore iterum noua pretii foliutione acquirendum fir, euenite poted, ve breui temporis spatio mellis tedeat.

bb) Pallium est fascia, ex candida lana contexta, habens desoper circulum, humeros constringentem, & duas lineas ab vitaque parte depen-

denteu

edentes: quatuor purpureas cruces ante, retro, à dextris, & à finistris: Duple x quidem à linistris, simplex à dextris, cui in tres partes concilo, tres acus infi: guntur, quibus consuitur; soletque Romæ fieri à monialibus S. Agnetis, ex lana candidorum agnorum fine macula, quos ad eum vium nutriunt. Sic Onuphr. Panuinius lib. de interpret. voc. obfeurar, Ecclef. in verbo, pallium. Hoc, si Sleidani relationem admittimus (quæ legitur d. liu. 13. fol. 215.) ita conficitur; In die Agnetis virginis, qui est lanuarii dies xxx. in remplo diuz Agnetis, Roma, cum in Missaimploratur Agnus Dei, super altare ponunturagni duo candidi; postea traduntur basilicæ diui Petri Subdiaconis: Hi mittuntillos in palcua, suoque tempore tondent, ex eaque lana, permixta relique lane, cum in filum diducta fuerit, parantur pallia. Latitudine funt adtres digitos; ab humeris propendent in pectus, arquerenes: ad extremum funtlaming plumbeg tenues, einfdem latitudinis. Ad hunc modum contexta deferuntur ad corpora diui Petri, atque Pauli, ac certis ibi precibus expeditis, relinquuntur per noctem vnam. Altera die Subdiaconi recipiunt, &honesto loco diligenteralleruant, donec qui opus habet Archiepiscopus (funt tamen & Episcopi, quibus confertur) auteius procurator, sibi dari peut. Traditur autem multis cum caremoniis, & deferentibus mandatur, ne supra noctem vnam, modo fieri possit, in eodem loco subsistant, aut .commotentur. Hancadeo nec operolam , neque fane pretiolam, mercem Archiepiscopi maxima vi pecuniæ redimunt à Pontifice. Neque vero licet antecestoris vti pallio, sed quisque sibi tenetur illud Romæ comparare; deinde qui forte, vel permutatione, vel quauis alia ratione fit alterius Ecclefiæ Patriarcha, seu Metropolitanus, licet antea sibi pararitillud, necesse tamen habet, vt iterum emat. De hoc pallio vide etiam Rousselin histor aurudict. Pontif. lib. 2. cap. 2. n. 17. 6 feqq.

Quod taa, Romalide, bulls diplomat alicit,
Infpiess adee non mibit valgue erit.
Nam videt ve vere fant, & fine pondere, bulle;
Nil grane quod plumbum, pillag, cera premite.
Nos tamen bac multo, quaff magna, verpendimus autor:
Tam flapidam quondam, non pute Glaucus erat:
Vipten mutatu diquind qui experti a mus.

Hec preter nuga, nil glabra pellu habet. Ex Cordo lib. 3. Epigramm. Benedictus Curcius, in arreflu amorum pag. 43. Il faut athepter ce plomb-farré, non feutement à poids d'or, mais à poids de diamant: Antoine Fusi, en son françarcher, pag. 116.

dd) llest vrap, que du temps de Pape Paul III. le nombre des filles iopenfes effoit beuxoup diminié: Car îl n'y en auoit en fes regyfres que quarante cinq mille, ainfique l'ont eferit ceux, qui nous ont donné l'hyfoire des vies des Papes. (Certum est tempore Papz Pauli III. numerum meretricum maxime decreuisie; non enim marticulæ inferipta, aut in indicem Papa relata etant, pluta quam quadraginta quinque millia eius conditionis forminarum, viliteris consignarum tilli, qui descripferum viras Pontificum: Henry Estenna, audit traitré preparatif al' Apologie pour Herodote liu. 1, th. 3,5,942, -451. ) Quod fi in singolas hebdomadas vnaquæque harum meretricum lulium nummum pendat, vt creditur, reditus, ex his cloacis, annuus immensus cir.

ee) Les Ecclesiastiques ont tousiours bien sceu se dessente de coutes this ges publiques, bien qu'ils tiennent la moitié du reuenu de la France: Haillan lik

1.de l'eftat des affaires de France,pag. 75.

ff) Le tiers , ou peu s'en faut , de tous les biens de la France , imques ans Duchés , Comiés , & Baronies , a esté donné à l'ordre Ecclestastique : Bret de le

founerain. du Roy,lin, 1. 6b.14. pag. 110.

gg) Caroli IX. Regis iussu cum census ageretur bonorum Ecclesia flicorum in hoc (Franciz) imperio, quatuor millies sestertium (duodecim milliones) annui reditus in censum relatum video, extra pecuniam, & giatuitas oblationes. Id tamen parce ac terruiter, ne ex vero cenfu inuidia, ant periculum ordini Pontificio crearetur. Allemannus enim, rationum publicarum Prator, mihi curiosius omnia conquirenti (verba sunt Bodini, de Republ. lib. 5. c. 2. pag. 830.) narrabat, duos fere trientes agri Gallici ad factum ordinem, potletitione, vel dominio pertinere. Incredibile id quidem milivifum est, tametsi non ignoro, quatuor supra centum Episcopos, duodecimht chiepiscopos, quingentos & quadraginta octo Abbates, Curionum xxvii millia, & ccc. si modo singulis vrbibus, & pagis singuli curiones tribuantur; extra minores archimandritas, & comobia tenuium monachorumy catim mendicantium. Ac multo maiores apud nos Ecclesia opes fuillent nifi Iohannes xx11. P. M. Nicolai Pontificis maximi decretum antiquallet quo quidem licebat mendicantium ordinibus prædia polítidere, qua víu& fructu ad se pertinetent, nexu vero,& mancipio, ad Pontificem maximum. Qua quidem fraude vota paupertatis inania fuissent, cum dominii ac proprietatis prædiorum vtilitas omnis ad eos peruentura fueric, qui perpetuum vium fructum, habituri effent: Sunt autem perpetua collegia Eccleliaftico rum. Sed non ita pridem Concilii Tridenzini decreto, prædia mendicantium ordinibus possidere licuisset, nisi Concilium illud Gallia repudiallet

bb) Li Prelati di Francia traggono duot quinti delle entrate del Reguoli Francia: perche vi sono assai Vesconadi, che hanno il temporale, ci i spiritualessi tratti delle chose della Francia, per Nicolo Machiauelli, parte 2. oper, pag. 122

ii) Autor libri cui titulus , le Calinet du Roy, liux., pag. 4.6°, 5° fell probare annititus, reditus Ecclefir Gallicanz annuos excedere centum miliones autreorum. Ita autem ille: Pour y paruenir faut fe ramenteurir full.

L'Eglife Gallicane est compofée de vinge vue Archenesches, desquelles pour le present la France n'eft doilée que de douze &c. Som lesquelles Primantes , au Archeue-Sches, font cent foixante Euefches, on Diocefes, desquels la France n' est douée pour le present, que de quatre vingts & seize, garnies ou donces de cent trente doux mil paroiffet, ou hameaux : en quoy l'on peut connoifere l'impudente menterie de celuy, on ceux , qui accompagnent les diocefes de dixfept cens mille clochers ; les autres, qui font yn peu plus-fobres, ne leur affignent, que fix cens mille , tant villes. que villages, C. La restriction, que les autres font à vingt-fept mille, quatre cens paroiffes, prenant la plus grande ville, pour pne paroiffe, & le moindre village, ayant paroiffe, pour vn autre, est trop plus recenable pour confirmer nostre preune. Carle nombre des paroisses, qui sont dans les villes, comme dans Paru, & autres villes, & les hameaux qui resortissent aux paroisses des villages , c'est à dire , où les Curés (outre le principal lieu de la parosffe) font tenue d'aller chanter meffe, ou bien , qui se corrisent à pare , de gré à gré de leurs paroissiens , & non suiuant le departement des paroissiens tout cela ensemble peut bien reuenir à nostre nombre de cent trente deux mille paroisses, d'autant qu'en icelles ony comprend les hameaux, ensemble toutes les paroisses, qui sont dans les villes. Toutes les dites paroifses, ou hameaux, sont reduites a cinq cens quarante Archipriores, dans lesquels se trouvent quatorze cens cinquante fix Abbayes; douze mille, trou cens, vinge deux Priorés, deux cens, cinquante neuf Commanderies, ou Priorés des Cheu aliers del Ordre S. Ican de Ierusalem, ou de Malte. Cent cinquante deux mille chapelles, ajant toutes Chappellains pour les desseruir. Il est vray, que par le catalogue, quinous a effé baillé, se troune en certain chanoine, sous le nom duquel sont deux Priores, sept Curés, & vingt-buit Chappelles &c. Quant aux Abbayes & Priores desemmes, le nombre est de cinq cens soixante sept. Outre tout cela vous a ués sept cens Connens, cant Cordeliers, Lacopins, Carmes, Augustins, Enfumés, Ce lestins, lesuistes, & autres religions. Le clergé de l'Eglise Gallicane a cent quatre vingt mille chafteaux, Scieneuries, ou fief. : En quatre vings trois mille desquelles ils ont inflice baute, moyenne, & baffe, le furplus ont moyenne & baffe inflice, & fiefs fimples. Le nombre de leurs subielt est de treize cens, soixante & dixsept mil. Deux cens quarante neuf mille mestairtes, granges, ou bastides, en aucunes desquelles ils tienneut feize baufs arables , aux antres douze, built, fix , quatre, & on la moindre, deux. Il est vray, qu' en Languedoc, ou Prouence, en certaines de leurs bastisdes, ne siennent que des mulets, ou asnes pour labourer, mais la moindre est de deux. Dixsept cens mil arpens de vigne, qu' ils font faire à leurs mains, ou par celles de leurs fermiers. Quatre cens mil arpens de vigne, sur lesquels prennent la tierce, e quarte partie des fruitts, aucuns eny a, où ils ne prennent que la fext e. Outre leurs mestairies fournies, ont enuiron fix cens mil arpens de terre, qu'il s baillent aterrage, c'eft à dire, au tiers , & an quart & fi dauantage les preneurs funt tenus de paper les dismes, Les estangs, tant grands, moyens, que petits, sont en nam108 en nombre de cent trente cinq mil estangs. Et s'ily en a plusieurs autres in auec d'autres feigneurs, sur lesquels ne pronnent que le tiers, quart, fixie douziefme, & autres telles, & femblables portions. En ce nombre font com plusieurs estangs, situés & affu riere l'obeisance du Duc de Sauope, au pai Breffe, & toutesfou de l'Archenosché de Lyon, qui appartiennent aux Chand de S. Paul de Lyon; riere le territoire de S. Paul de Varaz, comme aufi Religieux de Nostre Dame de l'Isle, & à autres beneficiers de France, figu ment à l'Abbé de Cluny, qui tiennent grand nombre d'estangs, taut au de Breffe , que Dombes. D'autres en tiennent semblablement au Comt Bourgongne: Ce que nous auons bien voulu exprimer, à fin que, fi quelqu oft curreux d'examiner ceft article, felon l'eftat de France, & non felon l'eft. L'Eglise Gallicane, ils viennent à retrancher du nombre de ceste preuue enu fept cens foixante eftangs , qu'il trouera fitués, & affu, tant en Flaudres, Co de Bourgongne, & pais de Breffe; & neantmoins appartenans en proprieté à du Clerge de l'Eglise Gallicane. Toutes les prairies, que le Clerge tient en Fra reuiennent à neuf cens mil arpens, leurs granges, mestairies, & Lastides four Deux cens quarante cinq mil roues virantes, tant pour moudre ble , papet martinets, & autres. Les bou , forests , & buiffons , contiennent plus de dix cens mil arpens. Terres vagues, paquiers, & autres pafturages, font de quat cens mil arpens. Les vignes, & terres, fur lesquelles ils prennent les difmes, tiennent plus quarante sept millions d'arpens. Si Méssieurs du Clergé admodis par le menu leurs biens, à l'œil ils cireroient de leur reuenu vingt millions d' d'auantage qu'ils font : mais là deffus vient à confiderer , qu'il eft bien raifo. ble; que tant de Vicaires, & Souchappelains, comme außi tant de fermier admodiateurs, qu'ily a en France, gaignent quelque chofe en leur faifant fer L'a preuue est si certaine de ce denombrement', que' chacun des beneficiers et particulier la peut examiner, & est fort facile à faire, veuque cy-aprés nous a aprecié toutes les denrées à vn prix raisonnable. Pour mon regard, ma preun toute liquide : Car ie me fun restraintt , seulement à la somme de cent mil d'escus. Et la verification d'icelle gist la plus part en baux à ferme, ésquels on a recours, fi befoin fait. Mais voicy la preune des preunes, que ie veux faire tou au doigt imques aux pliu-petis enfans; & pour plus grande confirmation d'ic s'appelle icy à tesmoings les Mathematiciens, qui scauent, que la France a cens lieues , depuis Bologne imques à Marfeille ; & autant depuis le mon Bernard', surquer à fainct lean de Luz: G par ce moyen', la France a rante mil lieues en quarre, & chacune lieue cinq mil arpens de terre; reniennent à deux cens millions d'arpens. Et pource que cefte quadra pourroit eftre trounée eftrange, d'autant que la France, qui est composet forme de lozange, beaucoup moindre que le quarré: là dessus faut conside que si vous adioustes à la lozange les seigneuries , & terres Ecclesiastiques

souté ancienneté incorporées en l'Eglife Gallicane, la quadrature se trouvera trop sim-complette qu'il ne faut ; & ores qu'on ne voulust employer en ce quarré la quadrature Gallicane, on prendra les terres & feigneuries, que les Epifcopaux de Picardie tiennent en Flandres, & confecusiuement les autres du Clergé és autres provinces estrangeres , comme ceux de Champagne , riere les terres de Luxembourg & Lorraine, Thou, Verdun', & Mets', deca & delà la riviere du Rhin, la Bourgongne, & le Lyonnous, riere la Franche Coure, & pais de Breffe , la Dauphine, & Pronence, rieve les pais de son Allesse ( de Sauve ); les dioceses plansés à la Corbiere, tout le long de la frontiere d'Efbagne ; pareillement des autres prouinces; vom trouneres, que toutes ces additions supplecront bien à nostre quadratures fibefoin eftoit, & encore plus, quiy voudroit rennir toutes les collations', & membres dependans, qui font fitues, & affis an long, & au milieu de l'Angleterre, Effagnt, & Allemagne , où vous aués plusieurs bonefices , tant de la collation de Cifleaux, Cluny, qu'autres semblables chefs d'ordre, qui viennent aux chapitres generaux apporter leurs penfions, & rendre obeiffance: il eft vray, qu' à mefure que its fe deniatfent, le reuenu decroift. Mais , tant y a que des droits de feigneurie, rentes, difmes , & autres biens , ils en jouiffent paifiblement , & fe gardent bien! d'en rien perdre. Tellement qu'il se trouve plus de terres estrangères, qu'il ne faus four parfaire nos deux cens millions d' arpens. loint, qu'en Pied mont, Sauoye, O' Breffe laplus-part de François y trouvent encore les benefices, qu'ils y fouloient tenir depuu la conqueste du pais. Non pas, que pied à pied ie vueille insister sur ceste quidrature, car elle ne fe trouvera iamais, ent it que la France oft plus toft lozangie,qu'autrement,mais c'eft pour monftrer, que les Gaules, ou l'eftendue des Eglifes Gallicanes, en fa quadrature a de terre & eftendue plus qu'il ne luy en faut, felon' qu'il a effédit. De ces deux cens millions d'arpens, ie n'ay voulu prendre, que quarante trou millions d'arpens , sur lesquels ils prennent difmes , encores qu'ely en aje plus de quatre vinges millions, & ce pour ofter le scrupule de ceux , qui de deux cens millions d'arpens oftent la moitié posir eaux, chemins, & terres vagues, foustenant qu'il n'y a pais si fertile, où les deux tiers, pour le moins, ne soient vagues. Cela a quelque apparence de verité; mau nom disons, que pour le regard des Meficeurs du Clerge, vniuer fellement les deux cens millions d'arpens leur font profitables, & du tout fertiles. Premierement, pour le regard des eaux , la terre ne leur eft point de si grand reuenu ; Et tom ceux , qui cognoissent en matiere d'eftangs , scauent le grand profit , qu'ils rendent à leurs maiftres. Or ils en ont le nombre de cent trente cinq mille, sans les autres portions, dont nous auons parle; sans aussi y comprendreles parts & portions, qu'ils ont és estangs de mer, des isles de Martigues, de Marignane, Berre, & tout du long de la cofte de Languedoc, & aufi du long du riuage de la grand mer Oceane; auec les droits des Pefihes, qu'ilsont tant és mers de Ponant, que de Leuaut. Par le moyen des caux, & estangs dessudits , ils font virer plus de deux cens mille rouës en France, tant à moudre:

moudre du bled , papeteries, martinets, & autres engins , d' vn merueilleux reuemu. Sur ces eaux, & rivieres , ils ont les plus beaux peages , qu'il est possible , imques à vendre l'eau de leurs eftangs à ceux, qui couftumierement és mon de luillet, Aoust , & Septembre , n' en ont point pour faire moudre leurs moulins , qu' ils appellent mou de fechereffe. Man le fingulter reuenu d'aucuns particuliers Prelats , & autres beneficiers , procede des caux de Brouage , & Pecais , & autres endroits, tant de Prouence, que Languedoc, qu'ils font conucrtir en sel, & comme proprietaires des plus-grandes, & meilleures portions d'iceluy, en tirent de grands profits, ie m' en raporte à l' Abbé de Sainst Most, & grand Pricur de Sainst Giles. Voila quane aux eaux. Quant est des chemins , vous diries , qu'ils ont efte expreffément faits pour le profit, & commodité de Messieurs du Clerge; car outre le commun vfage, que le public reçoit des chemius, pour aller & venir, ceux-cy pour la leuée de leurs dismes, par le moyen d'iceux font plus auec vn homme, qu'ils n'euferoient auec quatre. Car depuis qu'ily a vn dismeur plante sur les aduennes, il void qui va , qui vient, de tous coffes , & pareillement qui charge des gerbes tout à l'entour de luy; de maniere que vous ne ponués frauder le difine, qui leur est profit , & commodité incrogable , comme aussi pour la perception de leur peages par terre. D' auantage ils ont les amandes des chemius vourpés, des excés, & malefices, qui se commettent sur les grands chemius, & autres droits, qui serount trop longs à discourir. Des terres vagues, elles sous bien steriles, si ceux du Clergé n'y trouuent à gratter. Ie n' en veux point de plus beaux tesmoignages, queles terres steriles quisont en Pecau & Brouage. Combien de commodités trouuent ils là pour la fabrique de leur sel, serues, canaux, proprietés, tant pour l'interpesition d'iceluy qu' autrement. En aprés, à qui appartient la plus-part du bestail, qui broute & pasture en tous ces marescages de Languedoc, Prouence, és montaignes de Dauphiné, à la Corbiere, és landes depuis Bourdeaux imques à Bayonne. Tontes ses montagnes de Foix, & tout ie long de la frontiere d'Espagne, inuques à Locate, sont convertes de cheures, moutons, bœufs, vaches, & autre bestail, appartenant, la plus grande part, à ceux du clerge, d' vu grand & admirable presit, taut pour la veute du bestail, laines, qu' autrement. Si vous voulés suiure touec la coffe de Bretaigue, Normandie, Picardie, Champagne & Bourgongue, vous ne y voyes que best ail du Clergé, pasturant parmi ces terres vagues. Et de la permission d'y laisser paistre le best ail des pauures paisaus. & autres, ils en tirent de grands deniers. En ces terres vagues, voire dans les motagnes, qui femblent les plus infertiles, les principales mines , & minieres appareiennent à ceux du Clergé, qui en scauent bien eirer la quince effence, & recenir cout le meilleur, le plus beau, & liquide de leur costé. Touchant les forges de fer on ne pourroit croire l'artistice aconomal, & mesnagement qu'ils y gardent, pour en tiver deniers. Nous auons Diocese, dans lequel vn feul Abbé a fait fortir de fes forges, en moins d' vn an , plus de quatre vingts mil liures. Et à son exemple plusieurs autres beneficiers veulent faire des forges,

encor

encore que les Ecclesiastiques n'en ayent desta que trop. Tanty a, que les principales forges de ce Royaume font a eux, non feulement de fer, man aufi de verres, & de toutes aurres. Combien que te u' aye affigné que quarante trou millions de arpens en proprieté, ce n'est pas à dire, qu'ils n'appliquent quelque chofe à leur vfage, & profit, des cent cinquante fept millions qui refient. Il fe trouvera par bons titres , documens , & enfeignemens, qu'il y a bien peu de maifons, terres , & seigneuries en France, qui ne leur soien: oblige es, & bypos bequees, les vues, par redenances cenfieres, & foncieres, les autres par penfions, les aurres qui reprennent defiefs, & sinfipar plufteurs autres moyeus, qui feroient trop longs à deduire. Comme qu'il soit, ie n' exempter ay de ce qualibre le Roy mefine. Qu'il soit vray, examines tous les effats des Threforiers de France , ou bisu les comptes de tous les recenents particuliers, vous ne tronueres pus terre, ou Scigneurie, appartenant au Roy, qui ne foit entrelaffée de plusieurs charges , & redenances , qu'il convient payer chacun an a ceux du Clerge; & le tout fous le voile, ou pretexte des frais, & aumofnes, qui reniennent à de grandes fommes de deniers. Quant aux Princes du fang, ils n'ont pas, par maniere de dire, vne Seigneurie,qui ne foit mordue par ces fung fues, d' vne infinité de charges, te m' en rapporte aux comptes fur ce rendus. Quefiles Roys, & Princes ne font exempts, les autres grands Seigneurs, & la plui part des Gentilshommes, sont morfindus de mesme, principalement des pensions. Bref, l'arpent de terre est bien sterile, si sur celuy el n'y a quelque libera me, ou de profundis ; c'eff à dire, vue charge de payer chacun an cinq, din, vingt trente, & cinquante fols, par an. Le feay les confins de plus de treute arpens de vigne, le moindre desquels paye par an erois liures, dix fols, pour vn anninerfitre, & tron fols d'autre cofte pour certain luminaire. Ce n'est pas tout; car insques aux terres vagues, & montaignes, où il y a fi grande quantité de best ail, ils se sont payer les premices, & dufruit des bestes prennent encore certains droits, tels, que il ne faut pas trouuer est range, s'il consument, & mangent tant de beurre & formage. De la on peut bien conclure, que sur les cens cinquante sept millions d'arpens, ils prennent chacun an , l' vn portant l'autre , plus de dix fols Tournou pour shacun arpent. La preune seroit bieu-tost faite, si ie ne craignoù d'ennuyer les le-Acurs, austi que la chose est si patente. & manifeste, que d'elle-mesme elle monstre se qui en est. Ne anemoins, nons reduirons les dix fols à la moisié ; tellement que les sinquante fipt millions, qui deuroient renenir à foixante & dixhuist millions, sing cens mille liures, now les restraindrons à trente neuf millions, deux cens cinquante mille lurres Tournou, qui reduits en escus, valent treize millions, & tant de est un Laquelle somme n' est comprise en la recepte de l'est at cy-deuant, encore que à la verité elle le denst bien estre, voire couchée à raison de fots pour chacun arpent, man la crainte que i'ay, de desconurir par trop la richesse d'admirable reuenu des hiens Ecclefiastiques, m'a faitt restraindre, comme vous voyes. (Vt de cettitudine nobis constet, in memoriam reuocandum est, Ecclesiam Gallicanam con-

Stare

:112

ftare viginti & vno Archiepiscopatibus, ex quibus tamen nunc Franciæ tanrum duodecim adscribi debeant. Sub his Primatibus, aut Archiepiscopatibus, continentur centum & sexaginta Episcopatus, aut dieceses; hodietamen pluces annumerari Francia haud debent, quam nonaginta fex. in quibus funt centum & triginta duo millia parochiarum, aut rufticanorum viculorum. Hic notari debet impudens mendacium illius, aut illorum, qui diecelibus adscribunt septiesdecies centena milia campanilium; qui magis sunt sobrii, numerant tantum sexies centena milha tam ciuitatum, quam pagorum. Restrictio, quam alii faciuntad viginti septem millia, quadringentas parochias, numerando maximam quamque ciuitatem pro vna parochia, ac minimum pagum, cui parochia est, itidem pro vna, magis recipienda est, ad consirmandam relationem nostram : Numerus enim parochiatum, quæ funt in ciuitatibus, vt Lutetia & alibi, ac rusticani viculi, qui pertinent ad parochias pagorum, hoc est, vbi Curiones (præterquam quod in loco principali parochia faciunt) obligati funt cantare Millam, aut qui fibi separatim imponunt tributa, spontanea oblatione singulorum parochialium, non vero secundum descriptionem factam à exteris parochialibus. Totum hoc facile attingere potelt nostrutn numerum centum & triginta duorum millium parochiarum, quoniam, illo comprehendimus rusticanos viculos, ac omnes parochias, que funt in ciuitatibus. Omnes ille parochie, & rufticani viculi, rediguntur ad quingentos & quadraginta Archiprioratus, in quibus reperiuntur mille quadringentæ quinquaginta fex Abbatia; duodecies mille, trecenti & viginti duo Prioratus; ducentæ quinquaginta nouem Commendæ, aut Prioratus Equitum, ordinis S. Iohannis Hierosolymitanorum, aut Melitenfium : centium quinquaginta duo millia Sacellorum, quorum vnicuique suus preest Capellanus, vt ei inserujat : Quanquam iuxta Catalogum, qui nobis communicatus fuit, est Canonicus, sub cuius nomine reperiuntur duo prioratus, septem curionatus, & viginti octo sacella. Abbatiarum, & prioratuum fæminarum, numerus adicendit ad quingenta, & sexaginta septem. Præterea sunt septingenta comobia, variorum ordinum Ecclesia Gallicana. Ordo Clericorum possidet centum & octuaginta millia castellorum, prædiorum nobilium, aut feudorum. Inostuaginta & tribus millibus illotum, habent iurisdictionem fummam, mediam & infimam; in cæteris tantum mediam, & infimam, ac feuda simplicia. Numerus subditorum, quos habent, est tredecies centenorum septuaginta septem millium. Tenent quoque ducenta quadraginta nouem millia rusticorum prædiorum, ad quorum culturam, secundum cuiusque conditionem, habent sedecim bouesaratores, in aliis duodecim, octo, sex, quatnos, ac in minimis duos. In Languedocia quidem ac Prouincia, in certis eiusmodi prædiis, loco boum vtuntur mulis ac afinis, vetum in minimis,

duobus

duobus. Possident decies septies centena millia iugerum vina ferentium, que curant excoli ipfimet fuis fumptibus, aut per conductores : ac alia quadringenties centena millia iugerum vinearum, ex quibus habent tertiam, vel quartam partem fructuum, ex paucis vero fextam. Porro, prater prædia rustica, satis instructa, habent sexingenta millia ingerum agrorum, quos concedunt aliis cum onere tolsvii frumentarii, nempetertia, vel quartæ partis fructuum, nec non cum conditione illa, vt foluant decimas, Stagnorum magnotum, mediocrium, & paruotum, tenent centum & triginta quinque millia, non connumeratis illis, quæ habent pro indiusfo cum aliis dynastis, ex quibus percipinnt tantum tertiam, quartam, sextam, duodecimam vel aliam eiuscemodi partem. Illo sub numero comprehenduntur multa stagna sita sub territorio Bressiano, pertinentia ad Archiepiscopatum Lugdunensem, ac in specie ad Canonicos S, Pauli Lugdunensis: Suntalia in territorio S. Pauli de Vatas: & alia quoque multa pertinent ad Monachos B Virginis Infulanæ, ac ad alios beneficiarios Franciæ, nec non Abbatem Cluniacensem, qui magnum stagnorum numerum possident, tam in agro Breffiano, quam Dombiano: ficut & alii in Comitatu Burgundie. Id quod exprimendum duximus, vt fi aliquis hinc articulum ad examen reuocare velit, respectu habito ad statum Francia, & non ad statum Ecclesia Gallicana, subtrasatà numero pradicto circiter septingenta & lexaginta stagna, quæ reperiet esse sita in Flandria, Comitatu Burgundia. & agro Breffiano, quorum tamen proprietas pertinet ad Clericos Ecclefiæ Gallicanz. Pratorum, quorum domini funt Clerici, totus numerus, praterilla, qua suis pradiis rusticis addixerunt, facit nouies centena millia iugerum: Rotarum tam piftrinariarum, quam quæ inferuiunt moletrinis chartariis, ac ferrariis, habent ducenta quadraginta quinque millia. Syluarum, nemotum, ac dumetorum iugera excedunt octiesdecies centena millia, Agrorum incultorum, & cæterorum pabulations pecudum inseruientium, quaterdecies centena ingerum millia. Vinez & agri vnde decima foluitur clericis, continent plus quam quadringenties septuagies centena millia iugerum. Quod fi Ecclefiastici particulatim locarent bona sua, possent reditus fuosaugere, præter id quod nunc ex illis percipiunt, ducenties cenrenis aureorum millibus. Ouo tamen casu considerandum, rationi conuenire, tot vicarios, & Subcapellanos, nec non tot conductores in Francia, inde aliquid commoditrahere pro seruitiis, quæ Clericis exhibent. Probatio huius dinumerationistam certa est, vt quilibet ex beneficiariis particulatim eam examinare possit, idq; hand magno labore, quoniam inferius omnes merces annonatiasiusto pretio astimauimus. Me quod artinet, probatio mea liqui da elt; cum tatum politerim lummam millies centenorum aureotum millium, quotum verificacio, maxima ex parte, peti potelt à cottactibus locationum,

& conductionum, quo recurrendum, vbi opus. Sed ecce confirmatic nem absolutistimam, qua etiam infantalos palpare veritatem conficiam. Mashematicos in tellimonium voco, qui sciunt, Franciæ tractum à Boi onia Maffiliam víque habere ducentas leticas, ac totidem à monte S. Bernh irdi, vsque ad S. Iohannem de Lux; hinc Franciam constare quadragie: mille leucis quadratis; leucam vero quinque millibus lugerum terra, &cl ctotum bis milli es centenis millibus iugerum. Quoniam vero hæc quidratura incongrua videri potell, cum Francia forma perfecte quadrata nen lased obliquum quadrangulum, quadrato multo minus, repræsentet, elim confiderari, quod fi huic rhombo addantur dominia, & prædia Eccle iastica, que ab antiquo incorporata fuerunt Ecclesiæ Gallicanæ, defectun abunde suppleri. Casu, quo ad hoc quadratum referre nolumus quadraturan Gallicanam, addi potet unt dominia de prædia, que Epiteopales Picardiz tenene in Flandria, de consequenter cateri-Clonet in aliis prouinciis extra Franciam, vt Cletici Campania in ditione Luceburgenfi & Lotharingiz; Tullenses, Verdunenses & Metenses, trans & cis Rhenum, Ducatus Burgundiæ,& Lugdunenses,in libero Comitatu Burgundiæ,agro Breissano, Delphi natu, & Prouincia, interritorio Sabaudie Ducis; diecefes plantatæ ad Cosbariam, in limitibus Hispaniæ; de sic similiter de aliis prouinciis. Atque hoc modo, si quid fortassis quadratura deerat, videbimus satis suppleri, & abundanter quoque, fi huc referamus omnes collationes, & membra dependentia, quæ lita funt in Anglia, Hilpania & Germania, vbi plura reperuntur beneficia, qua dependent scollatione Cisterciensium, Cluniacensium ac fimilium ordinum capitibus, unde beneficiarii veniunt ad capitula gentralia, cum pensionibus, & oblatione submissionis. Certum tamen est, quo magis simplicatatem exuunt, eo magis reditus decrescere : sed iuribus dominialibus, reditibus, desimis, aliisque bonis quiete fruuntur, & diligentian adhibent, ne quid illorum perdant. Itaque ex fundis extra Franciam fitisplas superest, quam necesse, ex quibus perficiamus nostra bis millies centena millia ingerum. Adde, quod in Subalpina plaga, Sabaudia, & Breffia, maior pats Francorum admittatur ad ea beneficia, quæ foliti fuerunt tenere post occupationem istatum provinciarum. Nolim autem huic quadrature firmo infistere pede, vt que non detur; cum Francia potius 05 liquangula fit : oftendere tantum volo, Galliam, aut Ecclesia Gallicana amplitudinem, plus terræ possidere, quam ad perficiendam ipsius quadraturam requiritur. Ex his bis millies centenis millibus ingerum, volui in calcilum conferre quadringenties tricies centena duntaxat millia, à quibus recipiant decimas, (licet huins generis reperiantur amplius octingenties centenis millibus) vt enitarem scrupulum illorum, qui ab his millies centenis ingerum millibus subtrahunt dimidiam partem, propter aquas, vias,ac terras

mcultas, afferunt que non dari prouinciam adeo fertilem, yt in ea non repegiantur ad minimum dux tertix fine cultura. Habet quidem hac affertio speciem veri; at nos statuimus, quod Ecclesiasticis ista bis millies centena millia ingerum vniuerfaliter vtilitatem afferant. Primo, quod aquam & fluviosattinet, agros reditu fuperant, ac qui gnari funt conditionis ftagnorum, haud ignorant, quantis compendiis dominos fuos mactent. At habent centum & triginta stagnorum millia, non computatis istis portionibus, de quibus diximus, neque etiam illis partibus & portionibus quæ ad illos pertinent in stagnis marinis, in insulis de Martigues, de Marignane, Berre, & littorali plaga Languedociæ, ac maritimis oris Oceani, vna cum iure piscandi, quod habent in mari Orientali, & Occidentali. Virtute fluniotum & stagnorum, moueri vel circumagi faciunt in Francia plus quam ducenties mille rotas, vel ad commolendum frumentum, vel ad præparandam materiam chartariam, aut ferrariam, vel ob alios víus, vnde magnos percipiunt reditus. In aquis, ac fluuiis, habent egregia vectigalia, venduntq; ex stagnis aquam, illis, qui ordinarie in mense Iulio, Augusto, & Septembri, quos vocant menfes ficcitatis, aliunde non habent, vnde faciant agitari fuas pistrinas. Particulare autem compendium nonnullis Prælatis conferunt aquæ de Brotiage, & Pecats, stque aliis in locis, tam Prouinciæ, quam Languedocia, quas in falem conuerti curant, ac tanquam proprietarii maximæ & melioris partis, magnam inde pecuniæ fummam colligunt. Pro exemplo-funt, Abbas S. Mosi, & magnus Prior S. Gilii. Et hæc quidem de aquis. Quod vero vias concernit, dici posset cas expresse constitutas fuisse propter villitatem & commoditatem Ecclesiatum. Nam præter vsum communem. & publicum, quem præstant commeantibus, Clericis prosunt ad colligendas decimas. Viarum enim beneficio plus conficiunt vnius hominis opera, quam vix alibi quatuor. Etenim vbi decumanus ad aditus viarum se listit, obsernate potest euntes & venientes ab omni latere, & simul eos, qui circumcisca spicarum fasces tollunt: Ita vt in persoluendis decimis, vnde maximos habent proventus, eos fallere haud possis. Taceo reditus, quos ex vectigalibus, quæ à commeantibus exiguntur, percipiunt; vt & mulctas debitas ob vsurpationem viæ indebitæ, ob commissa delicta in viis, aliaque iuta, que in illis exercent, de quibus fingulis dicete foret faltidiofum. Terràs incultas, nifi perquam fint steriles, non possident sine veilitate. Pro exemplo fusficiant terræsteriles in Pecais, & Brouage, quibus magna cum veilitate viuntur ac in conficiendo sale; ad quod opus conficiundum ibi constuuntreceptacula aquæ, canales, aggeres, ocalia. Magna pars armentorum, quæ pascuntur in paludibus Languedociæ, Prouinciæ, in montibus Delphinatus, in Corbaria, & tesquis Aquitanicis, à Burdigallia Bayonam vsque, ad Ecclefiasticos pertinent: Omnes montes Fuxenses, & totus tractus

NOTITIE REGNI FRANCIE

116 limitum Hifpaniæ, vsque ad Locatam, pleni funt capris, ouibus, bobus, vaccis, aliisque animalibus, quorum maxima pars Clericos agnoscit dominos, ques magnis, ac admirandis bear compendiis. In oris Britannia, Normannie, Picardie, Campanie, ac Burgundie, magna armentorum Ecclefiasticorum pascitur copia, in retris illis incultis; ac pro licentia. quam laicis ibi concedunt pascendi suos greges, non exiguam accipiunt pecuniam. In illis terris inculcis, imo in montibus iplis, qui videntur inprimis steriles, clerici potitimas metallorum, ac fossilium fodinas possident, ex quibus id, quod optimum est, suam convertunt in vtilitatem. Fabricas, & vitrinas ferrarias quodattinet, in illis magno vtunturartificio economico, quo maior inde ad eos redundet vtilitas. Elt diocelis, in qua vnus tantum Abbas ex fabricis feus, non integri anni spatio, habuit vltra octuaginta millia librarum: Cuius exemplo incitatialii beneficiarii, folliciti funt in conficiendis eiusmodisabricis; cum tamen Ecclesiastici iam antea plusquam satis est, eis abundent. Ita scilicet se res habet, quod principales sabricæ ferri, & fornaces vitriaria, au aliarum rerum fine in manibus Ecclefialticorum. Licet vero illis non nifi quadringenties tricies centena millia iugerum, quoad proprietatem adferiplerim, non indetamen inferendum est, quasi ex millies quingenties septuagies centenis millibus, quæ fuperfunt, nihil omnino lucrentur. Cerus documentis conftat, paucas in Francia domos, prædia & dominia repensiy oux Ecclefiastic is non fint obligata, & hypothecara, alia ad soluendas penfiones prædiatorias, vel vectigalia agraria, alia aliis modis, de quibus longum effet agere. Quicquid fit, nec Regem quidem ipfum ab his eximere pollum. Etenim si examinaueris omnium thesaurariorum Franciæ commentarios ac receptatorum particularium rationes super expensis, non reperieturager, aut prædium ad Regem percinens, quod non annuatim Clericorum ordini aliquid ex debito soluere obligatum sit, (sub pratextu impensarum, & elecmolynarum) cuius lumma non est exigua. De Principibus sanguinis tenendum eft, eos vix vllum prædinm possidere, ex quo istæ hirudines nonaliquid trahant sanguinis, & alimenti, verationes expensarum docent. Catezis dynastis, vt & Nobilibus, non minus incumbit onus, præsertim pensionum: certe, iugerum agri maxime sterile est, si non sentir onus alicuius libirame, aut de profundu; hoc est, quod non pro quiete animarum, et putatut, annuatim soluat quinque, decem, viginti, triginta, vel quinquaginta alles Nota mihi funt vitra triginta vinearum jugera, quotum minimum fingulis annis soluit tres libras, & decem asses, pro anniversaria funebrium instorum celebratione; ac præterea tres asses, pro certo luminari, seu lychno. Nondum recensuimus totum; nam etiam ab agris incultis, & montibus, vbi tot pascuntur animalium greges, compendia ferunt, exigentes primirias, nec non tantum ex fructibus animalium, vt haud mirum, quod illos videamils estrimete tatuum butyri, ac cafeorum. Ex hackenus dicits facile colligit protest, quod Ecclefialicus ordo l'inguloriugete extiditis millies quingenties l'epuagies centenis millibus qui tannis, y defectium unius supplente abundante alterius ) accipiat decem elles Turonenses, & amplius. Computato facili negotio perinceretti, nifectoriti molelum futuram crederum. Rescette clara ell', & seipfam ollendit. Sed reuotemus decem illosa alfestad dimidium, & ex millies quingenties ofenenses decem illosa ingrum, quorum redituti si summa foret; septungenties oftungies quinquies contenorum millium biorarum, constituamus suramam tecenties nonagies bis centenorum & quinquaginte millium bisratum Turonensium, quae conficiunt centies tricies centena millia auteorunt, & quod excurrit. Quae summa non est comprehensa in reditubus supra relatis, lucet maximeco perintera, quando decem alles computantur pro quolibier ingere. A crientimus ellem in propalandis maximis diuitiis Ecclesiasticis, hac restrictione viti voluit.)

Autor tractatus de Poligamia facra, maiorem constituit summam. Une dreffe fon eftat ( ita refert Autor du Cabinet du Roy d. liu. 1. pag.12. Gegg. Iqu'entrois articles pour la recepte. Pour le premier , il le faict reuenir à la somme de cent & neuf millions, & tant d'escus par an suiuant les batix à fermes: en quoy il quadre en tout, & par tout, auec le nostre, tel qu'il voiu a esté representé ey-denant. Pour le second, il angmente la recepte de foixante & dixbuict millions, cinq cens mille liures, ten ant formellement , que l'Eglise en prend d'auantage chacun an fur les ceus cinquante sept millions d'arpens, qui n'appartiennent emproprieté à teux du Clergé, ains feulement à raifon de dix fols par arpent. Et anes luy nous accordons bien en ce point; toutesfois nous abstenons de la concher en recepie, ny moins de la tirer hors ligne, par les raifons, que vous anés n'a gueres entendo. Pour le troificfme, il amplifie leur reuenn de plus de cent millions d'efcus. qu'il appelle reuenu Spirituel. Combien que l'arricle de soy ait grande apparence de verite, ie ne l'ay point voulu semblablement tirer hors ligne, pour le serupule, Geonscience, que ie fais de croire, que tels deniers puissent estre employés à la Paitardife, & lubricité des Prestres. Ponr la preune de ce troisiesme article, l'autheur de la Polygamie facrée suppose, qu'au Royaume de France, bas-pais de Flandrei,qu'il maintient de la souver anneté de la Couronne, comme anssi tout le Duché de Milan, & quelques autres pais, il y a fix cens mille tant villes, que villages, en chacune desquelles, & l'one portant l'autre, il ne met que cinq cens paroissiens, tant bommes, femmes, enfans, feruiteurs, & feruantes : le nombre desquels pareffiens feroit de plus de trois cens millions. Il preune quand & quand', que depunte plus grand, imques au plus perit, n'en y a pas vn , qui ne doune chacun an' anx Prefires, Evn portant l'autre, plus de vingt fols Tournois, voire, insques aux enfans mores nés, il veut les comprendre en ceste facrée contribution, qu'il appelle

113 autrement Baife main; l'eftat du'renenu duquel baife-main eft de telle tenent. Les femmes enceintes ont accouflume fe confesser, & mettre en bon eftat, tren deniers. Baprefmes, g. deniers. Meffes feches , pour les commeres , g. den. A leur grande meffe al offercoire , 3. den. Femmes qui accompagnent la commere à l'offertoure, 3. den. Confessions auriculaires , susques aux petits enfant, a. den. Pour cenx qui commument , & font Paques, 3. den. Pour faire prier pour les trespafies, 3. den. Pains benits , 2. den. Eaux benites , 3. den. Paerons des parroiffes , 3. den. Pardons, indulgences , 3. den. Ammerfaires, 2. den. Trou, ou quatre presches l'année , z. den. Exorcisme, & comuration du temps , quandil veut grester , ou tempeffer , z. den. Væuz, 3. den. Peterinages, z. den. Ieudi fainet, z. den. Procesions generales auce cierges, z. den. Quefte de l'amboniftes, z. den. Quefte de S. Hubert, z. den. Quefte des Cordehers, z. den. Quefte des lacopins, z. den. Quefte des Carmes, z. den. Quefte des Augustins, g. den. Quefte des religienses S. Claire, z. den. Adoration dela croix au grand Vendredi, 3. den. Offertoire du jour de P.s.ques, 3. den. Tenebres, 3. den. Vn chante pour an, 3. den. Droit d'Euangile, auerement les Quarts, 3. den. Les libera me, 3. den. Les de profundis, 3. den. Les pfeanmes, z. den. Vefpres des morts, z. den. Cheneue en offrandes, z. den. malade , z. den. Graines à l'offrande , z. den. Benediction S. croix , 3. den. Les quatre passions chantées, 3. den. Chanter la complainte, 3. den. Confrairies 2 den. Feste S. Catherine pour les enfans, 3 den. Feste S. Nicolas, 2 den. Ily a plufieurs autres suffrages , le moindre desquels ie caxe a douze deniers , l'un portant l'autre ; & encore que nom le reduisons simplement à tron deniers , vom vojés à combien cela reuient. Nous n'y auons voulu mestre les sepultures, qui remennent à grandes sommes de deniers, fans les linceux, torches, & autres luminaires, qui demeurent en la plus-part des lieux pour le droit du Curé, ou Vicaire, qui demonfite afics, qu'il n'y a personne, de laquelle il ne tire plus de vingt sols par an, voirciuques aux Huguenors, lesquels, à mesure qu'ils decedent, leur parens Papisses sont dire des meffes pour eux, & la plus-part payent leurs sepultures. Ence nombre de fix cens mil paroiffes, il met plue de vinge millions de Prestres, cant Chanoints, Moines, Curés, Vicaires, quatre mendians , & toutes autres forces de Religions, celebrans meffe chacun iour. Il bife yn grand nombre d'autres Ecclefiastiques qui pour leurs dignités sont diftenfes la plus part du temps, d'afifter au divin seruice, & chanter meffe, comme les Cardinaux, Euesques, Abbes, Prieurs, Protonotaires, & autres. Combien toutesfois qu'ils ayent leurs Chappelains, qui chantent pour eux. Ainfi voila vinet millions de meffes, qui, à raifon de trou fols, monterorent chacun tour trou millions de liures, qui est un million d'escu; Et par an, reviennent a trou cens foixante eing millious d'efeus, desquels l'autheur dela Polygamie ne veut deduire que trou cens escus, pour l'achapt de farine, qu'il peut falloir à faire sept milliers, trou cens cinquante millions de Dieux, ou hosties, pour le cele.

less

la telebration desditesmesses, y comprenant le feu, & louage des gosfres entre lesquels les hofties font compofés, ou fabriqués &s. Plus vous examinés le reuenu du baise-main , plus vous le trounes admirable : Car qui voudroit mettre em sompre som les autres profits , & emolumens facrés, qui en procedent , c'eft un labyrmebe, duquelnous ne pourrions fortir. Toute la difficulté, qui est en ce denonsbrement , confifte, qu' il n' est pas croyable, que dans la quadrature de la Ganle Celtique, Belgique, & Aquitaine, se puissent tronner fix cens mille, sant villes, que villages: außen ay-ie point verifié les roolles des paroiffes des pays-bas de Flandres, les prouinces qui confinent, & aboutissent du long de la riviere du Rhin , ny moino tous ce qui est de l'estas du Duché de Milan , Comté de Roussillon , & autres pais » specificies dans le traitée de la polygamie-Voila pourquey i ayme trop mieux me refrandre simplement, à nostre premier nombre de cent prente deux mille paroisses; encore faut-ily comprendre les hameaux, que font une grande portion dudit nombre, suiuant lequel nom pounons hardiment dire, qu'il y a en l'EgliseGallicano plus de treize cens mille Prestres. Lequel nombre par l'estat, qui vous a esté cy-deuans representé, que se restrains au nombre de six cens tant mille, pour ceux qui descruée on l' Eglife de France, encore que la nombre foit beaucoup plus-grand , les Meffes desquels i enten seulement les Messes des trespasses, & autres, des quelles mannellement ils touchent chacun jour argent) reutennene pour le moins à cent wille escu par iour, y compru souves fois les grandes Messes, Vígiles des morts, anniuerfaires , Chanies , & aurres suffrages accoustumes , qui seroit par an la somme de trente fix millions, cinquens mille escut. Par ainst ne faut s'esmerueiller, si trois millions de personnes viuent au despens du Crucisix. Car leur reuenu spirituel & semporel, a le prendre au plus-bas qu'il est possible, reuiene chacun an a plus de sent & vingt millions d'efem & selon le denombrement, qui est dresse dans le traidé de la Polygamie facrée, il execderoit de plus de cont millions d'escus, qui serois deux cens, & tant de millions, par an. Us ont de foin, paille & auoine, outre les sommes principales de leurs admodiations, & leurs mestairies fournies, pour nourrir plus de deux pour ron cenemille cheuaun. Article digne de grande confideration, & auquel peus-estre peu de gens se sont iamau pru garde. Vray est, que ce ne font pascheuanx de fernice: tant y a que les cheuaux, tels qu'ils les om, mangent, Constent autant a nourrir, que si c'estoient cheuaux d'Espagne. Ce que t'ay bien voulu remonstrer, à ce que s'il plaisoit au Roy, d'un si grand nombre de cheuaux em faire sentement une liste de vings cinq, ou trente mille de service, & assigner leurs garnifons aux lieux, & à l'endroit, où font les Aridelles Epifcopales, Abbariales, eu: des autres beneficiers , cela reniendroit à vn foulagement mequeilleux du pauure peuple. La preune d' vn si grand nombre de cheuaux est asses facile à faire de autant que le nombre des Cardinaux, Eucsques, Prelats, Abbes, Prieurs, Chanoines, & autres beneficiers fera bien paroiftre, qu'il y a encore plus granae cauallerie. que noise s' anons couché, y comprenant contesfon les cheuaux de charrettes, qua

rβ

As Abbes, & Conuens giennent, enleurs Abbayes & Priores. le fear bien, que gourles Cures , ou Vicaires, ne tiennent pas de chenaux ; mais te fcay Cure,ou Vicaire,qui a fept, on buiet belles caualles d'ordinaire, en son estable les autres tiennent des che-Manxo & (cauent bien les maquignonnerspour supporter (disent ils) les chainesde noftre mere faincte Eglife, insques aux connens des Chartreux, Minimes, Celeftins, lefuites, Sautres, qui font fort bien fournu de montures: Comme auft les abbeffes, & Religiouses en leurs connens. (Tribus articulis comprehendit omnes reditus. Primus continet fummam millies & nonagies centenorum annuoum & fi quid virra est, vt ex locationum tabulis apparet; in quo omnino nobiscum conuenit. In secundo extendit compendia ad septingenties octuago sies quinquies centena mill:a librarum numerum, expretie affeuerans, ad Ecclesiam quotannis pequenire maiorem summam ex millies quingenties & septuagies centenis millibus ingerum, qua ad illam pertinent, noniute proprio, sed respectu vtilitatis, computando decem asses pro iugete. Er nes hic quidem ab eo diffentimus, fed non exprimimus fummam, propter ratio nem quam antea expressimus. In tertio, amplificat eorum reditus pasquam millies centenis aureorum millibus, quos Ecclefiasticos luciari ais ex compendiis spiritualibus. Quanquam, hic articulus veritate niti videtus noluitamen hunc numerum in rationes referre, cum mihi haud videatur credibile, tantam pecuniam à Clericis posse impendi in vsus inhonestos. Pro confirmatione huius tertii articuli , Autor Polygamia facra prasupponu, quod in regno Francia, in Flandria, (quam Regno Francia subiectam alleuerat, vt & totum Ducatum Mediolanensem) & in aliis nonnullis prouinciis, existant sexies centena millia ciuitatum, & pagorum, in singulis (scilicet defectum vuius supplendo alterius abundantia) reperiri quingentos paræctanos, masculos, & fæminas, infantes, sernos, & ancillas; Horum veto numerum totum superare ter millies centena millia hominum. Addit praterea, & probat, ex his vnumquemque anni spatio Ecclesiasticis soluete plusquam vigintialles Turonenses, (computatione ita facta, vt quod deest fummæ pauperum , suppleatur ab eo , quod largius offerunt divites) adeovt ne quidem illi, qui mortui ex matris vtero prodeunt, ab hoc cenfu eximantur, quem alio nomine appellat ofculationem manus. Compendia hinc provenientia enumerans, ait; A fæmina grauida, dum pro more peccata sua Sacerdoti confitetur, offeruntur tres denarii. Baptizanti infantem dantut tres denarii. Pto missa abstemia, quam siccam appellant, pro commatribus, tres denarii. Vbi maioris millæ factificium peragitur, factæ largitionis causa offeruntur tres denarii. A qualibet formina, que commatrem comitatur ad sacram largitionem (vocant oblatorium) tres denarii. Pro confessione auriculari, etiam infantium, tres deparii. Accedens ad facramentum altaris soluit denarios tres. Pro precibus pro mortuo funden-

millia

dis, tres denarii. Pro pane benedicto, denarii tres. Pro aqua benedicta, denarii tres. In festo Patroni parochiæ, denarii tres. Pro indulgentia, denarii tres. Pro anniuerlario facto, denaru tres. Pro fingulis concionibus, quarum tres, vel quatuot in anno haberi folent, denarit tres. Pro exorcismo, aut coniuratione, quando cœlum minatur grandines, & tempellates, denarii tres. Pro votis, denarii tres. A religiolo Peregrinatore offeruntut denarii tres. In leptimana facra, die Iouis, ante passionem Domini, dantur denarii tres. Pro processione generali cum cereis denarii tres. Ostiaria stipis collectio Iam-ibonistarum, denarii tres. S.Huberti, denarii tres. Franciscanorum, denarii tres. Pradicatorum, denariitres. Carmelitarum, denarii tres Augustinianorum, denarii tres. Monialium S. Clarz, denarii tres. Pro adoratione Crucis in die passionis Dominica, denarii tres. Oblatorium in festo Pa-Schatis, denarii tres. Pro cantu semel in anno, denarii tres. Pro iure Euangelii, alias quartarum, denarii tres. Pro libera me, denarii tres. Pro de profundii, denariitres. Pro Pfalmis denarii tres. Pro vesperis pro mortuis, denarii tres. Pro cannabi in oblatione, denarit tres. Pro agro animali, denarii tres. Grana ad oblationem, devarii eres. Pro benedictione S. Crucis, dehatii tres. Pro cantu quatunt passionum, denarittres. Pro cantu querela, denarittres. Confraternitates, denarii tres. In festo S Catharina pro infantibus, denarii tres. In festo S. Nicolai, denariittes. Sunt etiam multa alia suffragia, quorum minimum aftimo duodecim denariis, ac'fi tantum ponam tres denarios, videmus in magnam excrescere summam. Nolui in rationes referre sepulturas, quz magni constant, etiam non computatis linteis, cereis, aliisque candelis, qua omnia plerisq; in locis cedunt Parocho, aut Vicario, vnde latis apparet, non dan vllum, à quo non vltra viginti alles, intra anni spatium consequantur, Etiam Hugonotæipfi mortui non omnino fine fructu funt: quippe horum consanguinei, qui Catholica-Romanæ religioni addicti, millas pro defunctis dici (aliquando) proprio procurant zee, ac fæpius fepultuiæ impendia soluunt. Porro, numero illo sexies centenorum millium parochiarum continen præsupponit, vlera ducenties centena milha Sacerdotum, Canonicorum, Monachorum, Parochorum, Vicariorum, ex quatuor ordinibus mendicantium, aliisque ordinibus, quorum quilibet fingulis diebus millam celebret. Enarrat etiam magnum numerum alionim Ecclesiasticorum, qui ob dignitatem exempti funt, magnam per anni partem, ne coganturaffiltere divinis ministeriis aut millam canere; quales sunt Cardinales, Episcopi, Abbates, Priores, Protonotarii, aliique; licet habeant Capellanos, qui corum vice millas canant. Numerat ergo ducenties centena millia millarum, & pro vnaquaque deberí præfupponit affestres, & fic fingulis diehiis pro celebratione missarum concludit solui tricies center a millia libellarum, aut, quod idem eft, scutatorum, seu aureorum, decies centena

millia; totum autem per annum, ter millies, sexcenties quinquagies cencena millia aureorum. Ab hac fumma detrahit trecentos tantum aureos, qui impendantur in farinam, ligna ac instrumenta, pro conficiendis hostiis. Quanto maiori diligentia examinamus hac compendia, tanto apparent admirabiliora: si quis enim vellet illis connumerare omnia em olumenta reliqua, se conficeret in labyrinthum, unde difficilis exitus. Omnis difficultas, qua in enumeratis hacteuns reperitur, in eo verritur, quod non fit eredibile, in quadratura Gallia Celtica, Belgico & Aquitanica, reperiti posse fexcența millia cinitatum & villarum; praterea nondum comprobatus fuit index parceciarum Flandria, ac prouinciarum qua ad Rheni tractum fitz, vt nec Ducatus Mediolanensis, Comitatus Rossillensis, aliarumque prouineiarum speciatim enumeratarum in libro Polygamia. Hanc itaque ob carsam malo me simpliciter adstringere ad numerum illum centum & triginta duorum millium parceciarum, annumeratis fimul rufticanis viculis, qui magnam partem islius numeri constituunt; cui inhærentes, audacter alfeuerare poslumus, quod in Ecclesia Gallicana reperiantur vitra tredecies centena millia Sacerdotum: quem ego numerum restringo, propter ea que antea dixi, ad sexcenta millia, respiciens ad illos, qui inseruiunt Ecclesia in Francia, licet nescius non fim, numerum eorum longe else maiorem. His pro miss, quas celebrant (intelligo solum missas pro mortuis, aliasque pro quibus singulis diebus accipiunt pecuniam) omni die soluuntur centum millia aureorum, comprehensis tamen sub hoc numero missis maioribus vigiliis pro mortuis, anniverfariis, cantibus, ac folitis suffragiis ahis: & 66 per annum, ter millies sexcenties quinquagies centena millia aureorum. Non est ergo quod admiremur, si rricies centena millia hominum nutriantur ex reditibus crucifixi: nam Ecclefiasticorum reditus, quos percipiuntes spiritual.bus, nec non ex bonis temporalibus, etiamsi minus accurate computentur, superant singulis annis millies & ducenties centena millia atreorum. Autor, qui librum de polygamia facra scripsit, ponit bis millies tentena millia, & amplius. Præterea tantum fæni, paleæ, & auenæ (præter fummas principales locationum, nec non vltra illud quod fatis est ad necelfarios vius prædiorum rusticorum) habent, quantum susficit ad sustentatio nem ducentorum, aut trecentorum millium equorum. Quiarticulus metetur confiderari, & pancis, fortassis ne unquam quidem, observatus fuit Equidem; non sunt equi ad bellicum vsum apri, at quales tenent, tantum almenti, & sumptuum requirunt, quantum sufficeret tot equis Hispanicis. Nolui autem hoc filentio præterire, quo Regi placeat, ex ingenti hoc equorum numeto saltem viginti quinque, aut triginta millia, ad vsus publices eligere, atque illisaffignare locis, in quibus Episcopi, Abbates, alique beneficiarii greges proletariorum alunt; quod plebi pauperculæ maximoleuamenumento futurum. Facile autem probari poteß, tantam copiam equorum. Ecclefialficie fic, unm unmerus Cardinalhum. Epifcoporum, Prelatorum, Abbatum, Priorum, Canonicorum, & aliorum beneficiatiorum, fatis indicet, numeum equorum maiorem effe illo quem modo expreffi; fi tamen equoque comprehendantur equi traftorii, quos Abbates, & comentus habeni, n Abbatiis & Prioratibus. Sasis (cio, non omnes Patochos, aut Viciraios, equos habere; noui tamen ex Parochis, aut Vicirais, quoldam, qui odinantie (eptem, aut edo egregias equas in fuis alunt flabulis: a laos vero qui habent equos, & mangoatum exercent, ad fufferenda, veloquintur, onera noftze matris S. Ecclefie. Sie etiam monafteria Carthufianorum, Minimorum. Caleftinorum, & aliorum ordinim, nec non Collegia lefuitarum, fatis infructuda funt equits, ve funt etiam conuentus Abbatifatum, &

Deo dedicatarum virginum.)

4) Prædiales Ecclesiasticorum facultates, & profani reditus, in Gallia centuplo Regios prouentus excedunt, & fisci patrimonium. Nullus fiquidem reperietur in Gallia viculus, neque pagus, à quo, præter decimas, non exeant tributa, census, & collectitiz stipes, in vium clericorum, à mortuis vectigal exigentium. Omnes adhæc principatus Ecclefiastici, & Episcopatus, suos Regibus canones, emolumenta, & census annuos referre debent acceptos; Quorum astimatio solidatim coaceruata, quater milletalentis zquipollet, idest, duodecies centum aureorum millibus. Curionatus, & sacerdotia, profanis bonis dotata, in Gallico principatu reperiuntur vicies centum millia: quorum profecto quodlibet annui reditus habet libras saltem vicenas Turonenfium, imo centenas, etiam amplius, ad calculum renocatis, & dispunctis rationibus. Que summa millibus talentorum triginta censetur, id est, dixbuid millions. Carthufianus, vt minutatim enumeratio fiat, ordo per vninersam Galliam dispersus, centies sestertia in bonis habet annuis; id eft, deux cens cinquante mille liures Turnous. Præmonftratenfis ordo, duodecies festertium (trente mille escus par an): Cisterciensis, Benedictinus , & Bernardinus , millies festertia ( deux millions de liures Tournou ). Canonicatus cum præbendis, minuta facella, defunctorum expiationes, anniuerfaria facrificia, victima, oblationes, & nouendialia, tribus talentotu millibus (dixhuitt cents mille efeus.) Tabortius inter paradox. Reg. fett. 1.p.4.

will his Effrague les Prelats font tres-riches de reuenn: l'Archeuseque de Voldeen autonique te Roy. En Italiei 19 aplud modetainen, mais bien gendeunganten; eard ancun Euefehe; le renenne flee plus de dix mil effue, d'autres de mons demil. En dle magne, pour l'ordinaire, les Prelats font grands Prince; & fleeque fle baux Noblefle ap parsenir. En France le Clergé affe au compapié extremienen fleuriffant, de forte, que leur reuenu annuel, au temps méfusquels; fermes for onte autres soften, fortent a vul prix-reuenouis, noten,

à fix

à fix millions d'or ; outre leur grandeur en la seance és Estats, & és grandes iniudictions es terres de leur reffort. Mais à present ils sont quasi tous, & sur tout ceux du rang inferieur, tombes en tres-grande mifere, & mendicité, accompagniede zoutes fortes des baffes, mechaniques, & vicieuses facons de faire. (Pixlati in Hispania maximis reditibus dotati sunt: Archiepiscopus Toletanus tantos habet, quantos quidam Rex. In Italia talis non cernitur abundantia, fed magna tameninæqualitas. Nonnullorumenim eius regionis Episcoporum census annuus excedit decem millia aureorum; aliorum vero nonattingit summam mille aureorum. In Germania, Prælati regulariter sunt magni Principes,ac, vt ad hunc perueniane gradum, requiritur, vt fint oriundi ex familianon inferioris nobilitatis. Tempore præterito, ordo Ecclefiasticusin Francia maxime floruit, ita vt corum reditus annui, etiam illo tempore,quo locationes fiebant exiguo, & resomnes vili constabant pretio, aquauetint fexagies centena millta aureorum. Præterea magnificétiam eius ordinisinde cognoscimus, quod sellionem haber in comitiis Regni, & magnam autoritatem in territoriis, & dominiis suis. At nunc fere omnes , præcipue autem illi, qui sune inferioris ordinis, ad miseram conditionem redacti effecernuntur, cuius comites funt, viles, mechanica, & vitiola actiones. ). Ita de fuo tempore Autor qui scripfit la Relation de l'Effat de la Religion. chap. 3. p. 158.

nn): Aucunsont dit, que le Clergé en France possede plus de quinze million de Francs de rente, par chacun an: de la Noue aux disc. politiques, & militaire,

difc. 4. pag: 140.

00) Les reuenus du Clergé de France és Archeueschés, Eueschés, Abbajts, Cures & autres benefices, par le compte & calcul fait fous le regne de Henry 11.6 de ses enfans, ont monte à dixhuict millions deux cens mille liures, toutes charges desduites: les dumes à trois millions, & ce que le Pape en tire, à deux millions mau ils ont effe depuis meliores, & ont augmente de beaucoup :ce qui fe peut isger par le nobre des places, & maifons des Ecclefiastiques, qui est neuf mille; & deux sents cinquante neuf mille metairies. Le Roy Louys XIII: à diverses occasions peur les guerres contre ceux de la Religion presendue reformee, en a retiré de grandifes cours; scauoir en MDCXXI. iusqu'à vn million d'orzen MDCXXII. trois millions fix cens mille liures; en MDCXXVI. quinze cens mille liures; outre vne impositionor dinaire de cent cinquante mille bures , faite pour augmentation de decimes; in MDCXXVIII. que la Rochelle fut afigee, trou millions de liures; & en l'annie MDCXXXV. ily eutencore oftroy fait au Roy, pour les guerres par lug entreprifets de trou millions cinq cens mille liures : ce qui marque combien eff puiffant le Clirge de France, & combien grands font fes reuenus. Le Roy en experimente l'affection à son service, par l'assistance qu'il recoit en la necessite de ses affaires; & ce sont lu dons gratuits oftroyés extraordinairement au Roy, outres les decimes: Fr. Ranchin tom. 2. de la descript . de l'Europe , tilt. Royaume de France , artic. richeffes de te semps, p. 27pp)Tem-

pp) Tempore quo vixit de la Noue, le Clergé de France poffedoit vings millions de francede rente, vt legimus in eiusdem discursibus politicis & militaribus, au discours 20. p. m. 509.

99) Le patrimoine de l'Eglife a efté diminué en France, par la necessité des querres, depuis quarante ou quarante trois ans, à plus de huiet vingts millions de liures: fomme incroyable, o qui suffirois pour achepter toutes les Elpagnes, fi elles effoient en vente. Tellement qu'il ne refte quasi plus que le carcaffe , comme l'on die; & encore, ce qui refle eft vsurpé en beaucoup de lieux. ( Patrimonium Ecelefiæ in Francia decreuit calamitate bellica, ab annis quadraginta aut quadraginta tribus, vltra millies sexcenties centerra millia libellarum; quæ summa,admiratione digna & talis est, ve tota Hispania, si venalis prostaret, comparan posset. Nihil autem fere amplius superest, quod aliculus sit præstantia, ac quod superest hinc inde varie vsurpatur.) Videles memoires des affaires du Clerge de France, mifes en lumiere par de Taix, in pr. post prafationem, en la response faitte le XXX. d'Ottobre, en l'an MDCV. par l'Archenesque de Sens.

rr) Vide mm in f.

383

100

1815

1701

.017

TE.

101.37

765

1257

100%

:32

SILE

DE

THE

24.

7%

2.5

1000.

25

Il fe voit , que plusieurs Euesques , voire Abbés , & Prieurs , font feigneurs temporels des villes, villages, & lieux, où leurs benefices font fitués, Et lors on les qualifie vulgairement Seigneurs temporels, & fpirituels d'iceux; non que la firstualité puisse appartenir par droit de seigneurie, mais à faute d'autre nomqui puife comprendre ces deux qualités. Er de faitt, en cefte denomination on met le temporel deuant le foirituel, pour le joindre au mot de feigneur, auquel feut il s'accorde. Et en ces lieux , dont les Ecclesiastiques sont seigneurs temporels, ils font exercer en leur nom, & fom leur authorité, toute inflice civile, & criminelle, tout ainfi que les feigneurs laics. En quoy il n'y a point d'inconvenient, ores que les Ecclesiastiques ne puissent exercer par eux-mesmes la iustice criminelle ; Car ils la font exercer par leurs officiers, qui par les ordonnances de France, doiuent eftre purs laics. Tout ainfi que les Ecclefiastiques ne doinent faire la guerre par eux mesmes, neantmoins le Pape la peut faire par ses subiells, ses vassaux, & à l'ayde de ses amu, quand la guerre est iuste. Car S. Pierre avoit vn glaine des auparadant qu'il fust apostre, & ne fut pas repris d'en avoir , ains de l'avoir desgaine luj-mesme, oresque pour vne tres-iuste querelle; comme dit à peu prés ce can. 1. 13. quaft. 8. Donques ces feigneuries, & infices temporelles, annexées aux benefices, segouuernent entierement par les mesmes reigles, que les autres, qui sont en main feculiere, & ne s'y peut rien cotter de particulier, fors feulement, qu'eftans entre les biens Ecclesiastiques, elles ne sont ny alienables, ny hereditaires, ains demeurent perpetuellement attachees aux benefices, non toutes fou vnies, & confuses anec la puissance Ecclesiastique, qui toufiours eft fecifiquement diftincte de la temporelle; quia semperiure humano possiderur. ( Videmus multos Episcopos, imo & Abbates, ac Priores, elle dominos feculares ciuitatum, villarum

ac locorum, vbi iplorum beneficia fita funt : quo casu communiter eos appellamus dominos temporales, & spirituales. Non quidem, quasi spiritualitas illis possit competere iure dominationis, sed propter defection nominis, quo aliter possint simul comprehendissix qualitates. Plane, in hac denominatione, temporale antecedit spirituale, vt confungatur cum nomine domini, cui foli conueniens est. In illis autem locis, vbi Ecclesiastici dominium habent, exerceri faciunt suo nomine, acautoritate, omnem iutisdictionem ciuilem, & criminalem, eodem modo, qui observatur à dominis laicis; & fic non obstat . quod Ecclesiastici ipsimet haud possunt exercete merum imperium, quoniam hoc exerceri faciunt ab officiariis fuis, qui, fecundum constitutiones Franciæ, pure debent else laici. Quemadmodum quoque, licet Ecclesiastici ipsimet hand debeant gerere bellum, Papa bellum gerere potest, per subditos & vasalios suos, cum auxilio amicorum inorum, modo bellum sitiustum. Etenim S. Petrus habebat gladium antequam fieret Apostolus, nec propterea reprehensus fuit, sed quod ipsemet eum euaginaffet, quanquam in occasione insta, vt fere sonant verba canonis 1, 23. q. 8. Hincilli dominatus, ac iurildictio fecularis, que annexa est beneficiis, iisdem regulis expeditur, quibus vtimur in cateris, qua sunt in manu seculari: nec potest vlla differentia annotari, præterquam, cum sit interbona Ecclesiastica, non possit alienari, nec esse hereditaria, sed perpetuo manest annexa beneficio, non tamen vnitate confusa cum potestate Ecclesiastica, que semper specifice diftinguitur à temporali: quia semper iure humano possidetur.) Loyleau des seigneuries, chap. 15. n. 23. 24. 25. Nempe Ecclesia habensiurisdictionem temporalem, existimatur tanquam laica, ligaturque constitutionibus Regiis : Molinaus, ad consuetud. Paris. 6. 60. glos. 1. num.21.

ett) Onnegarde puen France le chap, quad Cleriem, extr. de fore empeto en dielf dinquetes canfer des invidicions temporelles de l'Eglif donneu effit decidées selon le droit canon. On an selon les consistemes de literes. Au contrait nous objetnous notoirement, que les inges temporels des Ecclefaffiques doinent inges finants les ordonnances den Roy. Or Loudfume du lieu (mese caiourà din on affiranti à ecla les officians, or autres inges de cour d'eglife) autrementon applies eux comme d'abut. Doyleand, chap, s. num. 28. (Non obsecutoris) institutions quod clericus, extra de sor, compet, in quo dicitus, cuits cui cidicitionis temporalis Ecclefix, decidi debere secundum ius canonicum non autem secundum conflictudines locorum: contrarium à nobis, vet di unicidizionis obsecutoris, quod indices temporales Ecclefix dicorum debeant indicare secundum conflictudines Regis, ac considerationen loci (im ob indica di hoc obliganturo officiales, alique indices curix Ecclefix) alias ab illis prodocatur canquam ab abotis.

nu)On

uu) On a toufiours retenu en France ceffe liberte, s'il faut ainfi parler, queles appellations de ces inflices temporelles , appartenantes à l'Eglife , vont deuant les iuges Royaux, & non deuant les superiours Ecclesiastiques : combien que regulierement le contraire foit obserué és autres pais de la Chrestiente, ainsi qu'il eft expresement decideen 6. Romana, & debet autem, de appellat in 6. chapitre quin'ell gardé en France ( comme il est noté en la glosse d'iceluy, & Specul. l'a remarque tit. de appellat. 6 nunc tractemus) encor qu'il foit faict principalement pour la France, estant addressé à l'Euesque de Rheims. Mais nous gardons la tresiuste decision, au chap. si duobus, 6.vit. de appellat. dont Benedict. in verb. & vxorem,desif.z. n. 26. rapporte vne ordonnance expresse du Roy Philippe le Bel,de l'an MCCCIII. Loyleau d. chap. 15. n. 27. (In Francia femper hæc libertas, fi ita loquendum, retenta fuit, vt prouocationes à temporalibus iudiciis, qua pertinent ad Ecclesiam, fiant ad indices Regios, non vero ad indices superiores Ecclesiasticos, licet regulariter contrarium obsernetur in aliis regionibus Christianis, vt expresse decisium legitur in c. Romana, 6. debet autem. de appellat. in 6. quod capitulum in Francia non est in viu (fecundum gloss. & Speculator, tit, de appellat & nunc traftemus ) licet, potissimum factum sit propter Franciam, atque scriptum ad Episcopum Rhemensem. Sed nos obseruamusiustissimam decisionem cap. si duobus, §. vle. de appellat. cums causa, vt refert Benedictus ad c. Raynutine, in verb. & vxorem , decif. 2. n. 26. constitutio particularis facta fuit à Rege Philippo Pulchro.)

## CAPUT VI.

gί

De Archiepiscopatibus, & Episcopatibus, nec non de Abbatiis, ac Prioratibus, Francia.

D Icceses (a) in Gallia alii numerant centum & september (b); alii, centum & september (c); alii, quatuor (c); alii, centum (c); alii, centum (c); alii, centum (c); alii, centum & nouem (m); alii, centum & osoo (n); alii, centum & quatuor (o); alii, centum & duos (p); alii, nonaginta (c); alii nonaginta duos (r). Qui mihi cogniti sun, hoc ordine alphabetico exhibeo (r).

Archi-

Archiepiscopatus sunt,

Aquensis (t). Arelatensis (w). Aufcenfis (x). Bituricensis (y). Burdigalensis (2). Eborodunensis ( aa). Lugdunensis (bb). Narbonensis (cc). Parisiensis (dd). Rhemenfis (ee). Rothomagenfis (f). Senonenlis (22). Thologanus (hh), Turonensis (ii). Viennensis (kk). Episcopatusfunt, Abrincantenfis (11). Adurensis (mm). Agathenfis (nn). Aginnensis (00). Albigensis (pp). Aletenfis ( qq ). Ambianenfis (rr). Andegauenfis(ss).

Anicienfis ( tt ).

Aquentis (yy).

Apamiensis (uu).
Aptensis (xx).

Augustodunensis (zz).
Aurelianensis (aaa).

Autifidorenfis (bbb).

Bellouacenfis (eee). Bitirienfis (fff). Briacensis (222). Cabillonenfis (bbb). Cadurcenfis (iii). Carcassonensis (kkk). Carnutenfis (111). Castrensis (mmm). Catalaunensis (nnn). Cenomanenfis ( 000 ). Cofteronensis (ppp). Claromontensis (qqq) Condomientis (rrr). Confarancnfis (sss). Constantiensis (111). Conuenensis (uuu). Curosopitensis (xxx). Dientis (yyy). Diniensis (zzz). Dolensis (AAAA). Ebroicenfis (bbbb). Enculismenfis (cece).

S. Flori (dddd).

Foroiuliensis (eece).

Glandatensis (fff).

Graffenfis (gggg).

Baiocenfis ( ccc ). Baionenfis ( ddd ).

Gratia

Gratianopolitanus (hhhh).

I.

Lactoratenfis (iiii).
Lactoratenfis (kkkk).
Laudunenfis (lm).
Lemouicenfis (mmmm).
Lemouicenfis (mnmm).
Lexouienfis (oooo).
Lingonenfis (ppp).
Lombarienfis (qqqq).
Lucuenfis (rrrr).
Luxonenfis (stss).

M.
Machlouienfis (tttt).
Magalonenfis, seu Montisperfuluni (nnnn).
Maleacenfis (xxxx).
Massienfis (xxxx).

Maleacensis (xxxx).
Massisiensis (yyy).
Matsisonensis (2322).
Meldensis (axaa).
Metensis (bbbb).
Mimalensis (cecee).
Mirapicensis (ddddd).
Montalbanensis (cecee).
Moriensis (ffff).

N.

Nannetensis (2020g). Nemausensis (hhhhh). Niuernensis (iiiii). Nouiomensis (kkkk).

0.

Olorenfis (IIII).

P.

S. Papuli (mmmm).
Petrocorienfis (nnnn).
Pictaui nfis (00000).
S. Pontii (ppppp).

Redonensis (qqqqq). Reiensis (rrrr). Riuensis (ssss). Rutenensis (tttt).

S.

Saienfis (uunuu).
Sanitienfis (xxxxx).
Sarlatenfis (yyyyy).
Siluanectenfis (zzzzz).
Sueffionenfis (aaaaaa).

7.

Tarbensis (bbbbb).
Telonensis (cecce).
Tricatinensis (dddddd),
Tricatiensis (eeeee).
Tricoriensis (fffff).
Tullensis (gggggg).
Tutelensis (bbbbbb).

 $\nu$ .

Vabrensis (iiiii).
Valentinus (kekeke).
Vapincensis (illli).
Vasifatensis (mmmnm).
Vaurensis (nnnnm).
Vectiensis (ooooo).
Venttensis (pppppp).
Venttensis (qqqqq).

Virdu-

130

Virdunentis (rrrrr). Viuarientis (ssssss).

Xantonensis (ttttt).

Præter hactenus commemoratas diœceses, aliæ quinque sunt intra fines quoque Regni Francia, ted extra ditionem tamen Francorum; quatuor nempe in Comitatu Venitia, id est, Aucnionenfi, & vna extra Comitatum (ининии). Comiratus Aucnionensis, sine Venitia, dioceses habet quatuor, sub ditione Pontificis Romani, in quibus Archiepiscopatus vnus, Episcopatus tres. Archiepiscopatus, siue Metropolis, Auenionenfis(xxxxxx). Epifcopatus; Carpentoractenfis (yyyyy), Cabillionensis(777777), Valionensis(aaaaaaa). Extra Comitatum Aucnionensem Episcopatus est Arausionensis (bb bbbbb). Præteres magnus Parochiarum (eccecce) numerus in Gallia cft, vt & Abbatiarum (ddddddd), & Prioratuum (eeeeeee), vtriusque fcxus, masculorum nempe, & sæminarum, Commendariarum Ordinis S.Iohannis Equitum Melitenfium (ffffff), (de Templarus (gegggeg), vtpote abolitis, nihil hic attinct dicere, nifi quod magna pars bonorum, ad cos spectantium, Regi accreuciit) nec non Monasteriorum, variorum ordinum (hhhhhhh), ac collegiorum (iiiiiii), Icfuitarum (kkkkkk), Patrum Oratorii (AllIII), &c.

### Testes & Testimonia.

a) On attribue vulgairement le mot de diocese au ressor, on territuit de l'Eusque : Toutre en la notice des diocese del l'Essis entuers sile page 1. On appella par succession de temp le ressor i en tenone i les tempers, diocese Mot, dont les autiens Romains voienn quelques sou sor le declin de l'Empire, pur promines, (viele 80m.97), cep. 2) or est y des ressores l'esserge du nom depersisse, et en conne s'it estempes que ierroque, les Eusques auoir assis sounen appelle leurs diocese du nom depersisse, et en comme s'it esserge per le serque en leurs charge, esser une grande profisse. En esserge es le leur charge esser une reduction. En engelle, du grand ou petir pich. Estenne Pasquiet, sin 3 de srecherch dele France, chap-1, els 2, els 2, els 1, els 2, el vollagiaires nomen diocessis attribuitus plage autteritorio, quod al Episcopum pettinet; quo vocabulo Romantineedium, declinante l'imperio, vtebantur pro protincia (20m.79.62) quod autem ad sacerdotes aut parochos pettinet, destur parechia si lette repetion

Epifcopos fapius dioceles fuas appellasse parocias ; quasi voluissent dicere fuum officium esse magnum sacerdorium, & parochos esse paruos Episcopos, secundum proportionem, qua est inter maiorem & minorem.)

b) En tout on tient auoir en la France cent & neuf dioccfes Episcopaux:

Tournet d. er. pag. 16.

c) Sunt lub ditione Christianissimi Francorum Regis dieceses CXVI. inqueillis Archiepiscopatus XIV. Episcopatus autem CCII. Merula, part. 2. Cosmograph. lib. 3. cap. 18. non protul apr.

d) En tous les pais obeissans au Roy de France , se trouvent 117. dioceses:

Tournet d. tr. pag. 268.

- e) I kgliff Gullitant oft composit de vingt vne Archeneschie, desquelles, pour lepresser (ita de sito tempore, nempe anno anyaxen. scriptir, Autor libit, cui vitulum secit, se Cabinet du Roy, pag.4.) La France n'est doite que de douze its aurres il semble (veu l'estat de la Flandre) bien-1018 elles feront reunies, ét Gullitanies.
- d') En France il 7 a quinze Sieges metropolitains: Fauyn , au theatra d'houncur, liu. xchap. 15, p. 415. En bouston tient autor es la France quatorze archeus(libs), (Charton en libs), vuuesef, chap yit, pag. 315.) isutesfois pour le presentis quinze archeus(libs), deus gue Eucsfie boust en archeus(libs), autoris proposition and charton archeus(libs), parle Pape Gregoire XV. Al instance di nos pres-Chessico Liuis XIII. Fan MOCXXII. Tournet d. 17. pag. 16. Aque ita hodie se res habet.

g) Ita Merula, supra sub lit. c. & Autor libri des Estats, Empires &

Principantes du monde, au di fcours de la France, n. 22.

b) Ita Bodinos, cuius verba retulimus fupra cap. 5. huius libri, lit. eg. Soulet vingt un Archenefiche font ceut forzante Eusfiché, ou diocefes, disquell la France n'eft doice, pour le prefens, (ita de fuo tempore dictus Autor du Cabinte du Rop pag. 5.) que de quatre vinges de fuze.

k) Li Vesionadi del Regnodi Francia sono numero CXLVI. computati Aré siussionadi XVIII.Machiawelli ne ritratti di Francia, pag. 125. toni. 2. oper. l) Il y a en France cent dix Eueschés: Fawyn au theat. d'honneur. d. liu 2,

chap. 15. pag. 415.

m) En tout on tient auoir en la France cent & neuf diocefes Episcopaux;

Tournet d. tr. pag. 16.

n) Voites fois pour le present il y a seulement cent & build Eucschée, à cassique l'eucschée de parte a esse somme, & sou Seige orige en archeuesché: Tournet d. Bodinus, vide lupra c., lit. 98. Com quatre Eucschée; y compris ceax de sites, Taul & Verdun, qui dependent de l'archeueschée de Treues, & Bellage un Bress, qui genen de seluy de Besançon: Chatton en l'bist, voitures selle, chap. dernier, p. 43.31.

f) Metula d, part, 2. Cosmograph. lib. 3. cap. 18. Autor des Estass,

Empires &c.d.n. 28. Caufam diversitatis in numero explicat Tournet d.tr. pag. 268. inquens : En tous les pais obeiffans au Roy tres-Chreftien de France. fe trouuent cent dixfept diocefes, entre les quels y a maintenant quinze Archeneschei & cent deux Euesches ; & neantmoins, outre lesdits cent deux Euesches , il yen a eing dedans l' enclaue de la France, & non subiects au Roy: scauoir, quatreau Comtat de Venice, & vn bors du Comtat; tettement , qu'en tout fe trouvecent lmilt Euefches, en comprenant ceux d'Auignon, le Bearn, & S. Iean de Bellay, auto les trou de Trenes, Taul, Mets, Verdun, & quinze Archeuelches: d. tr. pag. 270,

a) Vide fupra lir. i.

Molinaus in notis ad Feraldum.

Papirius Massonius descripsit omnes Ecclesias Archiepiscopales, & Cathedrales, docuitque quibus Sanctis fingulæ dedicatæ. Chenu scripfit une histoire Chronologique des Archeueschés, & Eueschés de la Gaule.

Archeuesched' Aix, Aquenfis, vel Aquarum Sextiarum, en Prouence. L' Eglise est dedice à S. Sauneur, ou S. Saluadour : Tournet d. er. p. 252. L'Archenesque eft Procureur ne & premier du pais : Ranchin d. com. 2, pag. 275-

u ) Archeuesché d' Arles, Arelatensis ad Rhodanum, sur le Rhosne, Arelate sulgo, ab aliis Conftantina. L'Eglife eft dediée à S. Trophine: Tournet d. traff-#4g. 241. Merula d. cap. 18. hanc metropolim pro noua habet, neque libe constare asserit, quando instituta; ante trecentos annos fuisse sub Viennenfi.

x) Archeuesched Auch, Auscentis, vel Auxitanentis, ( fed inepte, fe Merula credimus, d. cap. 18.) L'Eglife eft dediée à Noftre Dame : Tournet d.tt. pag. 265. Cest Archeuesche a de present sous soy pres de buiet cenes paroisses, ou

elochers : Charron en l' biffoire vniuer felle, chap: 89. pag. 546.

y) Archeuesche de Bourges. L'Eglise est dedice à S. Estienne : Toutnet d. tr. pag. 257. Est hic Archiepiscopus primas Aquitaniæ. In decreto Giatiani vocatur Patriarcha; & aliquando legimus, hunc titulum ipfos Bituticenses Præsules vsurpare: Merula d. cap. 18. Inter hunc, & Burdigalensem Archiepiscopum, de iure primatiæ contentio fuit : c. exposuit, de dilat.

venerabilis, de dolo & consum. c. humilis, de maioris. & obed.

Z) Archeuesche de Bourdeaux sur la Garonne, pres la Mer. L'Eglises dedice a S. Andre: Tourner d. tr. pag. 261. Elle a pretendu la primace d'Aquitaine, contre sa mere l'Eglise Patriarchale de Bourges, maintenne en son ancien prinilege: Fauyw au theatre d'honneur, liu: 2. chap: 1. pag. 428. La couffumed la ville de Bourdeaux est, que les Iurats aillent attendre l'Archeuesque au Pont toutes les fois qu'il reuient de la campagne ; Autor de l' bifloire du ministere du Cardinalde Richelieu, part. 2. pag. 632.

aa) Archeuesche d'Ambrun : Tournet pag. 254. L'Archeuesque d'Am-Brumest conseigneur de la ville auce le Roy, & le Iugey est estably alternatiuement Ranchin d. tom. z. pag. 380. 66) AI-

. - 66) Archeuesche de Lyon', Primatus cleri Gallicani, primat du clerge de France: Tournet pag. 177. Il n'a peufe qualifier Primat des Primats, parce que le Siege de Lyon n'auoit point de pronince premiere sous soy scomme celuy de Vienne: Ranchin d. tom. 2. p. 119. De priulegishuius primatus agit Choppinus Ab. 2. de facra politia lit. i. num. 12. L'Eglise Metropolitaine de Lyon recognoit deux Patrons, S. Eftienne, & Sainet Iean Baptifle; & les Chanoines fe qualifient Comres: Tournet pag. 176. Vide infra lib. 6. cap. 19. lit. 2. & aa. Celebris eft. hac Ecclesia, tum propter alia, tum etiam propter Canonicos honoris, veloquuntur, quos recepit, de quibus interrogatus la Faye ab Hentico IV. Rege Franciæ , respondit apud Pierre Matthieur, en l' biffoire de Henry IV. lib, 2. narrat. 3. tom. 1 pag. 423. & feq. One les grandes & celebres Eglises de l'Europe, auoient des Chanvines d'hommenr, qui effoiene Princes founerains aux terres, desquels elles estoient fondées, ou Princes estrangers , qui par leur pieté out oblige l'Eglife à cefte recognoissance d'honneur que la place de Chanoine d'honneur n'est pour l'office, ny la charge, ains seulement par reuerence', & prinilege : Care comme le Prince, qui est chanoine d'honneur, n'est obligé à autre chose, qu' à iurer la protettion, & conservation des droits de l'Eglise ; aussi n'en tire-il autre prossit quela participation des prieres, qui s'y font. (vide supra lib. 2. cap. 6. lit. tttt.) Que ceft honneur feroit peu de chofe , fi la grandeur des Princes, qui l'auoient defire,nele rendoit grand en vne grande Eglife, qui pour eftre des premiers de Franse en antiquité, comme en dignité, a porte sa reputation aux nations plus-esloigntes, lesquelles ont ordonné leurs Eglifes sur ce modelle. (Cromer lib. 6. de reb-Polonie.) Que ceft honeur de tous temps avoit effé deferé aux Roys tres-Chreftiens, aux Dues de Sauoye', Comtes de Villards, aux Dues de Bourgogne, aux Dues de Berry, & aux Dauphins de Viennous, qui tous auoient effé receus Chanoines d'honneuren cefte Eglife. Que telles receptions effoient toutes fou bien differentes de selles du Roy. Car en celle des antres on ne chautoit point de te Deum, on ne leur presentoit point de poile, on les obligeoit à monstrer les preunes de leur noblesse. Qu'aux archiues de ceste Eglise se trounoient les receptions, de plusieurs Princes souverains, après avoir monstré l'antiquité & la grandeur de leur extraction; que iaçoit que toute l'Europe sceuft, que le Duc Emannel Philibert effoit de l'aiufte desente des Ducs de Sauoye, & des Roys de Portugal, ce neantmoins il paffa par ceffe loy, & enuoya fon Chancelier au chapitre, pour en faire apparoir. Porto notandum , que l'Archeuesque de Lyon est le Primat des Gaules. Ceste Primace estoit iadu contestée par l'Archeuesque de Sens, qui iusques à ce iourd'huy se tiltre, & qualifie Primat des Gaules, & de la Germanie; & neantmoins les appellations interiettées de l'Archeuesque de Sens se relevent & devolvent à la Primace de Lyon, (quant que pouvoir estre devolues en Cour de Rome : Ranchin d. pag. 119.) l'Archenesque duquel precede tous les metropolitains du Royaume de France, consequemment ceux de l'Espagne & de tous les Rojaumes de la Chrestienté, quelque

had

E'M

Aris.

d)Te

Too

14

明月

all ifes part où fe tiennent les Conciles generaux. l'auyn au theatre d'honneur,lin.2.th.i. pag. 415. L'Euesque d'Autun est avonome né de l'Euefihé de Lyon,lors qu'al vient à raquer & au contraire : Ranchin pag. 394.

cc) Archeuesché de Narbonne. L'Eglise est dediés à S. Luste: Tonnet pac. 246. L'Archeuesque est Primar de la Gaule Narbonnoise: Ranchin dist.

pag. 119.

Archeuesché de Paris. L'Eglise dedice à Nostre Dame. Ex Episcopatu **d**d) factus Archiepiscopatus, anno M DC XXII. L' Archenesché de Sens fut dinise par le Pape Gregoire XV. à l'instance du Roy tres-Chrestieu, Louys XIII. l'an M DC XXII. & fut erigé l' Enefché de Paru en Metropole, ou Archenefché, auce erou suffragaus, par la Bulle de sa Saincteté du XIII.Octob. MDCXXII, le deuxitme de son Pontificat : Tournet pag. 192. De hac divisione Archiepiscopatus Senonensis videri potest Bouchel au threfor du droit François, tom. 3. pag. 501. De introitu Episcopi, vel vt nunc loqui conuenit, Archiepiscopi, in vibem Lutetianam, agit Corrozet és autiquités de Paris, chap. 29 fol, mihi 174. Il faut enteudre, que c'est la conftume ordinaire, quand le nouvel Euesque fait fon entrét, de coucher vne nuitt a Saintt Victor, & le matin! Abbe de S. Victor le presente als Abbé de Sainte Geneuiefue, & ch.3.fol.15. L'Enesque, venant de S. Victor, se presente à la porte de l'aumofne en l'Eglife S. Genettiefue, où luy vient au denant l'Abbé. e les Religieux, auec la croix, cau beniste & encens, solennellement reuestu, aucc les liures des Enangiles, lesquels l'Abbé offre à baifer à l'Euesque,luy donne l'aspetfoir pour arrouser le peuple d'eau benifte; & ayans chantéquelques prieres, l'Abbé, Prieur, chacun à vn coste de l'Euesque, le conduisent près le grand autel, & là est un tapu, & oreillers , prests pour l'agenouillement, & accoudoir de l'Eucsque, & tandu qu' on failt des prieres fur luy : lesquelles finies, l' Abbé, & Prieur, le meinent au grand autel, où l'Euesque fait offrande d' vn drap de foye, qui foit riche, & precieux. Aprés & l' Abbe, & Prieur, le conduifent au reuestoir, où l'Euesque fait porter ses habits pontificaux, desquels ceux-cy le reucstent, le meinent sur la chaire, sur laquelle il doit estre porté: & asia en icelle , l'Abbé fait encores quelque prieres, lesquelles acheuées, quatre Religieux, vestus de chapes, l'enleuent en sa chaire, & le portent sur leurs espaules iusques aux degrés de l'aumosuerie, où ils le linvent à ses seodaux, & subielts , & est l' Euesque tenu, suiuant la constume, de donner à ces quatre Religieux vne piece d'or à chacun. Les dits feodaux dudit-Euesque, se chargent de ce fardeau, & les Religieux vont au deuant en procesfion , insques en la ruë nenfue Nostre Dame ; & La estans douant l' Eglise S. Geneuicfue des Ardens,ils descendent l'Euesque, & l'Abbé, & Prieur le liureut aux chanoines de Nostre Dame, là venus pour le receuoir; ce que fait, les Religieux s'en resournent. (Sciendum est, secundum consuetudinem ordinariam nonum Episcopum Parisiensem, quando primum ciuitatem ingreditur, dinertere ad S. Victorem, ibique noctem vnam commorari, mane vero ab Abbateil-

lius monasterii præsentari Abbati Sanctæ Geneuiefæ. Episcopum se conferread portam eleemosynarum Ecclesiæ S. Geneuiefæ, ibique excipi ab Abbate & Sodalibus, solemni habitu ferentibus crucem, aquam benedictam, & thursbalum, ac libros Ewangeliorum; hos Abbatem offerre Episcopo ofculindos, eique tradere penicillum luftralem, quo populum aqua benedicta adspergat; Post decantatas precationes, Abbatem ac Priotem, vtrumque latus occupantes, Episcopum in medio inter eosdem constitutum conducere prope altare maius, vbi aulæum humi stratum, cui imposita puluinaria, ad excipiendum Episcopum, in genua procumbentem, & in cubitum accumbentem, quosque superipsum dicuntur preces. His finitis, ab Abbate & Priore Episcopum deduci ad altare maius, huncque ibi offerre partnum sericum elegantem & pretiosum. Deinde à prædictis conduci ad locum, vbi fisnt repositæ vestes Pontificales, illisque ab iisdem illic vestiri, postea deduci ad cathedram portatilem; postquam hancadscendit, Abbatem iterum preces fundere, quibus ad finem perductis, quatuor monachos, trabea indutos, eam tollere ac humeris impositam portare vsque ad gradus Eleemolynariæ; ibi Episcopum offerri vasallis & subditis suis, atque in vicem opera, ex confuetudine recepta, quemlibet ex quatueriftis monachis accipere nummum aureum. Postea prædictos vasallos Episcopum cathedræ infidentem, monachis præcedentibus, portare vsque ad plateam nouam B. Virginis, & ante Ecclesiam S Geneuiefa Ardentium deponere; Abbatem veto, & Priorem, illum exhibere Canonicis B. Virginis, qui eo adueniuntvt eum recipiant: quo facto, monachos domum repedare.) Patifienfis Episcopus (ita loquuntur autores antiquiores) est le Cure du Roy de France; (Louys d'Orleans, es ounersures des Parlemens, chap. 21. pag. 267. Autor des antiquités Go. de France; du Chesne, sit. de la ville Go, de Paris, ch.5, pag. 40.) L' Archenesque de Paru est le premier , & feul Cure du Roy , en quelque lieu qu' il foit: Ranchin d. 10m. 2. pag. 201. O le Prelat diocesain des Primes du sang de France: Scipion du Pleix, en l' bistoire de Henry IV. pag.306. n. s. Mentionem facit privilegii Imbertus lib.3. de la practique civile, & crimmelle, ch 9. n.21. de l'Euesque de Paris, que cous les prisonniers és prisons seculiers de la ville de Paris, h par prinilege de clericature doinent estre rennoyés à l'Eglise, ils les faut rennoyer par deuane ledie Euesque, de quelque autre Euesque qu'ils ayent prins les faincts ordres. Mais en autres villes, & lieux, on les renuoye toufiours par deuant les Euesques, desquels ils ont receu les saincts ordres. Hoc paulo aliter exprimit Paponius lib 7. arreflor.tit.7.arr.tt. & illius interpres Latinus ita reddidit : Episcopus Parisiensis ius habet capturam iubendi, atq; ad se reuo candi Clericos in delico deprehensos in civitate & fuburbiis Parisiensibus, prinative, exclus omnibus aliis Prælatis, quorum inrisdictioni forte suppositi sunt, & subditi. Rouffellus lib.4. hifl. Pontif. iurudift. cap.3. n.29. p.422. concifius itas

Amtititis Patifientis prarogatina eft, vt omnes Clericos, cuiuscunque diccetis, in custodus secularibus illius vrbis decentos, vind care posiir. Louyi d' Orleans d.ch. 21. P. 273- ait. L' Euesque de Paris est confeiller nas au Parlement de Paru, Caudit Parlement il precede tous les Enerques confacres auparananily, Pretend mesmes preceder le Gonuerneur de Paris. (Episcopus Paritienfis est confiliarius natus Parlamenti Lutetiani, atque in codem pracedit omnes Euiscopos ante se consecratos. Prætendit etiam sus præcedends Gubernatorem Lutetiæ.) vid. supra lib. 2. 6.28. lit. yy. Habent quidem ca teri Archiepisci pi, & Episcopi omnes, sessionem in Parlamento, led votum, aut sententie dicende ius nullum. Ainfi que nous voyous autour d'huy (ita lerib e Eftienne l'asquier Ub. 2. des recherches de la France chap. 3. fol. 35. lit. c.) les chojes eftre reglées, som Achenesques, & Euesques , ont feance , & non opinion , fors les fix Pair , l' End. que de Paris, & Abbe de S. Denys. Prinilege, qui luy auoit efté particulierement al corde par Philippe le Long lors qu'il ferma la porte à tous autres Prelats. (Vihodie regula est, omnes Archiepiscopi, & Episcopi, sessionem habentin Parlamento Lutetiano, sed non ius sententia dicenda, exceptis sex Paribus, Episcopo Lutetiano, & Abbate S. Dionysii, quibus vtrumque compett Quod prinilegium Abbas specialiter obtinuit à Philippo Longo, eo tempots quo omnibus teliquis Pra latis aditus ad Parlamentum fuit praclusus.) Qui eadem de re tractans Loyfeau des ordres,chap. 2. n.16. inquit : En France ton ceux qui ausient la dignité d' Euesque, ausiene & entrée & voix au Parlement, & encore à prefent ils ont entrée en l'audience d'iceluy, nonsoutes fou voix, sil ne font Pairs de France , ou s' ils n' ont efte Confeillers du Parlement , fors feultment l'Euesques de Paru, qui toufieurs y a entrée & voix. (Olim in Franciaomnes, qui dignitate Episcopali decorati, sessionem & votum habebant in Parlamento, & adhuc hodie in audientia Parlamenti locum habent, non tamen votum, nifi fint Pares Francia, aut fuerint einsdem confiliarii, Exilpitur Episcopus Lutetianus, qui semper ibi sessionem ac votum habet.)

de Narbonne, eminent en principaute; celuy de Sens, à son aise, pour estré aumilieu de ses suffragans; cetuy de Toures, pautrez celuy de Bourdeaux, maistre de la mer : Toutnet d. tr. pag. 212.

Archeuesché de Rouën, sur la riviere de Seine, en Normandie. L'Eglise aff dedice a Nofire Dame : Tournet pag. 180. L'Archeuesque fe tiltre, & qualifie primat de Normandie: Fauyn au theatre d' bonneur, d. hu. 2. chap. 1. pag. 416. L' Archeuesque de Rouen s' est distraict de la Primace de Lyon, par bulles de Rome, obsenues par ses predecesseurs du nom de Bourbon, dont la naissance, & le credit, les firent nommer premiers Primats de Neuftrie Ranchin d.tom.2.pag.119.L'Archenesque, Dogen, Chanoines & Chapitre de Rouen, pretendent anoir le prinilege (quod vocatur de la Fiertre, aut, de la Chaffe Sainet Romain) de pouvoir eslire en leur Chapitre chacun an le iour de l'ascension de nostre Seigneur, un prisonnier, pour quelque cas qu' il fust detenu, & iceluy mettre hors des prisons, & à pure deliurance, sans que puis aprés il peust estre recherché, ny inquieté pour les crimes par luy commis: le Mercure François tom. 1. pag. 180. Quid originem huic prisuilegio dederit, exponitut & examinatur codem tomo 1. pag. 184. Licet autem varie pag. 186. impugnetur, vt etiam à Bodino de Republ. lib. 1. cap. vlt. pag. 259. (cuius verba retulimus supra lib. 2. cap. 7. lit. ggg.) attamen amputandus potius abusus, & nimia extensio reiicienda esse videtur, non prinilegium iplum. (D' autant qu' il a efte authorife par des miracles, (verba funt de Bret, de la sonner. du Roy lin. 4.ch.6.p.559.) appuré d'exemples semblables, & confirmé par les Roys de France, ce seroit conscience de l'ofter maintenant à l'Eglise : pourmen qu'elle n' en abufe point pour les crimes execrables, c'est à dire, pour fanuer ceux, contre qui la log de Dieu nommément prononce des peines, & supplices. Car autrement l'on pourroit dire à ceux qui l'ont obtenu, qu'ils auoient moins de religion, que ces anciens payens d' Athenes, qui, bien qu'ils enssent dans leur ville en autel dedié à la misericorde, neantmoins il ne sernoit point d'affile pour les crimes enor mes.) Quandoquidem autoritatem obtinuit à miraculis, fundatum est in similibus exemplis, & confirmatum à Regibus Francia, iniquum forer illud nunc Ecclesiæ adimere, modo eo non abutatur in criminibus atrocioribus, id est, modo non tentet eximere eos, in quos lex diuina specialiter pronunciauit sententiam, & supplicium. Hocenim casuillis, qui id obtinuerunt, obiici posset, quod minus religionis ostendant, quam veteres illi Ethnici Athenienses, qui, licet in ciuitate sua haberent altare dedicatum mileticordia, non permittebant tamen, vt enormiter delinquentibus prodellet pro asylo. Sane Henricus IV. huic privilegio non fine ratione certos præscripsit terminos, (ordonnant, que tous ceux, qui se trounerout preuenus de crime de leze maiesté, heresie, fausse monnoye, quet à pens, & violement de filles, ne pourrons s'aider, ny fernir dudit prinilege; & que ceux, qui voudront ionir d'iceluy, feront tenus de ferepresenter eux-mesmes,pour le demander : le

Merc. Franc. d.tom. 1.pag. 185.) conflituens, ne qui commiferint ctimenlafar maieltatis, qui frenit harcetic qui fallam cuderint montam, ex propofito patrauerint homicidium, & vi confluprauerint virgines, poffin gauder hoc priulegio; quique velint eo vti, debeant femetiplos pta fentare, & lipetter vilum priulegii.

ge) archeuesibi de Sens (qui olim de præcedentia & primatu contendit cum Lugdunensi: Fauyn au theatre d'bonneur d. liu. 2. i hap. 1. pag. 416). Sur la riuirer de 1 one: (ad l'eaunam, alias Iuonam, Scanniam, vel Albam, & Ionam) J. Egisse di desité à 8. Essienne: Tournet pag. 191. Sub hoc antiquitus fuit Episcopatus Parisiensis, antequam in Archiepiscopatum eueclus: vide supra lit. dd, 11 se iltre & qualifie Primat des Gaules & de la Germanie: (upta lit. bb.

bb) Archeuesche de Thoulouse. L'Eglise est dediée à S. Effienne : Tournet pag. 250. Noua hac metropolis, detracta ex metropoli Narbonensi: Metula d.cap.18. Thouloufe, suffragant de Narbonne, fut erige en Archeuesche, par le Paje lean XXII. Tournet pag. 248, consentiente vel permittente Rege Francia: (Car c'est un droit Royal d'eriger une ville en Metropole, ou Archenesché, comme fe voit par l'onziesme Nounelle constitution de Iustinian; par le 17. Canon du Concile de Chalcedoine, & par le 38, Canon du Concile in Trulle 6. & par Balfamon. Luce III, Pape en l'an MCLXXXII. (trente ans apres la compilation, & reception du decret de Gratian) s'eftant ofe ingerer de faire Archeuesque l' Euesque de Dol , en Bretagne, fuffragant du Metropolitain de Tours , le Roy Philippe I. nele voulut aucunement fouffrir , difant , que par ce moyen! Eglife Romaine tafebout de minuer, & mutiler vilainement fon Royaume, luy ofter la couronne de la teffe la rompre & fouler aux pieds, ainsi que porte la lettre qu'il lur en escriuit, quies La 126. és epiftres d' Effienne, Eucsque de Tournay. Autans en fis Philippes le Bels lors que Boniface VIII. voulut eriger Pamies en Euclibe, (vide Fauyn, authestit d' honneur, d.ch.z-pag. 446.) d'où il print suicet de metere le Roy, & san Royaumis en interdit. Iean XXII. par l'extrauagante, Saluator, de præbendis commumibus, en l'an MCCC XVI. erigea en Archenesche & Metropote l' Enesche de Thouloufe, qui auparauant effoit dependant & fuffragant de celuy de Narbonne, le dinifa en deux, & outre celuy, astribua quatre autres villes, qu'il erigea en Ch ses & Eucfihes, & y pourueur d' Eucsques, & entre autres Montauban, qu'ilretrancha du diocese de Cabors, & leur averibua certaine portion de rentes, & reutnu de Thouloufe, qu'il disoit estre trop gras, & trop ample. Defendit à toutes perfonnes de quelque qualise, ou dignité qu'elles fussent, mesme Royale, d'y contreutnir , à peine d'excommunication. Ces erections , & autres , par luy faites en bon nombre, fortirent à effett, vrayfemblablement à saufe que le Royy presta son confentement, ou du moins ne s'y opposa point ; veu mesmes qu' en année M D XCIIde Pape sayant par sa bulle voulu vnir les Eneschés de Grace ; & de Vances (en

quorily avoit moins d'attentat) par arreft du XXI. Novembr. M DC I. donné par le Confeil prine du Roy, cefte vnion fut declarée nulle, & cafee, comme faire contre les libertes du Royaume,) Est enim ius Regium exciuitate facere Metropolim, aut Archiepiscopalem, vt docemur Nou. it. Imper. Instiniani, Canone 17. Concilii Chalcedonenfis, Can. 38. Concilii in Trullo 6. ac à Balfamont. Cum Lucius III. Papa, anno M C XXCII. (trigefimo anno post compilationem & receptionem decreti Gratiani) ausus fuiffet Episcopum Dolensem, in Britannia, suffraganeum Metropolitani Turonensis, facere Archiepiscopum, Rex Philippus I. id permittere noluit, dicens, hoc modo Ecclesiam Romanam conari diminuere & foede mutilare regnum, coronam capite Regis excutere, rumpere, ac ped: bus conculcare; vt epistola quam ad Papam scripsit (est inter Epistolas Stephani Episcopi Tornacenfis centesima vigesima fexta) fonat. Idem fecit Philippus Pulcher, cum Bonifacius VIII, vo-Inisset Pamiesam erigere in Episcopatum: vnde Papa Regem & Regnum subiecir censura, & interdicto. Iohannes XXII. per extrauagantem, Saluator, de prabendu, in communibus, anno M CCC XVI. erexit Episcopatum Tholosanum in Archiepiscopatum, & Metropolim, qui antea dependebat, tanquam suffraganeus, à Narbonensi, diuisit eum in partes duas, ac præterea illi attribuit quatnor alias ciuitates, quibus, erigendo illas in sedes Episcopales, dedit Episcopos, & inter alias Monti Albano, abscisso à dicecesi Cadurcenfi , illisque attribuit certas reditutum portiones ex Tholosanis , quos nimium opimos & amplos effe dicebat. Prohibnit, ne quisquam, cuiuscunque dignitatis effet, etiam Regiæ, id infringeret, fub pæna excommunicationis. Ille erectiones, ac aliæ quoque, in effectum deductæ fuerunt, quoniam, ve verisimile est, Rex consensie, aut salrem se non opposuit. Nam cum anno M D XCII. Papa, bulla speciali voluisset vnire Episcopatus, Grafsensem & Ventiensem, (quod attentatum tolerabilius) sententia xxx. Nouemb. M DC 1. lata in Confilio arcano Regis, vnio ilthæc improbata, & invalida pronunciata fuit, tanquam facta contra libertates Regni. Ainsi que rapporte le Sieur Chenuen fon histoire Chronologique des Archeneschés, & Euesches de la Gaule. Marc de Vulson , de la puissance du Pape, lin. 3. chap. 20. n. t.

ii) Archenesché de Tours. L'Eglise est dediée à S. Maurice, & S. Gratian: Tournet pag. 186. De controuersta, inter Turonensem, & Dolensem Episcopum in Britannia, vide Fauyn au theat. d'honneur, liu 3. pag. 909. & seggi-

M. Archenosched Violene, für le Respie. L'Egisse id dease às. Maurites: Toutnes pag. 337. Cet archenesque se dit Primat des Primats, lequel par le Siege des Vicine du trefest du Pressire, estado ji Pressire, qui auter sons son la premiere. Naturation se volta premiere des vicines que la invisitation deux archenossis. Cet a premiere des vicines se sons ceta premiere nome, es contra de premiere des vicines se sons ceta per la revience, es ceta se sons gent deux archenes que son se contra de vicines se sons ceta per la revience, es ceta se sons gent est de la revience, estado de sons gent est de la revience.

NOTITIA REGNI FRANCIAE

140 Bulles des Papes , la preeminence lug est donnée de mesme sur les Archeuesque d' Aix, Bourdeaux, Auch & Ambrun: Ranchin d.tom. 2. p. 18. 6 feq.

11) Aurences : (Abrincenfis, Abrincatenfis, Atboricenfis) L' Eglifi el dediée a S. André: Tournet pag. 180 Est hic Episcopatus sub Metropoli Rothomagenfi, locum fecundum obtinens: pag. 181.

Aire fur le Ladou. L' Eglife est dedice à S. Iean Baptifte, Eft autem

hic Episcopatus sub Metropoli Auscorum : Tournet pag. 265.

Agde, L' Eglise cit dedice à S. André. Est sub metropoli Narbonenfi: Tournet pag. 246. Episcopus Agathensis veitur titulo, & insigniis Comris: Fanyn, au theatre d'honneur liu.2.chap.1.pag.440. Agen. L' Eglise est dedice à S. Estienne. Est sub Metropoli Burdiga-

lenfi : Tournet pag. 261.

Alby. L' Eglife est dediée à S. Cecile. Est sub Metropoli Bituricens. Tournet pag. 257.

99) Alet, est sub Metropoli Narbonensi: Tournet pag. 247.

rr) Amiens , sur la rimere de Somme (ad Somonam). L'Eglise est dedies à Nostre Dame, Hic Episcopatus est sub Metropoli Rhemensi: Tournet p.215-

ss) Angiers, ad fluuium Meduanam (le Majne). L' Eglife est dedies as. Maurice. Eft hic lub Metropoli Turonens : Tournet pag, 186. Par l'arrefl 4 Paru, du XI. M.y MCCCXLVI. l'Euesque d'Angiers fut condamné a faire cinq 18 fix festins en l'an, à son Chapitre: Ragueau en l'indice des droits Royaux, p. 25/0

tt) Le Puy en Velay. L' Eglife est dedice à Nostre Dame. Ils' appellen aciennement Velate, nunc Aniciensis, vel Podiensis. Est sub Metropoli Bituti cenfi. Il fe dit eftre exempt : Toutnetpag, 257- L' Euesque de Puy doit vnefut l'an, au Chapitre de fon Eglife vn banquet : Ragueau d. L.

Pasmies; erig. par Boniface VIII. l' an MCC XC. fur l' Ariege, (ad Kurigeram) quinze lieues de Iboulouse. L' Eglise est dedice à Nostre Dame. His

Episcopatus est sub metropoli Tholosana: Tournet pag.252. xx) Apr. L' Eglise est dedice à Nostre Dame. Hic est sub Metropoli Au-

fcenfi : Tournet pag. 265. ( דע

22) Auffun, fur la Saone (ad Ararim fluuium). Est fub Metropoli Lugduriensi. Entre les Euesques suffragans de l'Archeuesque de Lyon, celuy d' Austins off le premier ; lequel, le Siege de Lyon estant vacant, tient la place de l'Archents que, & fair les fruits siens, comme ausi l'Archeuesque de Lyon succede aux droits de l' Euesque d' Auftun decedé. L' Eglife d' Auftun est dedice à S. Lazare : Tousmet pag. 175. & feq. Fattytt, au theatre d'honneur, liu. z. chap. t. pag. 416. L' Euthque d' Autum est aconome né de l'Eucsche de Lyon, lors qu'il vient à vaquer, C aucontraire: Ranchin d. com, 2. pag. 394-

444)OI-

ana) Orleans. L'Eglife est dedice à la S. Croix. Est fub Metropoli Parifienf. Tournet pag. 193. Lubet hic exprimere varias folemnirates, qua, vbi primum ciutatem Aurelianensem ingreditur Episcopus , observari solenti Mercurius Francicus, tom. 18. pag. 812. & feq. describens folemnia introitus anni M DC XXXII. nit: L' Euesque d' Orleans , nommé Denets, fit fon entrée dans S. Eunerte, Abbaye de ladite ville; en laquelle il coucha, apresy auoir fouppé d' vn' pain, & d'vne chopine de vin, selon les conflitucions de l'Eglise d' Orleaus. Le lendemainle clerge l'alta voir & accueillir en ce lieu la, d'oùil alla à S. Agnan, Chanomie Collegiale de la mesme ville, pieds nuds , & renestu d' vne aube blanches Deux Chanoines l' y ayans receu à la porte, luy lierent les mains, puis le menerent dans leur Eglife. Lails lug lauerent les pieds, & le reuestirent de ses habits Pontificaux. Cela fait ils le conduirent en cet effat à quatre chapelains, lesquels le porrerent inques à la derniere porte du cloiftre. Il faut feauoir, qu'ily a quatre Baions , qui font futets de porter l'Euesque d' Orleans , lors qu'il fait fon entrée , depuis ce lieu-la imques à l' Eglise Cathedrale S. Croix. (quibusdam' moribus in Gallia tenentur Barones, Episcoporum clientes, hos sublimes efferte per mediam ciuitatem, cum primum vinusquisque creatus eam diccefis fuæ fedem introierit : atque id eis honoris eft, vt qui huic officio feruiunt, cateros Barones gradu deinde præcedant: Rouffel lib. 8. hiftor. iurud. pontif. c.4. n.25. pag 838.) Le Bailly donc appella lors lesdits Barous, &c. lesquels d' vne mainchaoun vn bras de la chaire , dans laquelle quatre hommes le portoient au lieu d'enx, pers ladite Eglise , luy ayant les mains deliées. Comme il passoit par le marché de la por Renard, voila une grande clameur de personnes, qui crivient misericorde: Luy demandant aussi cost ce que c'estoit? il luy fut dit, que c'estoient quantité de prisonniers criminels, qui demandoient graces. là dessus s'estant informé de leurs' crimes, il commanda que l'on les fift fortir, & qu'ils fuiuiffent la procession, deux' ddeux. Ils' en trouus quatre cens & deux , lesquels y efferent accourin de diners' endroits. Ainfi que l'on approchoit de l' Eglife Sainte Croix, les Chanoines de ladite Eglise sortirent, & vindrent au deuant de leur Euesque, qu'ils emmenerent dans l' Eglife. Aufi toft qu'il fut entré , ils fermerent la porte fur luy, & le prierent deles vouloir conferuer en leurs prinileges , qui estoient , de n'avoir aucun Pouneir fur eux: dequoy l'Euesque ne demeurant pas d'accord , & eux protestans' an contraire, il en fut dreffe proces verbal. Après cela la porte fut onuerte , & le service divin se fit. Après lequel les criminels, qui avoient entendu la messe dans vne chapelle, sortirent dans la court, où il y avoit yn theatre dressé. L' Euesque estant monte destus, leur fit une exhortation par laquelle il les admonesta de lug apporter sertificat, comme ils auroient satufait à partie ciuile, & se seroient confefes, & communiés, auant que d'obsenir leurs lettres d'absolution. Cela estant fait, traitta magnifiquement tous les Ecclefiastiques, & Magistrats. (Episcopus Aurelianus, nomine Denerus, ingressus Abbatiam Euuerti, dica ciuitatis,

bbb) Auxerre. L'Eglise est dedice à S. Estienne. Est hic Episcopatus sub

Metropoli Senonensi: Tournet pag. 191.

Aratus cinitatis.)

ecc) Bayeux, L'Eglise est dediée a Nostre Dame. Episcopatus est sub Metropoli Rothomagenfi : & Episcopus se dicit Decanum Episcoporum istius prouincia: Tournet pag.180. 6 182.

Bayonne. Episcopatus est sub Metropoli Auscorum : Tournet pag-266.

cee) Beauuau, fur la riuiere de Therin (adamnem Tharam). L'Eglife

eft dedice à S. Pierre. Episcopus est sub Metropoli Rhemensi, ac Comes, &c Par Francia, de que supra lib. 2 cap. 25. lit. ff. 6 pp.

fff) Befiers; L' Eglife est dedice à S. Nazare. Episcopatus est sub Metro-

poli Narbonenti: Tournet p.246.

geg) S.Brien. L' Eglife est dediée à S.Brien. Episcopus est sub Metropoli Turonensi: Tournet pag. 187.

hbh) Chaalons fur Saone, Sub Metropoli Lugdunenfi: Tournet, pag-

177. Episcoporum Cabillonensium vitas descripsit Perrus de S. Iuliano. in) Cahors. L' Eglife est dediée à S. Estieune, Episcopatus est sub Metro-

poliBituricenfi: Tourn. p.217.

(hb) Carcaffonne, L' Eglife est dediée à S. Nazare, Episcopatus est sub

Metropoli Narbonensi: Tournet pag. 246.

Ul) Chaftres, ad Auduram, la riniere d'Eures. L' Eglife est dedice à Noffre Dame. (eft fub Metropoli Parifienfi) Tournet, pag. 192. Cette Eglife est feruie par une grande quantité de Ministres , scauoir , septante-cinq Chanoines , & dixfept Dignites : parmy lesquels font fix Archidiacres, qui font le grand Archidiacre, & cenx de Dunon, de Pinferais , de Bloin, de Dreux , & de Vendosme ; quatre Preuofts, scauoir de Normandie, de Mezange, d'Ingre, & d' Anners, viuge quatre Chantres, dix Enfans de Chœur, & vn maiftre de Mufique ; lesquels Chantres fone gages, & outre ce ont dexhuilt petites prebendes affellees; quatorze Marguilliers affeites, & ordinaires , tant Prestres , que Laics. Nul autre que les Chanoines n' a permiffion de dire la Meffe à l'autel du chœur. Le Chapitre ne releue que du Pape pour le frieuel, & pour le remporel il a parcil droiet en fa inflice , que l' Enesque en La fienne : Ranchin d. som. 2. 240.214.

maim) Caftres, ad Acutum fluuium , l' Agouft. L' Eglife eff dediée à S.

Benoiff. Episcoparus sub Metropoli Bituricensi: Tournet pag. 257. mnn) Chaalous fur Marne: L' Eglife est dediée à S. Eftienne. Episcopus est Comes, & Par Francia, (vide supra lib.2.64p. 27, lit. ff. 6 00.) Sub Metropoli-

tano Rhemenfi : Tournet pag. 215. 000) Le Mans, fur la Sarte. L' Eglife est dediée, à S. Iulian. Episcopatus fub Metropoli Turonensi: Tournet pag. 186.

Cofteron, on Sisteron. L' Eglise est dedice à Sainste Marie Maiour.

Eft inb Metropoli Aquenfi: Tournet pag 252.

199) Clermont. L' Eglife est dedice à S. Eftienne. Eft fub Metropoli Bitu-

ricenh: Tournet pag.257.

CES

227) Condom, fur la riviere de la Bayfe (ad Baifam). L' Eglife est dedice à S. Pierre: effoit vn Monaftere de S. Pierre, de l' ordre de S. Benoift , dependant de le Eucsche d'Agen, erigé depuis en Eucsché par le Pape lean XXII. Est sub Archiepiscopatu Burdigalensi : Tournet pag. 262.

sss) Coferans, ou Cauferons de S. Leger. L'Eglife est dediée à S. Leger. Est sub Archiepiscopatu Auscensi: Tournet pag. 265. sts) Con-

\$tt) Contances, vulgo Courances. L'Eglife est dedice à Nostre Dame. Episcopus est sub Archiepiscopo Rothomagensi: Tournet pag. 180.

unu) Cominges. L'Eglife est dedice à S. Bertrand. Est sub Archiepisco.

patu Aulcenli : Tournet pag. 26;.

xxx) Cornouaille. L'Eglife eft dedice à S. Corentin. Eft sub metropoli

Turonenfi: Toutnet pag. 187.

7))) Die L'Eglife eft dedice à Nostre Dame. Est sub metropoli Viennenfi: Tournet pag. 237. Choppinus, in Monastico, remarque, que les Eussteie de Dies & Valence, ont esté vnu, & que l'Eussigne porte le nom, & ristre de Come: Tournet pag. 238.

ZZZ) Dine; ou Digne. L'Eglise est dedice à Nostre Dame. Dinienss Episcopus tient le premier lieu entre les susfragans de l'Archeuesque d'Ambrus, C'par les astes du premier Concile d'Orleans, se trouve qualisse Metropoleies

Malfonio Tournet pag. 254.

aaaa) Dal, i Eglife eft dedice à S. Sanfon. Epifcopus est sub metropalit Turonensis, quod olim courtouerslum; deinde vero ità à Papa indicatum, Daleat Dalenfis, & gaudeat Turonenfis Estelfie. E Panyn, au faceat et d'honnat, sia.; p. 92, 909. & 911. ) & habet sus Pallis, (illad vero à Pontifice Innocentio III. reucoatumi lego, apud Fauyn p. 92, 911.) quod à sum no Pontifice missim illi fuit, sub Salomone, Comite Britannier Aremorices, ingriam ipsus Comitis; & ideo locum habet inter Archiepiscopos: Tourist p. 92, 1877.

bbbb) Eurenx. L'Eglife eft dedice à Nostre Dame. Eft sub metropoli

Rothomagensi: Tournet pag. 180.

ccce) Angoulesme, sur la riuiere de la Charante, ad Carentonum, in tadice montis. Et sub metropoli Burdigalens: Tournet pag. 261.

addd) S. Flour. L'Eglife eft dedice à S. Flour. Eft sub metropoli Bituri-

cenfi: Tournet pag. 258.

ecee) Preim: (vel Feriuls: Merula d. c. 18.) l'Eglife est dediée à S. Man Maisur. Est sub metropoli Aquensi. Episcopus habet iurisdictionem temporalem, ex donatione Comitis Alphonsi, facta anno McCXI. Choppinus

lib, 2. de facra Polit. Tournet pag. 252.

Iff) Glaudeue, Glandeua, fitta est in maritimis Alpibus, le Palai, aust l'Eglife pale, esse no vou de diffund d'une lieué de la ville Royale, diste entre usans, tatrenulles; & ladie: ville de Glandeue oppartenoit aux Seigneurs de la maison de Glandeue; mais les babitants se freen subiette du Roy. & se rediments de la substitut on destits seigneurs, en leur payant certaine somme de denitr-Episcopatus est sub Metropoli Ebrodunens. Tournet pag. 34, & se se.

gSSS) Grafie. L'Eglife est dedice à Nostre Dame. Crasse aux montaignen esloignee d'Antibe de trou lieuës, & fut le Siege d'Antibe transferé à Grasse. LIBRI III. CAPVT VI.

caule qu'elle effoit trop proche de la mer, subiette aux courses des pirates : elle fut rue anec le Siege de Vence, par le Pape l'an MDLXII. Choppin. lib. 2, de facra polit. El lub metropoli Ebrodunen f: Tournet pag. 254.

bbbb) Grenoble, fur la Liziere, ad Ilaram. Eft fub metropoli Viennenfi: Tournet pag. 237. @ porte le nom de Prince : Choppin, lib. 2, de facra

polit. tit 1.

iiii) Letoure: (vel Laifture, Merula d. c. 18.) L'Eglife eft dediée à S.Geruau, & Protau. Eft lub metropoli Auscensi: Tournet pag. 265.

kbkb) Lescar, en Bearn. Est sub metropoli Auscorum : Merula diet. cap. 18.

All) Laon. Episcopus est sub metropoli Rhemensi, Dux & Par Francia: Tournet pag. 215. vide supra lib. 2. cap. 25. lit. ff. & 00.

mmium) Limoges. L'Eglife eft dedice à S. Eftienne. Episcopus est sub

metropolitano Bituricenfi : Tournet pag. 257.

nnun) Leon L'Eglife eft dedice a S. Paul. Eft fub metropoli Turonenfi: Tournet pag. 187,

0000) Lizieux.L'Eglise est dedice à Nostre Dame. Est sub-metropoli Rothomagenfi: Tournet pag. 180.

PPPP) Langres: Episcopus (qui est sub metropolitano Lugdunensi) est Dux, & Par Francia, (vide lupra lib 2. cap. 25. lit. ff. 600. ) nec non Comes montis Saugeonii; Comte de Monfaugeon: Tournet pag. 175.

9999) Lombés. L'Eglife est dedice à Nostre Dame. Episcoparus erectus à Iohanne XXII. Pontifice ; eft sub metropoli Tholosana: Tournet pag. 250. rrrr ) Lodoue, L'Eglife est dediée a S. Fulcran. Est sub metropoli Nat-

bonenfi: Tournet pag. 246.

ssss) Luçon: (aliis Lufion, Lucionenfis, & Luxonienfis.) l'Eglife eft dedice à Noftre Dame. Lucon effore un monaftere, dedice a Noftre Dame, de l'ordre de S. Benoift, du diocefe de Poichers ; mais le Pape Iean XXII. Perigea en Euclebé, eft sub metropoli Burdigalensi : Tournet pag. 262.

REE ) S. Malo. L'Eglife est dedice à S. Vincent. Est sub metropoli Turo-

nenfig Tournet pag. 187.

uuuu) Maguelonne, ab insula Magalone, maris mediterranei, vbi prius fuit sedes Episcopalis, (vide c. per venerabilem, extr. qui filii sint legitimi) que nunc est Mons-Pellulanus; Montpellier. Du regne du Roy Françou, premier du vom, four l'Euesque, Peietier, & l'au de grace MDXXXVI. le Siege Episcopal fut transfere de Maguelonne à Montpellier, (Laquelle auparauant dependoit de Maguctonne, comme il apere par le chap. abolende, de sepuleuris) à cause que ceste ule ssoit l'ordinaire retraitte des escumeurs, & corfeires de la mer du Leuant; quia locus periculolus est propter prædones, inquit Rebuttus, de beneficie, LaCatu detranslatione Episcopatuum. Es neantmoins pour memoire de ceste

ancien-

NOTITIE REGNI FRANCIE 146 ancienne Eglife Cathedrale, les Eucsques de Montpellier, aprés leur treft u font

portes en seguiture a Maguelonne : Fauyn au theatre d'honneur , liu. 2. chap. s. pag. 443. L'Eg'ife eft dedice à S. Pierre. Episcopus est sub metropoli Nathomenfi: Tonrnet pag: 246. 6 feq.

xxxx ) Mullezau effoit vn monaftere de S. Benoift , du diocefe de Pulli. ersplequel fut erigé en Euclibé par le Pape Jean XXII-les Religieux toutes fou rezenant l'habit Monachalt. L'Eglife eft dediée à S. Regnier. Eft sub metropoli

Burdigalenfi : Tournet pag. 261. 6 feq.

marfeille. Eft lub metropoli Arelatenfi : Tournet pag: 241. 2222) Mafcon, ad Ararim: fur la Saone. Eft fub metropoli Luglu-

menfi: Tournet pag. 176.

aanaa) Meanx, fur Marne (ad Matronam flunium ). L'Eglife eff dedie as. Eftrenne. Episcopus est sub metropoli Parifiensi: Tournet pag-195

bbbbb) Mets. L'Eglife eft dediée à Estienne. L'Euesque de Mets estoit anciennement Marque de Neomeny mais ce tiltre fut donné aux Courtes de Vaudemont, par le confentement du S. Pere, auec certaines conditions, l'an MDLIV. Episcopus est sub metropoli Trenirensi: Tournet pag. 2101 quoad spiritua-Ma; in catetis paret Regi Francia : Vide instrumentum pacu Cafareogallicar faci a Monasterii Vest ghalorum, anno MDCXLVIII. S. primo; quod supremumde minium, pag. 26;

etecc) Mende L'Eglife eft dedice à S. Prinat. Eft fub metropoli Bittnicenfi: Tourner pag. 257. Les Eucsques de Mende en Geuaudan ( c'eft vneptpire ville, afife prés la rintere d'Ol, de touter parts environnée des montagnes de Seuenes, au Languedoc ) se disoient iadu Seigneurs sounerains des terres de lui diocefe , c'est pour quoy ils faisoient és festes solennelles porter un sceptre d'orde nant eux, qu'ils faisoient mettre sur l'autel, alors qu'ils celebroient in Pontifica-Abus. Iusques a ce sourd'huy ils portent le tiltre de Comtes de Geunudan, & fe voient en l'hostel Episcopal, & autres lieux de la ville de Mende, plusieurs armes des Euesques d'icelle, couverts d'vn cercle, & couronne de Comte: d'autres ajans deffus vne mitre, d'vn coffe, vn heaume de l'autre, & la croce au mitan, pour monstrer, qu'ils estoient Seigneurs spirituels & temporels du pais; mair depuill Roy s'en est rendu le maistre, soit du gre des Euesques du lieu, ou de quelque autie maniere : Fauyn au theatre d'honneur, liui 2. chap. 11 pag. 270.

ddddd): Mirepoix, erige en Eucfché par lean XXII. L'Eglife sft dedicte S. Maurite. Pertinet ad metropolim Tholosanam : Tournet pag. 250.

eecee) Montauban, erigé en Euesche par le mesme Pape Iean XXII.il effoir auparauant du diocese de Cahors, nunt sub metropoli Tholosana. Ecelefia dedicata S: Martino: Tournet pag. 250.

fff) Theronenue. Huius fedes Teroana Morinorum, Bononiam eff manslaca: Merula d. c. 18. Thereuenne, ancienne ville, a efté ruince du tout par

fles guerres d'Espagne. Et au lieu de l'Euesché, qui y estoit estably, trou Eueschés furent eriges, fanoir, celuy de S. Omer, d'Tpres , & de Bolongue , qui obest au Roy de France. Episcopatus est sub metropoli Rhemensi: Tournet pag. 186.

Egggg) Nantes. L'Eglise est dedice à Nostre Dame. Episcopatus petti-

net ad metropolim Narbonensem : Tournet pag. 246.

hbbbb) Nismes. L'Eglise est dedice à Nostre Dame. Episcopatus perti-

net ad metropolim Narboneniem: Tournet pag. 246.

iiiii) Neuers. L'Eglise est dedice à S. Cyr. Les dignités, qui sont en l'Eglife Cathedrale de Neuers, sone en cet ordre le Thresorier, le Chantre, l'Archidiacre de Desize. Les offices, ou personats, le Secretain, & le Scholastique, qui est le Maistre, ayant la surintendance des Escoles. Le Thresorier , par ancienne vsance, a droit d'entrer au chœur, & avoir sa séance en la placeordinaire, ajant l'espée au cofté, & l'oifeau sur le poing, oft ant botté, & esperonné; Coquille en l'histoire dupais, & Duché de Niuernou, pag. 80. Dominus terræ de Cors les Barres, debet pottate Episcopum Niuernensem in primo aduentu suo ab Ecclesia B. Cyrici Niuernensis: wide Philippe Labbe com. z. de l'allsance Chronolog. chap dern des mestanges curieux, 5.14. pag. 667. Episcopus Niuernensis est Sub metropoli Senonenfi: Tournet pag. 191.

httk) Noyon fur Offe. Eft lub metropoli Rhemenli : Tournet

\$49.215.

Alli) Oleron, en Bearn, sur la Gaue. L'Eglise est dedice à Nostre Dame, Episcopus subest metropolitano Auscensi: Tourner pag. 265.

mmmmm) S. Papoul, fur la reniere de Lers, fept lieues de Thouloufe,a oficerigéen Eucschépar le Pape Ican XXII. L'Eglise est dedice à S. Papoul. Pet-

tinet ad metropolim Tholosanam; Tournet pag. 250.

nnnnn) "Periquenx, fur la riviere de l'Isle, ad Elbam, fine Islam. L'Eglifeeft dedice as Eftienne. Est sich Archiepiscopatu Burdigalensi: Tournet

.0000) Poifiers, fur le Clan Eft fub metropoli Burdigalenfi: Tournet P42. 262.

PPPPP) S. Pons. L'Eglifeeft dedice à S. Pons. Episcopus est sub Archiepiscopo Narbonensi: Tournet pag. 247.

99499) Rennes. L'Eglifeest dedice à S. Pierre : Episcopus est sub metropoli Turonenfi: Tournet pag. 186.

rrrr) Ries. L'Eglise est dediée à S. Maxime. Est sub metropoli Aquenfi: Tournet 252.

ssss) Rieux; erigé en Eucsché par le Pape Ican XXII. L'Eglise est dediée à S. Mesme, ou Maxime. Est sub metropoli Tholosana : Tournet pag. 250.

titit) Rhodés. L'Eglise est dedice à S. Este nue. Episcopus dependet ab Archiepiscopo Bituricensi: Tournet pag. 257 инини)

пинии). Sees, ou Sais, sur la riniere de Sarte (ad Sartam flusium). L'Eglise est dediée à S. Geruais, & Protais. Est sub mettopoli Rothomagens. Toutnet pag. 180.

xxxxx) Soues. L'Eglife oft dedice à S. Augustin. Pertinet ad n sp

lim Ebrodunensem: Tournet pag. 254.

yyyy) Sarlat. L' Eglise est dedice à Saint Sacerdot, ancien Enesque de Sarlat. Pertinerad metropolim Burdigalensem: Tournet pag, 262.

zzzzz) Senlis-L'Eglise est dedice à Nostre Dame. Pertinet ad metropo-

lim Rhemensem : Tournet pag. 215.

ananal) Suifon, L'Egife el Médiée à S. Gernais, & S. Prainis, Eure Les Europoes fuffragans de l'Archaesopre de Rheimis, l'Europue de Suifon ellersmier; ce qui fe verifie par meauciène inféription, offrite en gréfie lette fat l'égife de S. German, & S. Promis V. A. B. S. de B. E. T. Verre H. & C. Post-RIEMOS PRIM A 3 B. D. R. E. T. Courtee pag. 177,

bbbbbb) Turbe. L'Eglese est dediée à Nostre Dame. Episcopus est Suffre

ganeus Archiepiscopi Auscenfis: Tournet pag. 266.

estees) Tolon. Sub metropoli Arelatenfi: Tournet pag: 241.
daldddd) S. Paul de Triessim. Elf fub metropoli Arelatenfi: Tournet page: 245.
estees) Trojet, fur seine. L'Eglife ell dedice à S. Pierre. Spechatad metropolim Senonensem: Tournet page: 151.

fffff) Triguet. L'Eglife est dedice à Sainet Tubal; Sub metropoli Tuto-

nensi : Tournet pag. 187.

gggggg) Tonl. L'Eglife ell dedice à 3. Ellienne. Episcopus est sustrasses and archiepiscopus Treutrensis; in cateris agnoscir Regem. Francis po dominosdet, instrument, pacis Cesarcogallica, 5, primo, quod supremum duninium, pac. 26.

hbbbbb) Tulles, en Limofin, près d'une petite riuiere, qui se rend in Vezetim, la Veze. L'Eglise est dedree à S. Martin. Episcopus est Suffraganeus Archiepiscopi Bituricensis: Tournet pag. 258. Est nouus Episcopaus, de-

minutus de Lemouicensi: Merula d. cap. 18.

iiiii) Vabros, en Rouergue. L'Eglife est dediée à S. Essienne. Est sibme tropoli Bituricensi: Tournet pag. 257. Nouus Episcopatus ex monasterio

abscissus à Rutens: Merula d.c. 18.

hkkkk. Valence L'églife îl dedice à S. Apollinaire. Choppin in Me nafico, remarque, que les Euclobés, de Dre, & de Valence, one esté rous, & su Pauesque porre le nom, & titre de Come de Palence & Dre. I de fiellégend temporel de la ville, & de son mandement, comme aussi de Liuren, Coriol, Mir mande, Clion, Viclas, Montacenters, Beaumont, ditxan, & Chastleau, eus d'a liste L'Eglife Castredate compose de XIV. Chanoines, comprise tedigineis, sura dilium baute, mojenne & basse, indivise auec celle de l'Eucque, sur tous les Chavi-

ESI:

nes, babitues, & officiers de l'Eglise, & pour l'exercer elle y a luge, Procureur de office, & autres suppolls: Ranchin d, tom, 2. pag. 381. Eft autem fub metropoh Viennenfi : Tournet pag. 238.

WILL) Gap: (Vapinentis, vel Vapieritis, vel Gappicentis.) L'Eglife eff dedice i S. Marie Maiour. Eft sub metropoli Aquenti: Tournet pag. 252.

mmmmmm) Bafas. L'Eglife eft dedice a S. lean Bapeifle. Eft fub metropoli Aufcena: Tournet pag. 265.

nnnnnu) La Vaur; erige en Euesche par le Pape Ican XXII. L'Eglise est dedice à S. Alain. Sub metropoli Tholosana : Tournet pag. 250.

000000 ) Vfets. L'Eglife eft dediée à 3. Theodores. Episcopus est suffra-

ganeus Archiepiscopi Narbonensis: Tournet pag. 246. PPPPPP). Vannes. L'Eglise est dedice à S. Pierre. Sub metropoli Tu-

tonenfi : Tournet pag. 186.

999999) Vence; Sub metropoli Ebrodunenfi: Tourner pag, 254. rrrrrr ). Verdun, fur la Meufe. L'Eglife eft dediée à Noftre Dame, Eptscopus est suffraganeus Archiepiscopi Treuirensis: Tournet pag. 211. in ciuilibus lubest Regi Franciæ, cui præstat iuramentum fidelitatis: d. instrum. pace Cafareogailica, S. reflituatur in poffesionem , pag. 26.

sssss) Viniers. L'Eglife eft dedice à S. Vinceni. Eft fub metropoli Vien-

nonfi: pag. 237.

ttitt) Sainctes, ou Xaintes, ville capitale de la province de Xaintogne, fur la Charente; fous la Metropole de Bourdeaux. L'Eglife est dedice à S. Pierre: Tournet pag. 261.

unnun) Merula diet. cap. 12.

xxxxxx) Auguen. Metropolis noua, à Pontificibus Romanis instituta, cum an: ea fuffragaretur Viennæ : Merula d. c. 18.

ITTITY) Carpeniras.

ZZZZZZ) Cauaillon du Comtati

aasaasa) Vsison.

bbbbbbb) Orange; Aurage indigenis dicitur.

ceccece) Autor du Cabinet du Roy, numerat cent trente deux mille paroiffes. vide fupra, hoc libro, cap. 5. lit. ii. Le Parochie yn millione, & DCC. computate DCCXL. Badie: Machiavelli, ne' rittrati di Francia, pag. 125. Specialius de Parochiis Franciæ agit Autor libri, des Eflats, Empires & Princi-Pautes, du monde, au discours de la France, n. 28.

| L'Exefebé de | Paris comprend 600.     |             | Chartres | 6900   |
|--------------|-------------------------|-------------|----------|--------|
|              | paroiffes, ou clochers, |             | Soiffen. | 380.   |
|              | compru les hanie-       | L'Eucschéde | Веаниан  | 592.   |
|              | AHX.                    |             | Noyon    | 404.   |
|              | Meaux. 610.             |             | Bolongne | 460-   |
|              |                         | * *         | -        | Amieno |

800.

325.

204.

211. Die, maintenant joint à Valence

14%

170-

185. AIX

Valence

Ambrun

Briançon

Digne

Gap

|              | 4.73.1.5        | .000. | 4 |
|--------------|-----------------|-------|---|
|              | Tours           | 1035. | ı |
|              | Postiers        | 709.  | ŀ |
|              | Mans            | 451.  | ۱ |
|              | Lusson          | 21,.  | Ļ |
|              | Bourges         | 1260. | ı |
|              | Neuers          | 211.  | ı |
|              | Limoges         | .411. | ١ |
|              | Angoulesmes     | .411. | ł |
|              | Clermont        | 306.  | ŧ |
|              | Lyon            | 411-  | ı |
|              | Masion          | 307.  | İ |
|              | Chadlon         | 420.  | l |
| L'Euefche de | Authun          | 1300. | L |
| -            | Auxerre         | 460.  | ľ |
|              | Erés            | 960.  | i |
|              | Senlis          | 211.  | l |
| 1            | Rouen           | I338. | i |
| 1            | Caen            | 509.  | l |
|              | Alençon         | 390.  | ! |
| 1            | Eureux          | 355.  | l |
|              | Nantes          | 385.  |   |
| 1 1          | Rhennes         | 4,0.  |   |
|              | Vannes          | 405.  |   |
|              | Bayeux          | 211.  |   |
|              | Scés            | 213.  |   |
|              | Constance       | 319.  |   |
|              | Auranches       | 362.  |   |
|              | Trignée         | 307.  |   |
|              | S. Malo         | 314.  |   |
| 1            | Quinpercorentia | 202.  |   |
|              | Xaintes         | 291.  |   |
|              | Perigueux       | 302.  |   |
|              | Langres         | 960.  |   |
|              |                 | 200.1 |   |

IfI

L'Enefché de | Aix 800. L'Encfibe de | Cifteron 200: Arles Marfeille Tempore Henrici II. Regis numerus parceciarum extitit xxIV M. Dece-Axvii. prater Burgundiones, ac Pictones: Bodinus de Republic. lib. 6. c. 2. pag. 1039.

daddddd) Autor du Cabiner du Koy, pag 5. numerat mille quadringentas & quinquaginta fex Abbattas monachoi um; ac quingentas fexaginta leptem Abbatias & Prioratus momalium. Altter de la Nouë, en fes destours politiques, & militaires, au dife. 20: pag, milit 509: nempe, enuiron fix cens cinquante Abbayes de l'ordre de S. Bernard, & de S. Benosft, ornecs de tres bonnes cusfines ; & plus de deux mille, cinq cens Prieures Bodinas lib. 5. de Republe cap. 1. pag. 830. numerat quingentos, & quadraginta octo Abbates.

eccecee) Autor dichi libri , du Cabiner du Roj, liu. 1. pag. 5. numerat

douze mille, trois ceur vingt deux Priores.

fffff) Idem autor d. pag. f. numerat deux cens cinquante neuf Commanderies, on Priores des Cheualiers des Vordre S. lean de lerufalem, ou de Malte. Or ces Chinaliers font au nombre des Religieux, & ont failt væu de pauuret é: Louer, lettre C. chap. S. Mayn. liu't chap. 17. d'obedience, & chaflete. Vide Loylean des ordres chap. 3. n. 63. & feqq. Il n. f en France qu' vn feul Prieur ou Commandeur de l'ordre des Cheualiers de Nostre Dame d'Allemagne, dirs Teutoniques, qui est en la Commanderie ou Cheualerie du S. Esfrit de l'Hospital d'Auton, en la basse Bretagne, diocese de Vennes: Choppin des droits des Religieux,

& monasteres, liu. 2. tit. 1. n. 25. pag-297.

Ŕ

gegagg.) Historici fane multi (verba funt Azorii Inflitut, moral. 10m.1. lib. 12. cap. 6: pag. 1290.) literis prodiderunt, nobiliffimi & digniffimi ordinis Templanorum excidium, quod alii damnant, alii veto probant, alli in dubium vocant. Nam quidam iure deletos Templarios scribunt, ob impiam teligionem, ob nefatia flagitia, & turpia quadam, & oblectina eo-Yum vitia; denique ob læfæ maieltatis crimen. Sic Platina in vita Clementu V. Polydot. Virgil. de inuentor, rer. lib: 7. cap. 5. Volateran. Comment. lib. 21. Æmil. de rebus Francor. lib. 7. Gaguin. lib. 7. de rebus Francorum. Alii vero tradidere, eos Philippi Francorum Regis attaritia, & iniquitate, infontesdamnatos, Ita Iacob, Mogunt, Sabellicus, Naucletus, Ioh, Boccatius, Alberic, in dictionario lit, T. air Ordo Templatiorum euersus suit tempore Clementis V. instante Rege Francia, &, sicuraudiui ab vno qui fuit examinator tellium, & caulæ', contra instituam, & mihi dixit, ipsum Clementem hee protuiffe: Eth non per viam inflitiz potest destrui, destruatur per viamexpedientia, ne scandalizetur charus filius noster Rex Francia. Hae: ille ad verbum. Sed potuit ille examinator testium, & causa, decipi Referam breuter quod (cripferit illorum) temporum (criptor, Johannes Villa-

142 neus lib. 2. cap, 92. hiffor. Florent. à quo Antoninus part. 3. hiffor, tit. 21, 5.4 &alii, acceperunt. Cum Pictanii Clemens V. commoraretur, Philippus Francorum Rex, vulgo cognominatus Pulcher, aulicorum fuafionibusadductus, & spe lucri permotus, Templariorum ordinem accusauit. Intium mali ortum est à Priore Monfalconis, in agro Tholosano, & Nosfo, exule Florentino: quorum hic à Pratore Parifienfi multorum criminum reus fueratin carcerem coniectus; ille, ob hæreleos, & sceleratæ, atque perditz vitæ crimen suspectus, perpetuo carceri addictus. Hi duo, de libertate, acvita folliciti, crimina confinxerunt, ob que ordo Templariorum, Christiano nomini, ac Reipublicæ vtilis, deleretur: ipsi vero è carcere emissi infelici vitæ exitu periere. Noflus enim, ob aliam causam à carnifice strangulatus, interiit. Prior proditione necatuseft. Cum perditiffimi homines crimina inaudita commenti effent, viros pios accufarunt. Accufationis capita procurator fisci Regii, ad Regem scripta, Pictauium misit, quæ ille, auaritia motus, pro veris habuit, delatoribus libertate, & venia donatis. A Pontifice Clemente V. cum adhuc Pictauii effet, impetrauit, vt totius ordinis Templariorum euersionem polliceretur. Vna literarum significatione tota Francia comprehensi sunt, & fiscus Regius in corum fundos, possessiones, ac se mouentes, mobilesque res, manuminiecit. Lutetiæ Magister Templis Iacobus Mola, Burgundus, cum quinquaginta nouem Equitibus fociis, capitur, & in carcerem traditur. Arguebatur hæreleos, impietatis, fæderis cum Turcis, Christiani nominis hostibus, initi; nefariæ, & auersæ libidinis, contemptæ crucis, & Christi Domini imaginis sputo, lotio, & pedibus fodatæ; læsæ maiestatis, honoris, qui Virgini, Dei genetrici, & superis, sanctisque cœli habitatoribus, debetur, abiecti, & tandem religionis Christianæ penitus abnegatæ. Quæstione habita sæpe rorti, nihil huiusmodi de se, & de sociis confessi sunt, quin insontes sele, piosque Templarios Equites constantissime testabantur, Macerati longo carcere, quinquaginta sex, totidem modice distantibus palis alligati, à lento igne tostissunt; professi insontes se mori, & amicis & consanguineis eorum frustra monentibus, vt spem veniæ, si crimen agnoscerent, & faterentur, ab Rege propositam amplecterentur. Supererant quatuor, Iacobus Mola, frater Delphini Principis Viennenfium, Hugo Peraldus, &, cuius nomen historici non prodiderunt, quidam olim Regiægazæ custos. Hi Pictauium vincti ad Pontificem, & Regem tracti funt, vbi propolita vitz (pe, & impunitate, aliquid de le confel-È, Lutetiam reducuntur, duobus Cardinalibus missis, qui enersionis decretum, à Pontifice factum, publice recitarent, & vinctos, de se confessos.aliqua pœna mulcarent. Præ foribus templi Virginis ex theatro, id decreium Cardinales, vinctis præsentibus, & circum fusa ingenti multitudine, recitare iusserunt, lbi Iacobus Mola Magister Templi, ad supplicium productus,&

Try

proposita vita spe, si qua in custo dia fassus de se suisque sociis suerat, meno auoque confessus veniam publice peteret; facto filentio, negauit omnino vera elle, qua de Templatiorum harefi, & aliis criminibus recitata effent: Ordinem illum elle Catholicum, iustum, & sanctum, & se dignum extremo Supplicio, paratumque id subire, & vitro deposcere, qui , vitæ dulcedine, ampia de le, ac fociis, Pontifice & Rege suadentibus, Pictauii confessus esset. Ergo nunc, inquit, supremis rebus meis, cum locum mendacio dare nefas sit, ex animo, vereque fateor, me ingens in me, meosque socios, scelus admissile, qui in gratiam, quorum minime decuit, & spe vitæsimpia flagicia, & scelera, ad tormenta ementitus sum in ordinem meum, de Christiana religione optime meritum. Nec mihi nunc vita opus est precaria, & nouo. fuper vetus, mendacio retenta. Dimissa concione, vincti in tetrum carceremretruduntur, quos Rex ad supplicium productos lento igne torreriiussit. Mola, & frater Delphini, constantissime supplicium pertulere. Nam rogo impoliti, & admoto paulatim igne primotibus, pedibus, ad exprimendam scelerum confessionem, nec tunc quidem, cum, reliquo corpore depasto, vitalia sedo nitore torrerentur, ab huius orationis constantia desciuerunt, aut mutatæ mentis vllam fignificationem præbuerunt, illa tantum voce edita, qua ab omnibus audiretur; Templariorum ordinem Catholicum effe, iustum & sanctum. Peraldus vero, & ille olim Regius quastor, prafentis supplicii metu petterriti, affirmarunt vera este, quæ coram Rege & Pontifice de Templariis protulissent : qui solutis vinculis dimissi, infelici. postero die vita exitu absumpti, perierunt. Nocte, supplicium secuta, Monachi, aliique religiosi homines, Molæ, & Fracris Delphini Viennensis, veluti facros Martyrum cineres collegere. Hac ex Iohanne Villaneo. In posfessionem bonorum Templariorum Regius fiscus iuit, rebusque se mouentibus, atque mobilibus à fisco retentis; que solo continerentur, Pontificis decreto, S Iohannis Hospitaliarus Equitibus affignata funt. Quid ergo hic dicendum; fueruntne Templarii iure damnati? In Castella Salmantica, vt refert Iohan. Mariana, de Rebus Hifban-lib.15. cap. 10. viidecim Epilcoporum Connentus est habitus, de Templariis quastione agitata, & causa cognita, pro eorum innocentia pronunciatum est, communi Patrum suffragio; ad Pontificem Romanum reiecta totius rei summa deliberatio est, & ea contra Patrum decretum valuit. Moguntiæ itidem, in Germania, vt testatur Nauclerus, in Chronic. volum. 2. generat. 44. & narrat Æmil. de robus Francor. lib. 8. frequens Patrum consellus habitus est, vt, ius Iu Pontificis, de Templatiorum causa ageretur. Hugo, cum viginti ordinis sui sociis Militibus, in eum conuentum irrupille fertur, & clara voce teltatus, fi quid granius in eum ordinem ellet decretum, se Pontificem maximum, Clementis successorem, appellare. Ferocia, & metu corum deterriti Patres, bono

animo eos esse iusserunt. Clemente certiore literis facto, ius de integro marendi, & statuendi Archiepiscopo Moguntino demandante, causa Templariorum cognita est. Patres eos crimine liberos, ac proinde innocentes, suis fuffragiisiudicarunt. At in Viennenfi Concilio generali, coram Pontifice Romano, causa Templariorum cognita, decretum est, vt eorum nomen, & ordo, penitus è medio tolleretur. Seuerum ac durum decretum quibusdam visum est. Aliorum iudicio verifirnile est, nec ea delicta in omnes pronincias perualiste, nec fingulos contaminaste, & Templarios aliqua ex parte insontes fuisse, & Pontificem, vna cum Concilio Patrum, juxta allegata & approbata, in iudicio sententiam tulisse, qua capitis condemnari inte potuerunt: & Regem (quod etiam Gallici fcriptores confitentut) lucri auiditate, & aulicorum allentationibus, deceptum, conficta fortassisaliqua, improborum hominum mendaciis, crimina, pro veris habuifle. Defendunt à calumnia, & crimine, Templarios, Villaneus, Antoninus, Albericus, & alii; sed eos Romani Pontificis sententia, Concilii Viennensis decretum fama frequens, communis fere omnium fenfus, damnat. Ego (addit Azotius ) longe multo probabilius existimo, eos iustis de causis damnatos fuille. Non enim verifimile eft, Romanum Pontificem totum corum ordinem fime iusta causa penitus deleuisse. Rationes pro contraque enarrat Scipion du Pleix tom. z. de l'histoire generale de France, pag. 403. & fegg. n. 11. 6 12. fententiam pro iusta venditat Choppinus des droits des religieux, lib.2. tit. 1.n.25-P49.236.

hbbbbbb) Autor, du Cabinet du Roy liu.1. pag. 5. scribit in Francia dats fept cens Conuens, tant des Cordelvers, lacopins, Carmes, Augustins, Ensumés, Ce-

Leftins, lefuiftes, & autres religions.

imini) Ordines Clericorum funt, vel seculates, vel regulates; ordines clericorum funt, vel seculates, vel ordines cha, n.6.0 fequ, ac de cegolacibus edum capten, q.a.0 fequentibus : vbu eso in quinque classes diudit; nempe, (Hermites, se Religios, el Chanomes Regulates, Mendican, vel ses frees Chemites, se Religios, el Chanomes Regulates, Mendicantes, & Equites frattes. Prime loc sunt Etermite, semmelte plus anciens, of anxiques semiente proprement le vom le soway cis qui signisse fittare. Et son cetx, qui à l'imitation de session de S. sem Baptis, es retiront d'ann let deserts, pour vaques plus librement al a contemplation: its sont ampliques pellés anx, quera, id est, seccentes, & incept. chi etter est pag galque yen metten S. Peals, con la Tebrisie, of S. siliation, en la Palessine. Etence rang galque yen metten S. Ellicorum, accuse qu'il se retiro aux deserte d'Egypte. Ces stemintes yen tamana es se saliront aux trois vous: voire que spau qu'a vous vorse de prenunt le nom, c'l'habit, pour gueus' prin son tento africate compatium, qui co prenunt le nom, c'l'habit, pour gueus' più son tento africate commette de prenunt le nom, c'l'habit, pour gueus' più son se con se successione de la contra d

außin' ont-ils point de certaine reigle de vie , ains la forment , l'augmourent , & relaschent à denotion, voire la quistent tont à faitt, quandils veulent, sans reprebenfion, combien que ce ne foit suns note d'inconftance : Ce qui effoit general du temps de Instinian, en com moines: Nouell.5. cap.4. (2.) l'appelle Religieux, ceux qui ont une certaine reigle de viure en communaute, qui font en nos liures appelles xono Balai & voro Silai. Ce qui femble auoir efté introduit au Christianume, a la imitation des Effeans ; qui eftoit une fecte de luifs fort deuote, dont Philon dans Eusebe, de praparat. Euangel. raconte au long la forme de vie, toute semblable à celle de nos religieux : Et fut premierement practiquée par S. Anthoine , en la Thebaide, par Sainte Benoift en Italie, & en Grece, par S. Bafile : Lequel fut celuy. qui le premier les obligea aux trois vœus, que nous disons estre essentiaux à la religion, fauoir est obedience, chaftere, & pauurere: qui est en fomme vne refignation , d' abandonnement , qui fe faict , pour l' honneur de Dieu , des trois fortes de biens, dont l'homme est doue, en ce moude : L'obedience concernant l'ame, la chifetéle corps, & la panureté les biens de fortune. Et de cenx-69 en a tant d'ordres, c'est à dire, de diuerses reigles , qu' il seroit long , & malaisé de les rapporter toutes. Polydore Vergile , en son sixiesme liur en rapporte la plus-part, & leliure italien, intitulé Piazza vniuerfale. (3.) Main, d'autant que ces Religieux n'efto-Jene pa: anciennemene promeus aux ordres Ecclefiastiques, aliag; causa etat Cletici, alia monachi, die S. Hieresme, mefme, y eftant promeus, falloit qu' ils quittaffent le monaftere, can. nemo, 16, q. t. Quoy que ce foit, ils effoient incapables de faire les fonttions Ecclesiastiques hors de leurs Monasteres: can, placuit. can, interdicimus, & can. iuxta,16. q.1. c'est pourquoy S, Augustin ayant rangé à la vie Religieuse les Prestres babitués de son Eglise d'Hippone, qui estoient chargés de l'administration des Sacramens, & autres fonctions Ecclefiastiques, ne les appella pas moines,ny religieux, ains Chanoines, c'est dire, aftraints à certaine reigle de vie, qui estoit meslée de clericature, & de la pure vie monastique; & sette vie fut appellee la vie Apoftolique; pource que les Apoftres viuoient en commun, gardoient la Paurrete, obedience, & chasteté, & parmy cela administroient les Sacramens. C'est Pourquoy S. Ihomas refere l'origine des changines reguliers aux Apostres, & dit que S. Augustin n' en fift que renouneller , & redreffer l' ordre. Quoy qu'il soit, cest ordre fut trouné si ville, & si honorable, qu'il n'y eut, à succession de temps, l'Eglise Cathedrale qui n'euft ces chanoines; qui lors de cefte premiere inflitution viuoient tom comme Religieux, eftans aftraints aux trou vœus, & mefme gardans la cloflure : comme now font foy leurs cloiftres, le nom de frere, dont ils s'entr'appellent, leur chappe d'hyuer, garnie de froc, leur pain de chapiere, leurs heures Canonicales, & leurs matines nosturnes, qui encor font demeurées en aucunes Eglifes, bref, leur renenu en commun. Man peu à peu leur opulence les ayant faiet relascher de ceste austerité, ils se sont dispensés de la panureté, lors du partage des biens Ecclefiastiques, & par consequent de l'obedience, done la closture fais par-

#### NOTITIE REGNI FRANCIE

356

Bie: & ainfiont conuerty leur ordre en benefice. Partant ceux, qui font dementis fermes en leur premiere institution, & en l'observance de la reigle de S. augustin, le sont nommes chanoines reguliers, à la distinction des autres, qui n'observans plus leur reigle, se sont nommes seculiers : Combien qu' à la lettre, chanoine, & regulier , figuifient mefme chofe; l' vn eu Grec, & l' autre en Latin ; de forte, qu'à wray dire, c'eft vne gemination superflue, nai S'is To auto. (4.) Par aprés sont vinus en vlage les ordres des Mendians, qui outre le vœu de paunreté el qui nelieles Religioux qu' en particulier, pource qu' en commun ils penuent tenir tant depoffesions qu'ils en trouuent) ont vouela mendicité, c'est à dire, de ne viure quele atimolnes : Estant notoire la differente entre menta, nai maxir, c'est à dire,entre le pauure, & le meudiant : & pour ceft effet, ceux-cy voitent la mendicité, tant en particulier, qu'en commun', leur ordre eftant incapable de poffeder aucuns immeubles. (5.) Finalement cutre les ordres reguliers font ceux des fiets Cheualiers, foit de S.tean de Hierufalem , que nous appellons Hofbitaliers; ou Cheualurs de Malte, soit des Chenaliers Tentons, des Chenaliers porte-glaines, & du Cheualiers de lesus Christides Commandeurs de S. Anthoine, de ceux de S. Lazette & Autres semblable, srapportes parement par Polydore Vergile, & par l'autim della Piazza vmuerfale.) tanquam antiquiores, az quibus proprie conuenit nomen monachorum, quod solitarium notat Sunt vero illi qui ad imitationem Heliæ, aur S. Iohannis Baptistæ, in deserta secedebant, quo libetius contemplationi rerum facrarum vacarent. Quales fuerunt S. Paulus in Thebaide, & S. Hilarion , in Palastina. Hunc in numerum alii etiam refetunt S.Hieronymum, quod in deserta Ægypti se receperit: Eremitæ ilsi nunquam tribus votis onerati fuerunt, necetiam pauci ifti, qui ex veris nobis luperfunt, (excludo ab eorum numero vagantes; & gerulos de rogatum, idelliimportunos stipis exactores, qui habitum & nomen assumunt, quo liberius mendicent) illis, vt puto, constringuntur. Certam quoque regulamvitz non habent, fed illam formant pro denotione, augent, & diminuent, imo omnino ab ea recedunt, ad placitum, fine reprehenfione, quanquam non fine nota inconstantia: quod tempore Iustiniani, omnibus Monachis est commune; Novell. s.c. 4.11. Porto religiofos nomino eos, qui viuunt sub certa regula in communione; in libris nostris appellantur xoveहिन्द्ये & उपन्देशको Videntur inter Christianos introducti fuisse ad imitationem Essarorum, qua erat secta inter ludicos admodum deuota; de qua Philon apud Eusebiumde praparat. Enangelica, prolixe refert formam vitæ, omnino cum nostrisrel giolis convenientem. Primum hæc vsu observata suir à S. Antonio, in Thebaide; à S. Benedicto, in Italia; in Gracia à S Basilio; qui capit introducere tria vota, quæ dicimus ellentialia religiosis, nempe, obedientiæ, castitatis, & paupertatis. His, in honorem Dei, fit refignatio, & abdicatio, trium bonorum, quibus homo in hoc mundo dotatus est ; obedientia concernit

animam.

animam; castitas, corpus; paupertas, bona fortuna. Atque horum tot finse ordines, dinersarum regularum, vt difficile, & longum foret, omnes recenfere; videri potest Polydorus Virgilius lib: 6. de inuenter. rer. & liber Iralicus, cuius tubrum, Piazza vniuerfale. III. Verum quoniam hi religiofi antiquitus non promonebantur ad ordines Ecclefiafricos, alia que caufa erat Clerici, alia monachi, vt dicit S. Hieronymus; ac vbi promouebantur ad eosdem, cogebantus relinquere monasterium : can. nemo, 16: q. 1: ant quicquid fuetit, erant inhabiles exercere functiones Ecclesiasticas extra monasterias fua: can placuit, can interdicimus, & can iuxta, 16: q-1, vnde S: Augustinus, postquam advitam religiosorum reduxerat Sacerdotes Ecclesia sua Hipponensis, quibus incumbebar onus administrationis Sacramentorum, & aliarum functionum Ecclesiasticarum, illos non appellanit Monachos, nec religiolos, verum Canonicos, id est, adstrictos cercæ regulæ vitæ, quæ erat mixtæ ex clericatura, & pura vita monastica. Fuit hec appellata vita Apostolica, quod Apostoli vixerint in communione, obseruarint paupertatem, obedientiam & castitatem, ac simul administrauerint sacramental. Propterea! \$ Thomas originem Canonicorum regularium refertad Apostolos, aitque S. Augustinum tantum eos renouasse , atque ordinem restituisse. Vicunque fit, ordo hic tam vtilis, & honorabilis habitus fuit, vt fuccessu temporis non fuerit vlla Ecclesia Cathedralis, que non habuerit eiusmodi Canonicos, qui tempore primæ institutionis omnes ducebant vitam religiosorum, tribus vous innodati, ac viuentes in claustris. Cuius rei fidem faciunt illorum monasteria, nomen fratris, quo se inuicem compellant, illorum trabea hyemalis, cui adfutum est scapulare monachale, panis capitularis, horæ Cano:nica, ac maturina nocturna, qua adhue in nonnullis Ecclesis in vsu remanserunt ; nec non communio redituum. Verum, posteaquam opulentia eos fecit recedere ab illa austeritate, valedixerunt paupertati, tunc, quando bona Ecclesiastica fuerunt divisa, ac consequenter obedientia, cuius pars est claustralis vita: atque sic ordinem converterunt in beneficium. Hinc illi, qui firmiter inhæferunt primæ institutioni, ac obsertuantiæ regulæ S. Augultini, appellantur Canonici regulares, quo diftinguantur ab illis, qui regulam non observantes, nominantur canonici seculares: licet secundum literam canonicus, & regularis , vnum idem que fignificent, illud in Graca, hocin Latina lingua, ita, si veritatem expendimus, est geminatio superflua, xaish re eurò. IV. Postea vsu introducti fuerunt ordines Mendicantium qui vitta votum paupertatis (quod Religiofos non ligat, nifi in particulari; nam communionem quod attinet, & collegium, tot bona tenere pollunt, quot illis obuenium) etiam vonerunt mendicitatem, hoc eff, quod nolint viuere, nili ex eleemolynis. Nota elt differentia inter minnta nai mla cir, id elt. inter pauperem,& mendicum. Atque hune in finem hi vouent mendicitasem, stam in particulari, quam communi, cum ordo illorum nequest politdere immobilia. V. Denique inter ordines regulares sint etiam frattes Equites, sine sint. Sohannis Hierosolymuani; quos appellamus Hospitalasios, aut Equites Melitensses: sine sint Teutonici, sine Equites gladio crustati. Equites Edie Chriffi, Commendatarii S. Antonii, S. Lazari, & similes dequibus agit. Polydorus Virgilius, ac Autor della Piazza muersalas sine sini printer sine.

kkkkkkk) Nomen Iesuitarum, quod à nomine Iesu sibi attribuerunt, artogantiz perquam magnæ argumentum elle, multis videtur; contra quos Aylum acuit Scipion du Pleix, tom.3. de l'histoire generale de France, pag. 845. n. 9. le ne fçay (ait) s'al y a plus d'ignorance, que de malice, en ceux qui blument les lefuifes d'auoir pru ce nom , comme trop arrogant, au lieu de fecontenter de celuy d'Ignatiens, le prenant de leur fondateur, al' exemple de la plus part des autres ordres de Religieux. Car outre que ce ne font pas cux-mefines, qui ont impofé ce nom à leur ordre, mais la voix des peuples Chrestiens, & en suite les sonnerains Pontifes, & mesme le Concile Occumenique de Trente, il n'y aen cela n fast, ny arrogance quelconque; si ce n' est que par mesme raison un vucille dire, que nous sommes tous presomptueux, & arrogans, de nous qualifier Chrestiens, ven que la denomination de lesus, ou de Christ, est indifference, comme ? vn & l'autre mot signifie egalement la seconde personne de la Trinité, aprés auoir pru chair bumaine ; voire mesmes les anciens Chrestiens estoient nommés aussi leseans , & encore autour d' buy lesuins, par les Sarrasins. & pag. 846. n. 10. Les lesuisses ne font les premiers, ny les derniers, qui out prince titre venerable. Les lesuates surent institués par S. Iean Colomban , de Sienne , sous le Pape Vrbain V. dés l'48 M CCC LXVIII. & les Cheualiers de Iesus encore auparauant, en Portugal, som Iean XXII. en! an M CCC XIX. ou felon aucuns M CCC XXVI. Les Minimes de Iesus Maria, ou Bonshommes, sous Louys XI. La congregation des Peres de l'Orttoire de lesus Christ, instituén' a gueres par le tres-reuerend Pere Pierre de Berule, Cardinal. Les Religieux de la Trinité, ou Trinitaires, ont pris yn nom plu mysterieux, que celuy de lesus. Les Cheualiers de l'Ordre de S. Esprit en Frants sont denommés de la troistesme personne de la sacrée Saintlé Trinité : & les Rellgieuses, dites silles Dieu, ne pouvoient prendre vn nom plus auguste. De Sainlis parsiculiers mesmes en ont ainsi vsé sans reproche; comme Saincte Therese de lesus Ambroife de lesus, & lean, surnomme de Dieu &c. Aprés tous cela ces critiques ne se scandalisent que de seuls lesuistes. ( Nescio, an maior sit ignorantia, an malitia, corum, qui vituperant lesuitas, quod arrogans hoc nomen sibi imposuerint, cum contenti elle debuissent nomine Ignatianorum, petito ab ordinis fundatore, acin hoc imitari maximam partem cæterorum ordinum Religiosorum. Præterquam enim, quod non ipsi ordini suo hoc nomen impostuetint, sed id sactum sità communi voce populorum Christianorum

ac confequenter à summis Pontificibus, nec non à Cancilio œcumenico Tridentino; etiam nihil hic reperitur, quod arrogantiam, aut fastum vllum fapiat, nis & cand em ob rationem velimus dicere, nos omnes arrogantiæ plenos elle, quod Christianorum vtamur nomine. Denominatio enim que petita à lefu, aut à Christo, est indifferens, quemadmodum voum & alterum nomen aqualiter fignificat fecundam personam Trinitaris, postquam humanam carnem affumpfit. Imo vero, etiam Christiani antiquitus appellati fuerunt lesuari, & adhuc dicuntur à Saracenis Iesnini, &c. lesuita non funt, nec primi, nec vltimi, qui fibi venerabile hoc nomen adfcripferunt. Ielustæ instituti sverunt à S. Iohanne Columbano, Senensi, inb Pontificatu Vrbani V. anno MCCCLXVIII. ac Equites Ielu etiam antea in Portugallia, sub Iohanne XXII, anno M CCC XIX. vel secundum nonnullos, Mcccxxvt, Minimi Iefu Marix, aut Bonorum hominum, fub Ludouico XI, Congregatio Patrum Oratorii Iefu Christi, instituta fuit ante nonmultos annos, per reuerendiffimem Patrem Petrum Berulam, Cardinalem. Ordo Monachorum Trinitatis, ant Trinitariorum, affirmplit nomen maioris mysterii, quam est nomen Iests. Equites ordinis S. Spiritus, in Francia denominati sunt à terria persona sacrolancea Trinitatis: ac moniales, dica Filia Dei, non potuissent, sibi attribuere augustius nomen. Etiam nonnulli ex fanctis nomine lefu vii fuerunt fine opprobrio; vt factum à S. Therefia lefu, Ambrofio fefu, & Iohanne, cognominato Dei &c. nihilo minus tamen post hac exempla omnia, critici istr non offenduntur, nisi à folis Ieluitis.) Noui ego, nominis, atque cognominis impolitionem libesam elle prinatis, modo fine aliqua fraude, & nullius in praiudicium fiat: Pvn.C. demurat. nom. Quod fi & ambitio & arrogantia abfuerit, nibil hic erit quod vitiofum dici possit. Ea autem an Iesuitas occupauerit, an non, ipliomnium melius norunt. Le General de l'Ordre residant à Rome, a cinq Afiglians pres de foy, qui n'ont pas voix decifiue, mais consultatiue feulement, ffauoir pour l'Italie , l'Espagne, Portugal, France, & Allemagne. Le General, qui l'eft à vie, a tout ponuoir dans l'Ordre, qui n'a autre Protecteur que le Pape. Ils font dinifes en trou degrés , de Profés , Eftudians , & Nouices , à quoy ils ont des maifons expresses. Les Profes ne pfalmodient point dans le chœur , ny ne s'aftreignent aux processions. Outre les maisons Professes, Colleges, & Monitiats, ils ont des seminaires, & des Residences, qui se rapportent aux Colleges, & leur font inferieures, & fourmifes; & ceux lesquels y vinent , rendent compte deleurs ocsupations, & consciences, aux Resteurs : Pierre d'Auity tom, z. de la description des quatre parties du monde, tilt. Religion, pag. 320. Porto Ieluitarum Societas est (composee de deux manieres de gens, dont les premiers se disent estre de la grande observance, de les autres de la perite. Ceux de la grande observance sont obligés à quatre vam; parce qu' outre les tron ordinaires, d' obeiffances panureté, & cha-Best, Acté, ils en font un particulierement en faucur du Pape, qui eft, de lur obeir, & le recognoifire fur toutes autres choses, qui font icy en ce bas estre, saus exception, on referue, en tout ce qu'il leur voudra commander. Ceux qui fant de la petite obsernance, font, fans plus, affraints à deux vœus; l'yn regardant lafidelité, qu'ils promottent au Pape, & l'autre, l'obeiffance enuers leurs superieurs, & ministres. Ces derniers ne vouent pas pauureté, ains leur eft loifible de tenir Benefices fans difbeufe, succeder à peres & meres , acquerir terres & possessions , comme fils ne fuffent obligés à aucun vou de religion : Estienne Pasquier, liu. 3, des recherches de la France, chap. 33. fol. 179. lit. d. Ainfi ( pergitidem d. l. fol. 180. lit.a.) toutes fortes de personnes peunent eftre de cefte religion. Car, comme ainfi foit. qu'en sefte petite obsernance l'on ne face vœu, ny de virginité, ny de pauureié, auss y font indifferemment receus prefires, & gens lais, foient maries, ou non matur, poire ne font tenus de refider auec les grands observantins, mais leur est permit habiter auce le reste du peuple, moyennant qu'à jours certains, & prefix, ils seresdent à la maifon commune d'eux tous, pour participer à leurs chimagrées. Ielement que suiuant ceste loy, & regle, il n'est pas impereinent de veoir equte vne ville Icfuifte.) composita ex duplici hominum genere quorum primi dicunta elle de magna obseruantia, reliqui de parua. Qui sunt de magna obseruantia, obligantur ad quatuor vota: nam præter tria illa ordinaria, obedientia, paupertatis, & castitatis, hi addunt, quarto loco, peguliare aliud, quod Pa pam concernit; nempe, quod eum velint fummo respectu, præ omnibus rebus quæ sub Sole sunt, colere, atque mandatis eius obedientiam præstate fine vlla exceptione, & referuatione. Qui funt de parua obseruantia, duo bus tautum votis adstringuntur: vnum est fidelitatis, quam promittunt Papæ; alterum obedientiæ, quam spondent superioribus suis, eorumque ministris. Hi non iurant paupertatem, sed illis licet habere beneficia citta dis pensationem, succedere patri & matri, acquirere bona & possessiones, quali nullo religiofo voto tenerentur: Sic omnis generis homines possunt este huius ordinis. Cum enim in parua hac observantia non præstetur, vel virginitatis, vel paupertatis, votum, indifferenter in illum recipiuntur sacerdotes ac laici, viuentes in matrimonio, vel extra illud, & ne quidem tenentur habitare cum illis, qui sunt de magna observantia : sed permittitur ipsis habitare cum reliquo populo, dummodo certis, & statis diebus accedant collegium, seu domum communem totius ordinis, caremoniarum expediendarum caufa. Hac ex regula inconueniens non est, integram ciuitatem este ordinis Icluitatum.) Loyleau des ordres chap. 1. n. 19. docet , Ieluitas elle partim feculares , & partim religiolos. Les Religieux ont la couronne, ou tonfure, plus large que les elercs feculiers : mefme les lefuifles , qui fant demf-fickliers, & demy-religieux, ont leur couronne de moyenne grandeur, entre celle det feculiers, & des religieux. Sunt lefuita, clerici; fed non monachi: Scipion del Pleix

Pleix d.l. n. 2, & à Papa Gregorio XIII. peculiari bulla excommunicationi fubiciuntur omnes, qui præfracte afferunt Jesuitas non esse religiosos. Cæterum non folum hic ordo apud iptos Catholicos, multis in locis, odio expolitus fuit, & est; verum etiam à Venetorum Republica, anno MDCV. audiuit durum illud; Andate, mente pigliate, e mai ritornate : & à populo; Andate in malbora. [ vide l'histoire des differens entre le Pape Paul V. & la Republ. de Venife, pag. 103.) Quid in Gallia, nomine Vniuersitatis Lutetianæ, lesuitis exprobratum fuerit, longo contextu legitur apud Estienne Pasquier d. Lu. 3. des recherches de la France, ch. 33. & au tome 6. des memoires de la Lique, p.149. & seq. 46 pag. 203. & seqq. quas vero ob causas anno moxery. Regno excedere coacti fuerint, sententia, contra Iohannem Castellum lata, declarat, (apud Estienne Pasquier d. liu. 3. chap. 32. fol. 173. & audit tome 6. des memoires de la Ligue, pag 255.) in qua hoc elogio mactantut; corrupteurs de la ieuneffe, persurbaseurs du repos public, ennemu du Roy, & de l'Estat. Quanquam vero pyramis ante ianuam Palatii post proscriptos Iesuitas erecta, similia cantanss (vide d. tom. 6. des mem. Ge. pag. 266. & feq.) postea destructa fuit, iplique lesuitæ Regis Henrici IV. clementia iterum in regnum admissi, non defuere tamen, nec adhuc defunt, qui male de iildem lenlerunt, lentiuntq;. Ego propter diuersam à mea religionem nemini infensus, lubens fateor, inleftutis vtplutimum egregia eruditionis & scientiarum documentaprostare, atque gnauam industriam in informanda innenture : quamobrem illud Agelilai de Pharnabazo votiue repetit Franciscus, Baro de Verulamio, de dignitate & augmento scientiarum, lib.1. pag. 20. Talu cum sis, viinam noster effes! verum hac magno fermento aquinocationum, & paradoxis, securitati Regum ac Principum contrariis, turgere, experientia testis est. Pexterea les Peres lesuites ont vn grand nombre de colleges, qui sont espandus par tontela France, qu'ils ont departie en cinq Proninces; scauoir, France ou Paris, Gujenne, Lyon, Thoulouse, & Champagne. Sous celle de Paru, ou de la France, sons les colleges de Clermont à Paru, la Flesche, Bourges, Neuers, Eu, Rouen , Moulins, Amiens & Caen. Som la Guyenne, ceux de Bourdeaux, Agen, Perigueux, Limoges, Poiltiers, Sainites, & Tours. Sous Lyon, ceux de Lyon, Auignon, Tournon, Vienne, Ambrun, Carpentras, Roane, Vefoul, Cifteron, Aix: ceux de Chamber? en Sanoye, Dole, & Besançon en la Franche Comté y sont außt. Som Thoulouse, ceux de Thoulouse, Rodes , Ville-franche , Auch, le Puy , Besiers, Cabors , Aubenas, Carcasonne, ontreceux de Mauriac, & de Billon. Som Champagne, Rheims, Verdun, Diion, Autun, Chaalon: outre ceux de Pontamousson, Nancy, Charleuille, & Barleduc, qui sont de la Lorraine. Le college de Montpellier en Languedoc leur fut baille en l'an MDCXXIX. ceux de Montauban, & de Nismes, ont esté mypartu d'eux,& des Professeurs & Regents de la Religion presendue Reformée,dons ils estoient composés auparauant: Ranchin d. 10m. 2. pag. 124.

IIIIII)So-

NOTITIA REGNI FRANCIA

162

unut) Societas Patrum Oratorii Ielu Christiin Francia, non longor ante annos, inttoducta fuit, promotore Petto Betula, Cardinale. L'ordrede Petto Betula, Cardinale L'ordrede Petto Betula, Cardinale L'ordrede Petto Betula de Cardinale L'ordrede Petto Sentine de Cardinale L'ordrede Petto Sentine Cardinale L'ordrede Petto Sentine Cardinale L'ordrede Petto Sentine Cardinale Communante de vie. A duity, enla description des quatre parties du monde, com n. tills. Religion p. 192, 192. Il ton fondé deme ucaux Collèges en plusteurs endroits de France, comme à Trojes, Marsfille, Sumur, Vendofine, le Mans, Angers, Dieppe, Montbrison in Forest, Pesendien Lus guedos: Ranchin d. 1921, 194.

## CAPUT VII.

# Miscellanea de Ordine Ecclesiastico.

Vando in electione Pontificis, meritum po-Lius personæ, quam alia considerabantur, ex Gallisquatuordecim, diuerfis vicibus, ad hunc dignitatis apicem porucnisse constat (a): Posteaquam vero ab Italis, sub prætextu pocatioriginalis (b), vt alii iocantur, non minus quam Hispani, propter peccatum mortale (c), exclusi ab co honore fuerunts Galli quidem ad Cardinalatum, sed non vitra, admissi sunt, hoc, scilicet, Spiritu Sancto ita disponente (d). Sic olim non modo Galli Pontifices, sed etiam Gallia Pontificum hospitium fuit per annos septuaginta, dum Auenioni sederunt (e) non leui damno Regni (f). Vr maxime autem adhuc nonnulli Pontificum in Regem Galliæ, Regnicolasque, affectu& benignitate quandoque proni effe foleant, nemo tamen regnicolarum galerum Cardinalitium fuscipere potest, inscio vel nolente Rege (g): Hinc fit, vt Gallia plures Cardinales non habeat, quam quot Regi placuerit habere, quamquamtotaliquando non habeat, quot habere Regi acceptum foret. Paniarchas (b) olim Franciam habuisse traditur(i). Archiepiscopis atque Episcopi Francia, licet titulo, Dergratia, vti (k) consueuerint, omnes (1) tamen Regi fidelitatis iuramento obligantur(m); accorum nonnulli quoque homagio (n). Sunt avtem nati Confiliarii Regis (0), coque respectu, postquam Regi inta aurarunt fidelitatem (p), sessionem habene in Parlamento, sine voto tamen, nisi simul Pares Regni sint, aut consiliarii Parlamenti, antequam Episcopatum obtinuerunt, fiterint, vel speciali (q) priuslegio gaudeant. Porro, Praslati Gallia non possiunt excommunicari (p): Decani, Canonici, & Capitula Ecclesiarum Cathedalium sint excempti à iurissitione Episcoporum, & Archiepiscoporum (s): vnicuique Episcoporum addică sint quatuor seuda nobilia, titulo Baronatuum, quorum possessione tenenur Episcoporum (r). Nonnulli ex Episcoporum numero olim tenebantur sequi Regem, cuntem in bellum (n),

#### Testes & Testimonia.

a) Ex Germanis (xtrefett Azorius', inflitus, moral, parte ... ilb. 5-24-yılı pag, 6-22. ) quatuor tierunt Pontifices, Gregorius V. ex Saxonia Vidor I. ex Sueuia, Clemens II. Saxo, Damafus II. Bauarusçex Flandria vuns, Vidor I. ex Gallis fuerunt quatuordecim , ex Hifpanis quatuor, ex Angliavuns, Adrianas IV. ex Gracia quindecim, ex Syria feptem ex Africa

tres, ex Sardinia duo: natione Itali quam plures.

b) Le François, ily a desia long temps, ne peut arriver à la dignité Papale, parce que depuis quelques années on a pour suspette la trop grande puissance de nos Roys, & le trop bon estat de ce Royaume. De sorte que taisiblement on nous en a comme bannis, sous pretexte que nous sommes Françou, c'est à dire, trop puisans, portans toufiours ce peché originel de nostre naissance, & aduenement au Cardinalat. Nous ne sommes plus maintenant si bardis , que de dire, & affeurer ce, qu' auec tant de franchife, & comme auec quelque inspiration de Dieu, publioit par tout ce bon & fimple profire François, allant à Rome: auquel comme on demandoit ce, qu'ily alloit faire, respondoit à tout le monde sur son chemin, qu'il ) alloit pour estre Pape: & defaist il le fut, & s'appella Iean XXII. P. de Lancte au tablesu de l'inconstance & c. liu. 4. disc. 4. n. 6. fol. 425. (Longo iam tempore Francogallus non potuit peruenire ad dignitatem Papalem. Certos enim post annos suspecta facta est magna potentia Regum Francie, ac optimuseius Regni status. Ita quasi tacite remoti sumus ab illo dignitatis gradu, sub prætextu quod audiamus Franci, id est, nimium potentes, quibus semper inharet peccatum hoc originale, iam à tempore natiuitatis, aut promotionisad Cardinalatum. Non amplius ea nobis est animi magnitudo. dicere, & assenerare illud, quod tam ingenua libertate, ac quasi inspiratione quadam diuina, publice enunciabat bonus ille & simplex Sacerdos, ex Francia Romam contendens, Interrogantibus enim, cur Romam

164

iret, & quid ibi acturus? omnibus, totum per iter respondit, quod eo tenderet vt sieret Papa: & certe Papa sactus suit, ac nomen sibi elegit Iohan. nis XXII.)

c) Les Espagnols (pergit Lancre indicato loco) qui par fon nous reprochent aufi. au onne fait plus de Papes Françon , n'ont en ce point guere grand chofe à nous reprocher. Les Italiens commencent à nous traicter au pair ; de manure aue, files Espagnols nous reprochent le peché originel , nous leur reprocherons le peché mortel, auec lequel ils ne scauroient despecher tant de Papes Italiens, quint dependent en rien d'eux, ny de leur maistre, qu'on n'en y remette consiours dels mesme nation, & d'autre humeur , parauanture, qu'ils ne le voudroient : les ltaliens ayant puis quelques années trouvé moyen de se desfaire gentiment de ceux, qui eftoient de nation, subiection, ou faction Efp. zenole. Car puis le deces de Pie V. qui effoit subiett du Roy d'Espagne, il n'y en a effe esteu pas vn, qui fust seulement Subsect du mesme Roy, que Gregoire XIV. Car Gregoire XIII. qui succeda a Piel. eftoit Boulognois , Xiffe V. de la Marche d'Ancone , Vrbain VII. eftoit Romain, Gregoire XIV. eftoit à la verite de Cremone, & partant subject du Roy d'Esague: Innocent IX. eftoit Boulognois , Clement VIII. Florentin , Leon XI. aufi Florenam, & Paul V. Romain. Ainfi de huitt, il n'y en a pas yn Espagnol de nation, mile fa lion, ny mef ne de fubiection Espagnole, que le feul Gregoire XIV. Italien, lequil encoren'a cenu le Siege que fort peu de temps. (Hispani, nobis aliquando obiiciunt, Francos non amplius ad dignitatem Papalem promoueri: at nec ipli habent hoc in puncto de quo glorientur. Itali vtrosque noftrum zquiliter habent. Hinc, vbi Hispani nobis exprobrant peccatum originale, nos illis obiiciemus peccatum mortale, quo non possunt tot Italos Papas, qui nulla in re ab illis ac corum Rege dependent, è medio tollere, ve non statim eiuldem nationis alius surrogetur in locum demortui, ac forte ingenii non valde Hispanis accepti, Certe, Itali, paucis lincabannis, inuenerunt rationem, sciteà se amoliendi illos, qui erant natione, subiectione, autassedu Hispani. Post mortem Pii V. qui erat natus sub imperio Regis Hispania, mallus electus fuit in Papam eiuldem originis, excepto folo Gregorio XIV. Gregorius XIII. qui successit Pio V. fuit Bononiensis; Sixtus V. ex Marca Anconitana; Vrbanus VII, Romanns; Gregorius XIV. Cremonensis, & sic, patriæ respectu, sub Hispano; Innocentius I X. Bononiensis; Clemens VIII. Florentinus; Leo XI. itidem Florentinus, ac Paulus V. Romanus, Hinc pater, inter octo Pontifices millum natione fuisse Hispanum.vii nec studio, aut subiectione, excepto solo Gregorio XIV. Italo, qui tamen fedi pontificiæ exiguo præfuit tempore.)

d) Vulgo înter Catholicos creditur, Spiritum fanctum in electione Pontificis prælidere. Certe in re tanti momenti magno & diuino directore permaxime opus est, postquam electores plerique assectibus humanis in: 8

dulgent, & in diuetsa studia vel eunt, vel trahuntur: quo de videri, & perpendi debet relatio Cardinalis Perronii lib. z. de fes ambaffades , & negotiations, pag. mibi 313. & feqq. Hinc, cum Cardinalis Baronins ab amicis, quorum suffragio in conclaus dignus honore Pontificali declaratus erat, vi dirceretur ad altare, adorationis causa, omnibus v. ibus renitens exclamauit. fiate fauit, e prudenti, to non voglideffer Papa: Pierre de Lancre d. difc. 4. fol. 432. 6. atque sic tandem, raro constantia exemplo,permouit eosdem, vt ad alia transirent vota. Sicut autem Baronius amicorum opera hand procul abfuit à dignitate Papali, ita è contrario Hispanica factio omnem mouit lapidem, vt eadem excluderetur : nempe propter odium, quod in se concitauerat scripto, quo ius Ecclesia Romana in Siciliam propugnauit, contra Hispanum. Non enim Hispano sufficere videbatur, flammis, opera carnificis, tomum quartum annalium Baronii, voi de isto iure Ecclesiæ docuerat, consumplisse, sed & hominis fortunam sufflaminandam esse censebat, aliis in terrorem, fibi vero in vindictam. Les ennemis de Baronius (ait Silhon en son Ministre d' Effat, part.I. liu. 2. dife. 2. pag. 298.) l'emporterent, & l'intereft general de la Chreffiente ceda au particulier d' Efpagne. Bellarminom Cardinales reculabant (craignans, qu'il ne mestroit le Papat aprés luy entre les mains des tesuites , comme il fut autresfois entre celles des Benedictins : Person d. lib. 3. P. 304.) timentes, ne post eins mortem Pontificatus in manus Iesuitarum perueniret, vt aliquando fuit in manibus Benedictinorum. Ex horum autem ordine octodecim Pontifices Romanos fuille, annotauit Trithemius de vir. illustr. ord. Benedict. lib.1. c. 5. & Azorius tom.1. instit. moral. lib.12.c.21. p.1252lit.e. Pierre de Lancre, d. loc. fol. 434. Pontificis electionem dispositioni Spiritus fancti adfcribens, notorium elle fcribit, (qu'à Rome tout le monde fait des gageures fur l'election des Papes , en la noneure & liaifon desquelles chacun icte communement fon vau, jugement & deffination, felon fa patrie, felon fon affetion, & selon la vogue, & applaudissement du peuple, fondé la plus-part sur le bruit commun. Toures lesquelles chofes, ainfi bafties en l'air, reufiffent fi peu souvent, & sont tellement disspées par le S. Esprit, qui produit, & fait paroistre par les euenemens des elections contes contraires à ce, que les electeurs, & tout le monde ausiens pour penfé, qu' on a founent dit à Rome, de plufieurs, ce qu' on foulost dire du fen Cardinal Farne se, grand personnage, Dozen de Cardinaux, de race illuftre, bomme cheri de tout le monde, pour fa vertu, qu' à tous les conclanes, esquel: il auoit afufte fur fes derniers tours, le peuple, & voix commune, l'y conduifort, de facon, che fe n' andaua fempre Papa nel conclane, & ne tornaua Cardinale.) quod Romæ quilibet sponsione super electione Papæ certare cum alio soleat, illumque communiter voto & judicio destinare, quem vel propter patriam, vel alias affectu profequitur, vel cui populum ex fama pletumq; applaudere videt. Et tamen hæc omnia, tanquam folido fundamentodestituta, adeo taro eueniumt, ac ita diffipantur à Spiritu sanôto, electiones contraptimam intentionem eligentium, & populi votum, difiponente, vt sepius Roma de plurimis diclum fuerit, quod de magnæ autoritatis Cardinale Farnesio, Collegii sur Decano, ex familia illustri nato, atque omnibus propter viitutem accepto, dici folebat; sum quoties in ætate senili conclaue, eligendi Papæ causa, ingressius ellet, voto & voce communi semper introiussile vt Papam, & redville Cardinalem.

a) Le Pape. Clement V. transfera le Siege Papal en Auignon, où il a offe feptente vn ans. O ramenant la chiquoterie de Rome en France, l'a enségnet aux Françès, où il pan appri de malices, fuber fuges, of cautelle, dont il vipie aux Françès, où il pan appri de malicer de figure fuges, of cautelle, dont il vipie autour d'abut. (Clemens V. Papa fedem papalem transfulit Auenionem, vibi illa permansit feptuaginta annis. Cum ea autem implicandatum producendatumq; litium fraudulentum artificium Roma peruenit in Francis quam Franci poste a delidicerunt, & simila malitias, subsersigia, ac caudas quibus hodie vunturu. J. D. Halllan de l'afte o' fuecci des affaret de Francis quibus subservante, l'aux 1, pag. 160. Sederunt Auenioni Clemens V. Iohannes XXII. Benedickus XIII. Clemens VI. Innocentius VI. Vibanus V. Gegorius XII. & Benedickus XIII. Ettienne Pasquiet, su a des rethereds de 167 auenze, sh. 27, sle 1 40 clim.

D. Lamais confeil ne fue receu auce plus de faueur, & appliaudiffement de celuy de Philipper le Bel, lors qu'il attiradans noffre Prance la papaulé. Étiemais confeil ne defibicut tant à blus que celuy là; comme l'e cunement le monfire. Eltienne Pasquier. d. ch. 17. in pr. (Nallum vuquam confilium maiori fauere, & applaulu acceptum fuir, quam illud Philippi Pulchri, quo in Francism adduxit Curiam Papalem: Et nullum vuquam confilium magis Deo displi

cuit, quam hoc, vt exitus docuit.)

g) Les dignites les plus relevées, qui ne sont que bienfaire de gasisses des faints Peres, d'al l'Egisson en resue en renue, aussi bien que les arres present en entre present en experient veu aux de main offrangere; de maniere qu' on ne peut, en ce Royam, en excepter messue vous hapeaus de Cardinals sont lous per provision du Ry. Et de fail l'e Pape l' enuopan à quelqu' ve ne Brane, ou le Roy le luy donne d'or present luy messue; par auanture, il l' anommé, ou permet qu' lub soit baillé us la pressence; par auanture, il l' anommé, ou permet qu' lub goit baillé us la pressence; per auanture, il l' anommé, ou permet qu' lub goit baillé us la pressence; de la cance di Jun, 4 dis, Can. P. Al, 15, 15. l. (b) goit bates maxime eminentes, que s'une dona Paparum & Ecclesia, reculiar uri in Francia, non minus a calia dons que protecniunt à manu extrea. La in hoc Regno non lices acceptare galetum Cardinalstium, s'ine voluntate ac permissione Regis. Hinc. vivi Pontifex talem alicui transmitti in Franciam. Rex jie eum presentes allis in cuius gratiam missis stit; quonim fortas flis nominatione sua huie missioni causam dedit : vel permitti vet sain presentain offeratur.)

b) 11 n'y a qu' yne forse d'ordre Epifcopal, combien que la fonction du Euesques

Euesques foit de plusieurs fortes, ou degrés differens. Car, comme en la bierarebie celefte ily a pluficurs degrés, & effeces d'Anges, qui ayans diners noms, & dinerses prerogaines, sone neanemoins tom Anges: außi en la hierarchieterrestre il y a plusicurs forces d' Euesques , ayans diners noms , & differens pounoir s. Les vns estans simples Euesques, n'ayans iurisdiction qu'en leur diocese : les autres Archeuesques , qui,outre la jurisdiction primitive de leur diocefe , ont encor celle de reffort en ceux des Euesques de leur prouince: d'anantage aucuns fon Primats, out Patriarches, (entre lesquels deux i'estime qu'il u'y a difference que de nom) ajans en outre inrudiction de resfort superieur sur plusteurs prouinces, & Archeneschés. Finalement fur tous les Primats & Patriarches , & con fequemment fur tous les Eccleftaffiques, mesme fur tous les prais Chrestiens, il y avn souucrain Hierarche, a fcauoir l' Euesque de Rome, que nous appellons Pape, par excellente ; qui est le vicaire, & lieutenant de Dien, en l' Eglise vniuerselle. (Ordo Episcopalis vnius est conditionis, licet functiones Episcoporum fint dinerla-& gradibus differentes. Quemadmodum enim in hierarchia cœlesti plures sunt gradus, & species Angelorum, qui habent diuersa nomina & diuersas prærogatinas; & tamen sunt Angeli : Ita in terrestri hierarchia dinersa sunt genera Episcoporum, qui habent dinersa nomina, & potestates diuerfas. Nonnulli funt fimplices Episcopi, non habentes iurisdictionem nisi in sua dieccesi; alii Archiepiscopi, qui vitra iurisdictionem primitiuam in diecesi sua, habent etiam illam, quam exercent quando ad illos prouocatur ex diecefi Episcopi, qui est sub Archiepiscopo. Praterea alii sunt Primates, aut Patriarcha, (inter quos, meo iudicio, nulla est nisi in nomine diffetentia) ad quos pronocatur ex multis proninciis, & Archiepiscopatibus, qui sub illis sunt. Postremo supra omnes Primates & Patriarchas, ac confequenter supra omnes Ecclesiasticos, imo supra omnes veros Chustianos, est supremus aliquis Hierarcha, nempe Episcopus Romanus, quem per excellentiam appellamus Papam, qui est vicarius, & locum-tenens Dei, im Ecclefia vniuertali.) Loyfeau des Ordreschap. 3. n. 26.

3

i) Let Patriarches riemnent, après le Pape, les premières authorités en la bitrarchie de l'Egile » c'appellent de leur nom significatif, Princes des presei le mon greele designe; Le rassin aussi, qui post l'Apoclolicum; riem un occupant locum » c'est aiux « qu'il si tienneut les premièrs sièges, c'e premièrs ranor après le siait Siege, que est elleus de Reme, que en vier Aposlotique, « causé de S. Pitres, premièr Aposfre, qui a fail la fondtion d'Aposlota. Autiennement à s'autie que quatre Patriarches en la Chressiente, de Constantinople, d'alexandries, d'antioné, c'e d'Hiervalfaun, qui en retienneut les noms, qualitré d'pre-rogativas, pera qu'ils ne siènnet, qui en serienneut les noms, qualitré d'pre-rogativas, pera qu'ils ne siènnet, soit nou de la pour oftre psupés, tyrannisés, c'iniquement enable par les institutes. Au control par les singletes. Au sour d'hoy il y en a plusieurs autres, comme en Brance daux, l'un est l'Archemesque de Lyon, l'autre celog de Bonges, que l'on.

die Primat & Aquitaine, & tous deux Primats des Ganles. (Patriatche poft Ps pam autoritate primi funt in hierarchia Ecclesiastica, acappellantur, venomen eorum gracum innuit, principes Patrum; ac post Apostolicum primum occupant locum; hoc eft, post sedem Romanam, quam dicimus Apostolicam, à sancto Petro, primo Apostolo, qui munus Apostolatus exercuit. Olim in Ecclesia Christiana erant tantum quatuor Patriarcha, Constantinopolitanus, Alexandrinus, Antiochenfis, & Hierofolymitanus, qui retinuerunt nomina, qualitates, & prærogatiuas fuas, licet non refideant illisin locis, que inique occupata nunc detinentur ab infidelibus. Hodie, praterillos funt etiam alii, yt in Francia duo, quorum vnus est Archiepiscopus Lugdunensis, alter Biruricensis, qui dicitur Primas Aquitania; vterque vero audit Primas Galliz. Iean Rochette en ses decisions de plusieurs questions & differens, qui fe presentent iournellement, tant és Cours Ecclesiastiques, que seculiers tilt, des Archenesques, & Enoiques, patriarches & primats, fol.13. Apud le Mercure François, tom. 16, pag. 558, ad annum M DC XXX. afferitur, certum effe ex historiis, Franciam habuisse patriarchas, nempe Arelatensem, Bituricenfem, & Lugdunensem, aliosque.

k) Vide supra lib.2.cap.6.lit.iii.

l) Nul ne peut estre Eucsque en France, sans anoir auparauant preside serment de sidelite és mains du Roy: Estienne Pasquier d.liu. 2.des recherch dela

France chap. 29.fol. 167. lit. f.

m) Les Euesques ne font hommage au Roy , mais bien le ferment de fidelité, & loyauté pour le temporel de leurs benefices: Raguau des droits Rojaux, verb. hommage, pag. 384. Gilles le Maistre, an traité des Regales chap. 6. num. 2. 63. fol. 30. b. vbi contra Rulgum, & Probum disputat, hoc non inde effe, quod homagium non fiat pro re spirituali : Car le serment de sidelite, que font les Euesques au Roy, n'est point pour le fbirituel, mais pour le temporel de leur Euesche; & font tenus, & ont accoustume le faire, encores que pour leur temporel ils ne foyent vaffaux du Roy, man pource qu'ils doinent au Roy loyan. té, & fidelité, pour raison du grand peuple subiect au Roy, qu'ils ont à gonuernet, & qu'il faut que tout leur temporel foit tenu de la couronne, mediate vel immediate ; & que le Roy a grand interest de prendre d'eux tel ferment , pour la conduitte, qu' vn chacun a en fon diocefe. Il y a grande difference entre l'hommage que find le vaffal au Roy, & le ferment de fidelité, que faiel l' Euesque. Carin primo calu, il n' y a iamau lieu de prouision au vassal, iusques à ce quel bommage foit fait , & tousiours le Roy plaide faify, comme Seigneur feodal contre fon valfal, n' ayant failt l' hommage : fed juramenti, quod Episcopi præstant Regialia causa est. Apud nos (inquit Roussel lib. 2. histor, iurisditt, pontif. caps n. 26. pag. 157.) Ægidius Magister Præses negat homagium deberi ab Episco po, at folam fidelitatem, fallique eos, qui hanc putant interponi pro te fp

nituali, id eft, quatenus eft Epilcopus; exigrenim pro re temporali duntaxat, vt Rex fecutus sit, Episcopos temporalibus, quibus abundant, non vsuros ad suam perniciem. Cui sententia non repugnat Molinaus, glos. 3. ad S. t. Parif. confuerudin. n. 14. fcribens, quod in quantum homagium accipitur, secundum communem vsum loquendi, nimitum pro sidelitate & obfequio tempotali, quasi illud præstans, efficiatur homo eius, cui præstat, obligatus et ad temporale fertitium : eo cafu prohiberi nedum iurari, fed et iam promitti pro Ecclesialticis; Id enim Simoniacum este: in quantum autem accipitur impropriissime, & præter communem vsum, pro simplici sidelitatis obedientia, aut reuerentia debita, fecundum naturam & qualitatem rei concessam, tune posse pro Ecclesiasticis promitti, & iurari. Et quidem constitutio ea de re lata, que scriniis Camera Computorum consignata est, (incipiens, dum Episcopus ) nil vitta requirit, quam vt Episcopus fidelitatem ptæltet. Itaque erraret Argentraus, scribeus, fidelitatis præltationem ellenecellariam Epilcopo, vt admittatur in confessum Curia suprema; homagii autem exhibitionem apud eandem Cameram, vt temporalibus fruatur : praterquam quod non omnes Episcopi, etiam iurati, sedem in curia habent, at folum modo qui Pares funt Francia, & præter illos, Epifcopus Parilienlis, & Abbas S. Genouefæ.

n) Scilicet, Episcopus, qua Episcopus, non præstat Regi homagium, :fed fidelitatis intramentum; ptæstat autem homagium (in Camera computorum: Loy feau des Seigneuries ch. 7. n. 31.) Episcopus ille, qui à Rege feudum tenet. Atque hic aliquando miscetur homagium seudale cum iuramento fidelitatis. (Hinemariu Euesque de Laonest dit auorr de parole fait tel hommage, & serment de sidelité: le Hincmarm, Enesque de l'Eglise de Laon, seray d'ores en anant fidele & obersfant à mon Roy Charles (le Channe), selon mon ministere, ainsi quel' homme doit eftre à son Seigneur, & l'Euesque le doit estre par droit à son Roy. Ce serment est confiu, & mesté d' hommage pour les fiefs, & de serment de fidelité pour l'Enefehé. L'hommage y est apparent en ces mots : Ainsi que l'homme doit a son Scigneur: La sidelité, par ces mots: Et l' Euesque doit a son Roy. M.it les hommages, & sermens de fidelité, separément pressés sont fait autrement. L'Euesque faifant l' hommage, doit mettre ses mains en celles du Roy, comme vassalla). Carla condition de l'obligation ne doit estre changce par la condition du fuccessenr. Coste mise des mains du vassal en celles du Roy, signisse que la puissance du vassal est en celle du Roy. Les mains respectiues significne la puissance reciproque, celles du vassal servantes, celles du Scigneur commandantes. Cela est de l'hommage. L'Euesque, faifant le ferment de fidelité doit avoir l'effole av col, la main sur la poittrine. Cela est des Ecclesiastiques masles; les fem es, mesmes Abbesseitenans fiefs, sont tenues d'en faire l'hommage en personne : elles sout dupenfes par le droitt canon de fortir de leurs Abbayes, pour cer effett : Clement

Vaillant, de l'eftat ancien de la France &c. liu.g. chap. 6. fol. 210. & fegg. (Hincmarus, Episcopus Laudunensis dicitut homagium & iuramentum fidelitatis Regi profitiisle hac formula: Ego Hincmarus, Episcopus Ecclesia Laudunensis, ero in pofferum fidelu & obediens Regi meo Carolo (fuit ille qui dicitur Caluus) fecundum meum minifterium, quemadmodum bomo effe debet domino fuo,atque Episcopus debet effe de iure Regi fuo. Hoc iuramentum est confulum, ac mixtum ex homagio pro feudo, & ex iuramento fidelitatis pro Epitcopo. Homagium apparet in his verbis; Quemadmodum homo debet effe domino fuo: fidelitatis vero iuramentum ex illis; at Episcopus debet effe Registuo, Verum homagia ac iuramenta fidelitatis, quæ separatim præstantur, aliter conficiuntur. Episcopus, præstans homagium, debet immittere manus suas in manus Regis, tanquam vafallus laicus. Nam conditio obligationis non debet mutari per conditionem successoris. Hæc immissio manuum vasalli in mairus Regis fignificat, potestatem vaialli este in potestate Regis. Manusto spective significant potestatem reciprocam, vasalli servientes, Domini imperantes. Atque hæc de homagio. Episcopus præstans iuramentum sidelitatis, debet effe amictus stola sacerdotali, ac admouere manum pectori.lta iurant Ecclesiastici masculi ; formine autem, etiam Abbatiste, tenentes feudum, tenentur iplamet præstare homagium : de jure Canonico gaudent dispensatione, vt propterea possint egredi ex Abbatia.)

o) Les Eucranes font Confeillers nais du Roy, & à es sitre ent feauce nle
Cour de Parlement, és plaidoiries, & audiences publicus: Leur feauce ell dusque
des Confeillers luis au desfjoud du Perfédeur, saus lui vont voux, my aduin, étuige
ment, qui fe donnens, s'il une fout Pairs de France » (ou s'ils s'ent effé confeiller
du Parlement: Loyfeau des ordress à 2.m.16.) eu fix en s'ell Euseque de Parisque
a voix & opinios, comme lus Pairs: Coquille ent biffoire du pair & Duché de di
ucraois pag, 91 « (Epiféopi funt confliairi nati Regis, ac hunc ob titulum labent (elfionem in Cutia Parlamenti, quando causam percant Aduceaits
& in audientia publica. Sedem habent in latere confiliariorum laicorum,
post Præsidem; sed non habent vottum, & ius dicendi sententiam, nis sint fur ba
ees Franciez (aut nis faliquand fue streit) in latier la chamenti, yel stieps sint entre se franciez (aut nis faliquand fue streit).

pus Parisiensis, qui habet votum, non minus quam Pares.)

p.) Doug les Buesques de Prance penuens entrer en la Cour de Parlemett aux jours des plaudairies, & feire is barres figes, prés Perfident, au cofédeutris filon leur antiquité Co. mais celas s'entend, or a lieu a prés qu'ils um failla ub le ferment de fiditiés autrement us froieur recenables à demander l'entré : ub ser chofé feires ; il n'a viavient encores faill bemange à caufe de leur tempert care le defaut d'hommage ne les empélhe d'entrer en Parlement; pour ce qu'illy autrent une nomme raflaux, pour raifon de leur tempere), ains comme l'entre qu'illy autrent une nomme raflaux, pour raifon de leur tempere), ains comme l'entre qu'illy qu'es, G'Erelats, G'pour cau, pour raifon de leur tempere), ains comme l'entre qu'es qu'es de leur dignisé Epifonale. Par l'ampeut cognise.

fire la difference, qu'il entre le forment de fidelité, que profient les Euroques an Rep, & l'hommage, qu'ils lus font comme fes vaffuns, à catafé de leur temporet. Glies le Maittre, des Regales, chap. 13, fal. 36. (Omnes Epiclopo) Francia podfunt ingredi curiam Parlaments, diebus, quibus ventilantur caufe, a tque occupate fedes eminentiores ad latus Pretidios dexercum , fecundum gradus antiquitatis fine &c. Sed hoc intelligit debet de co tempore, postiquam Regi pressitement un mentante mun fidelitatus, antea en im hoc ius non habent. Aliud dicendum est, quando nondum præstiterunt homagium propter bona temporalis; arm etiam hoc cas fu admittuntur in Parlamento, quoniam inille funt non tanquam vasfalli, ne er espectiu bonoum temporalisum, sed vt Epi-fospi & Præstat, acque respectius dignitatis Episcopsil. Hinc porest cognosci differentia, que est inter i transmentum fidelitatis, quod Episcopi præstant. Regi, & homagium, quod ei præstant tanquam vasfalli, propter bona temporalis)

9) L'Euesque de Paruest, par prinilege special, Conseiller néen la Cour de Parlement, en laquelle il a voix & opinion, soit en plaidoirie, ou à iour de Conseil. Giles de Maistre d. l. vide que annocaui cap. 6, buiu lib.; lit. dd.

r) Parles maximes, que l'on a tenus de tout temps en France, le Roja ce drois, & ce privilege, de ne pouvoir estre excommunié, ny mesmes ses officiers, & les Prelats de son Rojaume: Bret de la souveraineté du Roj, liu. 2. chap. 15. p. 313.

s) En France les Doyens, Chanoines, & Chapitres des Eglifes Cathedrales, & Metropolitaines , font exempts de la curudiftion de leur Archevesque , ou Euesque, encores qu'il foit leur superieur. & que la collation de leurs dignités, chanoinies, & prebendes, luy apparaienne. De faiet, le Chapitre a faiurudiction & luge Ecclefiaftique à part , qui ne recognoit aucunement l'Official de fon Euesque, on Archeuesque. La raifon de ce plusieurs disent estre, que les Archeuesques, Euesques, & autres Prelats, effoient anciennement, suiuant la disposition cavonique, & pragmatique fanction, eslem par le Doyen , Chanoines, & autres benefisies de leurs Eglifes. Aprés laquelle election, celuy, qui avoit efté esleu, & qui eftoit paruenu ala dignité par luy presendué, conceuoit haine , immitié, & malueillance courre aucuns des electeurs, soyent Chanoines, ou autres, qui ne l'auoient fauorife, & donné leur voix, les faisoit molester, vexer, rechercher & trauailler, alarequeste de son promoteur pardeu.int son Official. Et que pour ceste cause les Chapitres, qui fone ordinairement en different, & controuerfe auec leurs Euesques, ou Archeuesques, ont facilement obtenu des faincts Peres l'exemption de la iurudiftion de leurs Euesques , Archeuesques , & Prelats. Et combien que cette raison cesse à present, parce que le Roy nomme aux Archeueschés, Eueschés, & autres prelaiures Ecclesiastiques du Royaume, & qu' à sa nomination le Pape y pouruoit stoutesfoul' exemption de iurudiction dure encores à present ; & n'y a quast Chapitre, qui u' ais son luge Ecclesiastique, lequel ne recognois point l'Official de

Con Euesque, ou Archenesque. Et tels Chapitres fe difent ou intitulent immediate ment tenus du S. Siege Apoftalique, comme fait le Chapitre de l'Egife de Paru: Bacquet au traitle des droits de inflice, chap. 18.n. 7.6 8. (Decani, Canonici, & Capitula Ecclefiarum cathedralium, & metropolitanarum in Francis, funt exempti à jurisdictione suorum Archiepiscoporum, aut Episcoporum, heet hi fint illorum fuperiores, ac illis conferant dignitates, canonicatus ac prabendas. Capitulum proprium & peculiarem intildictionem, atque foum Judicem Ecclefiasticum, habet, qui nullo modo recognoscit Officialem Episcopi, ant Archiepiscopi. Multi hoc inde esse dicunt, qued Archiepisco. pi, Episcopi, ac Prælati alii, olim, secundum dispositionem canonicam, & pragmaticam sanctionem, fuerint electi à Decano, Canonicis, aliisque beneticiariis Ecclefiæ. Post eam electionem, illum, qui fuerat electus, & ad dignitatem, quam ambinerat, peruenerat, copiffe odio profequi nonnullos electores, Canonicos, aliosve, quorum vota habuerat libi contraria; iisnegorium facellere, ac moleltiam inferre, ad infrantiam promotoris fui coram Officiali suo: Hinc Capitula, quibus vtplurimum cum Episcopis suis, aut Archiepiscopis hand connenit, facile obtinuisse à Papis exemptionem àinrifd ctione fuorum Episcoporum, Archiepiscoporum arque Pralatorum, Quamuis autem hæc ratio nunc cesser; cum Rex ius nominandi ad Archiepiscopatus, Episcopatus, acalias Prælaturas, in regno exerceat, & Papi deinde conferat Prælaturam nominato; exemptio tamen illa, à iurifdichene adhuc durat, & nullum fere est Capitulum, quod non habeat suum ludicem ecclesiasticum; qui non recognoscit Officialem Episcopi vel Archiepiscopi. Einsmodi Capitula se dicunt immediate dependere à Sede Apo-Holica, quale est Capitulum Ecclesia Parisiensis.)

t) Par tous les Eucfebes de France, il y a quatre fiefs nobles, erigésentiere de Baronies, dont les Seigneurs doinent feruir les Eucsques : Fauyti au theatt

d'honneur, liu. z. chap. dernier, pag. 497.

u) Les anciennes loix de France obligeoient plusfeurs de nos Europule, divine le Roy en personne dans les guerres, & messaes plaient contraints par sérified cleur temporel. Il se void dans Hugon, of le Chronique de S. Densi las MCCIX, que Philipper Auguste, ayant guerre contre les Anglas, sit connaction lives se la serie de la Roy ny flois pas, s'en clease, sit connaction lives and la Anxerre, qui virent, que le Roy ny flois pas, s'en cleais, retournés this eux, à causse qu'ils precendaient n'estre obligé dor's trouver, sit poul resignate los yestient personne, le Roy sit sussi leur leur eupopenei, dont se plaigeann à Roma; visit insurent exprés, ils n'enteur point d'autre response, s'ann qu'ils deuvient abirés sa Maiesse's le Pape ur voulant pas contravenir aux coussumes de leurs biens, qu'ils n'estre qu'ils n'estre qu'ils de le leurs biens, qu'ils n'estre qu'ils de leurs biens, qu'ils n'estre qu'ils n'estre qu'ils de leurs biens, qu'ils n'estre qu'ils de l'estre siens qu'ils de leurs biens, qu'ils n'estre qu'ils de l'estre siens, qu'ils n'estre qu'ils de l'estre siens qu'ils de l'estre siens, qu'ils n'estre de l'estre siens, qu'ils n'estre de l'estre siens qu'ils de l'estre siens qu'i

Fan MCCXXII, par lequet il recognist, oftre obligé d'europer à la guerre des sibégeun il pousant allereu perfounte à canfe de fon infimité: C vue autre unionliun faile aux Baufil fan McCoCIV, de tommander aux. Prefats ; C autres Euethphiliques, qui deubien fernic d'oft au Roy, de fe tenir profis, pour l'apfifer ou gréfounc. Autor de l'obfinire du munifere du Cardinal de Richelieu, part.1.p. 737e. Rédec que lipta notant le lib.; e. 2. lit. u.".

## CAPUT IIX.

## De Reformata Religioni addictis.

DRæter Catholicam - Romanam religionem etiam alia in Francia viger, quæ Reformata dicitur, & qui eam sequuntur prætensi-Reformati (a), Calumiani, Hugonota, parpaillaux, libertini (b), Gens de nouuelle croyance (c); olim Protestantes, ac Lutherani (d). Horum, secundum temporum internalla, varia fuit conditio; & prima quidem miserrima, quando in illos igne (e), variisque suppliciis (f), atrociter fæuitum. Altera, vbi viribus aucti, ambigua; nempe quando præliis decertari cœptum (g). Tertia calamitosa, tempore laniena in vrbe Luteriana, & plerisq; fere regni locis,pera & (b); post quam iterum ad dubiam Martis aleam reditum. Quarta, quando tandem liberum religionis exercitium (i), post varias clades, & diuerfa edicta pacificatoria (k), vel datum vel confirmatum iis fuit ab Henrico IV. edicto Nannetenfi (1) anno MOXCOIII. mense Aprili: (quod consistit in quatuor capitibus(m); scilicer in durus fas moroid, our Beia, & Sing) & articulis secretis aliis, edicto non infertis, sed separatim in scripturam redactis (n). Conati tune quidem funt, Clerus Francia (o), Nuncius Papx(p), & Academia Lutetiana (q), remoram negotio iniicere, aut saltem Regis concessionem limitare; & noluit Parlamentum, edictum adprobare(r). Rex vero vocatis ad se eiusdemCuriæ primoribus, diserta & grani oratione cos exhortatus est ad obedientiam (1), obtinuitque quod voluit (1). Confirmauit deinde hoe edictum, & adidem pertinentia, Ludouicus XIII. anno mexiv.(u) atque ita fub patris & filii regimine fatis florucrtunt Reformati, corunque Ecclefiz (u), ac loca, quax fecuritatis causaillis concessa (y) possederunt; done ab codem Ludouico his exuti, atque Rupella munimentis folo aquatis ( $\chi$ ), ad humilem statum redacti sunt, sie vi vi vi vimbra pristini roboris & status hodie illis supersit. Ex permissione tamen Regis licet corum Theologis aliquando nationatem habere conuentum (ux).

## Testes & Testimonia.

 Vide supra lib.1. cap. 7. lit. o. Pretendue-Reformés, parce qu'ilsse vantoient d'estre reformateurs de la Catholique, o ancienne religion de leurs peres ita Chatton en l'bissoire vniucrselle, chap. 143. pag. 1225.

b) A saufe qu'ils demandoient une liberte de conscience, pour croire de Dieu, & faire exercise de leur religion, tout ainsi que bon leur sembleroir: Chat-

con d. pag.

f) D'autant (vt Charton putat, d. pag.) qu'en tous les liures du monde.

ny tradition humaine, il me fera iumais trouud, qu'it foit fait mention d'un full
bomme, a paut ue bruit de boune, ou mausaigé vie, lequelait i maia cue niveuit
chofes pareille croyance, qu'eux, tant s'en faut qu'it fe puisfe remarquer quilque
entirer prouince, ou pais, auquel telle presendue religion art esté iumais anquaquant preschée.

d) Primis temporibus, nempe sub Francisco I. Rege, Lutheranidicebantur: Sleidan. Commentar. lib. 9. fol. m. 139, b. & 142. a. vt & sub Henrico II. Settes, en l'inuentaire general de l'histoire de France, som. 3. p. m. 1201.

ε) Ad machinam alligati,& in altum ſublati,deinde in ſgnem ĕlūblimi demiſfii,& rurſus abducti,carniſice demum abſcindente ſunemɨn ſubiecham flammam cortuebant. Li setiam, qui paulo videbantar enudiouse, antequam producetentur, lingua reſecha ſuir, ne vel ſupplicii cauſam, vel ſux doctrinx ſuɪmam, ad populum explicarent. Hoc ita ſachum tempor Franciſci 1. Regis nartas ſseidanus d. lib. 9, Commentar, fal. 142. & coutnuatum ignis ſupplicium poſtea ſub Henrico II. & Franciſco II. ſuir, in sequam multos, quorum nomina leguntur apud Autorem du Cabintt du Sŋ de France ſuɪ. pag. 26; de ſeqq.

j On a em ployépour les exterminer, l'air, le feu, & l'eau Settes, eals vie de Françoi II. ad annum MDLIX, pag. 1212. (In abolitionem cotumatés igne, & aqua veebantur, On nous a dés le commencement brutés, (funt Reformatorum verba, in libello, cui titulus, Plaintes des Eglifes Reformes.)

Prance, dissa anno MDXCVII) no gen, pendus on nou a depui massa ceite en dissa este ma dissa ceite en dissa este en des a depui massa educion de massa este en tente de tente este en des des en pende este en des des en des este en des des en des este en de la Ligue, a mos este en des este en de la ligue, a mos este en des este en des este en des en des este en de la Ligue, a mode en des en des en de la ligue, a mode en des en des en de la ligue, a mode en de la ligue en de la Ligue, a mode en de la ligue en de la ligue, a mode en de la ligue en de la ligue, a mode en de la ligue en de la ligue, a mode en de la ligue en de la ligue, a mode en la ligue en de la ligue, a mode en la ligue en de la ligue, a mode en la ligue, en de la ligue, a mode en la ligue, en de la ligue, en de la ligue, en de la ligue, en de la ligue, en la li

La France oft diuifée en deux fortes de Religion. Les vis fuiuent l'Eglife Catholique Romaine; les autres s'arreftent à l'opinion de Caluin. Au commencement on aemployé le fer, pour exterminer ceux, quis'attachoient à cette nouwile felle: Man pour vne tefte qu'on coupoit, il en fortoit fept, ainsi que d'une bydre, Et mefine on s'opiniastra iusques l.c, tant d'on coste que d'antre, qu'on donna des batailles, où coutes fou ceux de la nouvelle opinion se rrouverent toussours les. plus foibles: Et neantmoins ils ne perdirent iaman courage, & tafcherent de temir tousiours bon, non obstant tous les Editt ,que les chassoient du Royaume, ou que les rendoient incapables, de tenir aucuns offices: Autor librides Effats, Empires, & principantes du monde, au discours de la France, n. 28. (Francia diuiditur in duas religiones; vna illorum est qui sequuntur Ecclesiam Catholicam-Romanam: altera eorum, qui adhærent opinioni Caluini. Ferro primum in illos vís sumus, qui nouam hanc sectam sequebantur; at vero vno ampatato capite renascebantur, tanquam in hydra aliqua, septem noua. Imo crescente ab vtraque parte pertinacia, ad prælia descensum est, quæ nouatoribus illis semperaduersa suerunt. Nectamen vnquam propterea animum desponderunt, sed semper se defenderunt, nihil curantes edicta, qui bus vel proscribebantur, aut inhabiles iudicabantur ad tenendum officia. ) Le regne de Francois I. qui commença en l'an MDXV, vid paroistre en France les premieres ssincelles de ce seu, après la publication du liure composé par lean Caluin, natif d'un bourg proche de Noyon en Picardie - fous le titre d'Institution de la Religion Chrostienne, qui fut par lur dedice au Roy Françou, en l'an MDXXXVI. & quelque remps auparauant, en certains endroits du Royaume, cette nouuelle reformation de la doltrine receue dans l'Eglife Catholique Apostolique Romaine, auoit trouue des fectateurs, & auoit efte preschee publiquement. Aces commencemens, qui pouuorent estre suiud one plus longue durée, & pour les troubles qu'ont accoustumé d'amener auec soy les nouueautés & changements de Religion ancienne, les Magistrats des lieux, authorifes des editts du Prince, employerent le fer & le feu-Caluin se retira dans Geneue, la où il fut Ministre ordinaire & c. Sur la fin du regne de Françon I les habitans de Merindol & Cabrieres en Prouence Jurent traittés volemment pour le fait de la Religion , & fous le regne de Henry ! 1. la ville de Parus effant remplie de ceste nouuelle croyance quelques Confeillers de la Cour de Parlement y ayans adhere, & die leurs fentimens en prefence du Roy, lequely effoie

ayo.

entré exprés, on iour de Mercuriale, Anne du Bourg entre autres, qui cfloit Cotfeiller Clerc, ayant perfifté en fa premiere declaration, fut bruilé publiq uements f'an MDLU. Ranchiu d. tem. 2. psg. 121.

h) De Laniena Parifienfi dixi supra lib. 1. cap. 3. lit. nn.

7) Vide Autorem des biffaires des domiers troubles de France, foulte regues des Roys Henry III. & Henry IV. fol. 4. b. & faqt. Fuerunt, qui in Gallia alleuetarent, Regem non potuille edicho permitere exercicium Religions Reformatus, faut l'expression femement de fes Eflatis, nel loy offant los fibles, mortini d'alteres le verigions, qui et comme la caloume fondamental da Roysman, fant y appeller. & furcomfenitr tous fes fubiells: Vaix aux memoires des affants du cliere de France, pag. 8.2

du regue de Charles IX. fus fuit yn Edist, donne en Lamier M D LXI. qui permit le libre exercice de la Religiou pretendue-Reforme, for des villes elefte dusque, est est Edist ne pur pas efferenverem, à canfe les facilions. O baines dels muses on est Edist ne pur pas efferenverem, à canfe les facilions or baines dels muses on est Edist ne pur pas efferenverem, à canfe les facilions or baines dels muses. O'renouwelless, en duers temps of t. Louy: Prince de Conde, O Gight Comte de Coligny, Chafillon, Admiral de France, apasse embragic le party el la Eligion. S'en rendrent Chefs. O'd tuerfe to batiles o' Edist de Epax' e definier sen et années M D LXII, M D LXVII. M D LXVIII, M D LXX, C'fondemen la an MDLXXVII. Ranchin d. 10m. 2, pag. 121. Henricus III. anno MD LXXII. Acceptionis admitis, ministris Vechi (tipendia, & him teripgionis additis, ministris Vechi (tipendia, & him teripgionis additis, n. 11m. 2, pag. 201. 14 deruiter Balid de pasification est de l'am MDXCVIII. (ma le Ry Henry IV, partat. 11m. 4, 10m. 1, pag. 201. 14 deruiter Balid de pasification est de l'am MDXCVIII. (son le Ry Henry IV, partat.).

1) Edictitenor, qualis à P. Matthieu d. un, 2. narr. 1. m. 8. pag. 115. 0 feqq. & ab Autore du Recueil des Edicts de pacification, ordonnances & diche rations faites par les Roys de France, pag. 275. 6 feag. exhibetur, hic est.

1. Premierement, que la memoire de reutes chofes pafées d'une pat d' d'autre, dépuis le commencement du mou de Mars, un di cinq ceus quaire viegt cinq, iusquis à oufres ducement à la Convoune, c' durant les autres troble precedents, à c'occofien d'iceux, demeurera esteinèle, c'affongie, comment de libe fe non aduennie. Be ne sera toissible, up permis à non Procureurs Generaux, up d' tres personnes quelconques, publiques up prisées, en que que vemps, up part que que pecas son que ce sois, en faire mengions, procés, ou pourfaite en aucune Couritorium ab vina aux altera parte gestorium à principio mensis Martii and M D XXCV. ac dutanubus motibus anterioribus, occassone illorum, vique ad tempus quo ad regnum peruenimus, si recrincha & consopita, as su ma quam quicquam actum gestumque suisses. Probibemus itaque, ne Promitotes generales, nec aliz quacunque persona, tam publica quam priuata, vilo tempore, vilamque ob occasionem, qualis illa fuerit, eorum causa quicquam deserant ad vilum Iudicium.)

Defendan i nos subsidis, de quelque estat, & qualité qu'il; seient, de excensualle la menoire; à attaquer, ressonable la menoire; vet passe pour que respecte de ce qu'i e il passe; pour quelque causse & presente que ce soit en aisputer, consesse, est il passe; pour quelque causse & prestate que ce soit mais se conscient, or vuere passiblement ensemble, comme serva, mis, & concisor, que, se presentate en aux contreuenans d'estre passe comme installent et passe, com petro, passe passible. Probibemen squoque, quo minus sibudit i nostri, cuius cunque sint status conditionis venouent prexettorum memoriam, cuius cunque sint status conditionis venouent prexettorum memoriam, aut presexutum, de silissinter se disputent, rixentur, verbis aut facto oficndant; sed pacific evitant, tanquam frattes, amici & conclues, popularen generale passe si passe si passe passe consente passe passe passe con passe pa

3. Ordonnons, que la religion Catholique-Apostolique-Romaine sera remise , & restablic en tous les lieux , & endroits de costuy nostre Royaume , & pais de noftre obeiffance, où l'exerciced' icelle a effé intermis, pour y effre librement, & paisiblement exercée, sans aucun trouble, ou empeschement. Defendons tres-expresiement a toutes personnes, de quelque estat, & qualite qu'elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester, ny inquieter les Ecclesiastiques en la ce-Lebration du dinin fernice , touisfance & perception des dixmes, fruits & renenus de leurs benefices, & som aueres droits & denoirs, qui leur appartiennent: & que tous ceux, qui durant les troubles se sont emparés des Eglises, maisons, biens, & remenu, appartenans ausdits Ecclesiastiques , & qui les detiennent , & occupent, leur en delaissem l'entiere possession, & parfible souissance, en tels droiels, libertés & seurcies, qu'ils auoient auparauant qu'ils en sussent dessaisis. Desendons aussi tres expresement à ceux de la Religion presendue-Reformee, de faire presches, ny aucuns exercices de ladite Religion, es Eglifes, maifous, & habitations desdits Ecclefiastiques. (Volumus, Religionem Catholicam Apostolicam Romanam testautari in omnibus locis Regni nostri, ac terris nobis subditis, in quibus illius exercitium intermissum fuit; yt ibi libere ac pacifice exerceatur, sue vllo impedimento. Expresse vetamus, sub pcena prædicta, Ecclesiasturbare aut molestia afficere in celebratione dininorum serviciorum. in viu & perceptione decimarum, fructuum ac redituum beneficiorum, ac omnium iurium ad illos pertinentium. Iubemusque vt omnes, qui durante confusorerum statu, occuparunt Ecclesias, ades, bona ac reditus pertinentes ad dictos Ecclesiasticos, ac qui quicquam horum adhuc detinent, Ecclesiasticis relinquant integram possessionem, & pacificum eorum vsum, in illis juribus, libertatibus ac securitate, quas habuerunt antequam illis

fooliatentut. Porto, expressissim e prohibemus, ne, qui prætensæ-reformatæ religioni addicti sunt, yllum sermonem sacrum habeant, aut alium actum suæ religionis exerceant in Ecclessis, ædibus, aut habitationibus dictorum

Ecclesiasticorum.)

4. Sera auchoix desdits Ecclefiaftiques , d'achepter les maifons & baffimens confiruits aux places profanes, fur eux occupées durant les troubles,ou contraindre les possesseurs desdits bastimens, d'achepter les fonds, le tout suivant l'e-Rimation, qui en fera faite par experts, dont les parties conniendront , & , à faute d'en conuenir, leur en fera pourwens par les luges des tieux, fauf amdies poffesseus leur recours contre que il appartiendra. Et où lesdits Ecclesiastiques contraindroient les poffeffeurs d'achepter les fonds, les deniers de l'eflimation ne feront mis en leurs mains, ains demeureront les dies poffeffeurs charges pour en faire proffit,à raifon du denier vingt, imques à ce qu'ils ayent effé employés au proffi; de l'Eglife, ce qui fe fera dans yn an Et où ledit temps pafie, l'acquereur ne voudroit plu coninuer ladite rente, il en fera deschargé, en configuant les deniers entre les mains de personnes soluables , auec l'authorité de la Lustice : & pour les lieux sacrés, en fera donné adun par les commissaires , que seront ordonnés pour l'execution du prefent Edict, pour y eftre par nous pourueu. (Optioni dictorum Ecclefiafticorun relictum fit, emere domos, aut adificia constructa, in locis profanis aute occupationem ad eos pertinentibus, vel cogere possessores corum adificiorum, ve emant aream , fecundum aftimationem , faciendam àperitis, quos partes elegerint: aut fi de illis non possunt conuenire, à ludicibus lo-Corum denominan dis; faluo regrellu pollefloribus relicto, contra quem iura illum concedunt. Quod fi Ecclesiastici cogunt, possessores emere 2seam pretium illis non annumeretur, fed dicti poffeffores obligati fint exillo lucrum quærere, nempe ex viginti denariis vnum, vique dum impendatur in vtilitatem Ecclesia, quod fieri debebit intra annum: quo tempore elaplo, fiacquirens noluericamplius continuare hanc penfionem, exonerabitur, confignando illam pecuniam, autoritate iudiciali interueniente, in manus aliorum, qui funt foluendo. Quod autem a des attinet, qua confin-Az fuerunt in locis facris, commissarii, ad executionem huius edici destinati, rem ad nostram deferent decisionem.)

S. Ne pour ront toutes sonds & places occupées pour les reparaises, & fortifications des villets. & lieux de sousse Royaune, & les materiaux y enployés, estre vendiqués, sy repetés par les Ecsélassiques, ou autres personness, 
bisques ou printées, que dors que lectites reparations. & fortifications seront de 
moltes par nous redonnances. (Non prins tamenarea, & loca occupata adteparationen & fortificationem ciuitatum asque locorum expin nosti, ab 
materia in illam insumpta, vindicari ac tepetie poterit per Ecclessition 
autalias personas, publicas vel printeuss, quam y bi reparationes ac fossibilitation 
tiones illa nostro insus surerinedes trucka.)

6. Et pour ne laiffer aucune occasion de troubles, & differens entre nos fubielts, auons permin, & permettons à ceux de la Religion percendue & foriuce, viure & demenrer par toutes les villes , & lieux de cefluy noftre Royaume , y pais de nostre obeiffance, fans estre enquis, vexés, molestes, ny astraints à faire chefe, pour le fait de la Religion, contre leur conscience, ny pour raison d'icelle effre recherches es maifons & lieux , on ils voudront habiter , & fe comportant au refle felon qu'il eft contenu en noftre present Editt. (Ac, ne vlla occasio motuum, & dissensionum inter subditos nostros supersit, permisimus ac permittimus, illis qui religionem prætensam-reformatam profitentur, viuere in omnibus ciuitatibus, & locis nostri Regni, ac nobis subditis, sine vlla inquifitione, vexatione aut molestia, aut coactione ad aliquid respectu Religionis faciendum, quod sit contra illorum conscientiam, itemque citra perquifitionem domuum, aut locorum, vbi voluerint habitate, fi fe in reliquis conformes gerant contentis in hoc præsenti edicto nostro.)

Nous auons auße permis a tous Seigneurs, Gentils-bommes, & autres. tant regnicoles qu'autres, faifans profession de la Religion pretendue-Reformées ayans en noftre Royaume , & pais de noftre obeiffance, baute Iuftice , où plein fief de Haubert (comme en Normandie) foit en proprieté, vsufruitt, en tout ou par moitié, ou pour la troifie sme partie, auoir en telles de leurs maisons desdites hautes suffices, ou fiefs susdits, qu'ils seront tenus nommer deuant à nos Baillifs, & Seneschaux, chacun en son destroie, pour leur principal domicile, l'exercice de ladite Religion, tant qu'ils y feront refidens, & en teur absence leurs femmes , ou bien bienteur famille, ou partie d'icelle. Et encores que le droit de Iuflice ou plein fief de Haubert , foit controuerfe , neant moins l'exercice de ladite Religion y pourra estre faitt, pour ueu que les dessudits soient en possession actuelle de ladite haute Iufice, & encores que noftre Procureur General foit partie. Nous leur permettons aufi auoir ledit exercice en leurs autres maifons de haute Inflice , ou fiefs deffusdies de Haubert, sant qu'ils y seront presens, & nou autrement , le tout taut pour eux, que pour leur famille, & autres qui y voudront aller. (Permilimus quoque omnibus Magnatibus, Nobilibus, ac aliis, tam regnicolis, quam non-regnicolis,qui sunt Religioni prætensæ-resormatæ addicti, habentibus in Regno, & prouinciis nobis subditis, altam Iusticiam, aut plenum feudum lorica, idest, primigeniæ chentelæ beneficiarium prædium, (vt in Normannia) siue proprietatis, vel viusfructus nomine, totum , aut mediam , vel terriam eius partem, habere in ædibus dickæ Lusticiæ, aut feudi, quas tenebuntur antea denominare nostris Balliuis & Seneschallis, quilibet in suo diftrictu, pro principali domicilio, exercitium dictæ Religionis, quamdiu ibi residebunt, ac in ipsorum absentia, illorum vxores, aut familia, aut pars eiusdem. Quod fi ius illud Iustitix altx, ant pleni feudi loricati, controuer sum sit, nihilo minus exercitium dickæ Religionis ibi permiffum esto, modo supradicti

fint

## NOTITIE REGNI FRANCIE

120 fint in possessione actuali illius Iustitia, non obstante oppositione nosti Procuratoris generalis. Præterea permittimus etiam iildem, eiuldem religionis exercitium, in aliis finis adibus alta Iustitia, ant feudi lorica, quamdin ibi fuerint, & non aliter; idque tam pro ipfismet, quam pro corum familia. & aliis, qui exercitio illi intereffe voluerint.)

- E's maifons des fiefs, où ceux de ladite Religion n'auront ladite baut Inflice, ou fiefs de Haubert, ne pourront faire ledit exercice, que pour leur famille tant feulement. N'entendons toutes fais, s'il y surnenoit d'autres personnes imquis au nombre de trente, ourre leur famille, foit al'occasion de baptesme, visite de liurs amis, ou autrement , qu'ils en puissent estre recherches ; moyennant aufi quelisdires marfons ne forent au dedans des villes , bourgs , ou villages , appartenans aux Seigneurs hauts infliciers Catholiques, autres que nom , esquels lesdits Seigneurs Catholiques ont leurs maifons, Auguel cas ceux de ladite Religion ne pourront dans lesdites villes, bourgs, ou villages, faire ledet exercice, fi ce n'est par permisfion, & congé, desdits Seigneurs bauts Iufticiers, & non autrement. ( In adibus feudorum, in quibus dictæ religionis homines non habent altam lustitiam, aut que non funt lorice, non poterunt exercere religionem fram, nifitantum pro familia. Nolumus tamen, fi aliæ fortaffis personæ, præter familiam, co conueniant vique ad triginta, fiue id fiat occasione baptismi, fiue amica falutationis gratia, aut alio casu, dominum subiacere censura; modo etiam iftæ ædes non fint in cinitatibus, burgis, aut villis, pertinentibusad dominos alios quam nos, Catholicos, qui in illis habent altam Instituam, ac domum suam. Hoc casu prænominatæ religioni addicti, non poterunt in illis ciuitatibus, burgis. & villis, exercere religionem suam, haud aliter quam frid fiat ex permissione dictorum dominorum, altam iustitiam ibi habentium.)
- 9. Nompermettons auffi à ceux de ladite Religion , faire , & continut l'exercice d'icelle, en toutes les villes & lieux de nostre obeiffance, où il effoit par eux eftabli, & failt publiquement par plufieurs & diuerfes fou en l'année mil inq cens quatre vingts feize, & en l'année mil cinq cens quatre vingts dixfept, imques à la fin du mou d' Aoust, non obstant tous Arrests & lugemens à ce contraires. ( Permittimus quoque dictam religionem colentibus, exercere, & continuare religionem fuam in omnibus ciuitatibus & locis, que funt fub iuffu potestate & obedientia nostra, in quibus instituta, & publice vitata suit multis, & dinerfis vicibus, anno MDXCVI. & anno MDXCVII. víque adfinem mensis Augusti; non obstantibus omnibus arrestis, seu sententiisin contrarium laris.)
- Pourra femblablement ledit exercice effre effably, & reftably entonzes les villes & places, où il a esté estably, ou den estre, par l'Editt de pacification, faict en l'année foixante & dixfept , Articles particuliers , & Conferences it Nerdi,

Meras, & Flex; fans que ledit eftablifement puife eftre empefihé, és lieux & places du Domaine, donnés par ledis Edict , Articles & Conferences , pour lieux de Bailliages, ou qui le seront cy-après, encores qu'ils ayens esté depuis alienés à perfonnes Catholiques , ou le feront a l'aduenir. N'entendons toutes fou, que ledis exercice puiffe eftre restably és licux, & places dudit Domaine, qui ont effe cy deuant possedes par ceux de ladite Religion pretenduë. Reformée, esquels il auroit efte permu, en consideration de leurs personnes, ou à cause du prinilege des ficfs, & lesdits fiefs se trouvent à present possedés par personnes de ladite Religion Casholique-Apoffolique-Romaine. ( Poterit itidem dictum exercitium ftabiliri, &c restaurari in omnibus ciuicatibus, & locis, vbi stabilitum fuit, aut esse debuit, fecundum edictum pacificatorium, facum anno MDIXXVII. articulos particulares, atque conferentiam Neracensem & Fleccensem. Nec vero debebit impediri ista restaurațio in locis domanii, qua edictum, articuli, ac conferentia nominauit pro sede Balliuatus, aut erunt in futurum, licet postea fuerintalienata & translata in personas Catholicas, aut in suturum aliquando in illas transferantur. Nolumus tamen dictum exercitium restabiliri posse irs illos locis domanii, quæ antea possederunt religioni prætensæ-reformatæ addicti, in quibus respectu illorum personali, aut prinilegii feudi, illud permiflum fuit, quæ hodie vero possidentur à personis religionis Catholicæ Apostolica Romana.)

Gráfi

1819

ha la

11. D'auantage en chacun des anciens Bailliages , Seneschaußees , & Gouuernemens, tenans lieux de Bailliage, ressortissans nuemens, & sans moyen es Cours de Parlement, nous ordonnons, qu'es fauxbourgs d'vne ville, outre celles qui leur ont effé accordées par ledit Edict , Articles particuliers , & Conferences , & où il n'y auroit des villes en un bourg ou village, l'exercice de ladite Religion pretendui-Reformée fe pourra faire publiquement, pour tous ceux, qui y voudront aller, en ores qu' esdits Bailliages, Seneschaußces, & Gouvernement, y ait plusieurs heux, où ledit exercice foit a present estably; fors, & excepté pour ledit lieu de Bailliage nounellement accorde par le present Edict, les villes, esquelles ily a Archeussche & Euesche sans que toutes sois ceux de ladite Religion pretendue Reformée foient pour cela priués de ne pouvoir demander , & nommer , pour ledict lieu dudid exercice, les bourgs & villages proches desdites villes ; excepté aufi les lieux & Seigneuries appartenans aux Exclesiastiques, esquelles nom n'entendons que ledit second lien de Bailliage puisse estre estably , les en ayans de grace speciale exceptes & referues. Voulons & encendons fou le nom d'anciens Bailliages, parler de ceux, qui estorent du temps du seu Roy Henry, nostre tres-bonore Seigneur, & beaupere tenus par Bailliages & Senesihausees, & Gonuernemens resfertisfans far s mojen en nosdites Cours. (Præterea in fingulis antiquis Ballivatibus, Senelchallatibus, & gubernamentis, qua funt vice Balliuatuum, immediate supremis iurisdictionibus Cumarum Parlamentorum subiacentibus, volumus & conftituimus, vt in suburbiis ciuitatis alicuius, prætet illas, que illi religioni addictis concellæ per antea nominatum edictum, articulos paticulares, & conferentias, & vbi non reperiretur ciuitas, in aligno burgo, vel oppido, aut pago exercitium dicta pratenfa-reformata religionis políti haberi publice, ab omnibus qui eo ire voluerint, licetin illis Balhuatibus, Semeschallatibue, & gubernamentis muita sint loca, in quibus iam nunc pradictum exercitium in you est. Excipimus tamen pro dicto loco Balliuatus, nouiter concesso per hoc edictum prasens, ciuitates, in quibus est Archiepiscopatus vel Episcopatus; ne tamen preterea prætensæ reformatæ Religionis cultons impediantur petere, & denominare pro dicto loco exercitii fui, oppida & pagos, proxime dictis ciuitatibus adiacentes. Excipimus prateres, loca & dominia pertinentia ad Ecclesiasticos, in quibus nolumps secundum locumBalliuatus constitui, quoniam illa excepimus & reservauimus ex gratia speciali. Sub nomine vero antiquorum Balliuatuum, intelligimus taneum illos, qui tempore Henrici, honoratissimi Domini ac soceri nostri, habiti fuerunt pro Ballinatibus, Seneschallatibus, ac gubernamentis, à quibus immediate prouocatur ad dictas nostras Curias,)

N' entendons par le present Edict desroger aux Edicts, & accords of deuant faits, pour la reduction d'aucuns Princes, & Seigneurs, Gentilshommes,& villes Catholiques en nostre obeiffance, en se qui concerne l'exercice de ladite Religion, lesquels Edicts, & accords feront entretenus, & obferues pour ce regard, ftlon qu'il sera porté par les instructions des Commissaires, qui seront ordonnes pour l'execution du present Edide. (Nolumus per præsens hoc edictum quicquam derogare edictis, & conventionibus initis, tunc, quando nonnullos Principes, Dynastas, Nobiles, & ciuitates Catholicas ad nobis debitam reduximus obedientiam, quantum attinet prædiche religionis exercitium. Edichum enim, & conventiones ille observabuntur hoc in puncto, secundum contenea instructionum, quas dabimus Commissariis, quos deputaturi sumus ad

executionem præsentis Edicti.)

Defendons ausi tres-expresement à tous ceux de ladite Religion, faire aucun exercice d'icelle , taut pour le ministère , reglement , discipline , ouinfira-Bion publique d' enfans, & autres, en cestuy nostre Royaume & pais de nostre obeiffance, en ce qui concerne la religion, fors qu'és lieux permis & octroyés , par le prefent Edill. (Prohibemus porto expressissime omnibus, qui dictam religio nem colunt, ne eandem vllibi exerceant, tam quod concernit ministerium, regulas, disciplinam, aut publicam informationem iuueneutis, & aliorum, in toto Reguo nostro, oc terris nobis subiectis, præterquam in locis vbi præ fens Edictum permifit, aut conceffit.)

14. Comme aufi de faire aucun exercice de ladite Religion en nofit Cour, & fuitte, ny pareillement en nos terres, & pais, qui font del à les Monts, n



auß ennostre ville de Paris, ny à cinq lieuës de ladite ville : coutes sois ceux de ladete Religion, demeurans esdites serres & pais delà les Mones, & en noftre dire ville, & acinq lieues autour d'icelle, ne pourront estre recherches en leurs maisons, my adstraints à faire chose pour le regard de leur Religion contre leur conscience : en se comportant au reste selon qu'il est contenu en nostre present Editt. (Nolumus quoque hanc religionem exerceri in ania noitra, aut in comitatu noftro, vei nec in terris, & ditionibus nostris vitramontanis, nec in nostra ciuitate Lutetiana, neque intra quinque leucas ab eadem. Attamen prædictæ Religionis asseclæ, commorantes in dictis terris & ditionibus nostris vitramontanis, vel in modo nominata nostra ciuitate, & intra quinque leucas circa illam, non debebunt inquietari in mansionibus suis, neque compelli, vequicquam faciant religionis intuitu contra conscientiam, modo in cateris viuant (ecundum contenta huius Edichi.)

19. Ne pourra aussi l'exercice public de la dite religion estre fait aux armées, fi non aux quarriers des Chefs, qui en feront profession, autres routes son, que colm, où sera le logis de nostre personne. (Exercitio publico illius religionis locus quoque non dabitur in exercitu, nisi in tentorio, vel in regione assignata militiz ducibus illis, qui religioni adharent, modo tamen ibi nostra nore

fit manfio )

16. Suinant l'article deuxiesme de la Conference de Nerac, nous permetrons àceux de ladire Religion, de pouuoir bastir des lieux pour l'exercice de iselle, aux villes & places où il leur est accorde & leur serons rendus ceux qu'ils ont cy deuant baffu, ou le fonds d'iceux, en l'eftat qu'il est à present , mesmes c's tieux, où ledit exercice ne leur est permis, si non qu'ils eussent est e conucreu en autre nature d'edifices. Auguel c.u., leur seront bailles, par les possesseurs desdits edifices, des lieux, & places, de mesme prix & valcur, qu' ils estoiens auans que ilsy custone basty, ou lainste estimation d'iceux, à dire d'experts : Sans audits proprietaires & poffeffeurs leurs recours contre qui il appartiendra. (Permittimus etiam , secundum tenorem articuli secundi conferentia Neracensis silli religioni addıctis, vt possint extruere ædes ad exercitium suæ religionis , in cimanibus de locis permissis. Inbemus etiam, illis reddi illas, quas antea con-Atuxerunt, aut areas, vbi politæ, eo in statu quo nunc funt; in locis quoque in quibus exercitium religionis illis permillum non est, modo non fint conuerla in aliam formam & naturam a dificiorum. Hoc cafir à possessorie bus dictorum ædificiorum, vel fundorum restitui debebunt pro pretto illo, quo astimabantur antequam inciperent adificare, aut pro iusto pretio, secundum aftimationem peritorum. Salua manente proprietariis, & pollellosibus, actione subsidiaria contra quemcunque iure illis poterit competere.)

17. Nom defendons à tous Prescheurs , Easteurs , & autres qui parlent en public, rfer d'aucunes paroles, discours, & propos, tendans à exciter le peuple à sedicion , ains leur auons enioint & enioignons de se comporter , & contentr me. dellement, O de ne rien dire qui ne foit à l'inftruttion & edification des auditents, & amaintentir le repos, & tranquillité, par nom establicen nostredit Rojaume, fur les peines portées par les precedens Edicts, Emorgnons tres-expresement ann Procureurs Generaux, & à leurs Substituts, à informer d'office contre ceux, qui contreniendront, à peine d'en respondre en leurs propres & prinés noms, & de pitmatton de teurs offices. (Nullus Concionatorum, Lectorum, aut corum qui publice petorant, vtatur verbis, discursu, propositionibus, que possint populum ad fedicionem commouere, fed illis mandauimus & mandamus, ve modestiam observent, necaliud proferant, quam quod faciatad instructionem& fructum auditorum,ac ad conservationem quietis, & tranquillitais, à nobis stabilità in nostro Regno, sub pæna in pracedentibus edictis expresa Injungimus autem expressissime nostris Procuratoribus generalibus, & florum substitutis, yt ex officio inquirant in transgreff res huius mandati: qui si in hoc negligentes fuerint, noxa illos sequetur, ac suis prinabungur officiis.)

18. Defendons ansis à rous nos substituée que qualité d'e cardiis qu'ils foient, a' enteuer par force, ou indiction, centre le gre de leurs parant le anfant de ladite Religion, pour les faire bappier, ou confirme en Egis Celle lique-Applicique. Romaine. Comme ansis menues después font faites acus de ladite Religion precendure. Responseigle tout à peine d'estre panie excepplairement. (Prohibemus etiam sub porna exemplair i, ne vilus nostrorum subditionum cuius cumque qualitatis aut conditionis sit, vi, aux para expenço, contra volunte em parentum, infantes diste religionis ducar ad baptisimum, aut confirmationem in Ecclesia Catholica. Romana vistatam. Eandem prolibitionem & pennam extendimus ad pratecular. Feformatz religioni addictos, se & illi vim inferant infantibus natis in Religione Catholica. Romana?

19. Ceux de la dire Religion pretendue Reformee, me feront aucument adfrantists ny demoureront obliges pour raifon des abiturations, promufit of ferments, qu'it son cy-deuann faich; sou cautions par eux baillées, con erantufiél de la dite Religion. Or n'eu pourront esfre molesfies, ny transaillées, en quélque soit que ce joir. (Pretensie-reformatæ religionis cultores, omnino non chigent promissiones, abiturationes, iuramenta, cautiones que antea factæ, & predicte in ferantur vila molestia.

20. Stront tenu aussi garder. So observer les sesses indictes en l'Essé Catholique-Appolique Romaune. Son pourront es iours d'icelles besquers vir dre, my esse aller à dontique souveres, my parcillement les artistens trausaites me leurs boutiques, & en chambres. & maisons fremée cedit i sours de sesses de resissant de la maison de service de ses de la maison service par les chambres. & maisons service paisse est entre de au debut de se passar es pourra estre du au debut des passars un des voisins adont la reaberche neantmoint ne pourra estre fairest

spartis officier de la Inflice. (Einstem religionis affecta obferuent felh Ecclefic Catholice-Aportholice-Romanz, nec diebus, quibus celebrantus, opus faciant, vendant, autventum exponant publice in taberna patente, nec artifices laborent extra tabernas fusts, ac in cameris, vel zeibus claufis, duranthus felta silique debus prohibitis, volt in opere, cuius fiterpitus poffic foris eraudici à pretecuntibus, aut vicinis. Cuius cauda tamen inquifitio abalis fieta not debebit, sili à lo officariis Inflitis;)

21. Ne pourront les liures , concernans ladite Religion pretendue Reformie, estreimprimes & vendus publiquement, qu'es villes & lieux, où l'exercice public de ladice Religion eft permu. Et pour les autres liures, qui feront imprimés es autres villes , seront veus & visités , tant par nos Officiers , que Theologiens, ains qu'il est porte par nos ordonnances. Defendons tres expressement l'impression, publication & vente de tous liures, libelles, & eferits diffamatoires, fur les peines contenues en nos ordonnances, enioignans a rous nos luges, & Officiers, d'y tenir la main. (Libri, concernentes dictam religionem prætensam reformatam, non debebunt imprimi, & publice venum exponimisi in ciuitatibus & locis, vbi publicum exercitium illius religionis permissum est. Et quod cateros libros attinet, qui imprimentur in alus ciuitatibus, videri, legi, & examinari debeibant, tam à nostris officiariis, quam Theologis, vt constitutionibus nostris prouisum. Prohibemus quoque impressionem, publicationem, & venditionem omniumlibrorum, libellorum & scriptorum sam osorum, sub pœnis in nostris constitutionibus expressis, inbentes, vt omnes nostri magistratus & officiarii hoc observari curent.)

31. Ordonnan, qu'il ne fora fait difference, ne diffinition, pour le regard de ladure région, à recevoir les afbodiers, pour eftre inffraits sé Vnuerfités, Collèges, & Elboiers. & les malades, & pauneux is objitants, unitaderes s, C ampline publiques. (In receipendia s'Abolitticis, ve envalaiment in vinitentitatibus, collegit & Cholis, ve & in accipiendias agrovis ac paoperibus in holpitalia, nofocomia, & admittendis ad participationem eleemos parum publicatum, nullus habeature reflectus religionum, nece earum causa Valloo-bleatum, nullus natura Valloone.

setuetur differentia.)

2. Caux de ladite Religiospretentui-Reformée, foront emus garder let loix del Edificationique, Apolitique Romaine, receair en ceftu poplet Royaume, paur le fuit des matriages contracties, & scentracties, & degrés de confengumité & fluid des matriages contracties, de scentractier, és degrés de confengumité & fluid des matriages contracties, collègique initiate ablemainem le fluid peut Ecclése Catholice: Apostolice: Romana, teceptamin hocnostro Regno, quantum concernit contractum matrimonii, & gadas confanguintaties, as d'altinaties,)

24. Pareillement, ceux de ladite Réligion payeront les droits d'entrée, commeilest acconstumé pour les ébarges & affices, dont ils serons pouraeu. Jans eftre contraines d'afifer à aucunes ceremonies , contraires à leurdite religion: Et estans appelles par ferment, ne feront tenus d'en faire d'autre , que de leuer la main, iurer & promettre à Dien, qu'ils diront la verité: Et ne seront außt tinu de prendre difbenfe du ferment, par eux preflé, en paffant les contracts, & abligations. ( Emidem religionis focii exfoluant quidem iura introitus, vt vius fert, quando ad officia promouebuntur, fed non teneantur affiftere caremoniis contrariis illorum religioni, ad iuramenti præstationem vocatialiud ptæstare non teneantur, quam eleuata manu iurare, & Deo promittete, quod veritatem dicere velint; nec opus habeant dispensationem super inramento, quod præstiterunt, obtinere.)

25. Voulons, & ordonnons, que tous ceux de l'adite Religion presenduc Reformée, & antres, qui one fuing leur partie, de quelque eftat, qualité on condition qu'ils faient , faient tenus, & contraints, par toutes voyes deues & raifannsbles, & fous les mesmes peines contenuès aux Edicts, sur ce faits, payer & acquiter les dixmes aux Curés, & autres Ecclefiaftiques, & à tom autres a que elles appartienuent, felont' vfage, & conflume des lieux. (Decernimus, & præcipimus, vt omnes dicte religionis cultores, ac ceteri qui à partibus ipforum flete runt, cuiulcunque fint fatus, qualitatis atque condicionis, teneantur, atque cogantur omnibus mediis licitis, & rationi congenientibus, etiam lub panis expressis in Edictis, hac de re factis, soluere decimas parochis, & cateris Ecclesiasticis, atque omnibus aliis, quibus illæ debentur, secundum vsum & confuetudinem locorum.)

Les exberedacions, ou prinations, foit par difosision d'entre vifs, ox testamentaires, faites fenlement en hame, ou pour caufe, de Religion, n'auront lieu, tant pour le pafe, que pour l'aduenir, entre nos subsells. (Exhereditationes, atque prinationes, facta in dispositionibus interviuos, vel in testamentis, & tantum odio & causa religionis, inter nostros subditos nullius sint momenti, tam quod tempus præteritum attinet, quam quod futurum.)

27. Afin de reunir d'autant micux les volontés de nos subiects , commetf noftre intencion, & ofter toutes plaintes à l'aduenir, declarons sous ceux, qui font ou feront profession de ladite Religion presendue. Reformée, capables de tenit, & exercer tous estats, dignites, offices, & charges publiques quel conques, Rojalth Seignouriales, ou des villes , de nostredit Royaume , pais, terres & Seigneuritide noftre obeiffance, non obstant tous ferniens à ce contraires; & d'estre indifferemmens admis , & receus en iceux. Et fe contenteront nos Cours de Parlement , C autres luges, d'informer , & enquerir fur la vie , mours , Religion , & honneft conuerfation de ceux , qui font, ou ferent pourneus d'offices , tant d'vne Religion, que d'autre, fans prendre d'enx autre ferment, que de bien & fidellement fernir le Roy, en l'exercice de leurs charges, & garder les ordonnances, comme il a effe to ferué de tout temps. Aduenant aufit vacation desdits eftats, charges & officts

pour le regard de ceux, qui feront en nostre disposition, ily sera par nom pournen indifferemment, & fans diffinction, de perfonnes capables , comme chofe qui regarde l'onion de nos subiects. Entendons aufs, que ceux de ladite Religion pretendue-Reformée, puiffent effre admis, & receus en tous Confests, deliberations, affemblees, & fonctions, qui dependent des chofes deffiudites, fans que, pour raifon de ladice Religion , ils en puissent estre reiertés , ou empesibés d'en touir. (Quo melius, vt nostri est proposiri, subditorum animi amice cocant, atque omnes querelæ in posterum cessent, declaramus, omnes illos, qui iam sunt prætensæ reformatæ religionis cultores, aut in futurum erunt, capaces ad obtinendum & exercendum omnes starus dignicatis, officia & munera publica, Regia, ac Dominicalia, aut ciuitatum regni nostri, & ditionum ac dominatuum nobis subiectoriim, non obstantibus iuramentis quibuscunque în contrarium factis; & volumus, vt indifferenter ad illa admittantur, acrecipiantur: Curus nostris, & ahis Iudicibus nostris sufficiat inquirere, in vitam, mores, religionem, & honestam conversationem illorum ex vtraque religione, quibus ex illis officia contulmus, aut conferemus, nec ab illis exigant aliud iuramentum, quam cuius summa, vt bene & fideliter seruiant Regi in exercitio muneris, ac observent constitutiones, vt mos suit ab antiquo tempore. Vbi illorum munerum, & officiorum, vnum vel alterum vacabit, quæ ad nostram dispositionem pertinent, illud iterum conferemus indifferenter, fine diftinctione religionis, personis habilibus, vt ita concordia inter subditos nostros floreat. Decernimus præterea, vt prætenfæ reformatæ religioni addıcti, admittantur ad omnia confilia, deliberationes, congregationes, functionesque dependentes à supradictis, nec possint, sub prætextu religionis, impediri, quo minus iis fruantur.)

23. Ordonnons pour l'enterrement des morts de ceux de ladite Religion. par toutes les villes , & lieux de ce Royaume , qu'il leur fera pour ueu prompte" ment en chacun lieu,par nos Officiers, & Magistrats, & par les Commissaires,que nom deputerons à l'execution de nostre present Edict, d'une place, la plus-commodeque faire fe pourra. Et les cemetieres, qu'ils anoient par cy-denant, & dont ils ent efte prines a l'occasion des troubles, leur seront rendus, si non qu'ils se trouuaf-Sem a present occupes par edifices, & baffimens, de quelque qualité qu'ils soient: auquel cas leur en fera pourueu d'autres gratuitement. (Quod sepulturam mortuorum dicta religionis concernit, in omnibus ciuitatibus & locis Regni nostri, præcipimus, vt prompte à magistratibus & officiariis nostris vbiquelocorum, nec non à commissariis deputatis ad executionem præsentis Edich locus ad eam quam maxime commodus, quantum fieti potest, eligatur, & huic religioni addictis attribuatur. Comiteria, quæ antehac habuerunt, in his autem motibus amiserunt, illis restituantur, nifi nunc adificiis, cuiuscunque generis, sint repleta, quo casu gratis illis assignari debebit lo us alius.)

29. Enioignont tres-expressionent à nessist Officiers, de tenir le mair, i equ' audits enterrement il no se commete aucun sandale, e servet tenu deu quinze iours, aprèt la requisition, que en fera faite, pour uor à cenx de la dite bigion, de lieu commode pour l'esidices spatiures; sans vier de longueur e remissapien de cinque en esque, entere spores, e pruite unant. Sont amps s'attender, se, tant audits Officiers, qu' à tous autres, de rien exiger pour la conduite dessit eaps morts, sile peimed concupien. (Isliem officiaris in entrit un andames, ca ram adhibeant, ve sepultura actus citra offensiones peragantur, acque require it enchuntur post quindecim dies, sine mora & procratimatione alia, se ius religionis cultoribus assignate locum commodum ad sepulturam mortuorum, sib pena quingentorum autrorum, de siu are & proprio submonitorium, sib pena quingentorum autrorum, de siu are & proprio submonitorium, sib pena quingentorum autrorum, de siu are de proprio submonitorium controlum. Prohibemus quoque, ne dicti officiarii, autquisquam exige quit quam exiget pro conductione corporis demortui, sub pena concustionis.)

Afin que la Iustice soit rendue, & administrée à nos subietts, sans aucune sufficion, haine ou faueur, comme oftant vn des principaux mojens, pour les maintenir en paix, & concorde; auons ordonné, & ordonnons, qu'en nofire Cont de Parlement de Paris, fera eftablie vne Chambre, compofée d'un President & size Confeillers dudit Parlement, laquelle fera appellée, & intitulée, la Chambte de l'Ediet, & cognoistra non feulement des causes, & proces, de ceux dt la Religion pretendue. Reformée, qui feront dans l'estendue de ladite Cour; man auss des ressorts de nos Parlemens de Normandie, & Bretagne, selon la jurudificate qui luy fera cy-après attribuée par ce profent Ediet, & ce imques à tant, qu'en chacun desdits Parlemens ait effe eftablie vne Chambre, pour rendre la Iufice fut les lieux. Ordonnons aufisque de quarre offices de Confeillers en noffredit Pailement, reffans de la derniere erection, qui en a par nous eft faite, en feront prefertement pourneus Greceus audit Parlement, quatre de ceux de ladite religion pittendue Reformce, suffisans & capables, qui seront distribues; à scauoir, le premitt receu en ladite Chambre de l'Edict, & les aueres troit , à mesure qu'ils seront te cous, en trou des Chambres des Enqueftes. Et outre que des deux premiers officts de Confeillers lau de ladite Cour, qui viendront à vaquer par mort, en seront aufi pouruem deux de ladite Religion presendue. Reformée, & oceux recem, distributs außi aux deux autres Chumbres des Enquestes. (Vt iustitia subditis nostrisadministretur, fine suspicione, odio, aut favore, quod est vnum ex præcipuis mediis, quibus pax, & concordia inter illos integra conferuari potest, iustimus, & iubemus, vein nostra Curia Parlamenti Lutetiani erigatur Camette cui praponatur Prafes vnus, & sedecim Consiliarii dicti Parlementi, & imponatur nomen Cameræ Edicti, quæ cognoscat, non solum de causis & proceffibus prætenfæ-reformatæ religioni addictorum, qui funt fub illo Patlamento; verum etiam eorum, qui funt sub suprema iurisdictione Parla-

menti

mentorum Normannie, & Britannie, invas iuridicitionem, quam illi hocedicio attribuemus; hocque tamdiu obtineat, quoufique in vnoquoque
idiconum Parlamentorum, fuerit conflituta Camera alia, qua ibidem usidica. Mandamus quoque, vtad quartor officia Confiliaciorum nortri Parlamenti, qua Euperiumt ex vilimo à nobis erecis, iam nunc recipiantus; ritdicho Parlamento quatuor; ex illis, qui fequuntut dictam pratenfam-reformasam religionem, idonei acque habiles; qui ita difitribuantur, vt, qufprimum recipitut, fit pro memorata Camera Edicti; ac reliqui ttes, fecuredum tempus receptionis, fint pro tribus Cameris inquifitionum. Pratereavolumus, vt ad duo officia Confiliariorum historum, dictorum, dica Curie, quar primum vacabunt morte eorum, qui nunc ea tenent, duo quoque pradictae
religionis promoucantor, & ci ia tecepi etiam difiribuanturin reliquas duasCameras inquilitionum.)

31. Outre la Chambre, cy-denant effablie à Caftres, pour le reffort de nofire Cour de Parlement de Thouloufe, laquelle fera continuée en l'eftat qu'elle est; nous auous pour les mesmes confiderations ordonné, & ordonnons, qu'en chacune de nos Cours de Parlement, de Grenoble & Bourdeaux, fera pareillement establie vne Chambre, composée de deux Presidens, l' vn Catholique, & l'autre de la religion pretendue-Reformée, & de douze Conseillers, dont les fix feront Catholiques, & les autres fix de ladite religion. Lesquels Presidens & Conseillers Catholiques. ferons par now prins & choifis des corps de nosdites Cours; & quant à ceux de ladite religion, fera fait creation nounelle d' vn Prefident . & fix Confeillers pour le Parlement de Bourdeaux, & d' vn President, & trois Conseillers, pour celuy de Grenoble ; lesquels auec les trois Conseillers de l'adite Religion, qui font à present audit Parlement , seront employés en ladite Chambre de Dauphiné. Et seront creés lesdits offices de nouvelle creation, aux mefines gages, honneurs, authorités, & preemmences, que les autres desdites Cours : & fera ladite feance de ladite Chambre de Bourdeaux, audit Bourdeaux, ou a Nerac, & celle de Dauphiné , à Grenoble. (Prater Cameram antea stabilitam, in ciuitate Castrensi, pro illis, qui funt sub suprema iurisdictione Curie Parlamenti Tholosani, quæ debet continuariin statueo, in quo nunc est, easdem ob causas mandauimus, & mandamus, vt in qualibet nostrarum Curiarum Parlamenti, Gratianopolitani, & Burdigalenlis, similiter instituatur Camera vna, quæ habeat Præsides, vnum Catholicum, alterum prætenfæ-reformatæ religionis, & duodecim Confiliatios quorum sex sint Catholici; reliqui sex religionis prærensæ reformatæ. Illi Prafides,& Confiliarii Catholici, à nobis eligentur ex dictis Curiis:quod vero attinet cateros, alterius religionis, nouus creabitut Pra les, & fex Confiliarii, pro Parlamento Burdigalenfi, ac Præfes vnus, & tres Confiliarii, pro Gratianopolitano. Hi, cum tribus Confiliariis eins dem religionis, qui iam funt in dicto Parlamento, adhibeantur dicta Camera Delphinatus. Habe-

bunt:

bunt autem dicti officiarii, nouæ creationis fimilia, falaria, honores, autoritatem, & przeminentias zquales, czteris eiusdem Curiz. Czterum, dica Camera Burdigalensis, pro sede habeat Burdigalam, aut Neracum; & altera

Delphinatus, Gratianopolim.)

32. Ladite Chambre de Dauphiné, cognoiftra des caufes de ceux de ladite religion presendue-Reformée, du resort de nostre Parlement de Pronence, sans qu'ils ayent besoin de prendre lettres d'euocation , ny autres prouisions, qu'ennefire Chancelerie de Dauphine : Comme außt ceux de ladite religion, de Normandie, & Bretagne, ue seront tenus prendre lettres d'enocation, ny autres pronisions, qu' en noftre Chancelerie de Paris. (Camera Delphinatus cognoscat de causis religioni præteníæ reformatæ addictorum, qui funt fub fuprema iurisdictione nostri Parlamenti, constituti in Prouincia, nec opus habeant alibiobinete literas euocationis, aut prouisionis, quam in nostra Cancellaria Delphinatus: Quemadmodum nec eiusdem religionis cultores in Normannia, & Britannia, alibi debebunt obtinere literaseuocationis, aut aliarum prouisionum, quam in dicta Cancellaria Lutetiana.)

Nos subiects de ladite religion du Parlement de Bourgonge, aurem le chou & option, de plaider en la Chambre, ordonnée au Parlement de Paris, outs celle de Dauphiné; & ne serons aussi tenus prendre lettres d'euocation, ny aussit provisions, qu'esdites Chanceleries de Paru, ou Dauphine, selou l'option qu'ils se ront. (Nostri subditi prædictæ Religionis, qui sunt sub Parlamento Burgundiæ, habeant facultatem litigandi in Camera Parlamenti Parisiensis, aut Delphinatus : nec sint obligati alibi obtinere literas euocationis, aut aliarum prouisionum, quam in Cancellaria Parisiensi, aut Delphinali, vtram

ex illis elegerint,)

Toutes les dites Chambres, composées comme dit est, cognoistront, & 34. ingerent en souveraineté, & dernier ressort, par arrests, privativement atom autres, des pro és & differens mem , & a monuoir , desquels ceux de ladite Religion pretendue Reformée seront parties principales, ou garands, en demandant, ou defeudant, en toutes matieres, tant ciules, que criminelles, foyent les dits proits par escrit, ou appellations verbales, & ce fi bon semble ausdites parties, & l'ynt d'icelles de requiers, auant contestation en cause, pour le regard des procés à mouuoir ; excepté coutesfou , pour toutes matieres beneficiales , & les poffessoires des dixmes non infeodes, les patronats Ecclefiaftiques, & les caufes, ou ils agit des droits & deuoir, ou Domaine del' Eglife, qui seront toutes traitlées, & ingéts és Cours de Parlement , sans que les dites Chambres de l'Edilt , en puissent cognoifire. Comme außi nous voulons, que pour juger & decider les procés criminels, qui interniendrous entre les dits Ecclesiastiques, & ceux de ladite Religion pretendui-Reformée, fil' Ecclefiastique est defendeur, en ce cas, la cognoissance, & jugement du procés criminel, appartiendra à nos Cours souneraines, prinatinement audi-

tes Chambres; & où l' Ecclesiastique sera demandeur, & celuy de ladite Religion presendue. Reformée, defendeur, la cognoiffance, & ingement du procés crimmely appartiendra par appel, g en dernier reffort ausdites Chambres establies. Cognoifiront aufilesdices Chambres en temps de vacations ; des matienes attribuées par les Edids & Ordonnances, aux Chambres establies en temps de vacation , chacuns en son reffort. (Omnes ille Camera ita constituta, ve dictum , cognoscent, ac indicabunt suprema cum potestate, qua excludit appellationem à sententia semel lata ad aliud ttibunal, lites, & processus motos ant mottendos, illis de rebus, in quibus prætenfæ-reformatæ religionis affeclæ funt principales, aut actores, vel rei, in omnibus materiis, tam ciuilibus, quam criminalibus, siue processus illi scriptis introducti, siue moti per appellationem verbalem, atque etiam si partibus placer, ac vna ex illis perit, ante litis contestationem quoad processus mouendos. Excepta tamen sempet sint materiz beneficiales, ac possessoria, decimarum non infeudatarum, patronatus Ecclefiastici, atque cause, in quibus agitur de jurious aut domanio Ecclesia, que omnes iudicari debebunt in Curiis Parlamentorum, nullo autem modo ventilari in Cameris Edicii. Decernimus praterea, quod attinet processus criminales, in quibus Ecclesiasticis resest cum prætensæ-resormatæ religionis cultoribus, vt cafu, quo Eccletiasticus est reus, sugnitio & sententia pertineat privative ad nostras Curias supremas, omnino exclusis Cameris Edicti. Casu vero, quo Ecclesiasticas est actor, & reus prætensæ-reformatæ Religioni addictus, cognitio & sententia per appellationem, & supreme junisdictionis iure, pertineat ad dictas Cameras. Endem etiam, in fibi subiecto territorio, cognoscant tempore vacationis, de materiis attributis per Edicta, & Constitutiones, Cameris, qua propterea instituta fuerunt, vt tempore vacationis ius dicant.)

35. Sera Ladise Chambre de Gremble des à present vnie, & incorporée au Corp de ladise Cour de Parlemen, & les Pressans de Consisteres de ladise Reire Conp de ladise Reire de la comparte del la comparte de la com

mento, vt affiftant, ac habeant votum & feffionem in omnibus delibertionibus, que habebuntut Cameris fimul congregatis. Fruantur iisdem fabriis, autoritatibus & præeminentiiscum cæteris Præfidibus, & Confiliais eiusdem Curæ.)

36. "Ponions, & entendons, que les dites Chambres de Castres, & Bonthaux, aux, sipent réintes & merpores en teux Parlemens, en la messe some des autres, quant bosinns sera de que les causs, que nouvo nume d'adjunt se aplatissement, es custremens, en la messe de signa les Prosidens & Considentes d'ucules, de la duite Religens, monton d'etmo pour Président. & Considentes d'ucules, cours. (Iubemus, et diche Camera Klerns), a Bottiggalents, habeanturpo en virits, & incorporatis illis Palamentis, eadem forma, qua catetez, volo pusserit, ac causa, que nosmourant, vuillas influencemus, cessaceteint, nec amplius lo cum habeanture fubbition notivos, Propuetas, Presides & Consiliaritistismem Cameratoms, qui sunt prætense-reformatæ teligionis, sint & nominentur Præsides, ac Consiliaritistismem Cameratoms.

37. Seront außi ereis & eriges de nouveau en la Chambreordonnét par de Petement de Bourdaaux, deux Selbituurs, de nos Procureur & Adous Centraux, dont cellup du Procureur fera Catholique, & l'autre de ladies religionist, quels feront pourueu desdits offices, aux gages competens. (De nouo quogie creabuntus, & instituentur in Camera erecta pro Parlamento Burdgaletho dou fublituit nottorum Procuratoris & Aduocati generalium, interquis vicarius Procuratoris etit catholica religionis. Aduocati autem vicarius

alterius prædickæ, vterque falario honesto prouisus.)

38. Ne prendront com les dire Substitute autre qualité que de Substitution de la configue de Confeillers en iceux. (Omness this flobitation, no aloud fibration au memen, quam Substitution um ; a cquando Cametra Parlamenti Tholóstitution de Burdigalensis causa constitute, illis Parlamentis incorporata, sucinto Substitution tilli promouebunturi in isidem adosticia Consistiutorum.)

39. Lie expeditions de la Chamelerie de Bourdeaux, se fromt en prefort de dunc Confeillers d'icelle Chambre, dont l'un ferca Catholique, d'l'auril ladite Religion pretendue. Reformée; en l'abjence d'un des Maiftres des Requité de nofire tioffel, l'un des Notaires, d'Secretaires, de ladite Cour de Parlanti des Bourdeaux, fera refidence un tenço de ladite Chambre fere affabilité, au bient des Secretaires ordinaires de la Chancelerie, pour figner les expeditions du la disconsaires de la Chancelerie. Burdigalens fi, fiant presention du doubus Consiliariis cius dem Camera, quotum muns sit Carbolius, sitte que considerate religionis. In absentia vinius ex Magistris subscholle.

Aibellorum nostri palatii, vnus ex Notariis & Secretariis, illius Curiæ Parlamenti Burdigalenlis, relideat in loco, in quo dicta Camera instituta, aut saltem vnus ex Secretariis ordinactis eius Cancellariæ, qui expeditionibus

Cancellariæ chirographum apponat.)

40. Voulons, & ordonnens, qu'en ladite Chambre de Bourdeaux, il y ait deux Commit du Greffier dudit Parlement, l' vn auciuil, & l' autre au criminel, qui exerceront leurs charges, par nos Commissions, & seront appelles Commu an Greffe civil, & criminel; & pourtant ne pourrant eftre deflitues, ny reuoques par les dits Greffiers du Parlement : toutes fois seront zenus rendre l'emolument des dits Greffes audits Greffiers ; lesquels Commu seront salariés par lesdres Greffiers, felon qu'il fera aduise & arbitré par ladice Chambre. Plus y fera ordonné des Hunfiers Catholiques, qui feront prins en ludire Cour, ou d'ailleurs, felon noffre bon plasfir:outre lesquels en fera de nauneau erigé deux de ladite Religion, Spouruem gratuitement; & ferone tom lesdits Muisters regles par ladite Chambre, tant en d'exercice, & departement de leurs charges, qu'és emolumens qu'ils deurons prendre. Sera aufi expedice Commission d'vn Payeur des gages, & Receneur des amandes deladite Chambre, pour en estre pourneusel qu' si nom plaira, si ladite Chambre est est ablie ailleurs, qu'en ladite ville : & la commission cy-deu int accordec au payeur des gages de la Chambre de Castres, sortira son plein & entier effett. & sera ionific à la dite charge la commission de la recepte des amandes, de la dite Chambre. (Volumus, ve in dicta Camera Burdigalensi sint duo præfecti libellionis, vinus caufarum ciutlium, alter criminalium, qui ex nostra commissione sua exerceant officia, & appellentur præfectivabulario civili & crimimali; ac proinde non possint destitui, aut reuocari à dictis libellionibus Parlamenti; fint tamen obligati illis reddete emolumenta officii , & habeant salaria alibellionibus, secundum arbitrium dictæ Cameræ. Pravetea ibi constituantur apparitores Catholici, lecti ex dicta Curia, aut aliunde, prout nobis placuerit. Præter hos, de nouo erigantur duo, præteníæ-reformatæ religioni addicti, & recipiantur gratis. Omnes vero isti apparitores regulara accipiant à dicta Camera, tam quoad exercitium, & diutionem officii, quam quoad emolumenta. Commissione quoque constituatur diribitor salatiorum, & quæstor mulctarum, in eadem Camera; cui muneri à nobis præficiatur ille, quem elegerimus, quando illa Camera alio translata fuerit, extraprædictam ciuitatem. Commissio etiam, quæ antehac sieri nobis placuit diribitori salariorum in Camera Castrensi, sortiatur plenum effectum, & cumeadem conjungatur Commissio quæsturæ mulcarum in illa Ca-

41. Sera pourueu de bonnes & suff santes affignations, pour les gages des Officiers des Chambres, ordonnées par ceft Edid. (Offi satiis Cametatum, inflitutorum per hoc edictum, prospicietur de salariis sufficientitus.)

42. Les Prefidens, Confeillers, & autres Officires Catholiques, decline Chamberes, from comminée le plus-longuement que faire fe pour a & communerreu cifre af àire pour nofire firmes. Et ebien de nos fabiciles de culturation les ses fera pour notat et en el leurs places, avant leur partement, fan que ils paulfandurant le temp de l'eur fenues, f departir, su pélonte decline ("embiers, fans le congé d'icelles, qui fera meje far les suffe del Ordonemet. O'renfides, Confilmain, & alm Officiarit Carbolici, dicharm Cameratumis indem permaneant quam fieri poteft diutiflime, ac prout nobis vicebrut effe commodam, & è re fubbatorum. In vicem corum qui dimittenous fubfittimanturalifiant quam fill labeath, ne corum qui dimittenous fubfittimanturalifiant quam fill labeath, ne corum qui dimittenous filosoc.)

43. Seront lesdites Chambres establies dedans fix mais, pendant lesquels f tant l'effabliffement demeure à eftre faict) les procés meus, & a mounoir, où cenx de LidiseReligion feront parties, des resforts de nos Parlemens, de Piru, Ronen, Diens, & Rennes, seront euoques en la Chambre establie presentement à Paris, en vertude l' Edict de l'an mil sing cens foixante dix sept, on bien au grand Confeil, à leur thois; & ceux,qui feront de Prouence, au Parlement de Grenoble. Et filesdites Chambres ne font establies dans trois mois, aprés la presentation, qui y aura esté faite de nostre present Edict, celuy de nos Parlemens, qui en aura f.net refus, sera metdict, de cognoiftre, & inger des causes de ceux de ladite Religion. ( Pradicta Cameræ constituentur intra fex menses; quo spatio durante, ( si constitutio non prius fuerit perfecta) processus instituiti, vel instituendi, in quibus pratenfæ-reformatæ religionis cultores funt actores, vel rei, degentes sub infldictione summa nostrorum Parlamentorum, Parisiensis, Rothomagensis Diuionensis, & Redoneusis, euocenturad Cameram nunc Parisis institutam, virtute Edicti, facti anno MDIXXVII. aut ad Confilium maius, prolubitu: eorum vero, qui funt in Pronincia, ad Parlamentum Gratianopolita num. Quod fi ila Camera non fuerint conflutura intra tres menfes, poft præsentatum nostrum hocEdictum, illud ex nostris Parlamentis, quod constitutionem Camera recusauit, non habeat potestatem cognosceudi & iudicandi de causis eorum, qui prætensæ-reformatæ religioni adhærent.)

grand Conseil, de la qualité fludire, seront renueré, en quelque est artement grand Conseil, de la qualité fludire, seront renueré, en quelque est ap dit spints, étaites Chambere, chaune no four fort of l'une des parsies de la delité Réligiés, requiert dedant quarte mois, après l'étabissifement d'icelles: Et quant étanspis feront dissonituels, en four en estat et suger, l'edités et la Réligion seront unus faire detlaration, al apremiere intimation, en signification, qui relutir daire de la pourssites; et le dit temps passe, ne front plus receus à requirit lettin tenuols. (Caustie nondum declie, selé pendentes in délète Cutils Parlaments

& ma

& maioris Confilii, quæ sunt supradictæ qualitatis, remittantur, quocunque in statu sint, ad dictas Cameras, ad quas quælibet pertinet, si vnus ex litigantibus, dicta religionis, id petat intra quatuor menses, postquam fuerint constitutæ. Quod autem concernit illas lites, quæ non eo víque continuatæ fuerunt, vt sententia de illis ferri possit, prædictæ religionis cultores, ad requilitionem factam teneantur respondere, an illos volint prosequi & continuare; si autem supradictum tempus elabi patiantur, non admittantur amplius petere remissionem fieri ad dictas Cameras.)

45. Lesdites Chambres de Grenoble, & Bourdcaux, comme aussi celle de Caftres, garderone les formes, & flil des Parlemens, au ressore desquels elles feront establies, & iugeront en nombre e gal, d'one & d'autre Religion, fi les partis ne confentent au contraire. (Dicha Camera Gratianopolitana, & Burdigalensis, quemadmodum & Castrensis, observent formam & stylum Parlamenti, vbi funt constitutæ, atque iudicabunt pari numero ex vtraque religione,

nisi parces in aliud consentiant.)

46. Tous les luges, ausquels l'adreffe fera faite des executions des arreffs, commissions desdites Chambres, & lettres obtenues és Chanceleries d'acelles, ensemble tous Huisters & Sergens scrout tenus faire tous exploits par tout nostre Rojaume , sans demauder placet , visa ne pareatis , a peine de sufension de leurs effats, & des defpens, dommages, & interefts des parties, dont la cognoissance appartiendra ausdites Chambres. (Omnes Iudices requifiti ad faciendam executionem sententiæ, post commissiones à dictis Cameris, & literas in earum Cancellariis expeditas et & omnes apparitores, executiones conficiant, totum nostrum per regnum, non petitis, placet, vifa, nec pareatu, sub poma fulpenfionis officii, expenfarum, damnorum, ac intereile partium, de quo iudicabunt dicta Camera.)

47. Ne seront accordées aucunes enocations des causes , dont la cognoifsance est attribuée audites Chambres, si non és cas des Ordonnances, dont le renuoy serafait à la plus prochaine Chambre, establie susuant nostre Edict : Et les partages des proces, desdites Chambres, seront ingés en la plus-prochaine, observant la proportion, & forme desdites Chambres, dont les proces feront procedes: Excepté, pour la Chambre de l'Edict, à noftre Parlement de Paru, où les procés partu seront deparsis en la mesme Chambre, par les Iuges, qui seront par nous nommes par nosleures parsiculiers, pour cet effect: si mieux les parties n'aiment attendre le renouuellement de ladite Chambre. Et aduenant qu'vn mesme procés soit parti en tontes les Chambres mi-parties, le partage sera renuoyé à ladite Chambre de Paru. (Non euocentur causa, quarum cognitio attributa est dictis Cameris, exeeptis calibus in constitution ibus expressis; quorum remissio fiat ad proximam Cameram, institutam secundum tenorem edicti nostri. De partitione processium, in dictis Cameris, indicetur in proximiori, observata propor-

tions, & forma dicharum Cameratum, à qui bus prouenerunt. Excepta Comera chiebi, in Parlamento notiro Lucetiano, vib procellos iterum diudate artin eadem Camera, à l'utolibus a qui per literas notiras pécciales abbe denominabunut, nifi partes litigantes maluerint expectare remonationem eutlem Camera. Quod fi contingat vnum eundem que procellum diufium fuille per omnes euifimodi Cameras, que conflant ex parte dimibla Cabolicis ac ex altera, praxtenfa-reformatz religiomiaddichis, diudifo temitta-raturad Cameram Luterianam y

48. Lu recufuion, qui fisont propofeccontre les Prefiden; de Confillers, des Chambres vii-parites, pourrout esfre ingées au nombre de fix, augul nombre les parites sevout ennès de se restrandre, autremen set passe une fins avoit eggrad aux lites recufations. Chando Presides, de Confiliani, didasum Cameratum recusantur auguam luspecti; a de sex pertinebit indicionsad quem numetum brigantes se restringere cogenus; alias, insuper babies

reculatione, indices in causa progrediantur viterius, )

4.9. L'examen des Préplains, & Confeillers, nouvellement right silé to Chambers in parties, feu afield monfire puis Confeil, ou par leudite Chambers in parties, feu afiel en moltre puis Confeil, ou par leudite Chambers in parties de l'erement accouplant feu par aux préplés à Court, où leudres Chambers front ghalites, & aleur réfus, en noftre Confeil privaie : excepté coux de la Chamber. L'exches et le Chamber. Perafeles, & Confliait in, noutle et fabilité; in délits Cameis parties not confeil privaie et fabilité; in délits Cameis parties not confliait parties et fabilité; in délits Cameis parties de la Chamber. Perafeles, & Confliait in noute fabilité; in délits Cameis parties not manifer confliait parties et de l'entre de la mamero perfoname fufficient luntintoduckx. Nhilo minus tamen intramentum folium bi illis prafetuur, in Farlamentiss voi diche Cametar reperlumtut conflicute, sur his eregiuerfantibus; in nottre Conflio fettece. Excipinus samen illosqui pertinenta d'ametam Languedocenfem, qui praflabun i irramentum no fito Cancella in cameta.)

50. Voulous et ordannous, que la recepsion de nos Officiers, de laditelle ligiors, foit ingée es dites Chambere my-parties, par la pluralité des veix, commit est actuelle une entre ingenome, fans qu'il foit befoin, que les opinione furrelle des deux tiers, fuiuane l'Ordonnance, à laquelle, pour ce regard, eff direjé (De receptione no firoroum o ficiatrioum a deafdem Cameras, indicentin ilidem per vour maiora, vet moris est étaim in allisitudicits, nec necesse internum illa vora valeanc, quie nomero supra dusa terrias adscendant, securité.

dum constitutionem; cui, quosd hoc, derogatum volumus.)

51. Seront faites esdites Chambres mi Parties, les propositions, delibres mons, & resolutions, qui appartendront au repos public. & pour l'estat partice service pulice des villes, ou icelles Chambres seront. (In dichis Cametis bispetti estat publice des villes, ou icelles Chambres seront.

torum ludicum, fant propositiones, deliberationes, & refolutiones, que freiunt ad quietem publicam, & statum particularem, ac politiam ciunatum illarum, in quibns Cameræ illæ fuas habebunt fedes.)

52. L'article de la iurudittion desdites Chambres , ordonnées par le prefant Edict, fera fuing, & obserut, selon la forme, & teneur, mesmes ence qui concernel execution, & inexecution, ou infrattion de nos Edicts, quand ceux de ladito Religion ferons parties. ( Articulus de iurifdictione dictarum Camerarum, constitutatum per præsens Edictum, observetur secundum tenorem fuum, etiam in illis, qua concernunt executionem , aut infractionem nostrorum Edictorum, quando dictam religionem colentes litigant.)

5}. Les Officiers subalternes Royaux, ou autres, dont la reception appartient ans Cours de Parlement , s' ils font de ladire Religion pretendue reformée, pourront estre examinés, & recemesdates Chambres da scauoir, ceux des resforts des Parlemens de Paris, Normandre, & Bretagne, en ladise Chambre de Paris: ceux de Dauphiné, & Prouence, en la Chambre de Grenoble ceux de Bourgogne, en ladite Chambre de Paris, ou de Dauphiné, à leur choix: ceux du ressort de Thouloufe, en la Chambre de Castres: & ceux du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre de Guyenne, sans qu' autres se puissent opposer à leurs receptions, & rendre parties, que nos Procureurs generaux, & leurs Subfirents, & les pourneus desdits Offues: & neantmoins le ferment accoustumé sera par eux presté és Cours de Parlement, lesquels ne pourrons prendre aucune cognoiffance de leursdites receptions; & au refue desdits Parlemens , lesdits Officiers presteront le serment ésdites Chambres: après lequel ainfi prefté, seront tenue presenter par un Huister, ou Notaire , l'atte de leur reception aux Greffiers desdites Cours d' Parlement , & en laisser copie collationnée audits Greffiers: auquel sil est enioint d'enregistrer lesdits attes, à peine de tous despens, dommages, & interests des parties. Et où lesdits Greffiers ferons refufans de ce faire , fuffira amdits Officiers de rapporter l'acte de ladite formmation, expedié par lesdits Huifiers, ou Notaires, & icelle faire enregistrer au Greffe de leursdices Inrudictions, pour y autoir recours, quand besoin fera, à peine de nullisé de leurs procedures, & ingemens. Et quant aux Officiers, done la reception n'a accouftumé d'estre faite en nosdits Parlemens, en cas, que seux, àqui elle appartient, fissent refus de proceder audit examen : & reception, seretirerone lesaits Officiers par deuers lesdites Chambres, pour leur estre pourueu, comme il appareiendra. (Quando officiarii Regii subalterni, aur alii, quorum receptio pertiner ad nostras curias Parlamentorum sumt prætensæreformata religioni addicti, porerunt examinari, atque recipi, in dictis Cameris; scilicet, illi, qui sune sub dicione iuridica Parlamentorum, Parissenfis, Normanma, & Britannia, in dicta Camera Paristenss ; qui sub Delphinali, & Provincia, in Camera Gratianopolitana; qui sub Burgundia Parlamente, indicta Camera Paritienti, aut Delphinali, fecundum arbitrium illorum; qui sub Tholosano, in Camera Castrensi; qui sub Buedigalensi, in Camera Aquitaniæ; & ita quidem, vt nemo se hisce receptionibus possit opponere, præterquam nostri Procuratores Generales, ac illorum substituti, nec non ii, quibus prædicta officia collata, & qui ad illa recipiendi funt. Nihilo minus tamen, iuramentum consuetum ab illis præstetut in Curiis Parlamentorum, quæ non poterunt vllo modo cognoscere de ipsa receptione: Parlamentis renuentibus officiarii illi præstabuut inramentum in dictis Cameris: quo præstito, tenebuntur exhibere, per apparitorem, aut Notarium, actum receptionis suz istarum Curiarum Parlamentariarum tabulariis,illisque eius instrumenti copiam collationatam relinquere, quibus mandatum est annotare illos actus, sub poena partibus soluendarum expensarum, damnorum, & intereffe. Casu, quo tabularii isti noluerint hoc facere, sufficiet si dicti Officiarii actum requisitionis factæ, conscriptum ab illis apparitoribus, aut Notariis, mittant ad forense tabularium prædictarum Iurisdictionum (vt eo recursus detur vbi necessarium) sub pæna nullitatis rei gestæ Quod vero attinet officiarios, quorum receptio non confueuit fieri in dichis nostris Parlamentis, si illi, quibus eo casu receptio competit, nolintad examen, & receptionem procedere, prædicti officiarii se conferant ad illas Cameras, vt ibi recipiantur, prout erit conueniens.)

54. Les Officiers de ladite Religion pretendue reformée, qui feront pourueus cy-apres pour feruir dans les corps de nosdites Cours de Parlement, Grand Conseil , Chambres des Comptes , Cour des Ajdes , Burcaux des Thresoriers Gentraux de France, & autres Officiers des Finances, scront examinés, & recem, ét lieux, qu'ils ont accouftumé de l'estre : & en cas de refus, ou desny de instice, leur era pourueu en noftre Confeil priue. (Officiarii prætenfæ-reformatæ religioni addicti, qui imposterum promonebuntur ad munera subeunda, in dictis nostris Curiis Parlamentorum, Consilio magno, Camera computorum, Curia subsidiorum, Collegio quastorum generalium Francia, autaliorum officiatiorum quæsturæ, examinentur & recipiantur in locis, vbi bochet confuent: quod fi id ibi obtinere nequeant, illis providebitur à nostro Con-

filio Secreto.)

Les recepcions de nos Officiers, faites en la Chambre cy-deuant effablie à Castres , demeureront valables, non obstant tous Arrests , & Ordonnames à ce contraires. Seront austi valables les receptions des luges, Conseillers, Eslem, & autres Officiers de ladite Religion, faites en nostre prine Confeil, ou par Commussaires, par nous ordonnés, pour le refus de nos Cours de Parlement ; des Aydes, & Chambres des Comptes, tout ainsi que si elles estoient faites esditts Cours & Chambres, & par les aut res luges, à qui la reception appartient : Et seront leurs gages allonés par les Chambres des Comptes, sans difficulte, Eift aucuns ont este rayés, seront restablis, sans qu'il soit besoin d'auoir autre iusion, que le

que le present Editt, & sans que les dits Officiers soient tenus de faire apparoir de autre reception, non obstant tous arrests donnes au contraire, lesquels demeureront nuls, Tde nul effect. (Receptiones nostrorum officiariorum, facte in iam antea constituta Camera Castrensi, perdurabunt valida, non obstantibus artellis, & constitution bus constariis. Val dæ quoque erunt receptiones Indicum, Confiliariorum, electorum, ac aliorum officiariorum dica religionis, factæ in nostro Consilio secreto, aut à Commissaris à nobis constitutis, propter repulsam datam à nostris Cutiis Patlamentorum, subsidiorum ac Cameris computorum, omnino, ac fi factæ fuillent in dictis Curiis, aut à cæteris Iudicibus, ad quos receptio pertinet. Salaria, quæ hoc modo receptis constituita, apud Cameras computorum rata sint, citra difficultatem; ac fiabillis vila essent expuncta, iterum annotentur, non expectato also mandato, sed sufficiente hoc præsente edicto nostro, nec teneantur dich ofciarii probate aliam receptionem factam elle, non obstantibus arrestis in contrarium latis, quæ nulla, & inualida declaramus.)

56. En attendant qu'il y ait moyen de suruente aux frais de Iustice desdites Chambres, fur les deniers des amendes, fera pour nous pour ueu d'afsignation valable, & fuffifance, pour fournir audies frau, fauf d'en repeter les demers fur les biens des condamnés. Veque dum expensis administrationis institute, in dictis Cameris subueniatur compendiis mulctarum, nos interea illis sufficienter aliunde prouideri cutabimus, repetituri quod datum, à bonis damnatorum.)

57. Les Presidens , & Conseillers de ludite Religion presendue Resormée » cy-deuxns receus en nostre Cour de Parlement de Dauphiné, & en la Chambre de l'Edict, incorporée en icelle, continuèrent, & auront leurs seances, & ordres de icelle; squuoir est, les Presidens, comme ils en ont soui, & souissent à present, & les Conseillers, suinant les arrests, & pronifions, qu'ils en ont obtenu en nostre Conseil priné. (Præsides, & Consiliarii prædictam prætensam-reformatam religionem profitentes, qui antea recepti fuerunt in nostram Curiam Parlamenti Delphinatus, ac in Cameram Edicti, cum illa concorporatam, perfifant & teneant sedes & ordines in eadem. Nempe Præsides, et hactenus vii, & nune vruntur, Confifiarii vero, secundum arresta, & prouisiones, quas obtinuerunt à nostro Consilio secreto.)

58. Declarons coutes fentences, iugemens, arrests, procedures, faisses, ventes & decrets, faits & donnés contre ceux de ladite Religion presendue Reformée, tant viuans, que mores, depun le crespas du seu Roy Henry II. nostre tres honoré Seigneur, & beaupere, al occasion de ladite Religion, tumultes & troubles depuis aduenus, ensemble l'execution d'iceux Ingemens, & Decrets, dés à present, cassés, reuoques, & annulles , & iceux caffons , reuoquons , & annullons. Ordonnons que ils feront rajes, & oftes des Registres des Greffes des Cours, tant Souneraines, que Inferien

Laferieures : comme nous voulons aufis eftre oftees & effactes toutes marques , of Riges & monumens desdites executions, liures & alles diffamasoires contrelum personnes, memoire & posterité : & que les places , esquelles ont este faites pour selle occ stion, demolitions, ou rafemens, forent rendues en tel effat, qu' elles fonte au proprietaires d'icelles, pour en ionir, & difhofer à leur volonte : Et gineraltment auons cafe, reuoqué, & annullé, contes procedures & suformations, fauts pour entreprifes quelconques, presendus crimes de leze maiefte, & autres, non obflant lesquelles procedures, arrefis, & sugemens, contenans reunion, incorperasion. & confifcation, voulons, que ceux de Ladite Religion, & autres, qui ont jung leur party, & leurs heritiers , renerent en la po efion reelle , & actuelle , de toll & chacuns de leurs biens. (Relaindimus, & irrita facimus omnia artella, iudicia, sententias, actus, manus injectiones, vendiciones & decreta, ac executiones illorum, lata, facta, & data contra religionis prætenfæ-teformatæ Cultores, viuentes & mortuos, post excessum Regis Henrici II. nostri honorandissimi Domini, ac soceri, ob dictamreligionem, tumulus ac turbas exinde natas. Præcipimusque, vt omnia tila expungantur, &deleantur in actis forensibus Curiatum, tam supremaum, quam inferiorum. Mandamus etiam vt.omnia vestigia, signa & monumenta dictatum executionum, librorum, & actorum dufamatoriorum, contra ipforum personas memoriam & posteritatem, tollantur & deleantur; loca, in quibus, occasione horum motuum, demolitiones, ac deuasta iones facta sunt, propretariis restituantur, talia, qualia sunt, vt iisdem vtantur fruantur pro lubiu. Denique, general ter reuocaumus & rescidimus omnes processus, asque informationes, factas ob quæcunque prætensa crimina, lælæ maiestain, aliaque, quibus proceflibus, fententiis, & judiciis, que reunionem, incorporationem, & confilcationem fecum ferunt, non obstantibus, volumus, vo qui prædicke religioni adhærent, nec non qui illorum partes lecutifint, vel eorum heredes, restituantur & apprehendant possessionem realem 20 actualem, omnium & fingulorum istorum bonorum.)

59. Toures procedures faites, sugemens. & arrests donnés, durant les trustes, contre ceux de l'adite Religion, vol ous porté les armes, ou se sont contre l'autre times ou de nostre en manière que de l'artigion & sroubles, ensemble coutes perempiumis inflances, preférious, ant liègles, comunitameles, que coussimerer. É spisif foodales, csolocationales, que coussimerer. É spisif foodales, csolocationales, que conflumerer. É point foodales, csolocationales, que conflumerer. É point foodales, csolocationales, que le course de l'eux, d'ont la cognossiment demeurer à most juges, seront estimétique me mon faites, données, ma duennée, d'relles le amons de larges, é declarant é itélies mises, d'ontentes à meant s'ans que les partiers en puissent une mentant pader, ains ferent remises en l'est, qu'elles époient auparauant, van obstablish des arrests, d'elles d'est en l'execution d'iceux. Et leur fera rendue la possibles, en laquid des transferences de l'execution d'iceux. Et leur fera rendue la possibles, en laquid de la consideration de l'execution d'iceux.

als effoient pour ce regard. Ce que dessus aura pareillement lieu, pour le regard des autres, qui ont fuiuy le parti de ceux de ladite Religion, ou qui ont efte abfens de nostre Royaume, pour le faict des troubles. Et pour les enfans mineurs, de ceux de la qualite sudicte, qui sont morts pendant les troubles, remettons les parties au mesmeestat, qu'elles estoient auparauant, sans refonder les despens, ny estre tenus de configner les amendes. N'entendons toutes fou, que les jugemens, donnes par les Iuges presidiaux, ou autres Inges inferieurs, contre ceux de ladite Religion, ou qui ont fatuy leur parti, demeurent nuls, s'ils ont efté donnes par luges feant és villes par eux tenues, & qui leur effoient de libres accés. (Omnia litis a La, iudicia & arrefta, facta vel data tempore motuum, contra prædictæ religioni adhærenites, qui arma gellerunt, aut regno excellerunt, vel in eo permanlerunt in cimitatibus ac prouinciis, quas tenuerunt aliam ob caufam quam religionis & motuum; simul etiam omnes peremptiones instantiarum, ac præscriptiones, tam legitima quam conventionales, & confuetudinaria, nec non bonorum feudalium oblignationes, quæ contigerunt durantibus illis motibus, autlegitima ob impedimenta, ex illis prouementia, de quibus nostri Audices debebunt cognoscere , habeantur ac ii numquam contigislent, talia declaratimus, declaramus, & itrita fecimus, ac facimus, adeo, vt litigantes illis vti amplius non possint, Res itaq; remisla sint instatum eum, in quo fuerunt antea, non obstantibus dicis arrestis, atque executionibus; ac posfessio illis reddatur, in qua fuerunt hoc respectu. Hee quoque obtineant respectuillorum, qui secuti sunt partes prædictæ religionis cultorum, aut qui extra regnum nostrum fuerunt absentes, causa motuum. Quod attinet liberos minorennes.eorum, de quibus modo dix/mus, mortuorum tempore motuum, restituimus litigantes in eundem statum, in quo erant antea, citra refulonem impensarum, & solutionem mulctarum. Hoc vero intellectum solummodo volumus de sententiis, latis à lud cibus prasidial bus, aut alis inferioribus, contra prædickæreligioni adhærentes, aut qui stetetunt à parte illorum, ve illæ nullius fint effectus, fi latæ fuerint à ladicibus fedentibus in illis ciuitatībus, quas tenuerunt, & ad quas lībetum habebant aditum.)

o, Let arreft donnée en nor Cour de Parlement, es matteres, dont la sognifiance apparient aux Chambres, ordonnées par l'Edit de l'an MDLXVII. C'article de Serae, 6 de Piex, esquelles Cours les parties n'en procéd volonnées par déclar, ou forclifon, anne en materce caiste, que crimitale, en o obfant lesqu'elles finites que crimitale, en o obfant lesqu'elles finites parties ent est caracteris, que crimitale, en ordofant en mois, é de voulex fevou parellement nois, é de unite valeur. Pepou l'ergand det arrefts, donnée courre ceux de ladite Ribeion, qui ont procede volontairement, & fans auoir propé fin de latinatorisciteur arreft demeurerons, Et neastmoins, fan preiud ce de l'execution d'ictus, fe pourrons, fib on leur fembles pouvair par par eque fe ciuledenae.

les Chambres ordonnées par le present Edict, sans que le temps , portépar les ordonnances, ait couru à leur preindice. Et insques à ce que les dites Chambres, 3 Chanceleries d'inelles, soient establies, les appellations verbales, ou par escrit, interjectées par ceux de ladite Religion, deuant les luges , Greffiers, ou Commu, executeurs des arrests, & ingemens, auront pareil esset, que si elles estoient relevers par leteres Royaux. (Sententia lata in nostris Curiis Parlamentorum, de materiis, quarum cognitio competit Cameris, constitutis per Edictum A, MDLXXVII. ac articulos Neracenfes, & Fleccenfes, in quibus partes contra voluntatem firam, litem profequi coacte funt, hoc eft, allegarunt, & proposueruntes ceptiones declinatorias; aut, quæ sententiæ latæ fuerunt ob desettum vadimonum, vel repulse causa, tam in materia ciuili, quam criminali, quibut exceptionibus non obstantibus partes coacte fuerunt progredi in lite, itidem nullius fint effectus & valoris. Quantum autem attinet arrefta, lata contra prædictæ religionis focios, qui voluntarie lites profecuti funt, ac nullas oppoluerunt exceptiones declinatorias, arrelta illa firma permaneant, nihilo minus tamen, fine praiudicio executionisillorum, poterunt, vbi voluerint, fibi confulere per supplicem libellum, pro impetranda iudicatz litis nous disceptatione, coram Cameris stabilitis per hoc præsens Edictum, non currente, in illorum præiudicium, tempore à Constitutionibus præscripto-Ac, quousque Camera & Cancellaria illa constituta fuerint, appellationes verbales, aut in scriptis interpositæ à dictæ religionis cultoribus, apud ludices, tabularios, ant quibns committa fuit executio fententia, eundem obtineant effectum, ac fi literis Regiis essent munita.)

61. Entontes enquessen, qui se serone, pour quesque cause que te sinté matieres ciuiles, si Enquesseu, on Commissire est Catobique, feron les patient ennée de comenir d'un Adioint: & où ils u'en conuieudroient, en ser pair d'éfice, par ledit Enquesseu, os Commissire, yn qui sera de ladite Religion pretendre Resonnée: En serate une sur pasique, quand le Commissire, un present entaire Resonnée: En serate une pratique, quand le Commissire, un busque serve serve de la commissire en la commissire de la commissire en la commissire en la commissire de la commissire de la commissire en la commission en la commissire en la commission en la commission en la commissire en la commission en

61. Voulons, Ordonuons, que nos luges puissent cognoisse de laralisse tédes essemblemens, suaquels ceux de ladite Religion aurout interesse, s'ille tequitrent, Oles appelations desdits sugemens pourrout estre releuées esdites Chambers, ordonnées pour les procés de ceux de ladite Religion, non solfant teutes un tempe de la courraires, messacelle de Bresaigne (Nostri indices indicabant de la courraires, messacelle de Bresaigne (Nostri indices indicabant de

validitate testamentorum, vbi prædictæ religionis cultorum interesse vertitur, & illi hoc fieri petant; atque de appellation.bus à dictorum Iudicum sententiis iudicare poterunt dicte Camera, constitute propter lites praten-La-reformatæ religioni addictorum, non obstantibus consuetudinibus contrariis, vti nec Britannia.)

63. Pour obuier à tous differens, qui pourroient suruenir entre nos Cours de Parlement & les Chambres d'icelles Cours, ordonnées par nostre present Edict, Jera par nous faict en bon, ample reiglement, entre les dites Cours & Chambres, Esel que ceux de ladite Religion presenduc-reformée ionirons envierement dudit Edid: lequel reiglement sera verifie en nos Cours de Parlement, & gardé, & ebserné, sans auoir esgard aux precedens. (Ad euitanda diffidia, quæ masoi possentinter Curias Parlamentorum nostrorum, & Cameras in illis præsente hoc edicto constitutas, præscribemus vtrisque amplam gerendi normam, talem, vt prædictæ religionis focii integre fruantur hoc edicto. Norma ista in Curiis Parlamentariis rata habeatur, & obseruetur citra respectum præcedentium constitutionum.)

64. Inbibons, & defendons à toutes nos Cours souveraines, & autres de te Rojaume, de cognoistre & iuger les procés ciuils & criminels, de ceux de ladite Religion, dont par nostre Edici est attribuée la cognoissance audites Chambres, pournen que le rennoy en foit demandé, comme il est dict au XL. article cy dessus. (Prohibemus omnibus nostris Curiis, supremis, caterisque huius Regni, quo minus cognoscant, & iudicent de causis ciuilibus, aut criminalibus, asseclarum prædictæ religionis, quarum cognitio edicto nostro data fuit dichis Cameris modo remissio petatur, vt dictum supra articulo x L.)

65. Voulons außt, par maniere de prou fion, G'iuques à ce qu'en ayons au. trement ordonné, qu'en tous procés, meus, ou à mouvoir, où ceux de ladite Religion scrons en qualité de demandeurs, ou desfeudeurs, parties principales, ou garends, és matteres civiles, esquelles nos Officiers és Sieges Presidiaux ont ponuoir de iuger en dermier resfort, leur soit permis de requerir, que deux de la Chambre, on les procés se deuront iuger, s'abstiennent du iugement d'iceux, lesquels, sans expreßion de caufe feront tenus s'en abstenir, non obstant l'ordonnance, par laquelle les luges ne se peuuent tenir pour recusés sans cause ; leur demeurant ontre ce les recufations de droiet contre les autres, & és matieres criminelles, esquelles auffilesdir, Prefidiaux, & autres luges Royaux fubalternes iugent en dernier resfort, pourront les preuenus, est ans de l'adite Religion, requerir, que trois desdits luges s'abstiunnent du ingement de leurs procés, sans expression de cause. Et les Preuosts des Mareschaux de France, Vibaillifs , Viseneschaux , Lieutenans de robbe courte, & autres Officiers de semblable qualité, ingeront suiuant les Ordonnances, & Reiglemens cy deuant donnés, pour le regard des vagabonds: & quant aux domiciliés, charges & preuenus de cas Prenostanx; s'ils sons de ladite Religion , poursont requerir, que trois desdits luges, qui en peunent cognorfire, s'abfliennent du sugement de leurs proces , & feront tenus, s'en abftenir , fans au une expresion de caufe, fauf, fi en la compaguie, où lesdets procés fe iugeront , fe trouvoient me ques au nombre de deux, en matiere ciuile ; & tron, en matiere criminelle de la dite Religion ; auquel cas ne fera permin de recufer fans expression de cause: Ce qui fera commun & reciproque aux Catholiques, en la forme que deffus, pour le regard desdites recufations des luges, où ceux de ladire Religion pretendue Reformieft. ront en plus-grand nombre, N'entendons toutesfou, que lesdits Sieges Prefidianx, Preuofts des Marefebaux, Vibaillifs, Vifenefebaux & autres, qui ingent en dernier resfort, prennent en vertu de ce que dit est, cognoissance des troubles passes, Et quant aux crimes, & exces, aduenus pour autre occasion, que du faiet destroubles, depuis le commencement du mois de Mars, de l'anuée MDLX XXV. imques à La fin de l'année MDXCVII. en cas qu'ils en prennent cognoiffance , voulons qu'il) puisse auoir appel de leurs iugemens pardeuant les Chambres ordonnées parle present Edict : comme il se prartiquera en semblable pour les Carboliques compl ces, & où ceux de la Religion pretendue Reformée feront parties. (Placet nobis quali per modum provisionis, & donet aliud constituamus, vt inomnibus processibus motis, & mouendis, in quibus prædictæ religionis homines actores aut rei funt, principales aut auctores, in causis ciulibus, de quibus ministri nostri in Iudiciis nostris Prasidialibus ius habent ferendi sententiam, remota appellatione, illis actoribus, aut reis, liceat petere, vt duoilliss Camera, in qualis decidenda, Collega fe abstineant à iudicio, hique fine expressione cause le abstinebunt, non obstante constitutione que vult indices fine caufa non posse haberi pro recusatis. Supererit præterez iisdem litigatoribus potestas recufandi reliquos, ex causis à jure approbatis. In canfis Criminalibus, in quibus eriam dicti Ptæsidiales, & alii Indices Regiisubalterni iudicant, sublato pronocationis auxilio, rei , si dicta religioniadhareant, line expressione cause petere poterunt, ve tres illorum iudicum non admittantur ad iudicandum, Tribuni capitales Castrensium prafectorum Brancia, Viceballiut, Vicefenes halli, Locum-tenentes breuioris toga, ac alii officiarii eus dem qualitatis, iudicabunt secundum Constitutiones antehac factas, vagabundos quod attinet. Quod'autem concernit domichiam habentes, reos, censuræ Tribuni capitalis addictos, qui sunt prætenlæ telotmatæ religionis, illi poterunt petere, ve tres ex iudicibus, qui alias de delicto possent cognoscere, de illo non indicent; atque indices isti tenebuntur fe abstinere à l'udicio, etiamsi causa nulla fuerit expressa. Excipitur tamen cafus, quando in illo collegio, vbi de negotio cognoscitur, reperiuntur duo, in materia ciuili, & tres in criminali, dicta religionis affecla. Hoc vero commune etiam fir Catholicis dicto modo, quoad recufationes Indicum, voi prætenfæ-reformatæreligjoniaddicti majoris funt numeri. Nolumustamenfe men Sedes præfidiales, Tribunos Capitales Caftrenfum Præfedorum, VIseballinos, Viceleneficialios, aliosque » à quorum fententiis nom datur appellatio, vittute prædictorum cognoftere de motibus præcetitis. Quantum ad delida, & cutmina, aliunde originem, quam à monobus, habentia, poff principium menfis Martii anni \*\* ar xxxv vi que ad finem anni \*\* braxviti, tid de illis cognoftant, volumus, ve licear ab eorum fententiis prouocare ad Cametas, præfent edicto noftio infituras. Adem etiam obferueut refpectur Catholicorum complicium, ac vbs. illi, qui prætenfæ-reformatæreligioni addich, funt parters. )

66. Voulons aufi, Gordonnons, que d'ores enauant en toutes instructions. autres qu'informations de procés criminels, és Seneschaußées de Thoulouse, Carcaffonne, Rouerque, Loragais, Beziers, Montpellier , & Nifmes , le Magiffrat, out Commiffaire deputé pour ladite instruction, s'il est Catholique, sera tenu prendre un Adioint, qui foit de Ladite Religion pretendue Reformée, dont les parties constiendrone: & orils n'en pourroient convenir, en fera prins d'office en de ladite Religion, par le sudict Magistrat ou Commissaire: comme en semblable, seledit Magiftrat,ou Commissaire, eft de Ladite Religion, il sera tenw en la mesme forme deffudite prendre vn Adioint Catholique. ( Decernimus præterea, vt in posterum adomnes infructiones alias, quam informationes processium criminahum, in Seneschallatibus, Tholosano, Carcassonensi, Rapistagnensi, Loragenli, Biterrenli, Montispellulano, ac Nemausenli, Magistratus, aut Commillarius, deputatus ad dictam instructionem, si sit Catholicus, teneatur adfunction allumere, qui sit religionis pratense-reformata, in quem partes consenserint: vbi vero non poterunt conuenire, ex officio eligatur à dicto. Magistraur, aut Commissario, vnus ex dictie religionis assetlis; similiter, quando Magistratus; aut Commissarius est dicta religionis cultor, tenebitur eodem'modo, quo dictum, affumere adiunctum Catholica religionis.)

Marchaux, on deurs Lieuceaux, a despensable par les Preuofis des Marchaux, on deurs Lieuceaux, a deurs Lieuceaux, à qu'elle voil de la course le course de la course le course de la course en course en course de la course en course de la course en course en course de la course de la course en course en course de la course de la course en calife en course en co

CC 3

Prenoftables ou non; pour aprés, selon la qualité des crimes, eftre par icelles Chanbres rennoyes à l'ordinaire, ou iuges preuofablement , ainfi qu'ils verront effre faire par raifon, en observant le contenu en nostre present Edici. Et seront tenu les Inges Presidiaux, Prenosts des Mareschaux, Vibaillifs, Viseneschaux, & antres, qui ingeni en dernier reffort, de respectiviement obeir, & satufaire aux commandemens, quileur seront faits par lesdites Chambres, tout ainsi qu'ils ont accousse. me de faire ausdits Parlemens: à peine de prination de leurs Estats. (Quando processus criminalis institui debet à Tribunis capitalibus castrensium Prafectorum, aut illorum Locum-tenentibus, contra aliquem prætenfæ-reformatæ religionis, habentem domicilium, accusatum de crimine, cuius animaduersio ad Tribunum illum pertinet, Tribuni isti, aut eorum loca tenentes, fi fint Catholici, tenebuntur vocare ad instruction em processus adjunctum, qui sit prætensæ-reformatæ religionis. Hic adiunctus etiam assistat indicio in quo de competentia agitur, vt & processui definitiuo. De competentia hand alibi iudicabitur, quam in proximiori iudicio Præsidiali, in conuente primariorum officiariorum illius Sedis, qui ibi reperientur, sub poena nullitatis,nisi rei petant,vt de competentia iudicetur à Cameris,per hocedictum constitutis. Hoc casu, quoad domicilium habentes in proninciis, Aquitania, Languedoci, Pronincia, ac Delphinatus, substituti nostrorum Procuratorum generalium, in dictis Cameris, ad instantiam illorum qui in illis prouinciis domicilium habent, curabunt ad se perferri delationes ac informationes factas contra reum, et possint cognoscere ac iudicare, an casus ad iurildictionem Tribunorum eapitalium pertineant, vt postmodum, secundum qualitatem criminum, ab iisdem Cameris possint remitti ad ordinarium Iudicem, aut iudicari pro more Tribunorum capitalium, proutdeptehendent esse iuris ac rationis, ac conuenire præsenti edicto nostro. Iudices præsidiales, Tribuni capitales castrensium Præsectorum, Viceballiui, Vicefeneschalli, & alii, qui ita iudicant, vt abillis non detur prouocatio, tentbuntur respectiue obedire, atque satisfacere mandatis dictarum Camerarum, aque ac solent obedire dictis Parlamentis, sub poena prinationis officiorum.)

de 8. Let criées, affiches, & fubhassations des heritages, dont l'on poursaite det cet, feront saites et ieux, & heures accoussantes, he faire se peut, saimant ou ordonnances, ou bien se marchés publics, so auteux, oi pour assi te tedit herresto, y a marché. & và il n') en auroir point, seront saites au plus-prochain marché du ressor a lege, on l'administation se doit saire. Et seront les assichemster sopsees du dait marché, de l'entrée de l'austirire dudaits lieux, par conspossition source drudaits et tedites criées, & passeourte à l'interpossition du decres, sai à arresser aux nussities, qui pour roient est se diagres pour ce regard. Childionne programmata, ac subhassationes honotum, quorum causa decreens pet grogrammata, ac subhassationes honotum, quorum causa decreens pet

Solet, fieri debent locis, horisque consuetis, si fieri potest, vt volunt constitiones nostræ; aut in foro publico, quando eo in loco, vbi bona sita sintforum repetitur. In quibus autem non repetitur, fiant in proximiori foro districtus sitius sudicii, in quo adindicatio fieri debet. Pregrammata afteganturtigno fori, acad introitum auditorii iudicialis, dicti loci. His ita obfernatis, illæ edictiones fint validæ, & procedatus viterius ad interpolitionem decreti, non attentis, quæ in contrarium allegati possent, nullitætibus.)

69. Tous tiltres, pariers, enfeignemens, & documens, qui ont effe pris, feront rendus & restitués de part & d'autre, à ceux ausquels ils appartiennent, encores que lesdits papiers, ou les chasteaux, & maisons, esquels ils estorent gardés, ayent effé pru, & faifis, foit par focciales commissions du feu Roy , dernier decedé, nostre tres-honoré Seigneur, & beaufrere, ou nostres, ou par les commandemens des Gounerneurs, & Lieutenans Generaux de nos Proninces, ou de l'authorite des Chefs de l'autre part, ou fous quelque pretexte que ce foit. (Omnia instrumenta, ac documenta quæ ablata fuerunt, reddantur, & restituantur, ab vtraque parte, illis, ad quos pertinent, licetilla documenta, aut castella, & domus, in quibus custodiebantur, fuerint occupata ob speciales Commissiones Regis vitimo defuncti, vel nostras, vel ex mandatis Gubernatorum, & Locumtenentium generalium, in nostris prouinciis, vel autoritate, aut iusiu Ducum alterius partis, aut quocunque sub prætextu id fuerit factum.)

70. Les enfans de ceux, qui fe sont retirés hors de nostre Royaume , depuis la mort du feu Roy Heury II. nostre tres bonore Seigneur, & beaupere, pour cause de la religion, & troubles, encores que lesdits enfans sojent nau bors de cestuy nostre Rojaume, seront tenus pour vrau Françou, & regnicoles, & tels les auones declaré, & declarons, saus qu'il leur soit besoing prendre lettres de naturalité, ou autres prouisions, de nous, que le present Editt : non obstant toutes ordonnances à ce contraires, ausquelles nous auons derogé, & derogeons, à la charge, que les dits enfans, nau en pais estrange, seront tenus dans dix ans , apres la publicacion du present Editt, de venir demeurer dans ce Rojaume. (Libeti illorum, qui Regnoexcessere post mortem Henrici II. ob causam religionis, & motuum, quanquam nati extra nostrum Regnum, habeantur pro veris Francis, ac Regnicolis, actales esle declaranimus, & declaramus, ve 11011 opus habeant à nobis petere, vel accipere, literas naturalitatis, aut alias prouifiones, pra ter hoc prasens edictum. Nec quicquam operentur constitutiones contratinm disponentes, quibus derogauimus, & derogamus, hac conditione addita; ve ist libert, natt in prouinciis exteris, teneantur intra decennium, post publicationem ptælentis edicti, redire, & domicilium constituere in hocnostro Regno.)

71. Ceux de ladite Religion pretenduë-Reformée , & autres, qui ont suins

Reur parti, lesquels auroient prins à ferme auant les troubles aucuns Gréfit, es autres domaines, gabelles, impositions foraines, & autres droills inous appaneauns, dont ils von pensionis, cau qu'été res troubles, deucure ont défendage, comme nous les légli hazgeons, de ce qu'ils s'auront receu desdites fermes, que du auront fans fraude payé aulicurs, qu'ét receptes de nos finances, non obfanteum obligations for ce par cux pifées, (Practense: reformate religionis cultores, ceterique, illorum partes fecuti, qui ante motus conduxeront aliquod tabulatium forense, vecligal, suraliud, ad domanium pertinens, gubellas, eucétiones, portorium, vel alia iura ad nos pertinenta, quibus vi nequiveruns, propter illos motus, etunt exonerati, pouteos exonérams, ab illisqua ex dicitis locationibus non percepetuns, aut qua sine fraude de vertunt sibis, quam in quaestus nontrorum compendiorum, non oblantibius obligationibus ab kilis fâctis.)

72. Toutes flaces, villes, & pouinces, de noftre Ropanne, piùs, etred feigneurie de noftre obeiffante, efferont, & ouiron des messens mutei, liberteis flanchifes, foires, marchés, invadétions, & sieges de lujtics, qui de faisseut auparaumt les troubles, commences au mois de Mars, lan MDLXXX. « autres precedens muno blant notus: l'ettre à ce contraires, c'hettramlaumt d'aucum desdits sieges, pourvau qu'elles apeur este fiet intere seulement à leache des troubles, lequelis sieges front remit d'restautes en les sont est en les point apeur aunt. (Omnia loca, ciuitates, & prouincia regni nostit, ne con odommia, ac terticotia, que nobis obediunt, vanntur fruantur i il dem priulegis immunitatibus, ibertatibus, nundinis, merctitous, stufficionibus, aquée dibus iultities, quibus vrebantur, & fruebantur, antequam copecunt mous mense Mattio, anno avexev. & alii præcedentes, nil qui equam in contraium operantibus mandatis quibus fuençue, actranslationibus fedium non-nullarum, modo colum facte fuerint propret motus, que celes restabiliaturi locis, & ciuitatibus, y bi antera fuerun tentos, que fedes restabiliaturi luticis, & ciuitatibus, y bi antera fuerun perantibus.

75. Sil y a quelque prifonniers, qui foient ausorer detenus par aubinit de luftice, ou autrement, mefjanes iendeters, à l'ocafian des trouble, ou de leide Religion, feront eslargis, & misen pleinet liberté, (Sì adhue nonnulli autoritat Iudiciali, aut aliters, captiui detinentut, imo etia mi n tritemibus, occidiote motuum, aut dictar chigionis, dimittanture, ac refittuantur in plenatainii.

bertatem.)

74. Ceux de ladite Religiou pretenduë. Reformée, ne pourront i) apili estre furchargés. É foulés d'aucune charges ordinaires, ou extraorisme 76s, plus que les Catioloques. É folon la proportion de leux biens. É fuit 16s. É pourront les parties, qui pretendrant estre furchargees. Se puis noir par deuant les luges, auqueles la cognossificue en appareient: El fentulu pos subseils, tant de la religiou Catholiques, que pretendue. Resonnée, indistru-

ment descharges de tontes charges, qui ont esté imposées de part, & d'autre, durant tes troubles, fur ceux qui estoient de contraire party, & non confentans : ensemble des debies creces, & non payées, & frain faits faits le consentement d'iceux: Sans toutesfois pouvoir repeter les frais, qui auront esté employés au payement desdites charges. (Prætensæ-reformatæ religionis Cultores imposterum non potetunt magisonerari ordinariis, vel extraordinariis impolitionibus, quam Catholici, ac præter proportionem bonorum, quæ possident. Qui vero se granatos dixerint, poterunt implotare auxilium Iudicum, ad quorum cognitionem res illa pertinet. Omnes autem subditi nostri, tam qui sunt religioni Catholicæ, quam qui prætensæ-reformatæ, addicti, indisferenter liberentur ab omnibus oneribus, quæ illis, durantibus motibus , citra illorum consenfum impolita fuerunt, ab vna vel altera patte contraria, etiam à debitis contractis, & non solutis, ac impensis factis sine illorum consensu. Non tamen illis repetere liceat, quod foluerunt illorum onerum caufa.)

75. N'entendons aufi, que ceux de ladite Religion, & autres, qui ont fuing leur party, ny les Catholiques, qui estoient demeurés és villes & lieux par eux oceupes, & detenus, & qui leur ont contribué, foient pourfaiuu, pour le pajement des tailles, aides, oftroys, creuës, taillon, veenfiles, reparations, & autres impositions , & subsides escheus , & imposes durant les troubles , aduenus deuant , & iusques à nostre aduenement à la Couronne, sois par les Edicts, & mandemens des feux Rojs, nos predecesseurs, ou par l'adun, ou deliberation des Gonucrneurs, & Estats des proninces, Cours de Parlement, & autres, dont nous les auons descharges, & deschargeous, en defendant aux Thresoriers de France, Generaux de nos sinances, Receueurs Generaux, & particuliers, leurs Commu, entremeteurs, & autres intendans, & Commissaires, de nosdites sinances, les en rechercher, molester, nj inquieter, directement, ou indirectement, en quelque sorte que ce soit. (Prohibemus quoque, ne dicar religionis Cultores, & qui corum partes lecuti funt, neque Catholici, qui fubititerunt in cinitatibus, & locis, ab illis occupatis, & detentis, ac qui illis contribuerunt, vigeantur ad soluendum indictiones, subsidia, oblationes, superindicta, & quæ fuerum imposita tempore motuum,ante & víque eo, quando peruenimus ad Cotonam, siue impolitio facta fuerit edictis, & mandatis Regum, nostrorum prædecessorum, aut ad placitum Gubernatorum, Statuum prouincialium, Curiarum, aut aliorum ; à quibus impositionibus omnibus nos illos absoluimus, & abfolutos volumus, prohibentes, ne Thefaurarii Franciæ, quæstores generales, tributatia pecunia exactores generales, ac particulares, illorum Vicarii, administri, altique ærarii tribuni, illis vllam propterea infetant molestiam.)

76. Demeureront tow Chefs , Seigneurs , Chenaliers , Gentilshommes, Officiers, Corps des villes, & communantes, & rous les antres, qui les ont aidés, & secouru, leurs vefues , boirs & successeurs , quités, & deschargés de sous deniers, qui ont efté par eux, & leur ordonnances , pris & leues , tant des deniers Royaux, à quelque fomme qu'ils se puissent monter, que des villes, communantes, & particuliers: des rentes, reuenus, argenterio, ventes de biens meubles Ecclefia-Riques, autres: bou de baute fuftage, foit du domaine, ou autres, amendes, buins, rançons , ou autre nature de demers par eux pris ; al'occasion des eroubles, commencés au mois de Mars MDLXXXV. & autres troubles precedens, insques à nofite aduenement à la Couronne, sans qu'ils, ne ceux; qui auront este par eux commit ala leuce desdits deniers, ou qui les ont bailles , ou fournis par leurs ordonnances, en puissont estre aucunement recherchés à present, ny pour l'aduenir, & demeutront quittes, tant eux, que leurs Commis, de tout le maniement, & administration , desdits deniers ; en rapportant pour toute descharge , dedans quarre mon après la publication du prefent Editt, faite en noftre Cour de Parlement de Paris, acquits deuement expediés des Chefs de ceux de ladite Religion, ou de ceux, qui auroient efte par eux commin , à l'audition , & clofture , des comptes, ou des communautés des villes, qui ont eu commandement , & charge , durant lesditstresbles. Demeureront pareillemet quittés, & deschargés de tous actes d'hostilité,leuis & conduite de gens de guerre, fabrication, & evaluation de monnoge, faite felon l'ordonnance des dits Chefs, fonte, & prife d'artillerie, & munitions, confedions de poudres & Salpestres, prifes, fabrications, demantellemens, & demolitions de Villes Chaffeaux, Bourgs & Bourgades, entreprifes fur icelles, bruslemens & demolition d'Eglifes, & maifons, eftabliffement de inflice, iugemens, dexecutions d'iceux, feit en matiere ciuile, ou criminelle, police Greiglement faid entre eux, voyages, Cittelligences, negotiations, traitles, & contracts faitls auct tom Princes, & comminausés estrangeres & introduction desdits estragers es villes. & autres endroits de noftre Royaume: & generalement de tout ce, qui a efte fait, geré, & negocié durant lesdies troubles, depuis la mort du feu Roy Henry Il. noffre tres-honore Stigneur o beaupere, par çeux de ladite Religion , & autres, qui ont fuiny leur party, encott que il deuft eftre particulierement exprime, & fectifie. (Omnes belli Duces,Drnafta, Equites, Nobiles, Officiarii, Vniuerfitates ciuitatum, & corpotumate que alii, qui illis auxilium præstiterunt, eorum viduæ, heredes & successors fint liberati ab omni persecutione, quæ fieri posset propter pecuniam, que ab illis, vel illorum mandato, exacta, aut ablata fuit, etiam fi fuetit Regia, cuinscunque summa, aut ciuitatum, corporum, vel prinatorum. Item, proptet pecuniam ex pensionibus, reditibus argentariis, venditionibus bonotum mobilium Ecclesiasticorum, & aliorum, ex syluis adultis, ad domanium. vel alios spectantibus, ex mulctis, manubiis, lytris, aliisque rebus perceptam occasione motuum, à mense Martio, anni MDLXXXV. & motuum antest dentium, vique ad tempus, quo fucceisimus in Regnum. Ita, vt nec iplis necillis, quorum operain perceptione pecuniæ vii funt, auteam, ad manda tum illorum soluerunt, propterea possit dica intentari, aut molestia creati.

nunc,

nunc, vel in posterum ; sed sint, hoc respectu, liberati, & ipsi, & corum administri, ab omni persecutione, ob contrectatam, veladministratam pecumam, modo intra quatuor menfes, post publicationem huius edich, factam in nostro Parlamento Lutetiano exhibeant acceptiones rite expeditas à Ducibus bellicis prætenfæ-reformatæ religionis, aut ab illis quos propofuerunt examini & redditioni rationum, aut à ciuitatibus, & vninerfitatibus, quarum id fuit muneris, tempore dictorum motuum. Absoluti finiliter fint ab omnibus actibus hostilitatis, conscriptione & ductu militum, fabricatione monete, ac æstimatione eiusdem, facta ad mandatum dictorum militiæ Ducum, fusione, & ablatione tormentorum bellicorum, ac commeatus, confectione sulphurati pulueris, nitri, constructione, expugnatione, deftructione, vrbium, castellorum, oppidorum, pagorumve; combustione & demolitione Ecclesiarum, ac adium, constitutione Indiciorum, executione sententiarum, tam in materia civili, quam criminali, conflitutione Politix, & regularum interipfos, clandestinis commerciis, negotiationibus, tractatibus ac contractibus, factis cum Principibus, & vniuerfitatibus exteris, introductione exterorum in ciuîtates, & loca Regni nostri; ac generaliter, ab omnibus negotiis gestis & peractis, durantibus motibus à morte Regis Henrici II. nostri honorandissimi Domini, & soceri, per dictæ religionis cultores, aut eorum focios, licet ea deberent specialiter exprimi, ac enumerari.)

77. Demeureront aufii descharges ceux de ladite Religion, de toutes affemblées generales, & provinciales, par eux fastes, & tenues, tant à Mante que depuis ailleurs, iusques à prefent ensemble des Confeils par eux est ablu, O ordonnés par les prouinces, deliberations, ordonnances, & reiglemens faits audites affemblées, & Confeils, establissement, & augmentation de garnison, assemblées de gens de guerre,leuces, & prifes de nos deniers, fort entre les mains des Receueurs Generaux, ou particuliers, Collecteurs de paroiffes, ou autrement, en quelque façon que ce foit; arrest du fel, continuation, ou erection nounelle de traites, & peages, & recepies d'iceux, mesnies à Rouën, & sur les rinieres de Charente, Garonne, du Rosne, & Dordogne; armemens & combats par mer, & tous accidens, & exces, aduenus pour faire payer lesdites traites, peages, & autres deniers fortifications des villes, Chafteaux & places; imposisions dedeniers, & couruces, receptes d'iceux deniers, defluntion de nos Receueurs, & fermiers, & autres Officiers, eflabliffement d'autres en leurs places, & de toutes vnions, depefches, & negotiations, failles tant dedans,que dehors le Royaume: & generalement de tout ce, qui a efte faill, deliberé, eferit, ordonné, par lesdites affemblées, O Confeil, faus que ceux, qui ons donné leur aduis, figné, executé, fait figner, & executer les dites ordonances, reiglemes, & deliberations, en puissent eftre recherchés, ny leurs vefues, heritiers, & fuccoffeurs, eres, ny à l'aduenir, encores que les particularités n'en foiens isy, am plement, le-

**GB** 2

clarées. Et fur le tout fera imposé filence perpetuel à nos Procureurs Generaux, leurs Subflituts, & tous cenx, qui pourroienty pretendre intereft, en quelquefacon, & maniere que ce foit : non obstant tous arrests, sentences , ingemens , informations , & procedures , faites au contraire, ( lifdem quoque condonamus culpam, quam commiserunt, conuocando, ac habendo conuentus generales, ac prouinciales, tam Manta, quam postea etiam alibi hucusque; item, constituendo consilia, hincinde per prouincias, deliberationes, constitutiones & regulas factas in illorum congregationibus, constituendo, aceligendo præfidia, colligendo milites, auferendo noftram pecuniam à manibus quaftorum generalium, aut particularium a collectorum parochiarum, aut aliis modis quibuscunque, arrestando salem, continuando, aut nouiter etigendo portoria transuectionum, ac vectigalia alia; muniendo ciuitates, caftella, locacialia, imponendo tributa, eadem exigendo, destituendo nostros quaftores, publicanos, aliosque ministros, alios iu locum eorum substituendo, ineundo fordera, agitando machinationes, tam intra, quam extra Regnum. Et generaliter condonamus iildem omnia, quæ fecerunt, deliberarunt, scripferunt, & constituerunt, in scriptis, conuentibus, & consiliis, adeo, et nullus corum qui confilia dederunt, subscripserunt, executiones susceperunt, aut curarunt illas constitutiones, regulas, & fententias, fignari, aut executioni mandari, possit propterea inquietari, vti nec illorum viduz, heredes, ac successores, nec nunc, nec in futurum ; licet particularia hic exactenon expresserimus. Præterea perpetuum imponatur filentium nostris Procuratoribus generalibus, eorum substitutis, ac omnibus, quorum interesse hic vertitur, quocunque modo, non obstantibus arrestis, sententiis, re iudicata, informationibus, ac actibus in contrarium.)

78. Approuuous en outre, validons, & authorisons les comptes, qui ont esté ouis, clos, & examinés, par les Deputes de ladite affemblie : Vontons qu'iceux, ensemble les acquies, & pieces, qu' ont efte rendues par les comptables, soient portes en nostre Chambre des Comptes de Paris, trois mois apres la publication du present Edict , & mu és mains de nostre Procureur General , pour estre deliures au Garde des liures & registres de nostre Chambre , pour y auoir recours , toutes fou , & quantes, que besoin sera, sans que lesdites comptes puissent estre reueus, ny les comptables tenus en aucune comparition, ne correction, finon en cas d'omifion de recepte, ou faux acquits: imposint silence à nostre dis Procureur General, pour le furplu que l'on voudroit dire eftre defettueux, Cles formalités n'auoir efte bien gardées. Defendans aux gens de nos comptes , tant de Paris , que des autres proninces, où elles sont establies, d'en prendre aucune cognoissance, en quelque sorte, eu maniere que ce foit. (Porro approbamus, & autoritate nostra confirmamus rationes redditas, examinatas, expeditas, ac approbatas à deputatis, in dictis conuentibus. Mandamus, illas, una cum apochis, ac documentis alist affis, productis abillis, qui raciones reddiderunt, mitti ad noftram Camesem computorum, que est Lutetire, post tres menses à facta publicatione
presentis Edicti, ac consignari in manus nostri Procuratoris generalis,
quo tradipossimi custodi librorum, accaforum Camera nostre, vice o detur
recussita quotes opus; sice, vi non si necesse il illas rationes residere, nec, qui
eas reddiderunt, possimi conneniri, nist aliquid omisferine in acceptis, aux
apoctas falsa s'uppolueirut. Impossitum si silentium nostro Procuratori
generali, quantum concernit reliqua, quæ habebuntut pro defectuosis, in
quibus formula non exacte fuerunt observate: Prohibentes, ne ministit
nostri, qui ratiombus prapossis funt, sum Lutetic quam in alis provincits
vibi constitute sunt Camera computorum, villo modo de his cognoscere
andeant.)

79. Et paur le regard des comptes, qui n'auvont entoret sférendus, vouileus iteux c'hre ouis, eles, o'e sammies par let commissiere, qui à ce front par
nou deputes, lesquele saus dissincites passeront o'allouéront coutes les parties
passer par les dite sompadétis en vertu des vorionnances de la dite a sfembles, ou
autre, ajant pouvoir. (Qinod attinet taciones, que mondum fuerunt reddetes, tubemus, ve audiantur, examinentur de finiantur à Commissiaiis ad
inco à nobis deputatis, qui fine distinculate admittent acapprobabunt omnes
fummas folutes a bi libs, qui rationes sifas redduris, visi id factur mondato
congregatorum in conventibles, a uta florum, in quorum poetstae id fuici.)

80. Demeureront tous Collecteurs, Receueurs, fermiers & tous autres, biet & denement descharges, de toutes les sommes de deniers, qu'ils ont payées aus-, dits Commis de ladite affemblée, de quelque nature qu'ils foient, iusques au dernier tour de ce mous, Voulons le tout effre pafie, & alloue aux comptes , qui s'en rendront en nos Chambres des Comptes , purement & fimplement , en vertu des quittances, qui feront rapportées: & fraucunes effoient cy-apres expediées, ou dehurées, elles demeureront nulles, & ceux, qui les accepteront, ou deliureront, feront condamnés à l'amende de faux employ. Et oùil y auroit quelques compres ia rendus fur lesquels servient interuennes aucunes radiations, ou charges pour ce regard, auons icelles oftees, & leuées, reflably, & reflabliffons lesdites parties entierement , en vertu de ces prefentes , fans qu' il foit befoing , pour tout ce que deffus, de lettres particulieres, ny autres choses que l'extrate du present article. (Omnes exactores, quaffores, publicani, alique fint fecuri propter pecuniam quam soluerunt commissis congregatorum, qualiscunque ea fuerir, vsque ad vleimum diem huius menlis. Mandamus, omnes illas expenfarum fummasadmitti, atque ratas haberi in retionibus quæ reddentur in nostris Cameris computorum, pure ac simpliciter, virtute apocharum, que exhibebuntur. Quod fi vero nonnulla imposterum expedientur, aut exhibebuntur, habeantur pro nullis, ac illi, qui eas recipiunt, aut tradunt, condemuenmnentur in mulciam falfæ erogationis. Si rationes antea redditæ, & poñea delationes interuenerum; eas aboleuimus, acque omnia refitituimus in integrum, virtuce persentium, itas ve omnium prædictorum caula, non opus fit obtinere, vel exhibere literas speciales, ant aliud quippiam, quam exferiptum exemplium articuli præfentis.

81. Les Gounerneurs, Capitaines, Consuls, & personnes commises, aureconuremet des deniers, pour pager les garnisons, des places tenues par ceux de ladise Religion, ausquels nos Receucurs, & Collecteurs des paroiffes aurojent fonrni par prest fur leurs cedules , & obligations, foit par contrainte, ou pour obeir aux commandemens, qui leur ont este faits par les Thresoriers Generaux, les deniers necesfaires pour l'entrenement desdites garnifons, iusques à la concurrence de ce, qui estoit porté par l'estat, que nous auons fait expedier au commencement del an. M D XCVI. & augmentation depuis par nous accordie, seront tenus quittes & deschargés de ce qui a esté payé pour l'esfett sudset, encore que pur lesdites cedules, & obligations n' en foit faite expresse mention, lesquelles leur feront rendues comme nulles. Et pour y fatufaire, les Threforiers Generaux , en chacune Generalité, firont fournir par les Receneurs particuliers de nos tailles, leurs quittances amdies Collecteurs, & par les Reccueurs Generaux, leurs quiet ances aux Recencus particuliers; & pour la descharge desquels Reccueurs Generaux serone les sommes, dont ils aurone tenu compre, ainfi que dict est, desces sur les mandemens leués par le Thresorier de l'Espargne, sous les noms des Thresoriers Generaux de l'extraordinaire de nos guerres, pour le payement desdites garnisons. Et où lesdits mandemens ne monteront autant, que porte nostredit est at de l'année MDXCVI. & augmentation, ordennons, que pour y supplier seront expedies nouueaux mandemens de ce qui s'en defaudroit, pour la descharge de nos compeables, & restitution desdites promesses, & obligations, en sorte qu'il n'en soit rien demande à l'aduenir, à ceux qui les auront faites, & que toutes tettres de validation, qui feront necessaires pour la descharge des comptables, seront expedices en vertu du present arricle. (Gubernatores, Capitanei, Consules, ac personæ, quæ operam suam adhibuerunt ad conquirendam pecuniam, qua satissieret prasidiariis militibus locorum, à dictæ religionis affeclis occupatorum, quibus nostri exactores, & collectores parochiarum mutuo dederunt pecuniam, fine id factum adhibita violentia, aut, vt fatisfacerent mandati s quæstorum generalium, necessariam ad sustentationem præsidiariorum, vsque ad summam conuenientem cum prescripto nostro edicto circa initium A. MDXCVIex stipendii augmento, quod fieri nobis postea placuit, liberati, & absoluti fint ab eo, quod folutum fut propter dichum finem & effectum, licetin chirographis, aut cautione, numeratæ pecuniæ eius expressa mentio fasta non fit, quæ illis, tanquam nullæ, ac inualidæ, reddantur. Sed ad perfectionem negotii Quastores generales, in qualiber generalitate, curabunt, ab exactoexacoribus particularibus tributerum dari apochas dicitis collectoribus parochiarum, ac ab exactoribus generalibus dari apochas exactoribus particularibus. Atque in fecuritatem, & exonerationem illorum exactorim generalium, fumme, quas reculerunt in rationes, yt dictum, annotentur fupra literas mandati, obtentas à Quaritore atraiti, fulo nominibus qua forum generalium extraordinariorum bellicorum, proper folutionem prefidiatiis faciendam. Quando autem dicta mandata non accedunt ad fummam in praferipto notiro dicti anni atoxovyt, experilim, aca augmentum fubfecutum, jubemus, yt in fupplementum expediantur noua mandata, proexoneratione corum, qui ad redendas rationes nobis obligati funs, ac refituationem literarum, promiffionum, ac obligationum, ita vi in pofterum nihiš exigatura billis, qui ess feripferant.ac fecerunt. Omnes quoque litera autotitatis, qua ereium neceffaira ad fecuritatem, & exonerationem eotum, qui ad reddendas rationes obligati funt, expediantur victure præfentis articuli.)

82. Aufi ceux de ladite Religion fe departiront , & defifteront des à prefent, de toutes pratiques, negotiations, & intelligences, tant dedans, que dehors nostre Royaume; & lesdites affemblees, & Confeils establu dans les provinces, se fepareront promptement, & feront routes liques, & affociations, faites ou à faire, fous quelque presexte que ce foit , an presudice de noffre prefent Edict, cafées, & annullées, comme nous les cassons, & annullons, defendans tres-expresement à tous nos subiects, de faire d'oresenauant ancunes cottiffacions, & leuces des deniers, fans noftre permission, fortifications, eurollemens d'hommes, congregations & affemblées, autres que celles queleur font permifes par nostre present Edict , & fans armes ; ce que nous leur probibons & defendons sur peine d'estre punis rigoureusement, & comme contempteurs, & infracteurs de nos mandemens, & ordonnances, (Pratenia-reformata religioni addicti, ex nunc delistant ab omnibus machinationibus, & negotiationibus clandestinis, tam intra, quam extra Regnum; ac dicti conuentus, & Confilia instituta in provinciis, prompte cellent, ac diffoluantur, omnes liga, atque affociationes facta, aut facienda, quocunque sub prætextu, in præiudicium prælentis Edicti nostri, cellent, diffoluantur, ac rescindantur, prout nos illas iam dissoluimus, & tescindimus. Prohibemus præterea, ne quisquam nostrorum subditorum. in postegum tributa imponar, aut exigat, citra nostram permissionem, ne loca muniat, milites conscribat, aut homines congreget, aliter quam permillum eft præfente hoc noftro Edicto, & quidem fine armis. In transgreffores, & violatores huius mandati animaduertemus seueris pœtis , quas merentut contemptores & infractores constitutionum nostrarum.)

83. Toutes prifes, qui ont efté faites par mer, dur ant les troubles, en versus des congés & adueus donnés, & celles qui ons est faites par terre, sur ceux de conraire parti, & qui ont effé ingées par les Inges , & Commi faires de l' Admirante. on par les Chefs de ceux de ladice Religion, ou leur confeil , demeureront affoupies fous le benefice de nofire present Edict, sans qu' il en puisse eftre faite aucune pourfuitte, ny les Capitaines, & autres, qui ont faict les dites prifes, leurs cautions, & lesdies luges, Oficiers, leurs vefues & berieiers, recherches, my moleftes, en quelque force que ce foit , non obstant tous arrests de nostre Confeil prine , & des Par-Jemens , & toutes lettres de marques , & faifies pendantes , o non ingées , dant nous youlons leur eftre faite pleine, & entiere main leuce. (Omnes capture fa-Ar in mari, durantibus motibus, ex permissione & approbatione, aut in terra, damno afficientes aduerfarios, ac de quibus iudicarunt ludices, aut Commissarii maritimæ præfecturæ, aut Duces prætensæ-reformatæ religioni addictorum, vel eorum Confilium, fint confopita, beneficio huius Edicti præfentis, ita vt earum nulla amplius competat persecutio, nec Capitanei, & cateri, à quibus facta, nec corum sponsores, nec dicti Indices, officiarii, corum vidux ac heredes, propterea possint conueniri, aut vllo modo molestia affici ; non obstantibus quibuscunque arreitis Consilii Secreti, 20 Parlamentorum, nec non literis repressaliarum, ac bonorum obsignationibus nondum iudicatis, quo casu omnino manus iniectio soluatur, & resalequestro abeat.)

8.4. Ne pourront estre semblablement recherches ceax de ladite Religion des oppositions, & empessionens qu'il sont donné par q-denant, messeus des testoubles, à l'execution des arresses, & ingements donné pour le ressal sissent de la religion Carbolique, possibilique & Romaine, en diner; lieux de Rojaum. (Nullum etiam negotium moueri poterit practeus, reformata religionis de dictis, quod oppositione sua, antea, ac post motus quoque, impediuentiar testa & sententias latas, pro diuectis in locis Regni restauranda religione

Catholica, Apostolica & Romana.)

§6. Et quant à ce, qui a esse s'au priu, dur ant les resubles bors la voir d'obstitute au part hossilité, contre les rès ellemens publicé, ou particuliers des Chris ou des communauts des prontuces, qui auxoint commandement, on poura estre faite pour suite par la voye de tustice. (Quod autem factum, aut ablatum init durantibus motibus, non hossiliteis via, aut etiam hossiliters sed contra regulas publicas, & generales, vel etiam speciales, Ductum, aut vinioessitatum in praminciis, quibus ius mandandi etat, de illis, & propter illa licebis fuire experici.

86. D'autant neantmoins, que ce qui à esté fait contre le treiglement de von par C d'autre, & indisserement, except & referred de la general abblition portée par nossier pout le stêti, & est fluiett à estrerecherché, il n'y abound de guerre qui ne puisse estre mue en peine, dont pourroit adueuir rensuellement de troubles. A esse causse, nou voulons, & ordonnons, que seulement le existe en la commentaire de se voulement de constitution de la const

erables demeureront exceptés de ladite abolition, comme rauiffemens, & forcemens de femmes & filles , bruslemens , mourtres, & voleries , faites par prodition, & de quet à pens, hors le voyes d'hostilité, & pour exercer vengeances particulieres , contre le devoir de la guerre, infractions de paffepores, & fauncgardes, auec meureres, & pillages fans commandement, pour le regard de ceux de ladite Religion, & autres qui ont fuiuy le party des Chefs , qui ont eu l'anthorite fur eux, fondée fur particuliezes occasions, qui les ont meus à le commander & ordonner. (Quoniam vero id, quod factum est contra præscriptas regulas vnius atque alterius partis in differenter, excipitur à generali abolitione, facta per hoc nostrum Edictum, ac hic persecutioni locus datur; sicantem nemo ex militibus fecurus & liber à persecutione esse possit, vnde nostorum mottum causa pertimescenda: propterea constituimus, atque declaramus, ab abolitione illa excipiendos tantum elle casus execrabiles, vt, raptus & constuprationes violentas fœminarum & virginum, incendia, homicidia, & latrocinia proditoria, vel ex infidiis facta, extra hostilitatis casum, ac vindicta prinata causa, contra belli regulas, infractiones literarum liberi commeatus, saluorum conductuum, vna cum homicidiis, deprædationibus, fa-Aiscitra mandatum, respectu eorum, qui prædictæ religioni adhærent, & aliorum qui partes ducum fecuti funt, quorum sub autoritate & potestate fuerunt, fundata in particularibus occasionibus, que illos mouerunt iubere, vt hac herent, aut mandarentur.)

By. Ordonnens aufu, que punition fera faite des crimes, & delitis commit entre personnes de messure, sica en est est en est est comunades par les Chess
d'une part & d'autre, felon la necessités, loy, & ordre de la guerre. En quant aux
luice & exalitons de dainers, porte d'armes, & autres exploits de guerre, faits
d'unthorite prince, & faits adance; en sera frite pour fuite par voye de Instituce
(lubemus etiam primit citimina & delicha commilla in personas à personai
einidem partis, nist id feccentra institucium suoquem, secundum necessituatempleçma & ordinem belli Equod actinier impositiones, & exactiones telbutorum, ac pecunix, armorum gestionem, aliosque actus bellicos, autoritute prinatas, & sine approbatione ducum, exercitos, propterea persecutioni
legium e locus dettr.)

23. Ex villet demantelées pendant les troubles, pour rom les ruines, & demantiemen d'ucelles effre par noffre permison redifices. & repareus, par les hétant aleurs franc d'aspens, de la prouisons actroyées et deman pour ce regard, tindrons, & auront lieu. (Muni vibium, aliaque adificia, quaz tempore motum deltuché une, noftra permissione anno lieu adificientur. & treperentur, illoum impensis, atque permissiones antehac propeters factar, hisbantoloum.)

89. Ordonnons, voulons, & now plaist, que sous les Seigneurs, Cheuatiers,

Constitubnumes, & aurres, de quelque qualité, & condition qu'ils foient, de latine Religious prétendue. Reformée, & aurres qui ont faitai leur party, retterent & fe pent effethuellement confernée en la iouiffence de tous & chacuns leurs bien, droits, nome, raifon & actions, nome béfant les tugements enfaitué durant testit troubles, & avaign d'actus; leuquele ai reft, faifes, ingements, & tout ce qui tou froit tesfinit, nom aueux à cefte pia declare, & declarons, mult, & de nutiffiéd valeux. (Conflictionisty, volumes, acque nobis placet, vi commes Dynaftz, Equites, Nobiles, exterique entiulcunque fine qualitaits & conditionisty retnica-teformata religionis cultores, ac qui ab corum fleterunt partibus, tentents, acque effectiue confecuentur in iure utendi fruendi bonts; intribos, nominibus, & actionabus, non obstantibus sententis laits tempore motum, ac respectuillorum: illas enims, & quicquidinde pera Ctum, declaranius, etc. de nullem, ac intuitidum.)

90. Les acquisitions, que ceux de ladite Religion protenduë-reformet, & autres, qui ont fuin; leur party, auront faictes par authorite d'autres que des feus Roys, nos prodecesseurs, pour les immeubles appartenans a l'Eglise, n'autont aucun lien, ny effect, ains ordonnons, voulons , & nous plaift, que lerdets Ecclefisstiques rentrent incontinent, & fans delay, & foient conferues en la poffefion, & ioniffance reelle, & attuelle, desdits biens winft alienes , fans eftre tenus de rendre le prix desdites ventes, & ce non obstant lesdits contratts de vendition, lesquels à ect effect nous auons cassés, & reuoqués, comme nuls: sans toutes sous que les dus achepteurs pniffent auoir aucun recours contre les Chefs, par l'authorité desquis les dits biens auront effé vendus. Et neantmoins pour le remboursement des deniers, par eux veritablement, & fansfraude desbourfes, feront expedices nos lettres patentes de permission, à ceux de ladite Religion, d'imposer & esgaller sur eux les sommes à quoy se monteront les dites ventes, sans qu'iceux acquereurs puisfent protendre aucun action pour leurs dommages, & interefts, à faute de touif-Sauce, ains se contenterout du temboursement des deniers par eux sournis, pour le prix desdites acquisitions, precomptant sur iceluy prix les fruids par eux percem, en cas que ladite vente se trounast faite a trop vil, & ininfle prix. (Acquifitiones bonorum immobilium Ecclefix, facta à prætenfæ teformatæteligionis cultoribus, nec non ab illis, qui inforum partes fecuti, alia, quam Regum, antecessorum nostrorum autoritate accedente, nullius sint robous; fed Ecclefiastici, ad quos ea pertinnerunt, statim, & fine dilatione, terum earum possessionem ingrediantur, atque in illa, vt & vsur & frucht eatum zeali, conferuentur, & ne quidem teneantur refundere pretium, quo bona illa vendita fuerunt, non obstantibus contractibus venditionum, quos hunc in finem annullauimus, & reuocauimus, tanquam nulliter peractos; itatamen, ve dictis acquirentibus non detur regressus contra duces, vel capita, quorum autoritate bona illis vendita fuerunt. Attamen, ne cogantur carere

pecu-

pecunia quam reuera, & fine fraude impenderunt, in emptionem, litetis nofitis patenubus dabitut permiffio prædickt religionis fociis, fibi imponendittubuta, quae aquent pecuniam illam, quæ impenfa fuiti emptiones prædickts. Emptoribus vero illis nulla competta actio pro damno, & interelle, quod rebus emptis veti non poffine, fed fint content refusione il im specunia; aquam pro pretio ereum loluerunt, computando in fummam fructus, quos petceperunt, cafu quo vendutio facta fuit nimis vili, & miufto pretio.

Et a fin, que cant nos lusticiers, Officiers, qu' autres nos subieces, soient clairement, & aucc toute certitude , aduertie de nos vouloir & intention, & pour oster toutes ambiguités, & doutes, qui pourroient eftre faits au moyen des precedents Edicts , pour la diverfité d'icenx, nous avons declaré , & declarons, tous autres precedens Edicts, Articles fecrets , lettres , declarations , modifications , refrinctions, interpretations, arrefts & Regiftres, taut fecrets, qu' autres deliberations, cy deuant par nous, ou les Roys, nos predecesseurs, faicles, en nos Cours de Parlement, & ailleurs, concernans le faiet de ladite Religion, & des troubles aduenus en nostredit Royaume, estre de nul effett, & valeur: ausquels, & aux derogatoires y contenues, nous auons par ceftuy noftre Edict derogé, & derogeons, & dés à present comme pour lors , les cassons , renoquons & annullons : Declarant par expres , que nous voulons, que ceffuy nostre Edict foit ferme & inuiolable , gardé , & obserue, sant par nosdies tufficiers, Officiers, qu'autres subiects, sans s'arrefter,ny auoir aucun esgard à tout ce qui pourroit estre cotraire,ou derogeant à icclus, (VE autem ministri nostri Iusticia, ac officiarii, nec non subditi nostri, clare & exacte percipiant voluntatem nostram, ac quo omnis amb: guitas, omneq, dubium tollatur, quod moneri posset, occasione pracedentium Edictorum. propter illorum dinerfitatem, declaranimus ac declaramus omnia priora Edicta, articulos fecretos, literas, declarationes, modificationes, restrictiones, interpretationes arresta & acta, tam secreto facta, quam alias deliberationes antehac à nobis, aut à nostris antecessoribus Regibus Franciç, habitas in Parlamentis nostris, aut alibi, concernentes dictam religionem, ac motus ortos in Regno nostro, esse nullius valoris, aut esticaciæ, illisq; omnibus, ac derogatotiis,quæ in illis reperiuntur, vi huius Edicti nostri derogauimus, & derogamus, ac nunc, eque ve tunc, reuocamus, infirmamus, &tollimus, expresse conflituentes, vt noftrum hoc Edictum fit firmum ac inuiolabile, atq; exacte obsetuetur à dictis nostris Iustitiæ ministriis, officiaris ac subditis omnibus, qui insuper habere, nec attendere debent, quod cunq; ei contrarium.)

9. Es pour plus grande affeurance de l'entrettuement & objeruation que nou difirme d'icely, nou voulons, o donnous & nous plaifs, que tounies Gouverauxs, & Lieutenaux Gentraux de nes Prainites, Baillyfs, Senefibaux, & autrest 1965 ordinaires de tribles de noffredil Royaum, incontinent aprè la reséption d'icelly Baild, interné de l'aforgarde d'objeture, shavance nieur destinations de l'independent de la fair garde d'objeture, shavance nieur destinations.

troits; Comme aufi les Maires, Escheuins, Capitoulx, Consuls, & Iurats des villes, annuels & perpetuels. Eniorgnons aufi à nosdits Baillifs , Seneschaux , ou leurs Lieutenans, & autres luges, faire iurer aux principaux habitans desdites villes, tant d'vne que d'autre religion , l'entretenement du present Edici , incommint après la publication d'iceluy. Mettans tous ceux desdites villes en nostre prote-Gion, & saucegarde, & les vns à la garde des autres : les chargeans respective. meut & par actes publics, de respondre civilement des contreventions , qui seront faittes a nostredit Edit, dans lesdites villes, par les habitans d'icelles, ou bien reprosenter, & mettre és mains de lusticeles dists concreuenans. (Pro majoricautione, ac quo fecundum propositum nostrum hoc Edictum obserneun, rolumus, constituemus, ac nobis placet, vt omnes Gubernatores, & Locumtenentes generales prouinciarum nostrarum, Ballini, Seneschalli, acaliiludices ordinarii ciuitatum Regni nostri, statim vbi acceperunt hoc edichim, intentrando promittant se curaturos illud observari. Idem quoque inrabunt Maiores, Scabini, Capitolini, Consules & Iurati ciuitatum, annui ac perpetui. Mandamus quoque vt dicti nostri Balliui, Seneschalli, aut eorum locumtenentes, ac alii ludices, statim post publicationem huius Edicti, prastantioresciues veriusque, religionis, iuramento ad observationem eiusdem obligent: omnes illarum ciuitatum inhabitatores fuscipiendo in protectionem nostram, ac quemlibet eorum alterius protectioni committendo, obligatos esse volumus respondere ciuili nexu de violationibus Edicti, si qua siantin illis ciuitatibus à curibus ac incolis, ant eosdem violatores tradere us manus Rudicum.)

m). Pietre Guenois en la Conference des Ordonnances Royaux, ad Edi-Chum Nannetensse hanc annocationem adscribit: Tous equi est consesse un Edicit de pacification, reuient a ces quarre point generaux, quires aqueix es resticia, Pierre de Appartient, sur à tonbhance des tours faits, ch'inives ex desant passes, ou de l'onnon ch' reconstituirain, qui dont est per qui est designant de Roya de Roy, c' de se Edicit; son au resubilisment du service du une, currerementation exercite de la retigion Catabolique ch' Applicique. Romaine, c' permisson, partegrace, par le merigion Catabolique ch' Applicique. Romaine, c' permisson, partegrace, par le meyen d'un bon, libre, c' legitum Concile general, on national, vius seinni reun à l' Egis Catabolique; on a ce qui concerne la diffrience de la signite son acception, ny distinction des personnes, une sument sur quelques disserve nommément deside, c'e terminde par rieux Edit.

nral, d'entry IV, n' a par voulu, que ces articles fuffent compriu en l'Edidigenral, d'ueantmoint a cetorée, qu' its froient entierment accompliu. Hez Corbin, au Code de Laupa XIII.-10ma. lila 3, 21:1,3,4,7-9; d' feq. & dictus Autorda Baueil des Edidis de Pacification d'e, vivi & fectetos illos articulos exhibent

o) Berthier, Agent, & Syndie du Clergé (& depuis Enesque de Rieux) vient

àla trauerfe, & par plufieurs remonstrauces pour l'inverest (dit-il) de l'Eglife, pour le feruice de Dieu , pour le repos du Rojaume, & pour le falut des subielts, infile à ce que pun que la necessité du temps exige la verification de l'Editi accordé à Manter, sa Maieste ne permette point, que ceux de la Religion ayent autre liberté deca Leire, que n'eftre point recherches, qu'ils fe contenzent des pais & lieux, ansquels la violence des armes auoit, durant les guerres passes, reduich les Catholiques à leur ceder , insques à ce qu'il plaife à Dieu y apporter le remede falmante pour eux-mesmes. Qu'il plaife a fa Maiefte ordonner, & faire en effett, que le fernice dinin foit restable, & librement exerce és places, d'où l'infolence, & les exces des dernieres combuftions l'ont imqu' à present forbanni, & que les gens d' Eglifey puiffent faire leurs offices fans danger ; que les Ecclefiafliques foyent cutierement descharges des vexations, qui leur ont efte faittes inqu'à present, aux villes & places tenues par leurs aduerfaires ; Et que les gages des Ministres ne soyent . plus pris sur le temporet des benefices : Qu'il ne soit permit à ceux de ladicle religion, de faire aucunes affemblées publiques , sans permission de sa Maieste , & defendu tant de se trouuer aux Synodes , & autres actes solennels celebrés bors du' Rojaume, comme de receuoir les estrangers és leurs, pour conper la racine aux: intelligences, & liques, qu'ils pourroient avoir ensemble, à la ruine & subverfion del' Eftas: Serres en la vie de Henry I V. pag-292. (Bertherius, Syndicus-Ecclesiastici ordinis (& postea Episcopus Riuensis) se opponir, ac multapro causa Ecclesiae (vt ipse dicebat) pro cultu dinino, pro quiete Regni, ac pro falute subditorum , in medium proferens , instabat ; postquam n. ca fitas temporis exigeret approbationem Edicti Nannetentis, ne Reg'a Maiefas religionis reformata cultoribus cis Ligerim aliam permitteret libertatem, quam.vt à perquifitione, & dica ellent fecuri; ve contenti ellent prouinesis aclocis, in quibus armorum violentia, durante belio, Catholicis fa-Eti essent superiores, eousque donec Deo placeret remedio salutari etiami ipfis subnenire. Rogabat, ve placeret Regi rem eo perducere, quo cultus: diuinus restitueretur, ac libere exerceretur in locis, ex quibus insolentia, ac excellus motuum, eum exulare coegiflet : vt Ecclesiastici in iisdem libere,& fine damno, officium fuum possent exercere : vt Ecclesiastici omnino liberatentur ab afil Ctionibus, quas cousque sustinussent in ciuitatibus ac locis ab adueriariis detentis: yt falaria concionatorum reformatæ religionis non' amplius soluerentur ex temporalibus prouentibus beneficiorum ; vt dictz religionis cultoribus non liceret conuentus publicos habere, nifi permillu Regis, atque iisdem prohibererur interelle Synodis, aut aliis congregationibus solemnibus, extra Regnum, ac in suis admittere exteros. Facere hoc ad impediendum fordera, & colligationes, que inter illos fieri possent, in ruinam & subuersionem Regni.)

P) L'Eucsque de Modene, Nonce du Pape, entreuint auss, & suppliale Rer-

Roy, de disposer tellement les affaires, qu'attendant que ses subiects desuoyés soyent reduits auce le temps, l'honneur de Dien demeurast en son entier, & que l'estat de l' Eglifen' en fouffrist aucun detriment ; qu'a ces conditions sa Samétere supporteroit toutes chofes duifibles pour le repos de la France : Serres d. l. p. 293. (Étiam Episcopus Mutinensis, Nuncius Papa, internenit, rogando Regem, resta ordinare vellet, vt interea dum subditi errantes reducerentur, Deo suus konor saluus persisteret, ac Ecclesiæ status nullum perpeteretur detrimentum: His enim conditionibus Papam, quicquid pro confernanda Franciz quiete facere possit, toleraturum.)

D' ailleurs le Recteur supplie pour l'Université de Paris, quel'entre aux colleges de l'Vuinerfiré fust interdicte, cant aux enfans de ceux de la Religion, au' à leurs pedagognes, & conducteurs , & tous forclos des prinileges d'uelle. On erouna ceste requeste incivile pour le regard des lectres humaines , & prosessions des fuentées, qui n'ont rien de commun auec les confeiences, & qui doiuent efte par tout außt libres que les penfees : Settes d.pag. 293. (Rector, nomine Vniuersitatis Patisiensis petebat, vt liberis eorum, qui reformatam religionem coletent, & illotum pædagogis, non daretur licentia frequentandi Collega Vniuerlitatis, nec ius vtendi horum priuilegiis. At inciuilis hac vila hiit petitio respectu bonarum artium, ac facultatum humanarum, que niul commune habent cum conscientiis, & qua tam libera vbique esse debent, quam cogitationes.)

r) Le Parlement disoit, que sans se laisser emporter à l'ambition des bonneurs, ils (ceux de la Religion) se deuroient contenter de la tranquillité des consciences: qu' il n' est veile en un Estat, que les grandes charges soient exercies par personnes de diuerse religion, & n'est pas iuste, que les nouveaux venus soient trai-Aés comme les anciens, & trouvoit une grande difference à cest Edist, & aux precedens, & refusoit de le verisier: P. Matthieu d. liu. z. de l'histoire de Henry IV. nat-741 1. n.G. 10m. 1. pag. 210. (Parlamentum dicebat, reformate religioniaddictos non debete ambire magistratus, ac dignitates, sed contentos esfelibertate conscientiæ. Reipublicæ, aut statui, else damnosum, si officiaineodem exerceantur à personis diuersarum religionum : iniustum quoqueesse, modo ingrellos antiquis pares heri: magnam præterea differentiaminter hoc edictum, & præcedentia aiebat, adeoque illud approbatione sua con-

s) Le Roy manda les principaux, (pergit dictus Autor d. pag. 210.) & leur parla en ceste sorte. Vous me voyes en mon cabinet, on ie viens parler à vous, non point en habit Royal ny anec l'espée & la cappe, comme mes predecesseurs," comme en Prince qui vient receuoir des Ambassadeurs: mau vestu comme en pere de famille , en pourpoint , pour parler familierement à ses enfans. Ce que l'aj à your dire, eft, que ie vous prie de verifier l'Edict , que l'ay accordé à seux de la Religion.

ligion. Ce que i'en ay faich, eft pour le bien de la Paix; ie l'ay faite au dehors, ie la veux faire au dedans de mon Royaume. Vous me deues obeir , quand il n'y auroit autre consideration que de ma qualité, & l'obligation que m'ont tous mes Subiects, & particulierement vons de mon Parlement. L'ayremis les vns en leurs maisons, dont ils estoient estoignés; & les autres en la foy qu'ils u'auvient plus. Si l'obeiffance effoit deue à mes predeceffeurs, il eft deu autant, ou plus de deuotion, amoj, qui ay restabli l'Estat. Dicu m'a choist pour me mettre au Royaume qui est mien par succession, & par acquisition. Les gens de mon Parlement uc servient en leurs fieges faus moy. le ue me veux vanter ; mais ie veux bien dire , que ie u' ay exemple d'autre a imiter, que de moy mefine. Le feay qu' on a faiet des brigues au Parlement, que l'on a suscisé des Predicateurs seditieux : mais ie douncray bien ordre contre ces gens la , & ne m'en attendray pas à vous. On les a chaftiesautresfois auec beaucoup de feuerité, pour auoir presché moins seditiensement, que ils ne font. C'est le chemin qu'on a pris pour faire les Barricades, & venir, par degrés, an parritide du feu Roy. Le couperay les racines à toutes ces fullions ; ie feray accourcir tous ceux qui les fomenterent. l'ay fauté fur des murailles de ville, ie fauteray bien fur des barricades. On ne me doit point alleguer la religion Catholique, ny le respect du fainct Siege; ie sçay ledonoir que te dou ,l' vn comme Roy tres Chrestien, & l' honneur du nom, que ie porte; & l' autre, comme premier fils del' Egufe. Ceux, qui penfent eftre bien auec le Pape, s'abufent, i'y fun mienx qu'eux : quandie l'entreprenday, te vous feray declarer tous heretiques, pour ne m' obeir pas. La maiesté des Roys est tousiours offensée au mespris de leurs ordonnantes: maul'offense est bien plus-grande, quand elle vient de ceux, qui les dotueut faire obseruer. Ceux qui empeschent que mon Edict ne passe, veulent la guerre: le la declareray demain à ceux de la Religion , mais ie ne la feray pas , ie les y enuoyeray. I' ay faiel l' Ediet, ie veux qu' il s' obserue ; ma volonte deuroit seruir de raifon , on ne la demande iamais à vn Prince en vn Estat obeissant. Les volontés doinent estre executées, non interpretées: & neantmoins le vous du, que la necesfite & l'visité m' y a porté. Ie l'ay faitt par l'aduis de tous ceux de mon Confeil, qui l'ont trouuc bon & necessaire pour l'estat de mes affaires, le bien de mon sernite, pour affermir la concorde, & distiper tous les malbeurs, que la discorde produit. Ons est plaint, que ie voulon faire des leuces des Sniffes, ou autre amas de troupes. Si ie le faifois , il en faudroit bien inger , & ce feroit pour un bon effect, par la raison de com mes deportemens passés. Tesmoin ce que l'ay faict pour la reconqueste d'Amiens, où i'ay employé l'argent des Edicts , que vous n'eustiés pasié si e ne fusse alle au Parlement. La necessité m' a failt faire cet Edict, par la mesme necefité i'ay antresfou fait le foldat. On en a parlé, ie n' en ay pas faill femblant : le suu Roy maintenant, & parle en Roy; ie veux estre obei. Il n'y a pas vn de vous, qui ne me trouue bon, quand il a affaire de moy , & n'y en a point, qui n' en ait besoing vne foul' an; & souses fou à moy, qui suis si bon, vous estes si manuau. Si les

autres Parlemens, pour auoir resiste à ma voloute, ont esté cause, que ceux de La Religion one demande des choses nouvelles, ie ne veux pas, que vous sojés canfe d'autres nonuelletes, par vos refus. L' au MDXCIV. & XCV, quand ie pous envoyay une declaration sur l' Edict, pour la proussion des offices, i' anou promu, que le ne pournogerou aucun de la Religion des Estats en la Cour de Parlement: Depuis cela le temps a change les affaires, il s'y faut accommoder, & sontesfois? auray bonne affeurance de ceuxique ie meteray aux charges, qu'ils fe gounerneront comme ils deuront. Ne parlés point tant de la religion Catholique. A tous ces grands criards Catholiques, & Ecclefiastiques, que de leur donne, avn deux mille efens en benefice, al autre quiere mille liures derente, ils nedirent plus mot. le iuge de mesme de tous les autres, que voudront parler contre l'Edil. Il y en a qui haiffent le perhé pour la crainte de la peine, des bons le haiffent pour L'amour de la vereu. (Il adiousta en cet endroit les deux vers d'Horace sur cepropos.) Faires, pour Dien que le cognoiffe, que ceux de vous, qui haiffent le peché, luj portent la haine pour l'amour de la vertu, ou bien ie chastieray ceux, qui la bairont pour peur de la peine, & aprés ils me remercieront, comme un fils faill fon pere. Les predicateurs donnent des paroles en la doctrine, plus pour instruire, que destruire la sedreion; on n' en dit mot : ces fautes qui me regardent, ne sont pout releuces. l'empescheray pourtant, que ces tonnerres n'ameneront point d'oragu, que leurs predictions seront vaines. Ie ne veux point ver de leurs remedes, qui pour estre hors de saisou, empireroient le mal. Considerés que l'Edist, dont ie vou parle,est.l' Edict du feu Roy, il est aussi le mien; Car il est fait auec moy autourd'huy que ie le confirme. Ie ne troune pas bon d' ausir vue chofe enl'intention, & tferit L'autre ; Et si quelques autres l'ont fait , ie ne le veux pas faire comme eux. La aromperie est par tout odieuse, mais mais elle l'est d'adnantage aux Princes, dont la parole doit estre immuable. La dermere que vous auxes de moy, est, que vous fuiniés l'exemple d'obeiffance de Monfieur de Mayenne. On l'a voulusuficter de faire des menées contre ma volonté. Il arespondu, qu'il m'estoit tropobligé, o sous mes subiects auste, entre lesquels il seroit tousiours de ceux, qui exposeront leurs vies pour me complaire, parce que i' ay restabli la France, malgréceux, qui l'ont voulu ruiner. Et si celui, qui a esté Chef de la Lique a parle en ceste sorte, combien plus vous, que l'ay remis au lieu d'où la Lique vous avoit chaffes ? Donnés à mes prieresce, que ne voudries donner aux menaces ; Vous n' en aures point de mor faites ce que ie vous commande, ou plus-toft, dont ie vous prie, vous nele ferés sculement pour moy, mais aussi pour vous, & pour le bien de la Paix. (Rex accersiri iushit precipuos, atque itaillos allocutus fuit. Videtis me stantem in conclaui meo secretiori, vbi ad vos verba facio, non ornamentis Regiis indutus, nec gladio cinclus, ac sago militari teclus, vt mos fuit meorum antecessorum, nec vt Principes solent, vbi legatos ad se admittunt sed vt paterfamilias thoracatus, qui familiatiter loquitur cum liberis suis

Quit-

LIBRI III. CAPVT IIX.

Ouz lo approbetis edictum, quod feci in gratiam reformatz religioni addictorum; quod feci, pro fine habet bonum pacis. Hanc, vi extra Regnum firmaui, sic & in regno meo volo constitutam. Obedientiam mihi debetis, etiamfi folam qualitatem meam confideretis, ac fubditorum munus, & specialiter vestrum, quod in Parlamento eneo geritis. Nonnullis restitui penates, à quibus longe recedere fuerant coacti; aliis religionem, quam amilerent. Si pradecefforibus meis debuerunt obedire, cette magis adid mihi obligati funt, qui statum restauraui. Deus me elegit, vt mihi confercet Regnum quod meum est & successione & acquisitione. Senatores Parlamentimeo beneficio ibi suas occupant sedes. Noló gloriari, dicam tamen me non habere alia exempla, ad quæ me componam, nisi mea propria. Noui machinationes in Parlamento institutas, ac excitatos fuisse concionatores feditiolos: fed fecuritati mex ipfe prouidebo, contra eofdem, nec veltrum expectabo remedium. Seuerealiquando in illosanimaduerfum fuit, quando minori studio seditionum autores esse voluerunt, ac nunc esse labotant. His instrumentis doliarium septum Lutetia constructum fuit, ac gradatim peruentum ad parricidium Regis. Radicieus euellam has factiones, & amputabo omnes, qui his vires suppeditant, Transcendi muros vrbium, facili saltu superabo doliaria septa. Non opusest allegare religionem Catholicam, aut respectum sacra Sedis: noui quid illis debeam, tanquam Rex Christianissimus, & proprer honorem nominis, quo afficior, acaudio primogenitus Ecclesia filius. Falluntur qui putant se apud Pontificem in gratia elle: ego fauore longe ante illos fum. Vbi voluero, omnes vos faciam declarari hareticos, proprer denegaram, quam mihi debetis, obedientiam. Semper laditur maieltas Regum, quando constitutiones illorum contemnuntur; majortamen est latio, quando contemnuntur ab illis qui debebant curare eas observari. Qui remoram subjiciunt edicto meo, amant bellum. Indicam illud crastino die reformatæ religionis cultoribus, sed non inferam ipfe; mittam eo istos quibus hoc bellum placet. Volo edictum, quod iple feci, observari: pro ratione sufficere deberet voluntas mea, illam nemo vnquam à Principe requirit, in Statu integra obedientia. Voluntas Principis executionem paratam requirit, non interpretationem; attamen dico vobis, necessitatem & veilitatem me permonisse, ve hoc edictum facerem. Feci illud ex sententia meorum confiliariorum, qui rebus, & statui men, bonum ac necessarium esse iudicarunt, ad stabiliendam concordiam, & diffipandas nubes calamitatum, quas discordia conglomerat. Querela audiex funt, quod velim conscribere milites. Heluetos, aut alios. Id si facerem, bene de facto sentiendum effet, & fieri optimum ob finem, propter actiones meas prateritas. Testimonii loco erit, quod feci pro recuperanda ci ileate Ambiana, pro cumo falute expendi omnem pecuniam, quam collegi

vi Edictorum, quæ nunquam vobis placuissent, nisi ipse præsens fuissem ja Parlamento. Necessitate ductus edictum confeci, eadem ductus antea egi militem; varii de hoc sermones habiti, at ego illos surdis prætermisi autibus: nunc Rex sum, & lequor vt Rex, volo vt mihi præstetur obedientia. Nema vestrum est, qui non sentiat bonitatein meam, quando ea opus habetiet tamen erga me qui adeo bonus firm, vos estis tam maligni. Quod si alia Parlamenta, resistendo voluntati mez, causam dederunt resormatæ teligionis cultoribus, vt noua peterent, nolo vos veltra repulfa caufam dare nouitatibusaliis. Anno MDXCIV. & MDXCV. quando vobis transmisi declarationem super edicto, concernente promotionem ad officia, recepi me nulli ex reformatæ religionis cultoribus collaturum officium in Curia Parlaments fed mutata postea fuerunt tempora, & cum illis rerum status; his seruire opottet, ero tamen prouidus in electione, vt exploratum habeam, illos, ques istis officies præsiciam, satisfacturos else expectationi nostra. Nositetam frequentem mentionem Catholica religionis facere; si vni ex magnisilli declamatoribus Catholicis & Ecclefiasticis, beneficium, ex cuius reditibus possit percipere duo millia Scutatorum annua, alteri assignem quater mil le libellas, pro reditu annuo, certe omnis ille ceffabit clamot. Idem feto in dicium de cæteris quoque, qui se edicto voluerunt opponere. Sunt qui ode runt peccatum formidine pænæ; boni autem illud oderunt amore virtutis Dei cansa! hocagite, ve cognoscam illos intervos, quioderunt peccatinuillud prosequi odio amore virtutis; ant certe ego eoscastigabo, qui illud odo runt formidine pænæ; & deinde mihi agent gratias, et filius patri. Concionatores verbis potins instrunnt populum in seditione, quam vt eamde Aruant: Nemoillis obloquitur, filentio transmittuntur omnia, qua mili obiiciuntur, nemo refellit. Impediam tamen ego, ne hæc tonitrua in tempestatem desinant, effectum dabo, vt prognostica in fumum abeant. Nelo remediis,quæ illis placent, vti ; funt enim intempestiua. & morbum exaspo rantia. Perpendite, edictum, cuius cansaad vos verba facio, elle pramortui Regis, fimulque meum, quoniam hodie à me confirmatur. Mini haud placet aliud sentite, aliud literis exprimere; quod si ab aliis factum, nolome ad ipsorum exempla componere. Fraus vbique odium meretur, at magis s Principes in eam incumbant, quorum verba debent elle immutabilia. Vitimo loco vos admonebo , vt exemplum obedientiæ à Duce Maynio petatis. Cum incitaretur, et voluntati mez se opponeret, respondit, se nimis mihi obligatum, aque vt omnes subditos meos, inter quos se semper ex illorna numero futurum, qui parati vitam morti exponere in tellimonium oble quii : me enim Franciam à ruina vindicasse, frustra frementibus illis qui in eam coniurauerant. Si hæc fuit oratio eius, qui capnt & dux Ligæ fuit, quæso vestrane alia, quos restitui in prostinas sedes, unde Liga vos eiecerat?

Concedite precibus meis, quod nolletis dare minis: nullas à me audietis; facite quod iubeo, aut potius, quod peto: non mihi tantum, sed etiam vo-

bis, & paci communi id erit proficuum.)

t) Ces paroles furent bien entendues du Parlement, & les difficultés, que l'on trouna à la verification de l'Edilt, ingées tolerables par la raison de la volonté du Roy, & de la necefité des affaires. On ne fit vien toutesfou precipitamment,ny à la volce : Car l' Edict demeura encores plus de quarante iours fur le tapis , auant que la refolution de le verifier euft rednit contes les voix en vne, pour le publier vne matince du jour de Caresme prenant : P. Matth. d. l. p. 214. (Bene à Parlamento accepta fuit hac oratio, atque difficultates, qua videbantur impedire approbationem Edicti, postpositæ Regis voluntati, ac necessitati temporis. Nihiltamen præcipitanter, aut inconsiderate, actum; edictum enim adhuc vltra quadraginta dies in suspenso mansit, vique dum communi calculo placuit illud approbare, & publicare, quod factum mane die instantis

quadragefimæ facræ.)

u) Ludouicus XIII. confirmauit hoc Edictum anno MDC XIV. hisce verbis, que leguntur apud Corbin, audit Code de Louys XIII. tom.1. line 1, tit. 2. pag. 5. Difons, declarons , ordonnons , voulons , & nous plaift, conformement ace que nous auons defia cy-denant ordonné, que l'Edict du feu Roy, nostre tres-honoré Seigneur & pere, donné à Nantes, au mois d'Auril MDX CVIII. en faueur de ceux de la Religion precendue Reformee, en tous fes pointes & articles, enfembleles autres articles à eux accordes, & les reglemens faits , arrefts donnés fur l'interpretation, ou execut on dudit Edict , & en consequence d'iceluy, soient entretenus, & inuiolablement gardes & obserues, ainst qu'il a este ordonné, & executé par nostredit feu Seigneur, & Pere, & les contreuenans punis auec seucrité, comme perturbateurs du repos public. Huc etiam referti debent les Edicts depaix des années MDCXXII. MDCXXVI. & le dernier donné en Iuillet MDCXXIX. qui fut vue grace accordee par le Roy Longs XIII. à fes subrects soulenés & difiraits de fon obeiffance, qui font confirmatifs de celuy de Nantes de l'an MDXCVIII. qui eft lalor, & la regle de tous differends, fur l'exercice me fme de la religion Catholique és villes, on ceux de la pretendué-reformée peuvent avoir entrepris sur les Ecclesiastiques ; quoy qu'és dernieres guerres i a mentionnées, toutes les villes tennes cy-deuant par eux ayans effé reduites à l'obciffance du Roy, mefmement apres la prife de la Rochelle, en l'an MDCXXVIII ils ne foyent plus en effat de cefaire, la religion Catholique, & les Eucsques ayans effé reflablis és endroits, où ils ne ioniffeient pas auparauant de leurs reuenus : Ranchin d. pag. 121.

x) In numero Ecclesiarum Reformatarum Francia, autores non conveniunt. Autor du Cabinet de Roy liu. 2. pag. 277. dicit, post Colloquium Poffiacum, (de Poiff) il s'establit en France plus de deux mil, cent cinquante Eglifes. La lifte du nombre en a efté ainsi representée, signée, & attestée, & les

7) Reformatis in Francia data fuerunt cetta quadam loca, vbiprafidiarios tenerent milites, Regis stipendio, que dica fuerunt, Villes, on henx de feureté, quoniam fecuritatis caufa concelle, ne feilicet reformati omnium infultibus, vt olim, expositi viuerent. Quotnam earum anno MDCXXI. suerint, patet ex distributione in Circulos septem, quam Reformati ipsi tunc temporis fecerunt, vt le Mercure François d. loc. annotauit.

I. Cercle.

Villes de leurere. Sancerre en Berry , eft contestée ne deuoir effre ville de feureté, par les Comtes de Sancerre, & de Marans , pere & fils.

Argenton en Berry.

wifins.

Gergeau, ville & pont sur Loire, à sing lieues d'Orleans; & Chasteau Renark fur Loin.

En Aniou. Saumur ville & pont fur Loire , Vezins & Loudun.

Eglises. Vniuersités ou Academies. Cent singuante fix.

. II. Cercle.

Villes de feureté. En Bretagne. Vitré & Chaftillon en Vandelais.

En Poictou. Touars, Niort, Fontenay, Chastelleraut, Maillezau, Beaunan fur mer, S. Maixent, Marans, Talmont, & Mesle.

Auec l'Isle Bouchard en Touraine.

En se deuxiefine Cercleil y a aufiy nombre de villes & chafteaux, appartenans à des Grands Seigneurs de la Religion , comme Belin , la Ganache, Moleon & autres : main réfans villes de feureté, ausquelles le Roy paye la garnifon, nous no les mettrons isp.

Eglifes. Vniuerlités. Soixante neuf. Nulle.

Nalle.

III. Cercle.

Villes de leureté. S. Iean & Angely, Pons, Taillebourg, Royan. Eglifes. Cinquante vno.

Vninerfité.

IV. Cercle.

Villes de seurere. En Perigord & Limosm, Bergerac, Loyol, Limeuil, Turenne, Mucidan.

En Agenois. S. Foy, Tournon, Monfegur, Clerac, Lerac, Toneins, Puymevol, Moiffac, le Mas de Verdun.

En Guyenne & Bourdelois. Monur, Parade , Castillon , Milan , Castets, Monslaguin.

En Quercy. S. Serre, Figeac, Caftelnau, Cardaillat, Negrepeliffe, Albiao, Caftelfagrat, Cadenat, Bourmquet. Caftelnau de Mirande, Cauffade.

Il y a auss ence quatriesme Cercle plusieurs autres potites villes, où tous les habitans sont presque de la Religion.

Eglifes. Quatre vingto troit.

Vninerfités. Nulle.

Quant à Montauban c'est une ville sontiers du pais de Quercy, & n'est des villes de seureté, n'estant regie que par les Consuls sans Gouuerneur ny garnéson. Il y a une Vniuerstee.

V. Cercle.

Villes de seureté & mariages. En Albigeois. Castres, S. Antonin.

En Albret. Tarras, Nerac, Mont de marfan, Caftel-ialoux,

En Atmagnac. Legtoure, L'Isle en Jourdan, Manfieux, Maunefin, Cauffe-Eglifes. Monante fix & plus-

VI.Ger-

VI. Cercle.

Premierement, il y a deux villes aufit, qui ne font gouuernées, que par les Confuls; Nifmes & Vzés.

Villes de leureté. Montpellier, Aiguemortes, Fort de Pescaire, Tour Charbonmieres, Lunel, Sommiteres, Merueillaux, Bay sur Bay, & le Poussins en Finarés, Marueges aux Seuenes, Caluinet en Aunergne. Et plusseurs autres villes & chasteaux.

Eglifes. Vniuerfités.

Cent cinquante & deux , & plus. Nifmes.

VII. Cercle.

En Bourgogne & en Prouence , il n'y a aucune place de seureté.

En Dauphine villet & places, où le Roy eutretient garnifon fout la garde du Duc d'Ediquieres, Grenoble, Die, Montlimart, Ambrune, Gap, Les Efilles, Merullon, Barrault, Nyon, Liuros, Birun, on, Fierremore, Serres. Eglifes. En Dauphine & Prouence. Nonante quatre.

En Bourgogne Onze.

E) Comme les armes que pous tenous en main, nous prouoquent failement à attaquet l'enneur, de mesme les forteresses peuvent donner l'assenance aux mal-tentes, de l'evel-ler contre leurs Princes, less qu'elles sont en leur pouvoir. De quoy ceux de la Religion pretendie Résomet nous ont donne du noffer emps, dés suoisses et alles désignes pretendies Résomet nous ont donne du noffer andus qu'ils nous en des places sont en respes de deboùiller en France, tandus qu'ils neu des places sont en consequent pur possession lui a de places en leur possession lui a, et ban e, pag 281.

aa) Il n'est point permis à ceux de la Religion pretenduë-reformée, de s' affembler dans le Royaume de France, par deputes de toutes les Eglifes de ladite Religion, qui font dans les Prouinces, ainsi qu'ils ont fait autresfon, auec permiffion du Roy, & ce à cause des suittes de telles assemblées generales, qui prenoient des deliberations contre la volonté & le seruice du Roy , & au preindice de l'obeissance qui luy est deue: mais bien obtiennent-ils des permissions de tenir leurs afsemblées, soit Prouinciales, soit du General du Royaume, qu'ils appellent Synodet, pour y traitter de leur discipline, & prendre reiglement pour les Ministres preschans en divers lieux, avec l'assistance des Commissaires, qu'il plaist au Roy d'y commettre, faisans profession de la mesme Religion: Ranchin dict. pag. 121. Ceux de la Religion pretendue - Reformée ayant obtenu permission, par breuct du Roy, des le commencement de l'an M D C X X I. de faire vn affemblée Nationale de leurs Ministres en France, pour maintenir l'ordre & la creance que ils ont entre eux. Monsieur le Cardinal (de Rici elieu) fut d'adu 1, que sa Maissié les obligeuft de la faire à Charentons à fin qu'est, ass à fa veue, ils cuffent moindre liberté

#### LIBRI III. CAPUT IIX.

22 E

there det renouveller les cabales, qu'ils auvient faires autre, foi dit let affenblees, qui s'éfairent eense Goycene & Languedoc veet orde fut fauit, & on leur don-manifiquer profider de la par du Roy, de cu nesse désent feitseur Galland, Confeille en si a Confeils, dont le fideliée floit exempre de tout senyon, les obtigeant del accepter par divers te finoignages authoritiques, qui verspieur, que cet ordre-esse intesta de l'Egisse, qu'il ple confeir a signable prevaumanda sur rome d'empelhor, qu'ils ens profiter de bouver. Le Roy luy recommanda sur rome d'empelhor, qu'ils est psis qu'on prossépon de bouver. Le Roy luy recommanda sur rome d'empelhor, qu'ils est psis qu'on prossépon de bouver au regardes (un creance, ou leur dissipline, de leur imposer silence de sa pare, s'ils entreprenoient de parier d'unire tobje. Autor de l'ossibile ed ministère du Cardinal de Richeltenparte 2Pd5, s'ilò.



NOTI-

## NOTITIAE REGNI FRANCIAE

# LIBRI QVARTI,

Dealtero Franciæ Statu, qui est Nobilium,

### CAPUT I.

Demodu, mediisque acquirendi nobilitatem in Francia.



Irtutem nobilitare (a), Ethicum est axioma: quodsi de causa efficiente accipiatur, nobilitaris politica aliam rationem esse constat. Hze enim, vr maxime virtutis præmium aliquando sit, à virtute tamen esse summon

kabet, sed propter virtutem huis, vei ill, sonferti potest, Potest, inquam : nam vt non omnis virtuosus politica nobilirate otnatur; sse multi, quibus yel nulla, vel exigua virtus est, politicam nobilitatem consequuntur, eaque gaudent, vel mera ex gratia (b) eius, cuius est nobilitare, vel iure sanguinis (c), citra nulla propria virtutis vestigia. Imo vero, aliquando virii aque sulla propria virtutis vestigia. Imo vero, aliquando virii aque sulla giui (d) præmium suit, vt & aliquando res promercalis (c). Cæterum in Regno Franciæ nobilitas acquiritur duotus (f), vel tribus (g), vel, vt ali docent, quaturo (b) modis. Deantiquis suls sanguintur (i), non est nostri propositi verba facere, sed deca, quæ postea cæpit. Huitus causa præcipua Rex (k) fuit, (abussue quidem aliquando eriam alii) & adhuc est, vt qui nobilitatem consert cui vult, (velic autem, ex ductu rationis, debet conser-

redigno (1)) verbis, literis, aut facto (m). Verbis quidem. quando suo ore nobilem creat. Cuimodo perquam affinis est ille, qui diplomate conficitur, co, quo yel noua nobilitas confertur, vel iam femel concessa, postquam in suspenso, vel amissa fuit, redintegratur (n). Diplomatis, quo confertur nobilitas, non vna est formula ( o ), pretium tamen, quo redimitur, fere certum(p). Vt autem hæc collario perfecte operetur, ciusmodi diplomata debent approbari, & in acta referri (q), tam in Camera Computorum Regiorum, quam in Camera subuentionum, indictionum, vel vectigalium; fuadentque nonnulli, fecuritatis maioris gratia, Parlamento ad approbandum offerenda. In dicta Computorum Camera, abeo, qui diploma hocad approbandum exhibet, certa pecuniæ fumma exigitur, pro indemnitate Regis. Nam cum ira nobilitatus, vna cum profapia sua, immunis fiat à collationibus, vel contributionibus, Rex vero, conferendo nobilitatem, censeatur eam contulisse citra imminutionem iuris fui, hostimentum illud, à Camera Computorum determinatum, dandum eft omnino, nisi litera nobilitatisaliud disponant. Itidem, cum onus collationis, cius, quiab eadem excipitur, cateris accrescat, atque hoc modo eorum conditio reddatur granior, cadem Computorum Camera certain nummorum fummam à nobilitato exigit, in vsus pios, · & opera charitatis impendendam. Solet tamen & hæc quoque exactio aliquando remitti Regis influ. Illi autem, qui accipiunt nobilitatis literas, starim fiunt Nobiles, & non ipsi modo, sed etiam ipforum liberi (r) iam nati, legitimi (s); nafcendis quoque idem prinilegium prospicit. Porro, facto confertur à Rege nobilitas, vel, ve alii loquuntur, tacite, vel per confequentiam, aut fignum, duplici medio: Quorum vnum peragitur collatio. ne officii nobilis; alterum, collatione feudi nobilis. Quod officia nobilia attinet, alia statim plenam nobilitatem tribuunt; aliaminus plenam, vel perfectam. Plenam (1) adferunt, & equeftrem dignitatem (u), officium Cancellarii Francia (x), Cuflodis Sigillorum Regiorum (7), Confiliariorum Status (7), Sccre

Secretariorum Status (aa), omnes maiores dignitates militares (bb), Iustitiæ (cc), ac domus Regiæ (dd). Plenam dicimus, quod non folum ipfi, qui his officiis funguntur, fed etiam eorum liberi, nobiles efficiantur. Minus plenam (ee) nobilitatem tribuere dicuntur officia alia, quæ personam solam, non progeniem nobilem faciunt, nifi ab auo, & patre eiufdem familia, continuatione quadam ad filium, & sic tertiam in gradu personam peruenerint. Huius conditionis sunt officia Consiliariorum fupremarum Curiarum (ff), Thefaurariorum generalium Franciæ(gg), Secretariorun: Regiorum domus & Coronæ (bb), Capitaneorum, & Locum-tenentium centuriæ militum (ii), & aliorum(kk). An feudum nobile eum, ad quem peruenit, nobilitet? controuería est quæstio (ll). Nullus autem ego dubito,si hoc à Rege, gnaro cui illud conferar, conferatur, personamsimul habilem reddi, vt illud tenere cum honore valeat (mm), Sic itaque fiue literas confideremus, fiue officium, fiue feudum; voluntas, & potestas Regis in concedenda nobilitate primas vbique tenet (nn). Denique præscriptione etiam, quam alii ad tempus immemoriale ( 00 ), alii ad quadraginta annos(pp), restringunt, nobilitatem in Francia acquiri, certum esse videtur, sed non sine limitatione (99).

#### Testes & Testimonia.

a) Quoq que ceste espece de noblesse merite vne parsitite loitange: Nobitias enim nihi aliude est. quam cognita virtus, dit citeren en l'epsis, qu'il
escrit à llitriu: Neautmoin pauro qu'il celes italianua sun plus en consisteration
parmy les Philosophes, que parmy les politiques, este ne ionis pour tente recomptesse
de son metrie, que algeit contentement, que la vertu donne à ceux, qui la posse
den 1: Bret de la souveraine et du ros liux. Los p. 7-p. pg. 212. (Licet hac species
nobilitatis perfecta laude digna sit, Nobilitas enim est nishi altud, quam cognita virtus, inquiet Cierco, in epsiola quadam ad Hirrium: attemen, sum holabet (olam iucunditatem, & tranquillitatemanimi, quam virtus consett
suits possibilitos).

b) Bien que quelques vns de nos Dolleurs, escriuans sur l'authent, vt ludices sine quoquo suffragio siant, \$, itaque, & sur le can; gratia, 1. quast s. tiennent, que le Prince de fon feul monuement, & fans autre raifon peut ennoblir qui bon lu) femble, & que l'on doit en cela plus toft confiderer la puissance de celup qui donne, que les merites de celuy qui recoit, se servans de ce passage de l'Escriture fainde, honorabitur, quem voluerit Rex honorari; & du dire de Pline, en son panegirique; Cafar nobiles efficit & conferuat: Neantmoins te ne puis eftre de cet aduis, (inquit Bret d. l. pag. 209.) au contraire, i' eftime, que le Prince ne peut iamau shufer plus-indignement de fa puissance, qu' en donnant le titre de nobleffe à celuy, qui ne l'a point merité par quelque genereuse action. Car, d'est en ce faifant , la deshonorer , & la rendre vile & mesprifable. (Quanquam nonnulli ex nostris Doctoribus, qui commentati funt in Nouellam 8. ve Iudices sine quoquo suffragio siant, 6.itaque, ac in can. gratia, 1, q. 1, tenent, Principem solo motu suo, citra aliam rationem, posse nobilitare quem velit, hacque in repotius considerandam esse potestatem eius qui nobilitat, quam meritum illius qui nobilitatur, adducentes locum Scripturæ facræ, (Efth. 6. v.9.) Honorabitur quem Rex volueris honorari; & Plinium in paneg. c. 69. Cafaru est ,ve nobiles & conferuer & efficiat : ego tamen huic opinioni accedere haud poslum, arbitrorque, Principem sua potestate nunquam indignius abuti posse, quam si nobilitatis titulum illi conferat, qui eum non fuit meritus actione quadam generola; hoc enim casu nobilitas ignominia afficitur, & exponitur vilipendio,)

La noblefe, qui vient de race, defunie de la vertu, est vne marque estrangere, quin'est fondée sur nostre merite. Nous l'empruntons de nos ance-. fire, quin ont veu, ne participe à nostre gloire, & neantmoins nous voulons auoir part en la leur. C'est une grande mocquerie, de nous recommander par la chair. & le sang des gens, qui ne voudroyent nous aduouer de leur race, s'ils nous voyoient à present desnués de sout autre merite que le leur. Que sert à vn poltron, que ses ayeulx ayent estévaillans ? à un borgne, boiteux, on bossu, que ses ancestres ayent esté clairnojans, & de belle taille? Le Philosophe Chrysippus difoit, que c'estoit à faire à des gens lasches & à des malbeureux, de louer la nobiesse, & generosité de leurs peres, & à des gens de neant, qui se vont tapissans sous des vertus estrangeres: Pierre de Lancre, au tableau del'inconstance liu. 1, difc. 4. fol. 39. (Nobilitas qua à genere descendit, nisi virtutem habeat pro comite, est character externus, quo vtimur fine merito. Mutuamur illum à nostris maioribus, qui nihil participarunt de gloria nostra, & nos tamen participare volumus de illorum gloria. Deridiculum est, nos gloriari de carne & sanguine illorum, qui si viuerent, nollent nos agnoscere suo ex sanguine genitos, videntes nos nostro destitutos, suo duntaxat merito superbire. Quid prodest ignauo, quod maiores eius fuerint fortes? quid lusco, claudo, gibboso, quod habnerit maiores oculorum acie inclytos, & corporis habitu excellentes ? Chryappus Philosophus dicebat, esse ignauorum, ac infelicium, laudare nobilitatem, & generofitatem maiorum firorum, nec non corum qui nullius func

meriti, ac aulæis alienarum virtutum fe inuoluunt.)

d) Philippus ILHifpaniarum Rex,iura nobilitatis, cum viginti quinque millibus Coronatorum, Aflafinis, qui Wilhelmum, Principem Auraicum vinum listerent, vel mortuum traderent, promiserat: Meteran. lib. 160 biffer. Iuuar adscribere ipsa proscriptionis seu banni verba, prout ex Gallico in Latinum conuería exhibet Apologia dicti Principis Wilhelmi p.135. Quod fi quis inueniatur, fine ex nostris subditis, fine extraneis, cam generosus animo & defiderans noftri feruttit & bont publici , qui fciat vilum medium exequendi nofiram dictam ordinationem, & fefe liberandi ab iftadicta pefte, eum nobis tradendo viuum aut mortuum , vel faltem ei vitam auferendo , nos ei faciemu dario numerari pro fe & suis heredibus in fundo terrarum & denaris promptu iuxta eius optionem, flatim post negotium effectam, summam XXV. millium scutatorum aureorum: & fi delictum aliquod aut facinus commiste (quantumuis grane) nos ei promittimus remittere ; & ab hac hora ei remittimus : imo etiamfi non fuerit nobilu, euru nobilitamus pro suo valore : & si principalu factor assumat inauxilium ad fuam machinationem, vel executionem fui facti, alios homines, ci benefaciemus & compensabimus, & dabimus singulus eorum iux sa eorum voluntatem & officium, quod nobis prastiterint in hoc negotio; en remittentes etiam id quod poffint commifife, & eas nobilitantes similiter,

\*\* Il s'eft veud urant le regne de mos derniers Roys, que la mobleffe ui efté veudué à pris d'argent; commes e fut vn monfler enquêré d'un bisénfeuté fit, aussi fut i sipprime par Bellit expert de l'an M D XCVIII. Bere d'Apa, 100. Hac cadem dere Bodious, de republible 3, e. 8, p. 150, ita feribit: Cum Reges no-fit, bellis vrigentibles, ac premente aratii inopia, nobilitaristiura prometalia fecillent, ac plerique, turpitudine viuz infames, pecuniarum vi nobilitarentur, princeps laut lege declaratit; neminem cortum tobilitar propretei indicandium, quo minus ordine, ac muneribus ignobilium cenfereur, ac fungereur. Qui de nim abdiredius, aut rerentitofius, quam dignitatem quardu, ordinem pecuniis, nobilitatem opibus metiri? cum fapius aut futus apinis, aut tyramoroum effuí ain detertimum quem que largitione, aut cân quodam (tamets nihic calt fit; ac fortuna temeritate, y unde fortunasida

ci putant,dantur,& eripiantur.

f) Nos Roys conferent la noblesse par deux moyens, l'un tacite, & l'autré exprés : Celty-la se fair par les offices , & cessur-cy par des lettres patentes : Biet d.l. pag. 206. Charton, en l'bissoire uniuerselle, chap, 62, pag. 419.

g) Le Roy ennoblit par trou façons, scauoir est, ou par lettres expresses ennoblissement; ou par collation des grands offices; ou par l'inuestiture des sies de dignisé: Loyseau, des ordres chap. 6, n. 6c.

b) Alii,quarto loco,præscriptionem collocant

i) Dés

Dés le premier establissement de la Monarchie Françoise, le peuple de icelle fut divisé en Gentilshommes & roturiers , les vns destinés pour defendre , & maintenir l'Efat, foit par confeil, ou par force d'armes ; les autres , pour le nourrir par le labourage, marchandife, exercise des meftiers : division, qui a continué imques à present; & semble qu' elle se peut rapporter à celle que sules Cesar au G. de bello Gallico , afigne aux Gaulou , qu' il dinife en Nobieffe , & commun peuple; comprenant fous la Noblesse, & les Druides , (qui estoient les gens de Confeil feruans aux facrifices, & aux affaires d' Eftat) & les Cheualiers, qui avoient la force en main: Et dit, qu' au surplus on ne faisoit point d'estime du menu peuple, d'autant que la Nobleffe l'anoit rendu quafi efclaue. Ou bien la Nobleffe de France prift fon origine de l'ancien meslange des deux peuples, qui s'accommodetent ensemblement ence Royaume, à scauoir, des Gaulou, & des Francs; qui les vainquirent & affubrettirent à eux, sans toutes fou les vouloir chaffer & exterminer, man ils retindrent ceffe prerogatine fur eux, qu'ils poulurent anoir feuls les charges publiques, le maniement des armes , & la touissance des fiefe , sans estre tenus contribuer aucuns deniers, foit aux Seigneurs particulters des lieux, foit au founerain , pour les necessités de l'Estat : au lieu de quoy ils demeurerent seulement tenus de fe trouuer aux guerres: Loylean des ordres, chap. 4. n. 18. & fegq. (A prima statim constitutione Monarchiæ Francicæ, eius populus suit diuifus in nobiles, & plebeios; quorum illi destinati, vt statum publicum defen. derentac conservarent, & consilio & armis; reliquis commissum, vt illum fustentarent colendo agros, exercendo mercaturam, atque opificia. Hæc diuisio perduranit vsque ad nostram atatem; & videtur conuenire cum illa, quam Iulius Cafar lib.6. de belle Gallico c. 13. exprimit, quando Gallos diuidit in nobiles, & plebem; comprehendens sub nobihbus, tam Druides, qui consilio suo subueniebant reipublica, & praerant sacrificiis; quam Equites, qui arma tractabant. Addit præterea, plebem nullo fuille in pretio, quoniam à nobilibus pæne seruorum loco habita. Aut certe Nobilitas Franciae originem habuit à confusione antiqua duorum populorum, qui simul inhabitarunt lioc Regnum, nempe Gallorum & Francorum, qui etsi illos deuicissent, & sub ingum reduxissent, patria tamen excedere nort coegerunt, fed hanc fibi pratogatinam præ illis tribuerunt, et foli tenerent munerapublica, soli exercerent arma, soli possiderent feuda, immunes ab omni contributione pecuniaria, pro necessitate Status conferenda, tam respectu Dominorum subalternorum singulorum locorum, quam supremi Domini, folum ad hoc obligati, ve comparerent vocati ad bellum.)

bi) laquell ne peut effre faite que par cleuy anquel refide la versu (de l'untobi) laquell ne peut effre faite que par celuy anquel refide la dupofition du pablic (c' etf dirte, laquer aincet) qui etf le feul diffrenfateur ontomnéed Dieu de l'bonneur Glide, o permaneur, comme est la noblefie : aufir, cefte approbation no feroit pas publique, & n' auroit pas authorité envers tous, fielle n'effeit faite par celuy, qui commande àtous : Loyleau, du droict des offices, liu. 1. chap. 9. n. IL (Caula efficiens nobilitatis est approbatio publica virtutis, eius qui nobilitatur, que à nullo alio fieri potest, quam ab illo, in cuius potestate est disponere de republica, id est, qui supremusin illa est. Hic enim à Deo habet potestatem conferendi honorem folidum, & permanentem, qualis est nobilitas. Nec vero hæc approbatio effet publica, nec apud omnes valeret, nisi fieret ab illo qui omnibus imperat.)

Defuict nous voyous, que toutes les lettres d'ennoblissement, que nos Roys oftrojent, sont fondees sur les merites, & les services de ceux, qu'ils ennoblisfent , & dont la preune s' en doit faire en la Chambre des Comptes , & enla Cour des Aides, lors qu' ils les y profentent, pour estre registrées : Bret d.l. pag. 220. · (Sic videmus omnes literas, quibus Reges nostri nobilitatem conferent, pro fundamento habere merita, & feruitia eorum, qui nobilitantur; quæ approbari debent in Camera Computorum, & in Curfa fubfidiorum, tunc, quando istas literas eo deferunt, vi annotentur, & referantur ad acta.)

m) Quid enim interest, Princeps verbis voluntatem suam declaret, an rebus iplis & factis? arg.l.de quibus 32.5.1. ff.de LL.

Vide fupra lib. 2.6.7 lit.eee.

Le formulaire des lettres d'ennoblissement, est rapporté tout au long par Bacques tout. 2. des droits du domaine, part. 2. chap. 18. & mesmement Tierriat en rapporte tron : Loy leau des ordres ch.s.n.s4.

p) Vne lettre de noblesse couste treize cens escus de prix fait: Plessis-Mot-

nay,en fes memoires pag.333.in marginalibus.

On paye pour les ennoblissemens finance au Roy, aux pauures, & aux babitans du lieu, pour estre convertie en rente, au lieu de la taille, que l'ennoble pajoit : Ragueau des droits Royaux,pag.39. Comme és amorsissemens des heritages, außt aux ennobliffemens des perfonnes, le Roy doit estre indemnisé par le pagement de certaine sinance, qui est taxée par sa Chambre des Comptes, (selon la quantité des biens , & des facultés , que celuy possede qui vient estre ennobli: Bret d. l. pag. 212.) en consideration de ce, que la liguée de l'envolty est affranchie de fubfides, n' estant sa Maiesté reputée auoir donne que ce, qui est de l' houneur, sans diminution de ses droits; si ce n'est que les lettres d'ennoblissement contienuent remife, & quittement exprés de coste sinance : Clause, qui n'y est gueres oubliée à present. Voire, encer que le Roy quitte la sinance de son indemnité, on considere d'ailleurs la surcharge, qui reuient au peuple par le moyen de l'exemption de le ennobly, & de sa lignee à perpetuité : c'est pour quoy il en est deu aumosne ; c'est à dire, vne perite somme de deniers, que taxent par cillement Mestieurs des Comptes, en verifiant l'ennoblissement, pour estre conuertis en œunres charitables : Ausonosne, qui n'est p.us si communement remise par le Roys (pource qu'elle concerne les pauures)

pauures) que la finance de son indemnisé, neant moins il la remet quelque fou, & . n'y a doute qu'il ne le puisse faire. Au surplus, ces lettres d'ennoblissement doiment eftre verifiées, sant à la Chambre des Comptes, à cause de la diminution des droits du Roy, qu' à la Cour des Aides , à caufe de l'exempsion des tailles, Mefinement , c'eff le plus feur de les faire verifier au Parlement, qui est la luftice fouueraine des personnes de ses subiects, cane à saufe de l'exemption des francs fiefs, que fur tout à cause du droitt different, introduit par plusieurs constumes pour les nobles. Et de fait, Pithou nous rapporte un arrest de l' an M DXLIII. par lequel fut ordonne, que la succession d' vn , qui ausie obtenu leteres d' enuoblissement , & ne les auoit fait verifier de son vinant, ains seulement sa vefue après son deces, seroit partagée roturierement. (Quemadmodum, quando sublatis caduci legibus, prædium vtendum fruendum datur, ita etiam quando personis confertur nobilitas, Rex extra damnum constitui debet persoluto certo pretio, quod determinat Camera computorum (secundum quantitatem bonosum, ac facultates eius, qui nobilitatus) propterea quod progenies illius qui efficitur nobilis, fiat immunis à subsidus. Nec enim Rex præsumitur quicquam ei contulisse, præter honorem, & hunc citra imminutionem iuris inaiestatis, nisi in literis nobilitatis expresse contineatur remissio huius pretiigquæ clausula raro nunc omitti solet. Imo vero, licet Rex remiserit hoc pretium, confideratur tamen onns, quod accrescit populo, propter exemptionem à subsidiis, nobilitato atque eius liberis collatam in perpetuum, proqua soluere debet eleemosynam, id est, exiguam pecuniæ summam, quam itidem determinant illiqui Camera Computorum prasunt, quando literas nobilitationis approbant, convertendam in opera charitatis. Hac autem non ita communiter remittitur à Rege (quoniam debetur pauperibus) ac pretium illud indemnitatis; remittitus tamen aliquando, nec dubitandum est, id ab eodem fieti posse. Præterea literæ illæ nobilitatis debent approbanitam in Camera Computorum, propter imminutionem iurium Regis, quam in Curia subsidiorum, propter exemptionem à subsidiis. Imo, tutius est petere, vt literæ illæ approbentur in Parlamento, tanquam iudicio ordinario, ac naturali iurium Regiorum, ac supremo tribunali pro subsidiis, tam respectu exemptionum feudorum Francorum, quam, ac potissimum, propterinta varia & non pariformia, que consuetudines locorum Nobilibus attribuunt. Pithous refert fententiam latam anno M D X BI II. qua dictum fuit, successionem eins, qui literas nobilitatis obtinuerat, sed eas tempore vitæ sua non fecerat approbari, sed tantum post mortem eius vidua fieri curanerat, plebeio iure diuidendam effe : Loyfeau des ordres d. chap. 5. 1.54.6 feqq.Bacquet d.tom. 1. part. 2. chap. 21.

r) Quant à l'ennoblissement qui se fait par lettres expresses, ceux li sont sunoblu & leurs enfans naiu & ànaistre, si tost qu'ils ont obtenu leurs tettres de noblesse moblest. Ie du, nau, & à naisstre, suinant l'opinion d'Vipian, qui dit en la los, Seantonis filium, st. de Senator. Mihil interest iam in Senatoria dignitate confictures eum suscepeir, so ante dignitatem. Ce qui à devide tomes ces grandes quessions, qui strueut autressiu agrices pour la succession des Royamurs, squi qui present autressiu agrices pour la succession des Royamurs, squi qui est present autressiu agrices pour la succession des Royamurs, squi qui est pour la succession des Royamurs, squi qui est pour la succession de la commentation em, que expressis literis fits, attinet, statim acque diploma nobilitatis quis obtinit, & ips. Ét psius liberis naté la rascituri, nobiles sche sincisturi, est con a consideration de la conficient de la commentation de moderne de la commentation de la commentat

5) Quandie parle des enfans, centens de ceux qui naiffent en loyal mariage, & non pas des baftards. Car, combien que sous nos Dolleurs François, fans exception que ie scache, comme Chaffance sur la Coust. Guy Pape decis. 580. Boier decif. 127. Benedicti au commencement de sa repetition , Imbert en son Enchir. in perb. Spurius, & Rebuffe sur le concordat, au 6. quia vero, de collat. tiennent, que L'est une coustume generale de France, que les bastards des geneils bommes sons exempts de tailles; neantmoins le contraire est veritable, comme nous apprend ce reiglement de l'an MOC art. 26. dont voisy les mots: Eucor que les bastards soient assus de peres nobles, ne se pourront actribuer le tiltre & qualité de Gentilshommes, s'ils n'en obtiennent nos lestres d'ennobliffement , fondées fur quelque grande confideration de leurs merites, ou de leurs peres, verifiées où il appartient: Loyleau des ordres d. chap. 5.n. 61. (Quando loquor de liberis, intelligoillos, qui nascuntur ex legitima coniunctione, non autem bastardos. Licet enim omnes nostri Iutisconsulti Francia, nullo excepto, quantum mihi conflat, doceant, ex generali consuetudine Franciæ, Nobilium bastardos immunes este à subsidiis, attamen contrarium vetum est, vt dispositum legimus, in articulo 26. ordinationis facta anno MDC. cuius hic fensus; Bastardi, licet sucrint progeniti à patre nobili, non poterunt vei titulo & qualitatenobilium, nifi a nobu obtinuerint literas nobilitatis, ad quarum expeditionem nos permouerine magna illorum, aut parentum, merita, qua approvata fint, vbi erant approbande.) Adde quæ de naturalibus liberis expolui supra lib. 2.649.7.

1) Onant aux offices, qui donnent le tiltre de nobiesse, les vns sont enrichia d'un signade estat de dignité, qu'ils acquierent une plaine, & entire nabiesse, un memere emps qu'on a l'homent d'en estre pour ucu: Comme sont les sigces de Chancelier de France, de Cardé des Seaux, des Consciuliers de Estat, fruant astucilement, des Secretaires d'Estat, coures ses premieres signités militaires de Ra tuftice, & de la maifon du Roy, qui effoient ancienaement affellées à la baute mobile : Dret d. 1.pag. 2005. (Quod attinet officia, quix nobilitant, corum nonnulla tante par fulgent diguitates, ve plenam, ac cominodam nobilitatem attribuant perfonae, co i plo momento, quando illa ad hac euchitut: calia funt officia. Cancellarii Franciae, Cultodii Sigilli, Confiliariorum flatus, qui advalem præflant operam, Secretariorum Status, ac munia corum quiin primis diguitatum militariorum, fulfitate, atque domus Regita; gradibus confittut (una.cui) olim maoirs nobilitatis viria sifigentiatum cinternation.

- u) En France il est notoire, que les offices d'eminente dignité attribuent aux pourneus non feulement la fimple noblesse, mais aust la qualité de Cheualier, qui eft vn titre emportant bautt nobleffe. Ce qui mefmement a eu lieu de tout temps, à l'efgard des principaux Officiers de luflice, refmoing les Cheualiers de loix, dont eft fouvent fait mention dans Froifart. le conclu donc, que les officiers de la Couronne, les Chefs d'office de la maifon du Roy , zous ceux du Confeil priné, O par consequent les Presidens des Cours souveraines, qui en sont , les Gouverneurs & Lieutenans du Roy és prouinces , bref, tous ceux qui à cause de leurs offises se peunent qualifier Chenaliers , sont nobles d'one parfailte noblesse , eux & leurs enfans. (In Francia notorium est, quod officia eminentioris dignitatis, iis qui ad ea euchuntur non folum simplicem nobilitatem attribuant, verum etiam qualitatem Equitis; qui titulus maiorem nobilitatem defignat. Idem semper etiam in viu fuit quoad primicerios iustitiz officiarios, cuius telles funt Equites Jegum, quorum frequenter meminit Frossardus. Concludo itaque, officiarios coronæ primicerios officiorum domus Regiæ, omnes Confiliatios confilii fecreti, ac confequenter Præfides Curiarum fupremarum, qui dicti confilii membra funt, Gubernatores ac Locum-tenentes Regios in prouinciis, breniter, omnes illos, qui propter officia sua vti possunt titulo Equitis, perfecte nobiles elle, tam iplos, quam eorum liberos.) Loyleau des droitts des offices liu.1, chap. 9. num. 16 17. & 18. allegans Bret au 7. de fes plaidorés.
  - z) De Cancellario vide supra d, lib. z. cap. 15. lit. aaa. & fegq.
  - )) De Custode Sigillorum Regiorum, dixi supra d.cap. 15 lit. aaaa.
  - 2) De Consiliariis Status egi supra d. c. 15. lit. r. & bbbb.
  - aa) De Secretariis status scripsi supra d, cap. 15. lit. dddd. & feq. bb) De militaribus supra d, lib. 2. cap. 26. 27. 28. & 29. Adi, si placet,
  - Loyleau des ordres, chap. 6. n. 55.
    - dd) De officiariis domns Regiz actum supra d. cap. 15.
  - ec) Il y ad'autres moindres offices, qui ennollissent le pourneu seul. & qui n'attribuent qu'vne noblesse personnelle. & n'ont pas pouuoir d' ennoblir sa lignée: Loyleau des ordres, d. chap. 5. n. 45. Et bien qu'ils soient fort honora-

bles, neantmóins ilen-tartobaine pas fi promprement vne pleine voblesse à desqui le posse posse desqui le posse parenie. Car faitant la coussant que nos observants il faut que la posse por persenie car fait continue de por e constitue de porte de po

ff) De cefte efpece font les offices de Confeillers des Cours Sonueraines, encor qu'ils n'en agent point d' Edict expres, mais cela est fonde fur les anciennes loix, & mœurs du Royaume, ainsi que parle ce reglement general de l'an M DC. & l'arrest du Conseil priué , de l'an M DC H. contenant reiglement particulit des tailles de Dauphiné. Ce qu'il ne faut point tronuer estrange, attendula reselution de Bartole , sur la loy 1. de dignit. quod officium habet nobilitatem annexam, illam communiter habere reputatur : Loyfeau des ordres, chap. f. #.46. & liu.1. du droit des offices, ch.9. #.21. 23, 24. 25. O 26. (Sub hac specie continentur officia Confiliariorum Curiarum fupremarum, licetedicto peculiari hoc expressum nunquam fuerit. Fundamentum enim assertionis nostræ peti potest exantiquis legibus atque consuetudinibus Regni, vt loquitur generale præscriptum anni M DC. & arrestum Consilii secreti, anno-M DC II. in specie concernens subsidia in Delphinatu. Quod nemini mirum videri debet, cum Bartolus ad l. 1. de dignitatib. doceat, illud officium habere nobilitatem annexam, quod communiter eam habere reputatur.) Quamquam autem in Curia Parlamenti iudicatum fuit , Lque les succesfions des Conseillers se doinent partager noblement, sans attendre cefte continuation d'Ofices, de perc en fils , neant moins on le inge autrement en la Cour des Aides, quand il est question du payement des tailles, & que leurs enfans pretendent an eftre exempts : Bret d.c. 7. pag. 207.) hereditatem Confiliariorum diuidi debere more nobilium, non requisita continuatione officii à patre & filio, aliter tamen indicatur in Curia subsidiorum, quando quastio est de soluendis tributis, à quibus illorum liberi prætendunt fe effe exemptos.

gg) Des Threforiers Generatix de France Bret d.pag.207.

hb) Les Secretaires du Roy en ont Edict exprés, qui leur donne de pluct prinilege, que leurs enfans sont nobles, pour ueu qu'ils n'ayent duposé de leur osse ses le

et, fi non à rafils ou gendre: Loyleau du ordres d.ch., n. 47. & d.liu. 1. du drust des éfices chap, 9. n. 20. viviait : Les Secretaires du Roy, maijon & Couronnede Prance, four exprésiement de la três ablete (par Edill) de samées in OCCCLEXXIV. & MDXLIX.) & sapables de iouir (portent ces Edill) de toutes qualités, prerogaintes, & precumence et de mobiléfic, comme s'ils efforem mobileade quatre generations, jusques, d'fir dignes de receivair l'ardre de Cheualevie.

ii) De Capitaneis, Locum-tenentibus militaribus, ita docet Bret d. pag. 207. Diftinctius autem Loyfeau des ordres , d. chap. 5. n. 48. vbi ait: Quant aux charges militaires, il ne faut point douter, que celles de Gouverneurs des prouinces, & villes, Capitaines & membres principaux des pendarmes des ordonnances du Roy, n'ennoblissent ceux qui en sont bonorés. Voire on a autrefois estimé, que toutes les places de ces Compagnies, ensemble les charges de Capitaines en Chef de gens de pied , Lieutenans , ou Enfeignes , euffeue droit d'ennoblir : mais cereiglement del'an MDC. a decidé le contraire, en l'artic, LVIII, les declarant feulement exempts des tailles, comme fimples prinilegiés, Geant qu'ils continueront le fernice , fauf a eux , aprés vingt ans de fernice , d'obtenir privilege de Veteran: & adioufte, qu' à l'aduenir, les roturiers, qui tiendront ves places, re tourront d'aucune exemption, qu'après avoir ferui dix ans entiers, & pour autant de temps, qu'ils continueront à feruir. Et neant moins il a enioint aux Capitaines de gendarmes, de remplir leurs Compagnies de Gentilshommes. En quoy faut tenir vne reigle affes notable, que les offices, ou charges, affettees aux fimples nobles, n'ennablessent pas pourtant le pourueu, s'il apparoift, qu'il soit roturier. Bien eft vray, que tant, qu'ily eft colere, il eft presume noble, & fi le pere, & l'ayeuls ont tenu successuement de tels offices , c'est vue preuue de nobleffe pour ceux de la troifiesme generation, suiuant le LVI, dudit reiglement. Il faut aust distinguer bardiment d'auec les nobles les funples exempts des tailles par prinilège, comme les menus officiers domestiques du Roy, & des Princes privilegiés, les officiers des Eslections, & autres femblables. Car cenx-la n'ont que demy-nobleffe, & ne font pas tenus pour nobles en autre occurrence, bors l'exemption des tailles : mefmement, quand ces offices auroient efte en fix generations, ils n'apportent ny noblesse, ny exemption aux descendans. ( Quod munia militaria concernit, extra dubium elt, officium Gubernatorum prouinciatum, ac ciuitatum, item Capitaneotum, & membrotum primariotum militum ordinationum Regiarum, illis nobilitatem conferre, qui ad ea promoti funt. Aliquando quidem creditum fuit, omnes officiorum gradus huius militiæ Regiæ, nec non officia Capitaneorum pedestris ordinis, Locum-tenentium, aut signiferorum, nobilitare: Verum ordinatio anni MDC. articulo LVIII. contratium habet, declarans, illos folum immunes effe à tributis, tanquam fimpliciter priuilegiatos, quousque seruitia exhibent, permittens tamen illis, qui per integros viginti annos seruierunt, obtinere prinilegium veteranorum. Addit præter244 ea, in posterum plebeios in gradibus istius militiæ constitutos, haud vila exemptione gaudere debere, nisi postquam per decem integros annos sermerunt, ac tanto tempore, quanto continuant feruitia. Nihilo minustamen iubet, vt Capitanei armaturæ granioris equitum, compleant cohortes nobilibus. Hic notabilis tenenda est regula, quod officia, ac munia, assignata fimplici nobilitati, veram nobilitatem polleffori suo non attribuant; vbi constat illum esse plebeium. Quousque tamen in illo officio subsistit, prafumiturelle nobilis; ac fo pater, auusque ipfius fuccelliue, nec interrupto ordine, eiulmodi officiis præfuerunt, tertiæ generationi probationem nobilitatis fux suppeditat, fecundum articulum LVI. Constitutionis pradica. Audacter quoque diftingui debent nobiles, ab illis, qui simpliciter prinilegioà tributis immunes fiunt quales funt minores ordinis officiarii domus Regiæ, ac Principum prinilegiatorum, officiarii Electionum, aliique fimiles hi enim ex parte tantum funt nobiles, nec pro nobilibus habenturaliis in negotiis, præterquam quod attinet imminunitatem tributorum ; imo fi hæc officia per sex generationes continuarentur, nec nobilitatem, nec exemptionem posteris attribuerent.)

kk) Plusieurs bonnes villes de France ont se prinilege par Chartes des Roys, bien verifiees, que leurs Maires, & aucunes aufi , que leurs Eschenins, sont

ennoblis, ensemble la posterité d'iceux : Loyseau dechap, c. n. 470

Quaritur, & antea fape video quafitum, an fit nobilitatur, qui militiam ex easu, fine fendum adepens est ? id quidem plerisque video placuifle (verba funt Bodini de republ. lib. z. cap. 8. pag 555.) modo imperium maius feudo innexum & adiunctum fuerit, vti funt Duces, Comites, Marchiones, aut li fiducia tabulis, ac legibus als iplo Principe nobilitas diferte rebusiplis exprella, & possessionibus tributa sit. Hincilla feudorum nobilium, acigno-Bilium origo manauit. Sed nostris moribus, (ita pergit Bodinus loqui) quibus feuda eodem quo cetera prædia iure censentur, quod ad personatum ius attiner, nihilo nobilior est opifex, qui Ducatum heredirario iure, aut pro emptore, quam si prædium vectigale possideret. Certe maioribus nostris absurdum visum est, quam à se non haberent, à iure prædiatorio dignitatem expifcari, ac personas ipsas rebus, quast picturam tabula cedere: Indignius etiam iura nobilitatis in hominum commercia venire. Gilles le Maistres autraidédes amortissemens, chap. c. circa fin. distinguit inter feuda : Claude Ex iliy auplaidoje 1. pag. 3. n. 5. diftinguit inter tempora, quando inquit: Auent es ordonnances celæeftoir en ce pais tenu pour indubitable, & l'histoire mefine le confirme, mais ce moyen, d'estre ennobly par le sief, est aboly par l'ordonmance de Blow, artic CCLVIII. Adde Bacquet des droits du domaine part. 2. chap. 20. pag. m. 103.

aum) Il faut prendre garde, que les fiefs nobles des Lombards ennobliffent

la per-

la perfonne, die le tiltre, quis dicatut Dux &c .. Ce qui n' est pas en France, fi nom qui l'innestiture en ait sciemment efté faict par le Roy à vn roturier, auquel cas il femble, que le Roy babilite , à tenir le fief de dignité , celuy qu'il en inueffit , attendu que les bienfaits du Prince doinent eftre benig nement interpretés, & effendus stant que faire fe peut. Et croy qu'il faut ainfe entendre le dire de Giles le Miffre, au traite des amortifemens, ch. jau' vne Baronnie, & tout autre fief de dignité, ennoblit le roturier , combien qu' en effect ce u'est par le fief , qui l'eunoblit, man l'innefficure du Roy, qui feul en France peut conseder la nobleffe, & rendre le roturier capable des prinileges , qu'il a donnes aux nobles ; c'est pourquoy, fi le roturier inuefti d' un fief noble, par autre que par le Roy, quand me fine ce feroit par fa Chambre des Compres,il n' est partant ennoble comme après plusieurs allegations refoult Tiraqueau, au traicte de la Nobleffe, chap. 7. nomb. 19. En quoy il semble, qu'ily air vne exception, que si pendant deux generations, vn fief de dignite avoit effe en une famille, alors, pris qu'on tient que la nobleffe fe preferit, ayant este possedé publiquement à patte, & auo, il y a apparence de dire, que les descendans font prefumes nobles ; pose me fme, qu' il apparuft d' ailleurs, que leurs predeseffeurs fussent ignobles, & ce à l'exemple des offices ennoblissans, qui combien que tis ne producfent qu' pne noble fe per founelle, laquelle ne paffe aux heritiers, neantmoins, quand le pere, & l'ayeul , en ont eftéhonores , leur pofterite deuient deforman noble a perpetuité. Il y a toutes foit ceste différece entre les offices ennoblissans, & les fiefs de dignice, que les roturiers sont capables de ces offices, & les ayans, ils sont ennoblu par icenx, tandu qu'ils viuent, pource qu'ils ne peuvent estre conferés par autre, que celuy, qui a puissance d'ennoblir , que est le Roy ; au contraire les fiefs de dignité , conferés par autre que le Roy, ne peutient ennoblir : Et par confequens , eftant chofe incompatible , qu' vn bommie foit roturier , & foit Seigneux de un fief de dignire, qui importe Chenalerie, & haute noble ffe, il faut, à mon adun, s'il en est pour fuiui, qu'il en vuide ses mains : & i'estime, qu'il peut estre pourfunt par fon Seigneur de fief, auparauant qu'il l'ait inueffi, & receu en foy, & par fes propres vaffaux, qui ont interest, celuy cy d'auoir un vaffal, & ceux cy un Seigneur, noble, puis que la die nité de fon fief y est diffosée ; & encore principalement par le Procureur du Roy, qui est conferuateur de l'interest public. (Notandum est, quod feuda nobilia Longobardorum, nobilitent possessorem, ve probatur c.vn.quis dicatur Dux , Marchio &c.z.F.10. Secus autem eft in Francia, nifi Rex, latis gnarus Titium elle plebeium, illi conferat feudum nobile, quo calu cenfetur illum habilem redd.diffe ad tenendum feudum nobilis dignitatis, de quo eum inuestituir. Del emus enim beneficia Principis benigne interpretari, & extendere, quousque fieri potest. Credo ita accipiendum, quod Gilius Magister, in trastatu de exemptione caduci, cap. s. docet, Baronatum, omneque aliud feudum dignitatis, nobilitare plebeium; licet in Francia non fit feudum, quod nobilitatem conferat, sed inuestitura de il-

246 deillo à Rege facta : hic enim solus est in Francia, qui nobilitatem possit conferre, atque plebeium reddere habilem priuilegiorum nobilibus competentium. Hinc, li plebeius ab alio, quam Rege, etiamfi à Camera Computorum, inuestiatur de feudo nobili, non fit propterea nobilis, et multos allegando concludit Tiraquellus, de nobilit. cap.7. n. 19 In hoc tamen videtur effe locus exceptioni, vt fiper tempus duarum generationum feudam dignitatis fuerit in una familia, (quoniam dicitur nobilitas præscribi, si publice posiella fuerit à patre & auo) videatur dicendum, descendentes præsumi elle nobiles, non obstante, quod aliunde appareat prædecessores illorum fuisse ignobiles, ad exemplum officiorum, nobilitatem attribuentium, qua, licet non conferant nobilitatem aliam personalem, non transcuntem in heredes, attamen fi pater & auus illo condecorati fuerunt, illorum posteri erunt perpetuo nobiles. Est tamen hac differentia inter officia nobilitantia & feuda dignitatum, quod plebeii fune capaces istorum officiorum, ac, quando ea gerunt, sunt nobiles vsque ad morsem : quoniam non possunt ab alio conterri, quam ab illo, cuius potestatis est nobilitare, hoc est, à Rege ipso. Contra vero, feuda dignitatum, quæ conferuntur ab alio, quamà Rege, non possunt attribuere nobilitatem, ac consequenter, cum untincompatibilia, Titium esse plebeinm, & tenere feudum dignitatis maioris nobilitatis, meo iudicio, si propterea conueniatur, debebit cedere feudo. Credo autem illum conueniri posse à Domino seuda, (antequam illum inuestiat, ac ab eo dem recipiat iuramentum fidelitatis) ac à propriis suis vasallis: horum enim interest, Domini quidem, vt habeat vasallum nobilem;vafallorum vero, vt habeant dominum nobilem, quoniam dign tas feudi hos requirit : vt potissimum quoque à Procuratore Regis, qui est conservator interelle publici.) Loyleau des Seigneuries chap. 8. n. 22. 6 fegg. Idem des ordres chap.6.n.66.

Abien entendre, ce n'est pas l'argent baillé pour obtenir les lettres de ennoblissement, ny aussi l'office, ou le fief de diguité, qui ennoblis, ains le Roy par sa fouueraine puissance, qu'il exerce, en baillant les lettres de noblesse, ou la prouifion de l'office, ou l'innestiture du fief : Loyleau, d.chap. 6.n. 65.

00) Tiraquellus de Nobelit ste cap. 14. Loy feau, des Seigneuries, chap. 8.

1.17.6 des ordres,d.ch. 5. 1.36.6 fegg.

pp) Par l'Edict de Barleduc, par les responses de la Reine, & par l'arrest du 15 d' Auril MDCII. sa Maieste a voulu, qu' on n' allast point au delà de quarante ans fouther dans les tombeaux des defuncts, ny quereller ceux, qui se trouuerent ausir tout patfiblement de la nobleffe, durant ledit temps: Claude Expilly, audit plaidoye 1. p.3.n.s.

Parce que la plus-vraye noblesse est celle, dont le commencement excede la memoire des bommes, & qui partant ne peut estre prouuée que par la possestions

fion, l'Editi de l'au MDC, a erdonné fort inflement, que quand on la reuoque en doubte, ce soit affici d'en prouser la possificion continuelle dus pere C'ayeul, qui fert de presentante, la possificion continuelle dus pere C'ayeul, qui fert de presentante, la possificion de la la presentante et contraire ne apparossificionidement, c'evidemment. Mais ce n'ess pa la presemptem, que not Dolleurs appellen tivits, c'evidemment. Mais ce n'ess pa la presemptem que not Dolleurs appellen tivits, c'evidemment, qua reticit conus probondi in aduce-finitum. Cari se substitute, podation con montre de la resultante de la presentante asserbance auce care, que tendels se pour mieux direction. Cari se substitute de la nobelle se pour mieux direction. Care si que su successifica que c'est presentante asserbance de la possificion immenoriale, qui uni constitutur loco la beteur la 1,5 de de care quotid. Rec. mais il sun prendre garde, que c'es spanala la possificion de la direction 
## CAPUT II.

Desuspensione & amissione nobilitatis; nec non de actibus, qui cam obsuscare videntur.

Exercitia vilia, mechanica negotia, & alia quæ nobilitatem obfuscant, videntur potius suspendere nobilicatem Titii, qui talia tractat, quam abolere (a); ita, vt postquam ea intermittit, & rurfus nobilem vitam agit, nobilitatis priuilegiis, potifimum immunitate subsidiorum, vti frui debeat. At vero, ne vlla dubitandi ratio superesse possit, hoc casu litera rehabilitationis à Rege peti folent (b). Amittitut nobilitas variis modis, nempe, Edicto Regio, quando Rex semel daram, vel concessim nobilitatem, expresse reuocat; sententia infamiam irrogante, qua in nobilem à tudice fertur, vt alii docent (d) (melius autem illi, qui hac cum distinctione (e) admitrunt) vel quæ fortiorest, sententia expressim nobilitatem adimente(f). Idem operatur degradatio, & infignium ordinis nobilisademptio (g). Porro vbi pater nobilitatem culpa fua amisit, non protinus & liberos cam amisisse indistincte dicendum est (h). Feemina nobilis, plebeio nubens, vulgaris conditionis efficitur (i), ac mortuo marito non redit in classem nobilium,nifi Regis per gratiam (k), (quam alii rehabilitationena

vocant)

718

vocant) vel nouo matrimonio cum nobili contracto (l. Actiones quod attinet, & vitægenus, illis Nobilis conditioni suz fplendorem addere, vel eam obfuscare, aut omnino denigrare, & cuertere potest. Non loquor de delictis, sed de actionibus. exercitiis, studiis, artibus, officiis, functionibus, opificiisque, que nobiles non decent. Ea autem talia funt, que, licet plebeia, non tamen inhonesta, ac nimis vilia & fordida; vel, quæ înhonesta, aut perquam vilia. Hac non obsuscare modo, sed exasse denigrare, & nobilitati extremam viminferre possunt. Cætera vero talia funt, atque ita à Nobili exerceri possunt, vt ne minimam quidem nobilitatis suæ patiatur eclipsin, vel patiatur quidem, at exiguum ad tempus tantum, non autemperpetuo, si ab co mature desistat. Nobilis qui agros suos (m), non alienos (n), colit, per operarios, aut famulos, nullam nobilitati fuæ inde adspergit maculam, nec ille nobilitatem suspendit, multo minus perdit, qui fuis manibus rus colit, quo paupertati & necessitati sue subueniat (0). Paupertas ridiculos facit, at non ignobiles. Artium mechanicarum, & opificiorum exercitium (p), si paranda pecunia causa fiat, nobilitatem dedecorat, (non omnimodo in Turcia(q)) at si ca, quæ non nimis vilia, aut fordida, discat nobilis (r), vel exerceat, recreationis, oblechamenti, vel fanitatis conferuanda caufa, nullam propterea incurrit notam. Illud autem speciale est, quod vitrariam etiam lucri caufa exercentes, in Francia nobilitati fuz nihil derogent (s):hæcenim ibi tanti æstimatur,vt.nonnulli putarint,cam artifici nobilitatem parare, nec nisi à nobilibus exerceri posfe (t). De mercatura non vna nationum, prouinciarum atque ciuitatum, est opinio(x); alibi nobilitati minus conueniens(x), & dedecora aftimatur; alibi conueniens, & licita ( r ). In Gallia autem regulariter nobilitati derogare creditur (z); adco. vt Nobiles Franciæ domicilium suum ruri constituerint extra ciuitates (aa), hanc potiffimum ob caufam, ne fuspicioni exponerentur, quali mercaturæ in ciuitatibus indulgerent (bl). Sine vitio tamen est ibi nobili (cc), si fructus agri sui vendat, & exiisdem sibi, suisque compendium parare quarar (dd). Inter sunctiones, que nobilitati deroganiste seuntur Procuratorum pofulantium, Graphiariorum, Notariorum, Aparitorum, Scribarum(e). Alia autem plane est ratio Iudicum, Aduocatorum, Medicorum, & Professorum artium liberatium: nam licer nobilis vaum, vei alteram baratum substitum: nam licer nobilis vaum, vei alteram baratum substitum: nam licer nocipere dicitur, sed porius lionorarium, si hostimentum labostis capit (fd).

## Testes & Testimonia.

A) La noblesse de race n' est point este ine par l'exercice des avis mecanique la vosse de so vitere et ... n. 100. Il sau tonsseurement i ce
ponn, que la noblesse n'el pa estémint absolument par ette altes derogeans, ann
est seulement tenue en sissem, de sorte, que le Centilbomme est touspour, sur ses
estés, pour rentre cus anoblesse, quandi voudra s' abstenir d' s'eroger. (Nobilitas non extinguitut exercitio artium mechanicarum. Sempet retieniendium est ad dioc caput, nobilitatem einsmedi actions deroganubus non
absolute perinti, selet antumamodo suspendit av nobilis semper substitus,
& nobilitatem susme seletantum momodo suspendit av nobilis semper substitus,
& nobilitatem susm tenere queat, dum abstinere velit sis, quazeidem decagant)

b) Toutesfois (pergit loqui Loyleau'll .l.n. 103.) pource qu' on ne cognoifreit pas publiquemens fon intention , s' il ne s'en trouvois quelque declaration publique, on a accoustumé en ce cas, de prendre leures de rehabilitation du Rojs qui font lettres de luftice, qui s' expedient fans cognoiffance de caufe, & qu' on n' a point acconflume de refuser, ains seulement sont inuentées, pour faire esclatter de auantage la puissance du Roy. Encor pourroit-on foustenir,qu' al n' en faudrois point au Gentilbomme de race qui a derogé, ne à ses descendans : paurce que c'es un droit commun , que les droits de fang & de nature ne peunent estre perdus par meyens quils. (Quoniam autem de intentione eins publice non constaret, mifiincerueniret publica quadam declaratio, hoc casu solent peti à Rege litera rehabilitationis, qua funt litera inflitia, & expedimntur fine cognitione causa, nec solent denegari, sed solum eum in finem innenta sunt, vt Regis potestas magis resplendeat. Posset quoque dici, nobilem prognatum exfamilia nobili, qui derogauit nobilitati fuz, non habere opus hisce literis, vei nec eius descendentes: quoniam regula communis docet, iura sanguinis 🎉 maturz non extingui med is civilibus.)

1 Le Roy de Krance, par l'ordonnance faitte n'a gueres, à reuoqué sou-

NOTITIE REGNI FRANCIA

250 ses les nobleffes données trop legerement , depuis vingt ans , ferefernant toutes fois de la confirmer à ceux, qui l'auroient merité : Bret au ; 6. plaidoré pag. 207. (Rex Franciæ constitutione nuper lata, reuocauit omnes nobilitationes præcipitanter factas intra viginti retro annos, cum referuatione, fe illam confirmaturum iis , qui meruerint.)

d) Tiraquellus de Nobilit.cap.24-

4 mon aduis (ait Loyleaus des ord. d. ch. c. n. 89.) il faut faire diffin-Sion de nobleffe : Car quant à celle de dignité , i' effine indiffinitement , à cause des allegations de Tiraqueau, qu' elle fe perd par l' infamie, ainfi que l'office, fur lequel elle est fondée, comme i' ap pronué au 1. liur. des offices chap.13. dont Pithon now cite vn arrest memorable, de l'an MOXXXIV. par lequel il fus defendu au Bieur de Crem, Maifire des Comptes, de se qualifier Cheualier, pource qu'il avoit faict amende bonorable. Et quant à celle, qui pronient de la Seigneurie, bien que par la simple condamnation infamante, sans la confiscation de biens, la Seignenvie ne foit perdue, & que Balde fur la log t. C. de nupt. dife, que selle nobleffe ne fe perd par infame : pource, dis-il, que retinetur aliquid in confequentiam, quod non poteft principaliter : arg. L fi is qui duos , ff. de liber, legat, fieft ce que l'estime, qu'en rocurier, qui auroit esté ennobli, par le moyen de l'innestinare a luy faitte feiemment par le Roy, d'une Seigneurie ennoblissante, ayant perdu sa nobleffe, par infamie, peut de nouveau estre contrainct, par ceux qui y ont interest, à vuider ses mains de la Seigneurie : Mais tant qu'il est de race, qui est natine, & comme naturelle à l'homme, is tiens , (Loyleau d.l.n. 90.) contre Tiraqueau, qu'ellen'eft point perdue tout à faitt par l'infamie ; quia iura sanguinis nullo iure ciuili dirimi pollunt: 1.8. ff. de Rog. Inru , & ciuilis ratio naturalia iura cortumpere nequit: l. eos, ff. de capit. minus. Et qu' il n'y a qu' vne exception, quand la condemnation porte, que le Gentilbomme est declare ignoble, ou degrade de noblesse, comme il se faitt ordinairement au crime de la trabison, & en tout vrap crime de leze maieste. Aussi a it esté dit aus-chap, que l'ordre n'est passi aisé à perdre, que l'office : Toutesfois il semble, que pour ce qui est des droits bonorisques de la nobleffe, l'infame n'en peut vfer , pource que , comme dit la loy vnique C. de infam. infames honoribus, qui integræ dignitatis hominibus defeni Colent, vii non possunt: & l. 1. ff. ad L. Iul. de vi publ. dit, omni honore, quali infamis carebit, & l. infamia, C. de decurionib. Gfil eor, dit, infamia qualitum adimit honorem. C' est pour quoy i estime, qu'on peut iustement disputer au Gentilbomme, qui a fait amende honorable, le rang & feance en qualité de Gentilbomme. Man ie croy que les prinileges de noblesse luy demeurent , & partant qu'il ne pourroit pas estre imposé aux tailles , ny sa succession partagée roturierement. Que dirons-nous donc do celuy, qui à obtenu lettres d'ennoblissement? & quant à moy, (Loyleau d. l. n. 93.) i'estime, qu' en ce regard il le faut mettre au sang des Gentilshommes de race, pource que le Roj a purgé, & esteint en luj toute

mass-

macule, & veflige de roture, & l'a mu en rang , & dignité , comme s'il eftoit nay de noble race; qui eft pour quoy Budee appelle ces lettres reflicutiones natalium. Car au surplus, ce que la noble fe de dignité eft esteinite par l'infamie, plus-toft que celle de race, est pour deux raisons particulieres, qui ne conuiennent pas à l'ennoblissement exprés: l' vne, que la noblesse de dignité est indirecte, accessoire, & accidentale, comme l'appelle la gl. sur la loy 1. C. de dignicat. à scauoir, deferée à la perfonne, non à caufe d'elle-mefme, mais à l'occafion de fon office, ou de fa Seigneurie; c'est pourquoy elle n'est pas de si forte tenue, comme celle de l'ennablisfement, qui eft conferee directement, & immediatement à la personne, à cause de fon propre merue : l'autre, que la Nobleffe de dignité, est fondée sur la dignité, qui n'est pas comparible auec l'infamie, mais celle, qui prossient de l'ennoblessement, est fondée sur la puissance absolue du Prince, qui a voulu la conferer a l'enmobly. (Puto, diftingui debere inter nebilitationes, Quod illam attinet quæ à dignitate est, arbitror, propter autoritates à Tiraquello allegatas, illam omnino amitti per infamiam, non secus ac officium ipsum, à quo dependet, vt probaui lib. 1. de officiu cap. 13. Ad hoc etiam facit notabilis fententia. quam refert Pithœus, qua anno MDXXXIV. prohibitum fuit Domino de Crem, Magistro Computorum, vei titulo Equitis; cum ignominosam posnam sustinuisset. Quod vero alterum concernit, quæ à feudis dignitatum originem habet, licet per simplicem sententiam infamantem, sine confiscatione bonorum, feudum illud non amittatur, & Baldus dicat ad l. 1. C. de nupt.eiulmodinobilitatem infamia non amitti; quoniam, ait ille, retinetut aliquid in consequentiam, quod non potest principaliter; arg. l. si u qui duos 29. f. de liberat. legat. arbitror tamen plebeium, quem talem elle erat notorium, nobilitatum à Rege per investituram de feudo nobilitante, vbi nobilitatem perdidit per infamiam, posse cogi , ab illis quorum interest, cedere feudo; verum quoufque in illo toleratur, habetur pro nobili. At, quod attinet nobilitatem generis, que quali homini innata, ac naturalis el fatuo contra Tiraquellum, cam non omnimodo amitti per infamiam: quia iura fanguinis, nullo iure ciuili dirimi possunt : l. g. ff. de R. I. & ciuilis ratio natatalia jure corrumpere nequit: 1.ess 8. ff. de capit. minut. Admitto tamen hanc vnicam exceptionem, quando condemnatione ipsa nobilis declaratur esse ignobilis, aut degradatur, & privatur nobilitate, vt ordinarie fieri solet, propter commillum crimen proditionis, & omne crimen læfæ maiestatis. Diximus quoque in primo capite, ordinem difficilius amitti, quam officium. Videtur tamen, quod iura honorifica nobilitati competentia attinet. infamianotatum illis vti haud posse, quoniam, vt habet l. vn. C. de infamia, lib.10. infames honoribus, qui integræ dignitatis hominibus deferri folent, vti non poffunt: & l. 1. ff. ad L. Iul. de vi publ. dicit, omni honore quafi infamie emebit; & l. infamia 8. C. de decurionib. & fil. cor. ait, infamia quafitum bonorem adimit. Hinc iudico, nobili, qui ignominiofam pœnam fustinuit, recte denegari gradum & sessionis prærogatinam quæ nobilibus competit. Credo samen priudegia ei adhuc competere, atque inde non teneri soluere tributa, eiusque hereditatem dividendam esse modo inter nobiles vsitato. Quid esgo dicendum de eo, qui obtinuit literas nobilitaris ? Mihi videtar , illum hoc respectu comparandum esse cum illis, qui genere sunt nobiles; quoniam Rex in eo deleuit, & extinxit omnem maculam, omneque vestigium ignobilitatis prioris, atque eum ea dignitate & gradu exornauit, ac si nobili genere fuiffet natus: & hanc ob causam Budaus literas istas nominat restitut:onem natalium. Quod porro nobilitas à dignitate prouenieus, facilius amittitur infamia, quam nobilitas generis, duabus rationibus peculiaribus fulcitur, qua non attinent nobilitationem expressam. Primo, quod nobilieas dignitatis est indirecta, accessoria, ac accidentalis, vt appellatur à glossa adl. 1. C. de dignitat. hoc eft, quod perfonæ conferanir, non respectu perfonæ, fedrefpect officii fui, aut feudi : propterea non tam firmiter personæ adheret, quam illa, quæ confertur literis; cum hæc directe, & immediate conferatur personæ ob meritum proprium. Secundo, quoniam nobilitas dignitatis fundatur in dignitate ipla quæ cum infamia nullum habet conforwum;illa vero, quæ confertur personæ, pro fundamento habet absolutam Principis potestatem, qui eam personæ contulit.).

Vt modo audiuimus à Loyfeau d. l. 91. Aliud exemplum refere Comille. sur les Coustumes de Niuernou, tilt. du droit d'annesse, art. 1.pag. 926vbi tradit: Gentilhomme, qui auec armes auroit fait force aux officiers deiufice, exerceans leur charge, perd la noble ffe, pour luy, & fa posterité, sans remede G's'entend pour les enfans qui aprés sont conceus de sa semence, & non pour ceux conceus auparauant: l. 2. S. in auo, ff. de decurion. Par arrest contreve Gentilhomme du pais Chartrain , du XXIII. Nouemb. MDXXVIII. pource qu'il auoit recous des mains de Iustice, une sille de soye, il sus degrade de noblesse, & sa posterite declarée roturiere. (Nobilis, qui se armata manu opposuit ministris justitia, officium suum exercentibus amittit nobilitatem, non ipse modos fed etiam eius posteri, sine remedio. Quod intelligi debet de liberis qui postea ab eius semine progenerantur , non autem de illis, qui antea nati erant & 2. S. in filis 2. verf in auo, ff. de decurionib. Nobilis ex prouincia Carnutenfortus, anno MDXXVIII XXIII. Nouemb. quod meretricem exemisser & manibus ministrorum iustitia, degradatus fuit, ac prinatus nobilitate, eiusque posteri declarati plebeii. )

9. La degradation est plus-communement practiquée és ordres, qu'é vossilisses, qu'é vossilisses, qu'é vossilisses, qu'es pource que est plus ordinaire, que les ordres apen quelque enfeignes, ou marque vissilis de leur deguiré, que vonvo pa les cofices, qui es felaterne afre pret apen par le publiques, fans qu'el leur foit besoing, d'apair des pracement apparents.

Cariene feathe point , (verba funt de Loyfeau des ordres, chap. 9. n. 19.) que autres de nos offices ayent ornemens vifibles, fi non aucuns de ceux de la Couronne, à cause de leur eminence : & les offices des Parlemens, qui les retiennent, comme on refte de se qu'autres fois ils ont effé des ordres. Et en ceux-là aufi nom tronnons, que la degradation folennelle s' eft autresfois practiquee. Car s' ay leu quelque part, que Maistre Pierre Ledet, Conseiller Clerc au Parlement, fut par arrest d'iceby exauthoré folennellement , luy estant sa robe rouge oftée en presence de toutes les Chambres, en l'an MDXXVIII. puis fuerenuoyé au inge d'Eglife. Et is troune dans les recueils de feu mon pere, qu'en l'an MCCCCXCVI. vn , nommé Chanpreux, Confeiller en Parlement, ayant efté priud de son estat, pour auoir falfifie vne enquefle, fut en l'audience dudit Parlement desponille de fa robe rouge, puis fife amende honorable au parquet, & à la table de marbre. Es de n'a gueres, lors de l'execution du Mareschal de Biron, Mons. Chancelier, aprés luy auoir ofté son colher de l'Ordre, luy demanda son baston de Mareschal, mais il fit response, qu'il no en auoit iamais porté. (Degradatio potius in viu est respectu ordinum, quame officiorum: nam ordines frequentius fignum aliquod visibile habent dignitatis fuz, quam officia; que fatis respiendent potestate publica, qua exercentur, vt haud opus habeant ornamentis visibilibus. Nec noui alia officia apud nos ornamenta vilibilia habere, quam nonnalla, quæ funt officia coronz, propter excellentiam fuam, vt & officia Parlamentorum, quæ illa retinent, instar reliquiarum quodantea fuerint ordines. Ac reperire datur in his aliquando degradationes solemnes locum habuisse. Alicubi enim legio Magistrum Petrum Ledetum, Parlamenti Consiliarium Clericum, sententia in eodem lata, folemni ritu exputoratum fuille ademptione togæ purpurea,in præsentia omniúm Camerarum anno MDXXVIII. & postea remisfum ad Iudicem Ecclefiasticum. Reperio quoque inter annotata patris mes defuncti, anno acccexevi. Confiliarium Parlamenti, nomine Chanvreum, cum ob adulteratam quandam inquifitionem ab officio remoueretur, in Camera audientiæ Parlamenti fuisse exutum toga purpurea, postea ignominiofæ pænæ expositum in septo Curiæ, ac ad tabulam marmoream. Net ita pridem, cum Mareschallus Bironius pænam subiit. Cancellarius, postquam collari ordinis adempto etiam baculum, Mareschallatus insigne, ab eo repetinisset, ille nunquam eo sese vsum fuisse respondit.)

b) Vide l. Diuo Marco 11. C. de quefion. ubi Cuiacius lib. 20. obforn. 29. legendium docet, in fine iboc non obforueri, in vicem eius, quod in vulgari editione legitur, hoe obforueri, Mens Vipiani, in bac lege allegata, exprimiturin l. 8-1. in fin. ff de decur. Ne patrimora filius maculetur; & confirmatur in l. 8-1. in fin. ff de Sonat. Comme ainfifair, que la nobleffe of transmifible and deficulants, encor plue que l'orde Senatoire, ou de Decurron, les enfans (de seun qui ou le product de l'acquife d'ailleurs, que

par le moyen de leur pere , ne la perdent point par sa faute ; tesmoing celup, qui pour iuftiper fa nobleffe, produifit l'arrest, par lequel fon pere avoit efte condamné a effre decapité. Man quant aceux, qui ne la tiennent que de leur pere, comme ceux des pour ueus d'offices d'eminente dignité, ou bien des fimples offices ennoblufans, qui neant moins ceffant cefte perte, euffent trasfere la nobleffe à leurs enfans, pource que l'ajeul avoit aufi poffedé un femblable office. Encore faut-il distinguer. à scauoir que les enfans conceus auparauant le malheur du pere, ne perdent par la faure l'ordre de noble ffe, qui leur a appartenu lors de leur conception, ains feulement, qui ont efte conceus du depuis, fuinant ce S. dernier, de la loy, emancipatum, ff. de Senator. & cc 5, 2, de la loy 2. ff. de decur. combien que cefle opinion foit fore douteuse, à l'esgard de ceux, qui tiennent leur noblesse à patte & auo, pource que le resplement de l'an MDC. requiert, que le pere, & l'ayeul ayent soufiours vefcu nobiement, sans deroger a la noblesse : Loyleau, des ordres d. cb. s. n. yg. & 100. (Cum nobilitas sit transmissibilis in descendentes, etiam magis quam ordo Senatorius, aut Decurionum, liberi (illorum, qui perdiderunt nobilitatem suam) qui eam aliunde acquissuerunt, quam à patre, eam non amittunt parentis ob culpam. Testis est ille, qui nobilitatis sua probanda cansa protuht sententiam, qua pater suus condemnatus fuerat puniri amputatione capitis. Verum quantum ad illos, qui nobilitatem non aliunde, sed à patre habent, vt filii illorum, qui officiis eminentis dignitaris præfuerunt, aut officiis aliis nobilitantibus, qui, nifi ea hoc modo perdidiflent, eam transplantaffent in liberos, quoniam anus in eodem officio mortuus erat, diftingui debet, atque statui, liberos conceptos vel natos, ante patris calamitatem huius culpa non amittete nobilitatem, quæ illis competiit flatim atque concepti fuerunt : eam autem amittere illos, qui concepti fuerunt postea, secundum l.emancipatum 7. S.vlt. ff.de Senator. ac l. 2. S. 2. in fin. ff.de Decurion. licet bac opinio valde sit periculosa, respectu illorum, qui nobilitatem suam habentà patre & 240; quoniam conflitutio, anno M DC. facta, tequirit, vt pater & auns semper vixerint more nobilium, nec derogauerine nobilitati suz.)

Si ignobilis, tributis foluendis obnoxus, vxorem nobili stirpe ducat, paterna dignitate & nobilitate mulier excidit : 1. famine 8. (à contratio fenfu) ibi, parentes vero, ff. de Senatorib. Quin & postea, fi ex hoc matrimonio vidua maneat, amillam prædictam nebilitatem viduitatis obtentu relegere Leu repetere non potelt lifilius 22. § vidua 1 . ff. ad municipal. In viduitate quippe sua eundem statum retinet, quem tempore prædicti matrimonii habebat, quod adhuc durare videtur : \$ foluzo, in auth. de nups. ac proindettibutis obnoxia est. Atque ita iudicatum fuit Arresto Gratianopolitano, teste

Paponio lib s.arreft.tit.11.arreit.25.

k) l'estime, anec Chopin sur la coust. d'Aniou, contre Bacquet, au traité des Francs fiefs, b.9. que les lettres de rehabilitation sont necessaires absolument

à la geneilfemme de race, qui est veufue d'vn roturier; pource que fans la grace du Prince elle ne peut rentrer à sa promière condition , qu' elle a perdue en se messant par mariage en une famille roturtere : Loyleau des ordr. d.ch.s. n.10. Notandum elle monet Paponius d. lib. 5. tit. 11. arr. 6. iacturam nobilitatis faclam per matrimonium, cum ignobili contractum, non eam vim habere, vt ad recuperandam amissam nobilitatem sisdem solemnibus opus sit, quibus opus effet in acquirenda primum nobilitate. Nam, vt res ad eum modum amiske facile ad primum statum strum reduct, restituique possunt: ita pariter prædictæ fœminæ, quæ nobilitaris fuæ iacturam matrimonio fecit, facilis via elle debet, & parata, ad eam repetendam & recuperandam : non equidem durante matrimonio., (id enim fieri non potest, nis iptius maritus omnibus solemnibus requisitis in Camera Ratiociniorum nobilitetur) verum tempore viduitatis sux, & post mortem mariti sui ignobilis, diploma Regium, ex maiore Cancellaria, ex motu Principis impetrare potest, venobilitati suæ restituatur, mullis aliis solemnibus requisitis, quam vesese coram Selectis fiffat, & prinilegio nobilitatis vtatur, in folutione tributorum, neque in Camera Ratiociniorum id approbandum est , iuxta regulam iuris, qua in huiusmodi casibus de more obtinet, quaque desum pra est ex e. 1. de pail. lib. 6. puta, ad rem quamcunque reducendam ad primam naturam suam, nullis Iuris solemnibus, quæ alioquin requiruntur, opus esse. Et ita iudicatum fuit arresto Parisiens. Hoc ipsum tamen liberis, quos ex defuncto luo marito suscepit, nequicquam prodest; hi quippe patris conditionem Sequi debent : l.cum legirime 19.ff. de ftatu beminum.

1) Si vidua, quæ matrimonio cum plebeio contracto, nobilitate sua excidit, cum nobili matrimonium repetat, amiliam dignitatem recuperat, & nobilitate sua frui debet, atque adeo àtributis immunis est. Ita ait Bartolus ad l.i. C. de dignis, lub.12. in repetitione; & ad hanc rem textus est in l.mulieres 13.eod.s. à contrario sensu. Et ita iudicatum fuisse Arresto Gratianopoli-

tano, tradit Paponius d.arrefto 26.

m) Nobiles, qui ex agricultura viuunt, in Suevia (provincia Germa niz) vocantur die Sammeten Bauren : Manzius, in patrocen. debitor. decad.

4 quest. 4.n.48.

n) Le labourage ne deroge point à la noblesse, non pas ; comme on essime communement, à cause de l' vtilité, ains d'autant que tel exercice, que faist le Gentilhomme pour for, & fans tirer argent d'autruy, n' est derogeant. Car fi il prend des fermes à labourer , il n'y a doute, qu'il ne deroge , non obstant le ch , exliteru, X. de iur. patron. qui s' entend des fermes à longues années, que nous appellons Rentes, & que les Anglois, dont parlece chapitre, appellent Fermes; ne estant desendu aux nobles de prendre des metairies à toussours , à longues années , ou à vies : peurce qu'en ces baux la Seigneurie veile de la terre est transferée au preneut

premeir i. 1. If, It ages wellig, wel emphyt, petat. De ferre que deformais a Cnill-komme el dir labourer fa terre, e' non cede d'aurry: Loyfean des orté, à cha, e. 10. (Agricultura non derogat nobilitati, non quidem propretea, ve comsumitee, creditur, cum fit humano generivilis, fedideo, cum hacquam acobilitati in diffentationis causa exercet, nee proptetea mercedem ab also accipits nobilitati in detrogat, non oblitation est consistent expirate, extra, si inter dubio nobilitati in detrogat, non oblitatic capitale, extra, si inter dubio nobilitati in detrogat, non oblitatic capitale, extra, si interpretation, quod loquitut é e conductione ad longos annos facta, quamaș-pellamus reditus, ac Angluquorum mentionem facit hoc capitulum, nominant frames. Non enimprohibitum elf Nobilibus, ad longos annos, yel at empus vite conducter predita rutita; quoniam hac locatione in conductament quamanium praditi. 1. If, fager veiligat viet emplus, petatur: ita vi hoc cafu nobilie dicatur colere agrum fluum, non autem, alienum.

o) Siva Genilbomme, peut chre press de paureté, laboure se berieget, per se main, il me faité atte derageam à la nobles : ainsi detide Guido Papes quess. A 29.2. O Tite Liue, an 3, liu. de la premeire detade parlet de grand Capitaine Quintim Cincinnatus, qui après anoir est configuration appelle à la distance en va extrembéssing de la expellèse, soi fair trouve la bourant va chompé quarte instraux: Coquille, fur les constances et Niuermou, sit, de droit d'aimens, est, est en page 204. (Si Nobles fartaills papetrate la boranns, proprissantibus (uos colts agross, nihil hoc aclu derogat nobilitau sur, ve decidit Guido l'apra, aquel, 14.0° 392. Magnum belli ducem, Quincium Cincinnatum, cum post gestium Consultatum, in non leut republica necessitate et al distantam a cectifereux, espectum fuisse arantem quaturo i ugerum agrum, anatoraus l'Lluius lib, 5, e. 2, 6.

P). C'est proprement le gain vil, & fordide, qui derege à la noblesse, quelle le propre est, de viuxe de ses rentes, quoy que es soit de ne point vendre sa pei-

ne, & fon labeur : Loyfeau d.ch.s.n.107.

I laterain dans les dinerfes reglei, qu' il a prescript à ses sessants dans les asserts et au allei, d'et es affette, que celup-là n'est deçue de vuire, qui ne arauaille de se mains. Le peuple ne l'observa pes se seulement, unain erspelle des prescript est moure inquies au torosficie voir de colongement qui nouver au torosficie voir est est prescript qu'en miniment au torosficie d'et colongement pour au torost de colongement pour de seulement al un qui voir et se touver a l'un qui voir et sant de pour le se seulement et un seulement de seulement et un seulement de se seulement et un seulement de 
desflesches; les autres font des petits cousteaux; & le sout se vend bien plus qu'il nevaut, pour fi großier qu'en foit l'ouurage, Celuy-là s'estime bien-beureux, que en peut recouurer pour de l'argent. Ils fondent cefte couftume de tranailler pour piure, non feulement fur les regles de leur Alcoran, mais encores fur ce paffage du Genefe, les precepteurs le leur font apprendre par cœur. En la fueur de ton vifage tumangeras con parte, iusques à ce que tu retournes en terre, de laquelle tu as esté formé. C'est en temps de paix seulement : car en temps de guerre le Prince doit viure aux depens du peuple, pour la deffenfe, ou accroiffement duquel,il porte les armes. Mais qu'en autre temps un Sultan fift feruir à fes delices l'argent, qu'il leue fur le peuple, leur loy , & le couftumier de l'Empire l'imputeroient à crime. Als appellent la taille, & les subfide, Aaram Agemini cani , c'est à dire , le probibé fang du peuple. Et parce que le trauail de leurs mains ne pourroit fournir les frais qu'il faut aleur bouche, pour tenir table digne de leur qualité, ils y adiousent le reuenu de leurs iardins, qui est grand a la verité, & quasiincrojable, &c. A ces tranaux manuels des Empereurs Turcs, il faut adioufter leur religionse couflume de tranailler la terre. Quand ils viennent de leurs Gounernemens à Conflantinople, prendre poffession de l'Empire, ils sont obliges de tenir le manche de la charrue, labourer la terre, & faire quelque feillons. Amurath 111. l'observa aprés le deces de Selim, son pere , lors que venant de Magnesie , où il estoit Gouverneur, il alloit prendre possession de son sceptre, il rencontra vn laboureur emmy les champs, mit pied a terre conduifit la charrue, & fit trou, on quaire feillous, après lesquels il sira de sa pochette une poignée de pieces d'or, & les donna par charité à ce paisan : de plus,il desuestit sa robbe, qui estoit d'un riche drap d'or , fourrée de martes Zebelines, & la luy donna, Außi la loy, qui leur faict obserner cefte cereouonie, est couchée dans les gloses de l'Alcoran, en ces termes: Que l'Empercreur venant al'Empire, & s' acheminant à la ville Imperiale, pour en prendre poffefsion, doit labourer la terre, pour bannir la sterilité de son pais, & y faire venir l'abondance : Baudier en l'histoire generale du Serrail, & de la Cour du grand Seigneur, Empereur des Turcs, lin. 1. chap. 9. pag. 44. 45. & 46. ( Alcoranus inregulis, quas Mahometi affeclis præscripsit, vult, velabori omnes sint dediti, affirmatque, illum, qui manibus fuis non laborat, indignum esse qui viuat vitam. Hanc non populus modo obseruat, sed etiam Imperialis. Turcarum thronus, & qui eum tenent, Sultani, quorum vix vllus reperitur, adnostra vsque tempora, qui non labore manuum suarum sibi parauerit victum. Mahometes II. hortos suos coluit, atque ex fructibus corum, quos vendidit, se sustentanit. Solimanus II. in solitudine sua calceariam exercuit, calceosque à se consutos in foro vendi curauit, ac pretium, quod tulit, impenditinalimenta necessaria. Selimus II. confecit imagunculas crescentis Lunz, quibus religiosi peregrinatores, dum Mecham eunt, ornare solent scipiones suos viatorios. Huius filius, Amurathes, fecit sagittas; alii cultellos:

tellos: omnia vero tam care venduntur, vt pretium longe superet mercem; quoniam fortunatum le quilque putat, qui talia etiam magno acquirit are. Fundamenta huius consuetudinis non solum habent à præceptis Alcorani, fed etiam præceptores eam discipulorum memoriæ inculcant, ex illo loco Genefeose. 3. v.19. In sudore vultus tus manducabu panem suum,vfg, dum renertaru in terram unde formatu es. Sed hoc folum obtinet tempore pacis : nam vbi bellum ingruit Princeps, sumptibus populi exhibert deber, procuius salute, vel vtilitate arma gerit. Extra hunc casum, si Soldanus tributa subditorum impenderet in delicias suas, lege & consuetudine imperii crimen incurreret. Tributa, & subsidia, nominant aaram agemmi cani, id est prohibitum sanguinem populi. Quoniam vero labore manuum tantum sibi parare nequit Imperator, quantum requiritur, ve mensam magnifice instructam habeat pro dignitate qua fulget; huc etiam conferre solet reditus, quos percipit ex hortis suis, qui certe immensi sunt. Ad labores, quos Turcarum Imperatores suis expediunt manibus, referri quoque debet religiosa consuetudo, qua tenentur terram aratro proscindere. Quando ex prouincia, eni prefuerunt, Constantinopolim properant, imperium suscepturi, tenenturin itinere manubrium aratri apprehendere, agrum exarare, atque aliquot porcas ducere. Amurathes III. hoc præceptum observanit; post mortem patrissus Selimi, ex Magnefia, vbi Præfes fuerat, ad imperii gubernacula fe conferens, in agro conspicatus rusticum, descendit equo, & apprehenso aratro, tres, aut quatuor porcas duxit: deinde ex perula tot auteos nummos exprompfit, quot caua tenebat manus, at que benigne ex tribuit dicto ruffico; & exuens togam, ex aureo panno confectam, & pelliceo texto zobelino instructam, eam eidem donauit. Lex, quæ illos ad hoc obligat, relata est in glossas Alcorani hoc tenore: Imperator succedens in Imperium, ac tendens ad metropolim Imperii debet ar atro profeindere agrum , quo serilitatem eistellat, & abundantiam advocet.)

Les plus-grands Seigneurs Allemans font apprendre quelque meffict à leurs enfans, Ce que ie ne mets point icy (inquit Antoine de Mont Chrestien de l'Occonomie politique, liu. 2. p. 22.) pour exemple de deuoir, man pour monfirer, comme ils iugent, que suruenant bannissement, seruitude, ou necessité, ils peuuent tirer de là l'aide, & fouftien de leur vie. (Maximi inter procetes Germania curant liberos suos instruendos in artificio quodam manuario. Quod hic annotate volui, non quasi id fiat ex debito, led vt doceam, ea agi intentione, vt si forte proscribantur, aut capti in bello redigantur in servituté, aut aliud patiantur infortunium, habeant, unde possint fibi de alimentis prospicere.)

s) L'exercice du mestier de la verrerie ne deroge pas à la noblesse, en

France: Beet an 38. plaidoje, pag. 222,

t) Toutesfou il n'astribue pas la noblesse, n'est pas affecte aux nobles comme

comme aucuni pensent: Loyseau d.ch.5.n.106. Pro vero autem hoc habuit & annotauit Antoine de Mont-Chrestien en l'Occonomie politique, p. 118. dicens: Nos Roys ont voulu, que les Gentilibommes seul peusent exercer l'art de verrerie en France.

u) La Nobleffe en la plus-part d'Italie, ne s'esloigne du commerce: mais ce commerce oft par leur aduit fi noble, qu'ils n'estiment nul autre exercice ny maniement fi precieux, ne fi complaifant vniuerfellement à l'homme, que le leur : car il confisse tout en argent; & de vray, les banquiers, ou les Seigneurs d'Italie, qui par deffous main leur fourniffent de groffes , & notables fommes, font les principaux marchands, & a peu de bruit : vne quaife d'efcus vaut plusque toutes les boutiques, & magazius d'yne bonne ville. (Nobiles Italia, maxima ex patte, exercent commercia, eorum autem opinione commercium illud adeo est nobile, ve nullum aliud exercitium boc superer, & generaliter generi humano magis artideat; totum enim pecuniarium est. Certe mensarii, vel potius dynastæ Italia, qui clam illis magnam pecunia vim subministrant, sunt inter mercares primi, & paruo strepitu. Arca pecunia repleta plus valet, quam omnes taberna mercatoria magna alicuius cinitatis.) Pierre de Lancre au tableau de l'inconftance, liu. 4. disc. 4. fol. 436. Contra, mercaturam Nobilitas Germanica nullo seculo exercuit, nisi hoc postremo, quo iam pleraque maiorum præclara instituta in pessimos mores abinetunt, Quamquam ne hodie quidem omnibus per vniuersam Germaniam Nobilibus decorum est id studium, sed iistantum, qui exteris provinciis, circa Rhenum, ac Danubium, Alpesque extermini. Apud reliquos, nobilitatem, vt olim, nunc etiam amittere censetur, qui negotiatione vt re seruili, & liberali, ingenuoque, ac generofo animo minime digna, fele contaminat; Cluuerius lib. 1. de Germ. antiq.c. 18.p.159. Vide me de sure publ.imp. Romanogerm. lib.6.c. 5.n.73. 6 feqq.

\*) I Neapolitan; & i Lombar di, nium cof, finnan più contraria di-Lonobittà, che il fare alcun effertitio mercantite, dal quale dicono douerfi gibummin Nobiti affenere, come da cofa che possa machiare la candidezza della Nobitità. Ai meontro i Venetiami, i Borentini, & i Genuaessi, indisferentamente essecianale mercantini, in modo, bic più mbolit tal vono, sono per i pui mercatanti di maggiori facende: Paruto della perfettione della vita politica, liu 3-p-3; L. (Secundum Neapolitanorum & Lombardorum opinionem, ninhi magis contratium est nobilitati, quam mercatura, à qua abstinendum, vi ab exercitio quo puitas nobilitati macula afficiatur. E contrasio, Veneti, Florentini, & Genuesses, indistenere mercaturam executs, ia y vi nobilissimi inter-

eoldem , maximi fint mercatores.)

)) A Fiorenza l'arte della lana, della fete è viata de più nobili, eon bonore, d'ville loro, d'quelli che conducono le rafcie à l'Indie nuoue, guadagnano cinquanta per tento. (Ats manuaria trachandi lanan, de fericu, apud Florentinos Nobilbus honotem & villitatem parit, & qui ra(ciam ( eft pannigenusez lana delicata factum) ad nouas Indiasmittuni, quinquaginta ec centenis pro lucto habent.) Lancte d. liu. 4.dif. 4.fol. 436. Inter leges Reipubl. Genuvenfis 4.p., ita legitut: Angufis alois, & homanum multivadimi, aeregimis ferilitati companientes, isplae denque ciultiva untiquam more mastre confiderantes, declaramus, artes infra service, isplae denque ciultiva pratudicare nobilitati; arces fatuest ferici, luna. & pannorum, qua vulgus stateviam, stanariam, pannariam, & drapariam vocat. Esdemque ratione artime cam, qua quis merceo omnium rerum, im magna quantitate. & non minuatim vendendis, in successionalismos describes qui lingua materna fondaspieri ed sirgos muntuativa productiva. Dem tamen Nobiles ipsi, neque cus propriu manibus exerceant, neque im aposte car sideant.

En France on tient non feulement pour chofe indique d'vne Nobleffe, mais aussi estre fait acte derogeant au printlege d'icelle lors que l'on en trouve ausun, au lieu de l'eftat de guerre, exercer vn effat mechanique, ou bien fairevn train d'une marchandise, c'est à sçauoir, en acheptant quelques denrées, pour puit aprés les debiter à son profit. ( In Francia mercarura non folum dedecora Nobilitati est, sed etiam quando Nobilis reperitur, in vicem exercitii militaris, tractare artem mechanicam, vel exercere mercaturam, emendo merces, ve easdem reuendat, lucri causa, dicitur derogare nobilitati suz.) Estienne Pafquier.lin.2.des recherch. de la France, ch.15.p. 163. edit. aucta in quarto. Ilidemennent roturiers par leurs vices faineantifes, ou exercises mechaniques, comme lacques Darian , descendu d'illustre famille, qui deuint simple hostelier de la ville d' Aix en Prouence, & yn autre, qui exerçoit publiquement, en vne ville,le meffer de cordonnier, lequel effoit pareillement iffu de fort nobles parens : Charton en Phift.vniu. chap. 105. pag. 733. (Fiunt plebeil ob vitia, so cordiam, aut exercitia mechanica. Sic Iacobus Darianus, illustri familia natus, cauponariam exerquit Aquis Sextiis in Provincia; & alius in civitate alia sutrinam, qui etiam ex fatis nobili genere procteatus erat.),

44) Traquellus de nobilie. (4). 1. n. 6.1 docet, Nobilies libentius turi commorari quam in vrbibus, quod illic fibi Reges effe videantur, dum adorantur à fuis villicis, & aliudid genus rufticis, quibus leges, quas voluntimponunt, præferibunt, iubent, vetant, quod videbitur. In oppidis autem & vrbibus folere habitater mercatotes, aliosque admodum opulentos, quos non adeo fibi obedientes stantumque honoris impetrientes effent habitut, Nam Theophilum. Alexandrinum feribere, Ith. 3, pafe, diuitias in vrbibus.

nobilitati præferti.

bb) Ceux,qui se veulent dire estre à bonnes enseignes nobles, laisent lit villes,pour choisir leurs demeures aux champs, sant à l'oceasion de ce,que la pluorande grande partie de nos soft y sont assu, tesquelt essoit seulement permit possente aux Nobles, de gens situant les armets; qu' aussi pour ce moyen il pensse signe surenir det toutes opinions, qu' on paparoien tautori devens, qu'il partit partiques sont penssent seulement de teur voblesse. Et a biem dure, courte votest is vets qui approchem plun-pris de la militaire en etterpoie paix, est flat champes se se litte proposent plun-pris de la militaire en etterpoie de paix, est flat champes se se litte partie en l'espoient plun et de l'est per de l'est partie en penson de ministration domichium sibbellogunt rott, non solum propetere, quod maxima pars seudorum nottrorum in eius modification sont sibbellogunt en l'est partie par se l'est partie de l'est partie de l'est partie de l'est partie par se l'est partie de l'est partie en l'est partie de l'est partie de l'est partie de l'est partie en l'est partie et l'est partie

cc) Des choses, qui nous sont prouenues de nostre cren, le commerce ne nous en sur oncques desendu : Pasquier d. loc. Hieronym. à Laurentiis decis. 14num. 7.

dd) Si va Gentilbomme, ayant fet terres definiet à pafeage de ôffails, propret à luy, ou det bois pet au passion de gland, & feine, ne trouve à let builter à firme, auce prix raisonable, pourquoyil achepte du befait maigre, pour l'emgraifer n seult bois & pafeages, & les reundre grasife evoqu'il no fait a clè deregeant ambles (: Car la los lies, que c'el la secoletition du fauit de son heite est que manne me se peut parcuoir, & non pau negativient.tum quarretur, mil. [. freus attemm, mi. f. fielle gras, z. ] pecenis f. de servait d'anniel, prad. 1, patromus f. de vert. liberter. & plue expré, in l. de grege f. de fundo instructur. Coquille furit e Coustine foi de vivil d'aimes f. art. 1, p. 3-4. (Si Nobilis pascua sui propries, aut pabula glandiaris, non possitius que voi la devide d'aimes f. art. 1, p. 3-4. (Si Nobilis pascua sui propries, aut pabula glandiaris, non possitius sui propries autoritatius de consideration con committere actum derogantem nobilitati sui. Les mim dicie, sie serio com committere actum derogantem nobilitati sui. Les mim dicie, sie serio celescionem fructuum pradalium, quos alias non peociprete, non autem sie exercite mercateriam &c.).

ee) Les exercices derogeans à la Noblesse, sont ceux de Procureur Possulano, Gresser, Noraire, Sergent, Clerc: Loyseau audics liu. chap.5. nomb.106.

D. Les luges, Adincats, Medecins, & Professeurs des sitentes bieralesne derogent point à la noblesse, qui il von d'ailleurs, ores qu'ils gaignent leurrie parlemojen de leur estat; pource que ce gain (outre qu'il procede du truil de lépris, & non de l'aurage des mains) est plus-tos bonovaires, que merceauire, nec proprie merces est, sed honoratum. 1.1. sp. cui, sid de var. & extraordéguis. Dens ons à samais doute à l'esgard des luges: & quant aux aducats

les Cours souveraines, il y a l'arrest vulgaire de Maistre Anne de Terrieres, Sieur de Chappes, recité par Luc: Et pour ceux des Cours inferieures, Pithounousen rapporte vn arrest du Conseil princ, donné à Paris, le IV. Mars MDXLVII. entre les habitans nobles, & les gens du siers estat de Rennes, par lequel le Roy casse l'impofition faitte fur nobles, exerçans officiers de iudicature, & poftulans pour les parties, & en prenant falsire; & declare, qu'ils ne contrautennent à la nobleffe, & partant ordonne, que ce qu'ils ons payé leur fera rendu. Ce qui ne doit eftre entendu que de ceux, qui postulent comme Aduocats, & non de ceux, qui font office de Procureur, ainsi que font les Aduocars, en plusieurs sieges, suiuant l'ordonnance de Rousellon: Car fans doute, l'Estat de Procureur, mesme en Cour souveraine, est vil, deroge a la noblesse, comme prouue Tiraqueau chap. 30. Loylean d. chap. 5. n. 103. & 109. (Iudices, Aduocati, Medici, & Profestores liberalium artium si aliunde nobiles sint, his exercitiis nobilitati sue nihil derogant, dum exillissibi de victu prospiciunt. Quod enim inde habent (præterquamquod paretur labore ingenii, non opere manuario ) est potius honorarium, quam merces: l. 1. §. si cui 12. ff. de extraordim cognit. De quo, quod ludices attinet, nunquam fuit dubitatum; ac quod concernit Aduocatos suprematum Curiarum, habemus sententiam satis peruulgatam, quam annotauit Lucius. Quod vero tangit Aduocatos Curiacum inferiorum, Pithœus refert sententiam Confilii secreti, latam Lutetiæ zv. Martii, anno MDXLVII. qua Rex improbat & tollit fubfidia nobilibus impotita, qui Iudiciis præfunt, & causas agunt iniudicio, licet salaria accipiant, declaratque his nobilitati non derogari, & iubet propterea, vt quod subsidiorum nomine soluerunt, illis reddatur. Quod tamen fecundum constitutionem Rossillonensem de Aduocaris tantum intelligi debet, non veto de Procuratoribus, aut Adnocatis. qui, et fieri folet in multis iudiciis, procuratorio munere funguntur. Etenim, fine dubio, munus Procuratoris etiam in Curiis supremis provili habetus, & nobilitati minus conneniens eft.)

## CAPUT III.

De copia Nobilium Francia, sut & de eorum prestantia, laude, vituperio, & prinitegiis.

M Agnus Nobilium in Francia est numerus (a), non excessiuus tamen nimium, qui Regno perniciolus estepositi(b). Sunt qui ob strenuitatem (c), ciuilitatem morum (d), consitatem (c), elegantiam (f), variaque alia, Nobilis bilis

biles Franciæ cæterarum nationum nobilitati longe præferant, acinter ipsos, Delphinates (g) laudibus immense mactent. Sunt contra alii (b), qui cos infolentia (i), feritatis (k), iactantiæ (1), leuitatis morum, & actionum, ignorantiæ linguæ Latinæ(m), ac aliorum defectuum accufent. Vellem vtrique obferuaffent monitum illud aureum,ne quid nimis. Sed nec hi folunt, verum ctiam Tiraquellus, & quieum secuti, nimii in recensendis iuribus & prinitegiis (n) Nobilium sunt, & talia confarcinant, quæ lectori rifum facile mouent (0). Ego illa in fcenam figillatim non produco, hoc indicare opera pretium crit, vera Nobilium iura & prinilegia, concernere aptitudinem ad officia (p), beneficia (q), & feuda (r), honorem, exemptionem à tributis, exercitium venandi, & poenarum modum. Sunt autem officia egregia, & varia, qua nobilitatí reservata; vt ex beneficiis Ecclesiasticis nonnuila, que nobilitati dicara. Feuda quoque regulariter, nec non dominia magna, & mediocria. Honoris emblemara funt, præcedentia (s), infignia timbrata (t), galeata (n), foutaque (x), gladius (y), calcaria aurata (7), adesque turriculis ornata (40). Quoniam autem armapro salute Regni ipsi ferunt, immunes sunt à contributionibus pecuniariis (bb), aliisque oneribus, quæ belli causa subcunt plebeii omnes, niti priuilegio speciali gaudeant (ec). Pro exercitio, quod corpus ad militiam aptum renet(dd), Nobilibus permissaest venatio, limitata tamen loco, tempore (ee), feris (ff), atque instrumentis (eg). Poenas quod attinet, non subcunt illas Nobiles indistincte, quas pro delictis plebeii sustinent (bh), vt est fustigatio, suspensio de patibulo, condemnatio ad triremes (ii) &c. fubeunt tamen, vbi delicta enormia, & nobilitati maxime contraria (kk), commiferunt. In cateris etiam hoc illis peculiare est, quod præ plebeiis facillime à Rege gratiam, & veniam delicti obtineant (#), quamquam vbi de irrogandis muldisquaftio eft. durior corum videatur conditio (mm).

Teftes

## Testes & Testimonia.

a) Les Princes mesines sont parmy la Noblesse, & le Roy de France est le premier Geneilhomme de fon Royaume, à dire de François I. Fr. Ranchin com. 2de la descrint. de l'Europe, tilt. Royaume de France, pag. 86. Dans l'estendue de cette Monarchie (Françoise ) il y a plus de cinquante mil Gentilshommes, apres à porfer armes. Car fi l'Eglise Gallicane en sa quadrature confient quarante mil lienes, comme de fait elle les tient, & d'auantage, àne prendre qu' vn Gentelbomme en chacune lieue , vous aures quarante mil Gentilshonemes. On allegue Li-deffus plufieurs deferes, rocs, montagnes, eaux, bon, forests , les landes de Bourdeaux, & autres lieux, qu' on tient inbabitables, te veux qu'il y en ait encore d'auantage : tant y a , que la France eft fi fertile, & bien proportionnee, qu'il ne s'y trouvera gueres deferes, forests, condemines, valées & montagnes , esquelles ne fe troune au long , au pied , ax coin, ou au milieu, quelques maifons de Gentilshommes ; tellement, que de lieue en lieue, ou bien peu s'en faut , il y a famille de Nobleffe. Combien d' endroits aués-vous en France, on en moins d'vne lieue en quadrature, vous erounerés erente, & quarante Gentilshommes, en d'autres plus, en d'autres moins? Telle famille y a , en laquelle on trounera le pere de famille compris, accompagné de quatre, cinq, & fix enfans mastes, tous faifans profesion des armes; tellement, que , qui voudroit à present scauoir som vne telle reduction le nombre des Gentilshommes , & felon l'effendue des confins de l' Eglife Gallicane, on y trouncroit vn plus grand nombre que nous u' auons dit. De la fe void, quelle feroit la flendeur d'vne telle , & fi formidable force, fi elle effoit rangee au pied & rang , qu'elle merite d'eftre mife : Amor du Cabinet du Roy de France liu. z. pag. 187. & feq. (Sub tractu huius Monarchiz (Francicæ) reperiuntur quinquaginta millia Nobilium, qui omnes aptiad arma, & bellum. Etenim fi Ecclesia Gallicana in quadratura sua continet quadragies mille leucas, vt renera continet, imo excedit, polito vnum tantum Nobilem in qualibet reperiri leuca, numerabitis quadraginta milha Nobilium. Obiici quidem potest, dari deserta, rupes, montes, flumina, syluas, nemora, sabulera Burdigalensia, locaque alia inhabitabilia. Sit ita, & fint horum plurima : Francia tamen adeo est fertilis, & ita constituta, vt haud facile dentur defeita, fyluz, &c. valles atque montes, in quibus non reperiatur, in longitudine, in fine, in angulo, aut in medio, manifo alicnius Nobilis, ita veà leuca ad leucam, ant internallo non multum leucam excedente, reperiatur quædam familia Nobilis, Sunt etiam tractus alii in Francia, in quibus minori in spatio, quam quaeragura.

tuta voius leucæ, repetite licet triginta, aut quadraginta Nobiles, in nonnullis plutes, in alia pauciores. Repetite datut familiam, in qua eft paterfamilias, cum quatuos, quinque, aux fex filis, qui omnes ad atran idonei, itax ti, cunchi illi tedigantur in catalogum Nobilium, comprehenforum voque ad confinia Ecclefiz Gallicanæ, maior longe futurus fit numerus, quam quem modo exprefilmus. Vnde coniicere licet, quantum splendotuactobotis adscribi deberet huic Nobilium multitudini, si eo haberetur loco, quem meretur.)

b) Ceux, qui font les mieux entendus en affaires d' Effat, afferment, que le nombre excesif des Nobles en vn Royaume, ou autre Republique, eft pernicieux , & non moins (s'il ne l'est plus ) que l'aneantissement d'iceux; -& difent, la raifon eftre semblable à celle, que l'on allegue des loix , des officiers , & des Medecins prattiquans. A scauoir , que la , où il y a beaucoup de loix, & de legiftes, le peuple y eft renesche, audacieux, desloyal, & chicaneux. Et où l'on void beaucoup de Medecins, cela demonftre, que la gourmandise, l'yurognerie, la luxure, & la paillardise, & autres ex és, d'où viennent les maladies, y font frequens. Ainfi , où il y a quantité superfluë de Nobleffe , ( mesme telle qu' on void en ce temps ) c' est vn certain , & infallible argument de manuaife ambition , & temeraire presomption de foymefine, & anec ce de grande oisineté en un peuple: Loys de Mayerne Tutquet liu. 1. de la Monarchie Aristodemocratique pag. 270. (Quibus negotia status optime præ cæteris funt cognita, affirmant, excessiuum numerum Nobilium regno, aut reipublicæ, esse perniciosum, non minus, (finon magis) quam fi nullus in iildem existat Nobilis. Rationem similem elle dicunt cum illa, que allegatur de legibus, officiis, medicis & admocatis. Scilicet vbi magna reperitur legum, & Jurisconsultorum copia, ibi populus est intolerans disciplinæ, audax, persidus, litigator, captiolus. Vbi multi sunt Medici, ibi viget ingluuies, ebrietas, luxuria, salacitas, aliique excessus multi, vnde nascuntur motbi. Ita, vbi superflua reperitur copia Nobilium, (maxime vt funt hodie) certiffmum est fignum prauz ambitionis, temerariz arrogantiz, ac fimul magni otii.)

c) La Noblesse Françoise a esté de sous temps, pour se valeur, en estonement aux antres Nations. (Nobilitas Francize propeer litenuitatem sum cateris nationibus nunquam non fuit formidabilis.) Proult és commen, sur les constant, du pair de Loudonous, silt. 8. artic., p. 147, Comme il ny a Nobisse au monde plus-brance d'a vallance que celle de França, aussi ny na il pom de plus-bonorée, d'auantagée: Loyseau des ordres chap. 6. n. 8. (Quemadmodum in orbe non existité alsa Nobisse, quæ Francicam superes præsenda animi, & fortitudine; sic nulla darur honotabilos, aux presentes presenda animi, & fortitudine; sic nulla darur honotabilos, aux presentes que se presente presenda animi, & fortitudine; sic nulla darur honotabilos, aux presentes que se presente presenda animi, & fortitudine; sic nulla darur honotabilos, aux presentes que se presente que se pr

melioris conditionis.)

d) Les Gentilshommes de France font honnefles, & gracieux , tafchens d'accorder les queralles les vns des autres. Se supportent fort . C'one touliours la Valeur en telle eftime, qu'ils tiennent à peu de compte toute force d'honneur, autre que celur que a efte acquis par les armes. Et aimeroient mieux mourir que de fouffeir , eftre , cant foit peu , offenfes en leur bouneur. Qui eft caufe, quels pl.s founentle matheur veut , qu'ils fe vont battre, & s'entrequent , pour bien legere occasion, sans considerer l'offense qu'ils commettent envers Dieu , map. prebender les chastimens de lustice. Et sout de mesmes, qu'auciennement les Gaulois, leurs predeceffeurs , fe prefentoient tous nuds atels combats, auffien pareille forte, quand ils fe present aux combats singuliers, les uns contre les aueres, ilsone acconfiume d'ofter leur pourpoine, ou, du moins, le desboutonner, pour monfirer leur venere, & eftomac , tout nud, & faire paroifire, qu'ils us font conneres d'aucunes armes. Ils font curieux des lettres, & d'apprendes toutes fortes de sciences , non pour en tirer proffit , ains pour occuper leur effrit, & n'eftre point vou ignorans. Leurs autres principaux exercises font, de monter à chenal, aller à la chaffe, courir la bague, combattre à la batriere, tirer des armes, danser, jouer à la paulme, entretenir les Dames, & fe visiter les uns les autres : Charron en l'histoire universelle, chap. 62. p. 420 (Nobiles Franciæ sunt ciuiles, acaffabiles, conantur inter se componere iurgia, certant mutuo fanore, ac fortitudinem tanto habent in pretio, vt omnem honorem contemnant, præter illum, qui armis comparatus fuit, maluntque mortem subire quam perferre lædi dignitatem suam; vnds enenire, vt plurimum, folet, vt infortunium eos implicet duellis, ac mutuis cædibus, ob leuem causam, non considerantes peccatum, quod committunt in Deum , nec metuentes gladium iustitiae. Ac, quemadmodum eorum prædecessores Galli, nudi comparebant in duello, ita etiam ipli in eiulmodi congressu deponunt thoracem aut saltem globulis adstrictum resoluunt, ventrem, atque stomachum nudum ostendentes, vt appareat armis eos non tegi. Amant literas, & addiscunt scientias varias, non, vt inde lucrum quærant, sed et ingenium habeatquod agat, ac ne videantur ignorantes. Reliqua corum exercitia potiona funt, palæstrica, equitatio, decursio, venatio, prælium ludicrum inter repagula, ludi gladiatorii vmbratiles, faltatio, lufus pila, connerfatio cum fœminis, atque le mutuo inuilere, & falutare amicos.)

e) Quant à la Noblesse de France, i' essime (inquit Autor tractaux des Estats, Empires, & Principautés du Monde, au dissours de la France, nomb, 13, que la terre n'en porte point de plu vaillante, nu de plus quilles de la courvoise est tellement nie auec les Gentilbommes, que c' est voir principal d'en voir yn mal-gracieux, & peu bonnesse. Et de faits, let estranger.

wiennent apprendre en France , toute forte de gentileste , & n'estiment pas eftre bien cinilifes,s' ils n'y one failt vn voyage, (Quod Nobiles Francia attinet, haud credo orbem alibi exhibere magis strenuos, ac lepidos. Est porro Francia Nobilibus adeo innata comitas, vt prodigii loco habeatur ille, qui in contrarium inclinat. Certe, exteri veniunt in Franciam, vt ibi varias ciuilitates addiscant, & habentur proincultis, si nunquam ibi fuerint.) Encomium, quod de la Noue Francorum Nobilitati dicit, en ses discours politiques, & militaires , au discours 20. pag. m. 509. his constat: Quant à la Noblesse, elle est tres-valeureuse, & courtoise & n'y a Estat en la Chrestiente, on elle soit en si grand nombre. (Nobilitas maxime est strenua, & comis; nec in orbe Christiano vllum est Regnum, aut principatus, vbi tanta eius reperiatur copia, quanta est in Francia.) Sed Polonos Henrico Valesso aliud infinuasse, nempe, ( que la Pologne peut mettre à chenal plusgrand nombre de Gentilshommes , que la France ne peut enroller de gens de pied, de tous les ordres. ) Poloniam maiorem numerum equitum, ex Nobilium classe, in bellum educere posse, quam Franciam pedites, et amsi ex omnibus eos colligat ordinibus; constat ex relatione Scipionis Pleixit. en l'histoire de Henry III. pag. 13.

f) A la verité, il faut confesser, que le François sur tous est plus-conflamment, plus noblement noble , & en degré superieur , que pas vn d'autre Nation, & le plus tendu aux exercices nobles. Et se peut dire, que l'Espagnol, l' Allemand, l'Anglou, & le Portugau, n'y paroiffent du tout point, ny en despense, ny en habits ; si bien que le seul Françon despend, & paroist beaucoup plus, que toutes les autres Nations ensemble, Gc. Le Francois va en Italie, pour apprendre la vereu, & seachant le plaisir, qu' il fait à l'Italien, de luy apporter des commodités , il s' ets va à Rome auec trois fois plus d'argent, que son reuenu ne vaut , pour enrichir l'Italien. Bref , il y va si bonorablement, que l'Italien ne desdaigne de le feruir. Car n'est-ce pas afferuir l'Italien, quand le François l'employe, voire le contraint, de luy enseigner, & mettre a pru tout ce , qu' il scait. ( Vete fateri cogimur , Francogallos ante omnes nationes magis elle constanter & nobiliter nobiles, inque gradu superiori, ac magis exercitiis nobilibus deditos. Dici potest, Hispanos, Germanos, Anglos, Lusitanos, in his omnibus, etiam in impensis, & vestitu, inferiores esse Francis, qui videntur soli in his vincere omnes cæteras nationes, conjunctim confideratas. Francus se confert in Italiam, studio virturis, ac non ignarus quam bene de Italis mereatur, Romam adit, triplo maiori summa pecuniæ instructus, quam eius ferunt reditus, ad locupletandos Italos. Certe, cum tali apparatu accedit, vt Italus illi ad officia promptus sit, & instar famuli, quandoquidem eius opesa viitur, imo eundem quasi cogit, vt omnia quæ nouit reuelet, &

prette

g) Font ainsi que l'escarlate passe en couleur toutes autres teinclures de draps : sans blafiner la Noblesse d'autre region , les Daulphinou sont appelles par tous ceux, qui en ont cognoiffance , l'escarlate des Gentilshommes de France. Ital nobis persuadere vult Autor historia du C. cualier Bajard, chap. 1. p. 1. Flans enunciati etiam meminit Fularion de Cofte tom. 1. part. 4, deseluger & vies des Dames illustres, pag. 747.

b) Catalogum variorum vitiorum Nobilium Francia, fere per linguias provincias, exhibet dicrus Autor du Cabinet du Roy, liu. 2. pag. 307, &

multu fegg:

i) L'infolence des menus Gentilshommes des champs , eft fi grande ( ient parle pas de ceux, qui ont efté nourris en Cour, & notamment des grands) qu'il n'y a mojen de viure en repos auec eux, & eux me mes ne peunent demeurer d'accord, les vns auec les autres : Ce font animaux faunages , ou oifeaux de proje, quin'ont anere exercice, que de courir fin aux plus paifibles, & viure de la substance d'autruy, & en fin de persecuter l'on l'autre : Loyleau des ordress d. chap. 5: num. 69. (Infolentia minorum gentium Nobilium, turi degentium, adeo excessiua est, (non loquor de illis, qui in aula educati, pracipie vero excipio magnates) ve impossibile sir cum illis pacifice viuere; ac ne ipfiinter le quidem concordiam alunt. Sunt animalia fera, aut aues pradatrices, quibus aliud haud est exercitium, quam aggredi mansuetos, ac viuere de alieno ; denique femet mutuo affligere.) La Nobleffe de France eff l'ru des bras du Roy, & vn appuy de l'eftat : mau elle faict bien payer au peuple le feruice, qu'elle faitt ala Couronne, & eft merueilleusement infolente, & rude, à ceux, sur lesquels elle a puissance. Tous les Gentilshommes ne viuent par ainfis man bien la plu part' : Haillan de l'effat, & futces des affaires de France, hu. 2. pag, In. (Nobilitas Francia est brachium Regis, ac fulcrum Regnit fed fatis care populo constant servitia, qua ista Regno exhibet, ac supra modum infolens eft, & grauis, illis, in onos habet potestatem. Non omnes quidem hocagunt, fed major tamen pars. )

k) Les duels sont defendus par les loix diuines , & bumaines , indifferemment à toutes personnes. Touterfou parmy nostre Noblesse de France hoc malum femper, prohibebitur, & femper retinebitur; Er femble que ce foit vn graid de la providence divine, que , comme naturellement les animaux les plusnuifibles s'exterminent par eux mesmes, ainsi en adment il a nostre Noblesse, qui certes eft, comme la plus vaillante, aufi la plus violente, & infelente du monde: Loyleau d. chap. 5. des ordres , n. 87. ( Duella legibus dininis & humanis in differenter omnibus funt prohibita, attamen inter Nobiles Regni Brancia, hoc malum semper prohibebitur, & semper retinebitur. Videtur lloc sane esse à prouidentia diuina, vt, quemadmodum animalia maxime nociua, mutua nece semetipsa tollunt è medio; idem etiam sit studium nostræ Nobilitatis, quæ, vt maxime præ cæterisest strenua; ita etiam omnium

violentissima, intolentissimaque.)

1) La seune Nobleffe de France ne fe plaift qu' à vne espece de mignotifes où elle rend plus preuue de laschete, que de valeur; elle est tellement imbue de, re ne fcar quel, mefpru, que tout son maintien n'eft qu' vn perpetuel desdain. Elle aplus de mountment aux espaules, plus de bricolles aux pieds, plus de fingeries aux mains, & de tournoyemens en la tefte, qu'il n'y a de gouttes d'eau en la Seine. Elle se contrefact, elle fe desquise, elle begage au lieu de parler, elle pantelonne à cheual, & fe comporte, en toutes fes actions, firidiculeufement, qu' vn' peintre ne scauroit auec plus d'artifice esbaucher la figure d'vn fol, que ce paunre' Gentilhomme François en donne de tesmorgnage. Et puis, oyés le discourir, c'est luy qui ne craint perfonne; & n'a iamais appru, de fe faire craindre. C'eff luy' qui bat tour le monde; Gil ignore le moyen de se deffendre. C'est luy qui est bien à cheual; & il ne fcair partenir la bride. C'eff luy qui entretient bien les Dames; & les filles de chambre fe mocquent de fes discours. C'eft luy qui enuic les honneurs; & n'eft enuie de perfonne. Bref, c'eft luy mefme quieft la fable du peuple, l'ordinaire pitié des honnestes gens , & le standale de sa lignee. Va il par la rue, il ne fait pu vne desmarche, qu'il ne regarde en arriere, pour se glorisier en la suitte de ses valets : chasque sou it aura les yeux sur ses souliers, el portera: fa main aucollet de fa chemife: Homme for, & miferable &c. Alexandre de' Pont-Aymery; enl' Academie , ou institution de la Noblesse Françoise , pag. 18. (Iunenis Nobilis Francia certam deliciarum amplectitur speciem, in quaspecimen edit inertiæ potius, quam magnanimitatis, tanto fastidio occupatus, ve toto gestu dedignationem referat; vbique in mimicis pedum manuumque gesticulationibus, scapularum motionibus, capitis vibrationibus, prodigiose frequens. In distimulationem sui se componit, balbutire mavult, quam expedite loqui; equo infidens histrionein agit, atque in omni actione adeo sese prabet ridiculum, vt Apelles aliquis consummatissimi! fatui faciem, atque indolem accuratius repræfentare hand valeat. Vbi narrare incipit, suarum laudum magnus præco, neminem se timere affirmat, qui nulli mortalium timorem vuquam incullit; omnes ferire, qui defenfionis fur modum ignorar; equitare perquam scite, qui adhuc nescit habenis composite vei; gynecæi applansium tenere, qui famularum tisui expositus; alienis honoribus inuidus e aftit, qui nullius inuidia expositus. Sicfabula vulgi est, & bonorura miserano, gentisque suæ offendiculum. In platea deambulans, ad fingulos quos facit gradus, oculos retro, gloriabundus in contemplatione pedifequarum, conficit; modo calceos intuetut, modo indusii collare manibus terri: rotus stolidus & miserabilis.)

110 g

m)Cer-

270

m) Certes, la Nobleffe d'Allemagne, d'Hongrie, de Pologné, d'Angleterre, d'Escosse, & d'autres regions, que les François estiment demy-barbares, excelle pourtant sur la Françoise ence, qu'elle estudie aux bonnes lettres, pour le moins èusques à la cognos ffance de la langueLatine, qui lour est fouvent vtile, quand ce ne feroit que pour conuerfer auec les nations estrangeres. ( Nobilitas Germania, Hungariæ, Poloniæ, Angliæ, Scotiæ, acaliarum nationum, quas Franci pro semibarbaris habent, excellentior in eo ante Franciæ Nobilitatem est, quod bonas addiscat literas, aut saltem linguam Latinam, quæ illi sæpius est vtilis, vel ideo ve cum exteris nationibus possit conuersati. ) Hilarion de Coste tom. 1. des eloges & vies des Roynes, des Princesses & c. part. 2. pag. 334. Scipion du Pleix, tom. 3. de l'bistoire generale de France, pag. 531.n.20. & pag. 809.n.29. Les Poloniu, qui venoient en Ambaffade en France, vers le Duc d'Aniou, ne trouuoient rien de fiestrange és Françou, que l'ignorance de la langue Latine, mesmement en la Nobleffe, (Poloni qui miffi erant legatiin Franciam, ad Ducem Andegauensem, nihil magis mirabantur, quam quod Franci ignorarent loqui latine, etiam ipsi Nobiles.) Et pag. 806. num. 12. de iisdem Polonis annotauit, ( qu'à la reception du Duc d'Aniou , pour leur Roy , ils trouuereut merueilleusement estrange, que les Gentilshommes Françon, qui l'accompagnerent en Pologne, n'entendissent point le Latin; & inferans de là, qu'il y euft encor plus d'ignorance parmi nostre peuple, ils demandoient, quelle sorte de personnes estoient instruites aux bonnes lettres en France? mais entendant que c'eftoient les gens du tiers estat, ils disoient, que c'estoient donc ceux-là. qui auoient la plus-illustre marque de noblesse. Et pour en parler serieusement, (addit de suo Pleixius) qu'est-ce que les hommes ont, qui les face plus approcher de la dininité, que la science, ny qui les rende plus semblables aux befics, que l'ignorance. Ce n'est pas à dire pourrant, que la vraye science consi-, ste en la cognoissance des langues: mais parce, que les sciences out esté escrites en langue Grecque, & Latine, ceux qui entendeut ses langues, ont va grand auantage, pour acquerir la parfaite cognoissance des sciences.) quando Ducem Andegauensem, venientem ad capessenda gubernacula Regni, exceperant, obstupuisse percipientes, Nobiles Francia, qui Regem comitabantur, non callete linguam Latinam. Cumque inde infertent, plebeios maiori adhuc ignorantia laborare, interrogarunt nonnullos, quinam corum essent bonis literis instructi? audientes vero, illos esse, qui sub tertio ordine Statuum continentur, dixetunt, in his ergo resplendere illustrem notam nobilitatis. Ac et serio loquamur, quid quæso est, quo homines propius accedant ad divinitatem, quam scientia; aut quod eos bestiis reddat similes, quam ignorantia? Non quidem hinc concludendum eft, veram scientiam consistere in cognitione linguatum; sed tamen cum scientie lingua Gtæca, ac Latina, perscriptæ sint, it qui harum linguatum

gnari

gnati sunt, facilius cateris peruenire possunt ad persectam scientiarum cognit onem.

n) Les prinileges, franchises, & immunités de Nobles, sont si grands en France, que parmy les autres peuples il n'y a rien tel: Matth. Mareichas des droits honorifiques des Seigneurs es Eglifes, pag. 60.

o) Tiraqueau, & Tierrat (qui n' a faill que le traduire par abregé) cottent plus d' vue vingtaine de fantesques , & ridicu'es droids de Nobieffe,

poire la plus part faux : Loyleau d.chap. g. desordres, n. 69.

p) Les offices affectes à la Noblesse, sont premierement en la maison du Roy tous les Chefs d'office, & beaucoup des offices de compagnie, à sçauotr, ceux des Gentilshommes de la Chambre, de cent Gentilshommes, des Gentilsbommes feruans des Escuyers d'Escurie, des Geneilshommes de la venerie, 👉 fauconnerie , & quelques antres. (vide Loyleau des offices, liu. 4. chap. 3.) Item , toutes les principales charges militaires , foit des places, ou des compagnies, notamment celles des gens de cheual, voire insques aux fimples places des compagnies d'ordonnances. Et quant aux Capitaines de gens de pied, encorles Gentilshommes y font-ils preferés, comme au pareil les Edifts, qui out voulu remetere la nomination des offices de judicature, contiennent, qu'eniceux les Gentilshommes sont preserés aux roturiers : Loyleau des otdres, audist shap, 5. n. 71. (Officia, quæ Nobilitati destinata, sunt in anla illa, quæ dicuntur primaria, aliaque plura, vt Nobilium Cameræ, centum Nobilium, Nobilium seruientium, Equitum stabuli, Nobilium venatoriorum ac aucupatoriorum &c. Item extra aulam, omnia primaria officia bellica, tamin locis munitis, quam in Centuriis, præsettim equitumsimo quiliber locus in centuriis Ordinationum. Et quod centurionatum pedestris militia attinet, ille potius confertur nobili, quam plebeio. Quemadmodum etiam edicta, quæ lata sunt de nominatione ad officia iudicaturæ, volunt, vt in illis nobiles præferantur plebeiis.)

9) Quant eft des benefices, encor que l'ordre Ecclefiastique soit distinct de celus de la Noblesse, si est-ce, qu'il y a plusieurs Eglises Cathedrales, mosmemens plusieurs Abbayes, dont les dignités , voire les simples Chanoinies, & places des religieux, sons affectées aux Gentilsbommes ; mais generalement, les Gentilshommes font fauorisés en l'Eglise, és dispenses, soit de l'auge ou de la pluralité des benefices, soit mesme au temps d'estude, requu pour parueuir aux degrés de Dofleur, on Licencie: Loyleau d. loc. n. 72. (Quod concernit beneficia Ecclefiastica, licet ordo Ecclesiasticus distinctus sir ab ordine Nobilium; nihilo minus multæ reperiuntur Ecclesiæ Cathedrales, & Abbatiæ, in quibus dignitates, imo & fimplices Canonicatus, atque loca religioforum funt destinata Nobilibus. Generaliter vero, nobilium in Ecclesia ante plebeios habetur ratio, in dispensationibus, quæ respicient ætatem, aut pluralitatem

bene-

beneficiorum, aut tempus studiorum, quod requiritur, vt detur accessusas

gradum Doctoris, vel Licentiati.)

r) Finalement, à l'esgard des Seigneuries, on pretend, que les fiefs font affettes de toute anciennete aux Nobles, & que les roturiers n'en font capables autourd'huy, que par dispense, pour laquelle ils payoient au Roy le subside des francs fiefs, Ceft à dire, affettes aux Francs, & Gentilshommes. Quoy que ce foit il eft pray, qu'encor autourd'huy les Gentilshommes font feuls capables des grandes, & mediocres Seigneuries, de forte que le Procureur du Roy, & mesme le Scigneur suzerain , peuvent coutraindre le roturier d'en vuider ses mains, s'il n' en a effé sciemment inuesti par le Roy. Mesmement M. Choppin , fur la coustume d'Anion, nous apprend, qu' es Estats de Bloss, la Nobleffe requist par ses cahiers, que les simples Seigneuries , c'eft à dire , les hautes Instices , & fiefs de Haubert , luy fuffent affettees, al exclusion des roturiers : Loyleau d. chap, 5. n. 73. (Denique quod dominatus attinet, creditur feuda ab omni antiquitate esse addica Nobilibus, & ad illa hodie plebeios non esse idoneos, nisi accedente dispensatione, pro qua soluebant Regi tributum feudorum Francorum, hocest, addictorum Francis, & Nobilibus. Quicquid fit, etiam adhuc hodie Nobiles tantum apti funt tenere magnos & mediocres dominatus, adeo vt. Procurator Regis, & dominus subalternus, possint cogere plebeium, vt de manu dimittat feudum, nisi à Rege, non ignorante conditionem yasalli, de illosit inuestitus. Choppinus ad consuetud. Andeg. nos docet, quod in comitiis Blæsensibus Nobiles petierint declarari, simplices dominatus, id est, altas iustitias, & feuda Lorica, Nobilibus tantum, exclusis plebeiis, competere)

s) Quant à l'honneur appartenant à la Noblesse, comme c'est le vray estet des ordres, de produire vnrang d'honneur, ainsi que leur nom denote, il est bien raisonnable, que la Noblesse, qui hazarde sa vie pour la defense de l'Essat, soit honorce par le peuple, comme sa protectrice : Et partant c'est un droit estably parmy nous, que ceux de l'ordre de Noblesse doinent preceder, & denancer en rang seux du Tiers effat. En quoy il n'y a que deux exceptions, toutes deux concernantes les offices, ayant rang eftably : à fcauoir, en premier lieu, que tous , qui font Magi-Strats, precedent, dans l'estendue de leur pouvoir , les Gentilshommes , à cause du commandement qu'ils ont sur eux. En consequence duquel, tous ceux qui sont residens en leur serritoire, penuent estre dicts leurs subiects insticiables; ajans les Magistrats ponuoir de inger de leurs biens, de leur bonneur, & de leur vie, quand le cas y eschet. En second lieu, ceux, qui tiennent les offices ennoblissans, comme les officiers des Cours souveraines , les Secretaires du Roy , & autres semblables, doinent marcher par tout deuant les fimples Gentilshommes de race, pource que outre qu'ils sont nobles comme eux, ils ont cela de plus qu'eux, d'estre officiers du Roy, & par consequent d'auoir la puissance publique, & vne foudion excellente, que les simples Gentilshommes n'ont pas : Loy leau andict chap. 5. 11. 74. 6 75. (QuanQuantum ad honorem, Nobilibus conuenientem, quoniam verus effectus ordinum est parere gradum dignitatis, vt nomen ipsum indicat, rationiconveniens est, Nobiles, qui vitam suam exponunt periculis pro incolumitate Status, à populo honore affici, cuius funt protectores; unde inter nos iuris elt, quod Nobiles debeant præcedere illos, qui sub tertio comprehenduntur ordine. Cuius duz tantum dantur exceptiones, concernentes officia, quibus certus dignitatis gradus allignatus est. Prima est, omnes, qui Magistratum gerunt, in districtu suo præcedunt Nobiles, propter imperium, quod in illos kabent. Cui consequens est, quod omnes, qui sunt in territorio illo, pollint dici corum fubditi, respectu exercitii iustitia. Magistratus enim habent potestatem iudicandi deillorum bonis, honore atque vita, fecundum diversitatem cafuum. Secunda; qui tenent officia, que nobilitantpossessionem (qualia funt officia Curiarum supremarum, Secretariorum Regis, aliaque fimilia) debent vbique præcedere fimplici nobilitate fanguinis decoratos. Præterquam enim, quod fintæque nobiles ac hi, hoc etiam amplius habent, quod fint officiacii Regis, ac propterea exerceant potestatem publicam, ac officium excellens, quo carent cæteri, qui sola no-

bilitate languinis clari funt.)

t) Les Nobles ont droit de porter armoiries timbrées, fussent-ils gens de ville, & de longue robbe, ennoblis feulement par leurs dignités. (Nobiles habent jus ornandi infignia fua plumatili mufcario galez, licet fint nati ex fanguine plebeio, atque gerant officium togatum, modo tale quod nobilitatem confert polleflori.) Loyfeau d.chap.5.n.76. Constituunt autem alii differentiam inter personas, & easum respectu inter galex conos. Il me semble ridicule, (italego apud Bouchel, en la bibliotheque, ou threfor, du droit François, 10m. 1. pag. 249.) de voir l'armoirie d'vn officier de longue robbe, coiffee d'vn heaume, au lien qu'elle deuroit eftre timbree d'vn bonnet quarré, comme celle des Euesques est timbrée de leur mitre, & celle des Cardinaux de leur chapeau. Car en fin , le timbre eft toufiours compose de l'habillement de tefte , & faut prendre garde, qu'il se refere particulierement à la personne, & non pas à la famille, comme l'armoirie ; ainfi qu'il se collige des armoiries des femmes , qui n' ont point de timbre, fors les lacqs d'amour en cordeliere. (Mihi rifum monet, quando video infignia officiarii togati galea exornata effe,in vicem pilei quadrati; quemadmodum videmus pro galea Episcopis esse mitram, & Cardinalibus pileum. Cette, conus in infignits femper repræfentare debet proprium tegmen capitis illius, cuius infignia exhibentur, non vero familie commune ornamentum. Exempli loco esse possunt insignia mulierum, quibus non impoponitur galea, sed loco illius, amatoria tessera nodi, funiculi modo.)

u) Les fimples Gentilshommes entreprennent de timbrer leurs armoivies, combien que iadu ce fust vn droit de la baute noblesse, ainsi que de la simple nobleffe de porter nues, & faus timbre ; car les roturiers n'en portoient point du sout : Mais maintenant la simple Nobleffe timbre fes armoiries d'un heaume, qui toutesfois ne doit eftre dore, ni ouwert : Car cela doit eftre referue à ceux dela haute Nobleffe, qui l'one doré, comme Cheualiers, & ouvere, comme Capitaines, desquels la vifiere eft leuce, pour auoir l'ail fur leurs Soldats. (Simplici nobilitate condecorati audent infigniis suis addere galeam, quod olim fuit ius peculiare nobilitatis maioris, ficur minoris, infigniis vti fine galea. Plebeis enim vtrisque carebant. Sed hodie simplici nobilitate gaudentes exornant infignia sua galea, que tamen nec deaurata nec aperta esse debet: hoc enim viris maioris nobilitatis referuatum, quorum galea inaurata, tanquam Equitum, & aperta, vt præfectorum militiæ, quorum galeæ speculate tegmen oculorum attollitur, quo facilius oculos coniicere poffint in milites iuos.) Loyleau des ordres, chap. 6. n. 74. 6 75. Alii autem Nobilibus inferioris gradus concedunt infignia sua ornare galeis perforatis, vel clathratis, numero ramen distinctis à superioris ordinis nobilium fenestratis galeis. Alii præterea distinguunt inter nobiles, antiquæ familiæ, & inter illum, qui nouve est nobilis. Aux Roys appartient de porter le heaume au mezal tarré de front à onze grilles; les Ducs à hault fleuron, c'eft à dire, fonuerains en leurs terres, ( ainfi que Lorraine, & Sauoye ) neuf: les autres Ducs, Marquis & Comres, fept; & les hauts Barons, & Cheualiers, cinq; les Gensilshommes, de fi noble maifon qu'ils foyent, ne le doiuent tarrer de front, ains de cofté feulement, à trois grilles, les legitimes à droit , & les baftards à gauche : Andre Fauyn liu 30 Moreau au traitté des armoiries de des premiers officiers de la Couronne. France, chap. 5. pag. 173. ait: Qu' on ne combatte fans vifée à la facon des Andabates, il y a certaines ouvertures, que le Poète Brico appelle fenefires , diffinguces par barreaux, & grilles, dont le plus-grand nombre nous fignifie vne plusgrande dignité. Et d'autant, que le timbre, qui eft de front , en mouffre plus que celuy qui eft de coffé , le timbre de l'Empereur , ou Roy, doit eftre affronté, C' en tous cens, pour marque d'une plenitude de puissance, & monfirer, qu'ils ont l'ail par tout. Encore dit on, qu'ils doinent monfirer, le premier enze barreaux, comme nombre qui excede le nombre mefine, le fecond neuf, le dernier impair. Et ceux des Marquin, & des Comtes, un peu couronnés, n'en monstrent que sept, pour autant d'ouvertures de nostre teste. Ceux des Barons, & Chenaliers , n'en doiuent faire voir que sing, pour les cinq fens de nature. Ceux des Gentilshommes, eron , le dernier impair, & le dernier masle , pour les trou races, dont ils doiuent effre extraits, & pour les trois noms qu'ils portoient anciennement. Les autres barreaux de ses heaumes font cachés, à caufe de la perfectine. Et quant à ceux, qui ne font qu' Escuyers nobles, & les premiers de leur race , els ne doiuent pas feulement affeoir leur timbres en veue de cofté, & à demy-face, comme ces images en pourfil,que les anciens appelloient loufches, dont parle [uuenal :

Et statua meditatur prælia lusca

Mais

Mais n'en doinent auoir que clos & fermés , les vifiere , oreillere & nazat, qu' on appelle ventaille, abbatus, les plattes restrainces, & attachées. Ce qui est, pour monftrer,qu'ils doment plus-toft obeir auce filence, que commander auce bruit, & qu'ils n'ent rien à voir fur les actions d'autruy. Cefte mefine afficte diffinque les timbres des baftards de ceux de legitimes; pource que ceux-la doiuent porter les leurs tournés sur le costé gauche, en signe, & pour marque de bustardise. L'autre difference est, que les Roys pennent vser des timbres d'or , tout ainsi qu'en la bataille ils s'arment des heaumes de mesme, enrichu de pierrerie: Les Ducs, & Comtes,n'en penuent porter que d'argent,ou argentés; & tous les autres doinent estre de fer. (Ne clausis oculis, Andabatarum more, pugnetur, galea habet certas apetturas, quas Poëta Brico appellat fenestras, distinctas in cancellos, & craticulas, quarum maior numerus maiorem denotat dignitatem. Ac quoniam pars galez, que frontem regit, pluces habet, quam parres cetere, ad vtrumque latus, galea Imperatoris aut Regis, non in fronte modo, sed & ad latera, fenestrata esse debet, in signum potestatis, & quod quaque versus circumspiciant. Addunt alii, superiorem partem exhibere debere vindecim cancellos, numerum excedentem numerum, mediam nonem, & inferiorem numerum imparem. Galex Marchionum, & Comitum, paululum coronate exhibent septem cancellos, propter totidem foramina capitis. Baronim, ac Equitum galeæ exhibent quinque cancellos, propter quinque sensus naturales. Nobilium galez habere debent tantum cancellos tres, vltimum imparem, propter tres stirpes, unde nati elle debent, ac propter tria nomina, quibus olim vtebantur. Cæteri cancelli harum galearum non incutrunt in oculos, propter positum opticum. Quod attinet illos, qui tantum sent scutarii nobiles, ac noui homines, hoc est, in quibns corpit illa nobilitas, non tantum galeam in latus spectantem, ac ex parte dimidia se oculis offerentem, (ad exemplum imaginum, quas veteres appellabant luscas, de quibus luuenalit ait, (Sat. 7. v. 128.) Et flatua meditatur pralia lusca)

fedem etiam claufan exhibere debent, ita vi omnes partes, tam qua oculos, quam narestegunt, dependemt, a ca qua ceruicem muninta, aditrida, & colligata appareant, quod innuit, eos potius in filentio obedire, quam etum fiterinti imperare debere, nec illis competere aliorum actiones oculis obfetuate. Ha ce pofitio & exhibitio galear, diffinguit galeas shafardorum à galeis legitime natorum. Bafardorum enim galea ita repræfenanterbenturad latos finfitum fevertant, in fignum defectuantatium. Alio diffetentia in eo-eft, quod Reges vi possint galeis inauratis, codem colore quo in praliis vuntur gemmis exornatis: Duces, ac Comites, non nisi argenceis, aut inargentais; seliqui vero omnes serreis.

x) L'honneur de porter escus, c'est à dire, armes, n'appartient, qu'aux Nobles d'extraction, ou de vacation, & n'y a pas cent ans, que ceux, qui n'estoient de condition noble, effoient punis par des groffes amendes , s'ils s'ingeroient d'en porter : il leur eftoit permis, d'auoir feulement les marques du meflier , & trafic, qu'ils faiforent; vn tailleur des cizeaux &c. Fauyn' au theatre d'honneur, liu. L. chap. 2. pag. 27. (Scuto vti, hoc eft infignia exhibere in fcuti forma, honor eft, qui folis nobilibus, ex familia nobili natis, ac munus nobile exercentibus, competit. Ante centum annos fi plebeius fcuto in infigniis vtebatur, magno mulctabatur are: plebeiis enim tunc folummodo permiffum erat vti lignis artis, aut professionis, quas exercebant; vr fartori forfice,&c.)

Tous les Nobles, fors ceux de longue robbe, one droit de porter l'effee, comme effant l'enfeigne & ornement de Nobleffe : voire la portent en France imques dans le Cabinet du Roy, (comme dit Seiffel en la Monarchieliu. I. ch. 14.) combien que par la conflicution de l' Empereur Lochaire, de pace cenenda , lib. f. feudor. il leur foit defendu de la porter dans le palau des Comtes : Loyfeau audel . hap. 5. n 77. (Omnes Nobiles, exceptis tantum togatis, ius habent gerendi gladium, qui est infigne & ornamentum nobilitatis : & quidem in Francia eo accincta ingrediuntur conclaue Regis, licer constitutione Imperatoris Friderici, (Ita enim legi debet) de pare tenenda, z. Feudor. 27. 5. 25. ad palatium Comitis nullus miles arma ferre debeat, nifi rogatus à Comite. l'

2) Olim quidem calcaria deaurata infigne erant Equitum, & maioris gradus Nobilium, f chofe pourtant, que les fimples Gensilshommes, voite mefines les roturiers, entreprennent auiourd huy fans contredit Loyleau det erdres chap. 6. n. 73.) non minus quam giadio deaurato vei. Qu'vn fauerter (ait le Sieur de la Nouë és discours politiques & militaires, audife. 9. pag.276.) ait fuiniles armes deux ans, il s'estimera digne de porter l'espée dorce, (dont nos grands peres euffent fait quelque difficulte, qu'ils n'euffent acquis Chevalerit) Gen effect il la ceindra, s'il la peut astraper , a tort ou a droit.

44) En France la Nobleffe vie en fes maifons de force tourreles , pour vne marque de leur grandeur , coinme c'eft yne marque d'ignominie de les abatre.

Louys d'Otleans aux ouvert, des Parlemens chap. 23. pag. 25;-

bb) Les Gentilsbommes font exempts des tailles , & toute autre cottifasion personnelle, qui se leue pour la guerre: privilege certes tres-raisonnable, que seux, qui contribuent leur vie pour la defense d' Estat , soient exempts d'y conpribuer leurs biens. (La force de nostre milice consiste, à present, aux Soldats souldoyes, foient nobles, ou roturiers, fans diffinction, & non aux hommes de fief, dont le ban, & arriere-ban eft connertien un leger impoft, que payent aufi bien lesre suriers, que les Nobles, s'ils ne vom en personne a la guerre : Loyleau des Stigneur, chap. g. n. 17. Onera feudorum, que nobilibus data, funt militaria & cum bannum,& retrobannum cogitur, paratam nobiles habere debent opem, iuxta modum prascriptum in feudi tradecione, in constitutione France Francisci I. des flefs , & arriere-fiefs VIII. Ian. MDXXXIX. & fi traditio non exprimat, secundum prouentum; vt qui feudum, vel retrofeudum, habet prouentus annui fexcentarum librarum, aut quingentarum, exhibeat equitem loricatum grauis armatura; fi trecentarum aut quadringentarum, equirem lenis armatura, vel peditem, cum feruo scolperario: si ducentarum, peditem halfatum, armatum, & galeatum: si minus habeat, contribuat cum minori pro rata parte : in conflit. Franc. I. facta apud Blefies XIX, Mart. MDXL. Tholofan.in fintagm.iur.lib-6.cap. 6.n.7.) Comme au pareil , par le mefme subject, les Gentilshommes sont exemps de loger gendarmes, ce qui s'appelle és ansiennes ordonnanses, droill de gifte , & que le droill Romain nomine, hospitis recipiendi necefficatem: t. abbu, ff. de sur. immunit. Loyleau d. chap. s. n. 80-& n.117. vbi att: Il eft bien certain, qu'il n'y apais au monde, où la Nobleffe foit plus auantagee qu' en France: Mais presque par tout ailleurs elle n' est qu' honoraire, n'ayant aucunes franchifes particulières , pource que les tailles n'y font pas ordinaires fur le tiers Eftat feulement, comme en France, ains les subfides s'y leuene indifferemmene fur tout le peuple. (Nobiles immunes funt à triburis, ac omnibus aliis contributionibus personalibus, quæ exiguntur causa belli: Quod prinilegium rationi maxime est conneniens, vt, qui vitam suam pro fainte ac defensione Regni exponunt, immunes sint à contributione pecuniaria. Eadem ex ratione Nobiles immunes funt ab hospitatione militum, que in antiquis constitutionibus nominatur ins hospitu, ac in legibus Romanis, hospitis recipiendi necessitas, &c. Certum est, non dari regionemi toto in orbe, vbi Nobilitas maioribus prætogatiuis dotata fit, quam in Francia. Vbique fere extra Francism tantum est honoraria, fine peculiaribus prinilegiis, quoniam in illis provinciis subsidia non tantum imponuntur ordini plebeio, vt in Francia, sed indifferenter toti populo.)

(5) Dantut, qui à contributionibus quidem funt exempti, sed non Nobiles, exempti dec, non ratione nobilitatis, quam non habent, sed exempti des me fingles printiggés: Loy seau d. chap., n. 48. 67 co. voit tradite. If aut diffinguer bardiment d'aute les Nobles des fimples exempts des tailles par traulers.

dd) Vide fupra lib. 2. cap. 12. lit. mm.

ee) Vide fupra lib. 2, cap. 12. lit. tt.

j) Le de sir de chasse aux bestes, est common à vou Nobles, pour une que se suit en actor de gister en aproble ? respes, que le Seigneur baux institute ne peut ofire empesor de basser en spine, connenable, en rou livex clor de sen différeis, a cusse de la Seigneurre publique, qu'il y a Toute les Nobles aussi en le droit de grenne, c'e en peuteures auns en cueux exerces, pos qu'il a pour quantié de certes, soit peuteures auns en cueux exerces, pos qu'il apon quantié de verte, soit qu'il apon est pour nouvrir leurs lapine, (lus versands bestius, commibus Nobilibus commune est, modo ci exercatantin locis permissis, ac in feras, non provous de la comment de la commen

bitas. (Quanquam dominus altæ iustitæ non potest impediri in exercitio venationum, quod suscipite tempore congruo, in omnibus locis territoris suspense proper potestatem publicam, quam sibi habet.) Omnes quoque Nobiles habent ius septi cuniculatii, suis in terris, modo tantas habeant, vnde. cuniculi se possinte se le se se se suscipitation su proper potest possibilità possibilità possibilità proper del possibilità su su proper su proper del proper

gg) Vide supra d. lib. 2. cap. 12. lit. pp.

ii) Farinacius Prax. Criminel, part. 3. queft. 98.

kk) Excipiuntur delicta repugnantia nobilitati; comme, trabifon, larcin, pariur, faulfet, qui par tan font agranci & augmente par la dignite de perfome, tunc cuim augetu delictum dignitate, gradu, foce imilita, dill ely 2, fl. de re militar. Loyleau d. thap, 5, m. Sc. En France le latin ell el el existera adfaniement of auce grande raifon, pour ce qu'il el fountaire à lefo cieté humaine, & pour ce qu'il procede de vileté de cours, & faincamife; qui fait, que fou Gentilomme el toumaine de fine la calin de d'auor la refle et rambée: Co quille fur les conflumes de Ninermis, chap, 1, artic, 8, pag. 38. Furtum in Franciaextraordimaire punitur, non sipne magna ratione; contrairum quippe el focietati humanz, ac pro causa habet an imum vilem, ac otio dedium. Hinc, quando nobilis comitcus el firsti simplicis, condemnaur ad telim, acchonoratur penna nobilium qua est amputatio capitis.

11) Les Nobles obtienment plus-tolt grace, & remission du Prince , que let

roturiers : Loyleau d. chap. 5. n. 85.

mm) Es peines corporelles les Gentilsbommes sont plus doucement pa nu , mais és autendes , ou peines pecuniaires , ils le doinent estre plus regouveuse ment : Traqueau au chap. 20. n. 120. Ce qui se void souveut és constumes, qui taxent les autondes : Loyleau d. chap. 5, n. 86.

CAPVT

## CAPUT IV.

De gradibus nobilitatis in Regno Francia, & in specie de primo.

N Obilitatis Franciæ tres constituunt gradus (a); in primolunt simpliciter Nobiles, qui appellantur Genistrhommes, & Escuyers; in secundo, qui altioris nobilitatis sunt,& dicuntur Seigneurs & Chenaliers; in tertio illi, qui suprema nobilitatis sunt; nempe Principes sanguinis Regii. Simplex nobilitas (magna ex parte) fanguinem afficit, & transit in posteros, eo effectu, ve quo est antiquior, co habeatur honorabilior. Altior non transit (indistincte) in posteros, in suo potissimum gradu, sed est personalis, quoniam confertuspersona, sit propter eiusdem meritum particulare, vt ordo Equestris; sit propter officium, quod tenet, vel propter dominatum. Atque hæc femper fequitur officium, vt & dominatum. Suprema autem, Principum fanguinis, nobilitas, aliunde non prouenit, quam à familia;at vero, quo recentior, & stipiti propior, eo gradu suo excellentior est. Dicam hoc capite de simplici, & primi gradus nobilitate, de cateris in sequentibus. Gentilhomme componitur ex duobus rectis, vt Grammatici loquntur, nempe ex 12 gentilis (b), & homo. Quoniam autem nominis Gentilis non vna est fignificatio (c), non vna quoque ratio affertur, cur nobilis dictus fuerit gentilis homo. Putantalii ita dictum, ad exemplum Romanorum, apud quos gentilis dicebatur ille, qui natus erat ex familia libera, & ab antiquo ingenua (d). Nonnulli dictum putant eo sensu, quo gentilis sumiturpro co, qui Christianus non est, & alionomine paganus dicitur. Conficiunt autem, Francosà Gallis,qui tunc ipfi Christiani,gentiles appellatos (e), quoniam co tempore, qui Galliam occupabant, & fibi folis adscribebant nobilitatem, pagani, vel gentiles, hoc est, nondum Christiani erant. Alii aliter sentiunt. Esenger, qui latine dick poteft

potest Scutarius, vel Scurator (f), nomen habet ab escu a sud vel ipse miles equestris ferchat (g), vel, quod domino abili inseruiens, in ipsius vium in bello gerebat (h), quem Plautus, in Cassa, no Cassa, a Scutigerulum nominat. Cumque non solum scuti domini sui cura illi incumberet, sed etiam equorum, viu introductum suit, scos, qui apud Reges & Principes equis prassesti, nominare Escuyers, & equilia, Escuries (i). Vnde nonnemo ansam arripuit affirmare, Escuyer dictum esse aquo, quasi esquiarium; quod alii reticiunt. Caterum ipsum omnen postea ab aliis quoque susceptum, tandemque generale, vel commune minoris nobilitatis sactum ess (k). Olim situlus nuble homme, maior etat, quam Escuyer; sed cumillo, temporis tractu, etiam honestiores ciues yterentur, minor esse copit (s).

#### Testes & Testimonia.

a) En France il y a trois degrés de noblesse, à sçaugir, les fimples Nobles, que nous appellons Gentilshommes & Efcuyers; ceux de la baute nobleffe , que nous qualifions Seigneurs, & Cheualiers; & ceux du supreme degré, que nous nominous Princes. Et chacun de ces degrés a fon effett different. Car la fimple nobleffe affecte le fang, o paffe en la posterité, de telle forte, que plus elle est ancienne, plus est bonorable. La hause nobleffe ne paffe point à la posterité, au moins en son degré, ains eft personnelle; eftant deferée à la personne, soit pour son merite particulut, comme la Cheualerie, & celle-la eft vn ordre parfaist, qui perit auec la perfonne, foit à caufe de fon office, ou Seigneurie, & celle-cy fuit perpetuellement l'office, & Seigneurie. Finalement, Principaute ne peut venir que de race, mais elle refide d'une façon opposite à la simple noblesse ; car elle tient rang felon qu'elle est plu resense, & qu'elle approche plus pres de fon sige: Loy feau des ordres, chap. 4. 11.45. (In Francia dantur tres gradus nobilitatis: In primo funt simpliciter Nobiles, quos appellamus nobiles, & acutarios; in secundo illi, qui maiorem habent nobilitatem, quos appellamus Dynastas, & Equites: in tertio reperiuntur illi, qui in supremo nobilitatis gradu versantur, quos appellamus Principes, Hi gradus omnes effectu differunt. Simplex nobilitas attingit fangulnem, atque transfertur in polteritatem, ita,vt quo antiquior, eo ut honorabilior. Maior nobilitas non transit in posteros, saltem in gradu suo; sedelt personalis, quoniam confertur persona, siue, propter particulare meritum, vt Equeftris dignitas, qui eft perfectus ordo, intermoriens cum personat vel propter officium quod suftinet, vel dominatum quem possidet; atque hæc femper fequitur officium, vel dominatum. Denique, Principis dignitas non aliunde, quam à familia prouenit; sed illi adha ret alio ac contrario modo, quam fimplex nobilitas: quo enim est recentior, ac proximior stipiti, eo maior ac (plendidior.)

b) Gentil vient de Gent, (à gente) & comme gent fignifie tantoff fimplement vnerace, & tantoft toute vne nation , auft gentil , fon derinatif, a. plusieurs significations, qui en procedent : Loylean des ordres, audict ch. s. n.2. (Gentilis elt à gente: & ficut gens modo familiam notat, modo nationem : ita derination eius gentilu plores fignificationes habet, quæ inde nascuntut.)

c) Gentiles, id eft, qui funt vnius familia & nominis. Gentiles, inquit Cincius apud Festum, mibi funt qui meo nomine appellantur. In legibus XII. Tabularum fæpius coniunguntur agnati & gentiles; per agnatos intelliguntur sanguine proximiores; per gentiles autem, remotiores, qui folonomine, vix gradu, nostræ familiæ esse cognoscuntur. Cum autem familiæ nomen, ius, & dignitas, illis præ cæteris competeret, qui ex familia ingenua nati, libertinis, aut feruis, nulla fuit gentilitas assignata, vt ex inflitutionibus Caii discimus. Sic Cicero in Topicu, cum Q. Mutio gentiles definit, qui inter fe codem nomine funt, ab ingenuis ortundi, quorum maiorum nemo feruitutem feruinit, qui capite non funt diminuti. Ad quem lo um Boëtius annotat; Gentiles funt, qui eodem nomine inter se funt, vt Bruti, Scipiones : quod fi ferni funt, nulla gentilitas effe poteft; quod fi libertinorum nepotes eodem nomine nuncupentur , gentilitas nulla est, quoniam ab ingenuorum antiquitate gentilitas dicitur. Et en tant que gent , signifie vne Nation , ce qui est a la mode , & trouve beau dans le pais, e,lapp. lle en langue Françoise gentel, & semble qu'il foit prisainfe da. Suetone in Tiberio (c. 68 ) Capillo viebatur pone occiput fibriffiore, vt cernicem etiam obtegeret, quod gentile in eo videbatur. Alia fignificatione Romanis gentiles dicebantur, qui ipforum non suberant imperio : quia nimirum iure gentium viebantur, non ciuili, idest, Romanorum, vt Cniaclus explicat, allegans l. vn. de nupriis gentilium, in C. Theodofiano; vbi gentiles opponuntur Prouincialibus, hoc est, illis, qui inhabitabant prouincias, Romanis subditas. Denique in facris literis, & apud scriptores Chri-Stianos, Gentiles idem funt, quod Ethnici: Loyfeau d. chap. 5. n. 5. 6. 67.

d) Qui ex genere nobiles funt, nolunt se dici nobiles, sed gentiles homines, Gentilshommes, quafi dicant, se gentilitate, seu ex gente sua propria trahere nobilitatem, & illam habere antiquam. Genus est, & familia; & gentilis, ex eadem natione, seu nomine, quorum stemmata longius referuntur,vt nuper nobiles facti dicuntur noui homines. Atque illorum fententia non omnes nobiles sunt gentiles homines, quos vocant Nobiles de nom & d'armes, & d'ancienne ligne, aliis d'ancienne Canalerie, vrin Eothæringia: verum omnes gentiles homines nobiles habentur, quamuis reinfu fint viles, & turp: slimæ vitæ: Tholodanus de Republ. lib. 4, cap. 2, n. 4.

- e) La coniciant e'un moderne n'esp pa sau apparence, qui du, que le man de Gentilibo meu viert de les, que les antiques Frances, ou Frances, qui fut, que le man de Gentilibo meu viert de les, que les antiques Frances, ou Frances, qui especial processe de Contilia, quat sabungue la Giule, a defia chreftenne, e'un quant feut servenu les armeis, e'les Suigneures, auce entirer feantelife e'un mouine, ce-last acuelle, que les Corfisiens, ergie aures du pois, les appelleurs par dedainme isloufe, Gentilia, su Centilibommer: Loy Ceau des serves, chap.4.m. 31. C'elap.5-m. 28. At quist cam facille credulna, victorem à victis fibi contumelos lampositium momen, vietpare volutife, etiam postquam Christianus fabits. Milis veto similius est, Francos hoc nomen accepille, origine, & significatione hamorabili,
- f) Cum circa declinationes imperii Romani, barbaris vndique incumbentibus, præ aliis militibus duo præcipue genera fingulari fortitudinisgloria excellerent, Gentiles nempes & scittarii, Francorum Reges, ad exempla Romanorum, maiestatis æmuli, fortissimos quosque & præclare de patria promeritos milites, honoribus & beneficiis fupra communem fortem itidem eucherent, inde factum, vt emeriti illi Franci fic honorifice à Regibushabiti, & possessionibus aucti, Romanorum gentilibus, & scutariis omnino fimiles, & ipfi Gentiles ac Scutarit, Gentilshommes & Efengers vulgo vocarentur, atque tractutemporis tantum tales milites inter nobiles cenferentur: Lanfius in decade themas per faiuram, concluf. s. Hanc opinionem, quam-& nonnemo alius fouet, reiicit Loyleau d, chap. g. n. g. inquiens ; le ne tronuenulle apparence en la fantafie d' vn moderne, qui veut referer l'originedenot Gentilshomes, & Efcuyers, aux Gentiles & Scutarios, dont eft founent furt mention dans la Rotice, & dans Ammian Mar cedin qui effoient les noms de certaints bandes,on compagnies de Soldats Pretoriens, c'eft à dire, defines à la garde & des fenfe du Pretoire, ou palais d'Empereur, o qui efforent partant fit dispositione Magistri officiorum. (Nullo modo probabile mihi videtur, quod noutrus quidem scriptor originem nostrorum gentilium hominum, & eorum, quos vulgari idiomate Escuyers nominare folemus, referendam fomniat ad gentiles & scutarios, quorum in Notitia & Ammiano Marcellino fapius mentio fit, & qui erant milites quidam pra toriani, hoc est, destinati custodia ac defensioni Prætorii, sine Palatii Imperatorii; & propterea sub dispositione Magistri officiorum.)
- genr de cheurt aiclus de l'Efcu, à l'euro, qui est proprement le boucher der genr de cheual. Seuta (imquis Seruius in o, Emeid, Jiunt equitum, chypei peditum); & Ceuta breniora func, chypei longiores. De figura T. Liuius; hac forma erat l'euti, lummum laius, qua parte pectus, atque humeri regunner.

ad imum cuneatior, mobilitatis caufa. Mais quant aux boucliers des pictons, now appellons les grands, tarques, pource qu'on se tarque derrière; & les peties, rondelles , pource qu'ils font ronds. Et voila la premiere etymologie d' Efinier, pour celny qui portoit vn efcu, ou boucher de cheual, dont, fans doubte font dits en Latin Contarin, feu Contatores , desquels T. Line , Firmique , Vegece , & Suetone, font founcnt mention. Effant certain , qu'en toutes Nations les gens de guerre ont volontiers pru leur nom de leur armure, comme en France nos Lanciers, Archers, Arbalefters, Picquiers, Mousquetaires, & Harquebufiers; Loylean audict ch. c.n., 1. 67 12. (Scutarius dicitur à scuto, quod proprium erat equitatus &cc. Verum quod attinet clypeos pedicum, maiores nos appellamus, rurgues, à verbo targuer, quod fignificat tegere, quoniam eo tegitur miles : minores autemappellamus roudelles, quoniam forme rotunde funt. Et fie habes primam etymologiam scutarii, qui gerebat scutum in equo, vnde sine dubio latine dicti funt scutarii, vel scutatores, de quibus frequens mentio apud Liuium, Firmicum, Vegetium atque Suetonium. Certum enim eft, apud omnes nationes milites nomen accepisse ab armis, quæ tractarunt; vt in Francia lancearii, arcuarii, arbale(tarii, &c...)

b) 11 y agrande apparence, que la vrays & vizinaire etymologie du nom d'Elwyr vient de porter l'efu, man mon lefen, ain celuy de fon Marifre; C'que et vielt Romans nom appennent, que les delex d'a prefent admittent fire les plus-feurs tefnoing des menuès antiquite de noffen atomité de faith. Randers un festiques, un les vielts Romans nom appennent, que les delex d'a prefent admittent fire les plus-feurs tefnoing des menuès antiquites de noffen atom o't de faith. Randers, un festiques, au les vielts antiennes that tres la tines, nù le grand Engrer de Frences fi appelle Ceutife: Loyfeau audit l'ebap, 5, m. 22. (Maxime ell probabile, veram & originatam erymologiam Scuratii inde proue nille, quod gereter (Leutum, fed non fuum, verum domini, fuilleque proprie illos, quos Palautus, in Califant, ald. 2, f. 3, verf, 44.) appellat furage nules ; veluti nos docent antiquoram heroitorum gethorum fabulofi (ctiptores ; quos doctiores nostri feculi agnoscunt pro veris testibus minutularum antiquitatum nostre nationis. Sane Fanchetus, in originibus fau, adductiduo, vel rei antiqua monumenta Latina, in quibus magnus Scuta-rius Francie citutur Scutter?

i) Pource que l'éloyer anoit la charge, non fediennent det armets, mais aufides cheuaux de son maistre, c'est à dire, de tout son equipage, on a appelle thei le koy Princes, Eloyers ceux, qui anoiem soin des thouaux. & leurs establisheds esturies. Ce qui a donné sibiett à quelque moderne, de dire, que l'éloyer plui à ba equo, qual equiarious: enque, à mon adais il a plus derpoinne, su ransourre, que de raison, estant, sant daubte, le terme d'éssinger pur "Prançois én a guerres, à mon adau, plus d'apparente à dire auce Fauchet, en se originat, qu'esser qu'un viell mos François, se soinfast est fable; pur preux

de quoy il rapporte l'article 3. du 18. tilt. de la loy Salique , si quis scirdem cum porcis, scuriam cum animalibus, aut fænile incendent &c. terme que ie n' ay iamais leu ailleurs, & estimerou plue-tost, que ce fust de Francon latinizé, que du pra Latin : Loyleau d. chap. g. n. 28. (Quandoquidem icutarius curam gerebat, non folum armorum, verum etiam equorum domini sui, hoc est, omnum instrumentorum bellicorum, apud Reges & Principes Efeujers appellati fuerunt illi, quorum cuta commendati erant equi, atque equilia, quæ Francis dicuntur efcuries. Hoc permouit nonneminem inter recentiores, vt ftatuetet, nomen Efenger deductum esse ab equo, quasi dicamus equiarium; in quo, er ego quidem arbitror, potius verborum aliqualis conuenientia, quam ratio reperitur, cum fine dubio nomen Escurer fit pure Francicum; nec magis, fecundum meam opinionem, accedendum Faucheto, dum in originibue fcribit , escurie elle antiquam dictionem Francicam, fignificantem, flabulum : pro fundamento adducens areiculum tertium , tituli decimi oftaui, legum Salitarum &c. quem terminum alias nullibi legi, credoque potius, esse latinitatem Francicam, quam pure latinam.)

k) Pource que le nom d'Efcuyer , est entre en vogue , au mojen de tt, que les Gentilshommes d'espée s'en sont titrés , pour se distinguer des Noblet de ville, les menus officiers de la maifon du Roy, à fin d'eftre reputes Gentilsbommes, comme anciennement on n'euft pas receu d'autres , le font presque rous qualifies Escuyers, ainfi que les officiers de l'Escurie. Ainfi ceux, qui fouloient effre appelles Valets trenchans , ont voulte effre qualifies Efinjers trenchans, & les officiers de la cuifine, iadis appelles maiffres queux, fe font dies Escuyers de cuifine , & ainsi des autres : Loyleau audich chap. 5. n. : 1. (Quoniam nomen scutarii inde vsu introductum fuir, qued Nobiles milites ita se appellarent, vt distinguerentur à Nobilibus ciuitatum, minores officiarii domus Regiz, quo haberentur pro nobilibus, (quemadmodum ad hac officia olim alii , quam nobiles non admittebantur) omnes quan se nominarunt scutarios, aque ac fecerunt officiarii stabuli. Sic illi, qui dicebantur famuli cibicida, atque officiarii culina, olim dicti magistri coqui, sibi attribuerunt nomen Scutariorum culinæ, &c. ) Dont on peut colliger, que les Escuyers effoient proprement ceuxe d'entre les Gentilsbommes, qui s'addonnoient au service des plus-grands, & Partant effoient moins effimes , que ceux qui vinoient de leurs rentes. Mais en fin tous les Gentilsbommes des champs ont pris ce nom, resentant la profestion militaire, qui fant donte, est la plue-vraye source de noblesse, afin de fe dislinguer de la noblesse de ville, qui prouient ordinairement des officer, mais ils ont gueres gaigné: Car a la parfin, ces officiers, pour paroifire aufit nobles que les Gentilsbommes de race, ont vourpé ce mesme nom, encor qu'ils n'azent

s' spen i amais porté raque , si esqu': Loyfean audité tabp. s, nomb, 3;.
(Vade collègere lices, Guzratos proprie fuisse illos, înner Nobiles, qui feruiebant viris maiotis mobileans, ac propereta in minori vinebant existimatione quam illi, qui se fuis exhibebant reditubus. Tandem vero omnes'
Nobiles rut habitantes corpetunt viurpate hoc nomen, quod innueret
professionem militarem, vndereuera suam originem traxit nobilitas, quor
diffinguerentur à Nobilibus ciustatis, quorum nobilitas ordinarie oriut ab
ossicias verum non obcinuerune quod intenderunt. Etenim tandem officiarii illi, ve viderentur aque nobiles, acili qui nobili de genere nati, adem sibi nomen attribuerune quamis unuquam feutum gesterinty vel elypeum.)

Les plus-honnestes habitans des villes, ayant de long temps pris couflume, de se qualifier nobles hommes, cela a fait, que ceux d' espée ont desdaigné ce titre, & fe font voulu qualifier Escuyers. Combien que tadu Noble bomme fust plus qu' Escuyer. Car Noble homme estoit le titre de la noblesse de dignité, & mesme de la hause noblesse, comme il se voit souvent dans du Tillet, des Princes du fang , prenans qualité de Nobles hommes. Et Froiffard en plusieurs endroits de son histoire , dit , qu' en telle rencontre , il fut tue tant de Nobles, & tant d'Escuyers, mettant tousiours les Escuyers aprés les Nobles : Loyfeau d. chap: 5. n 21. ( Postquam honestiores ciuiratum incole, iam longo à tempore coeperant fibi attribuere titulum nobilium hominum, Nobiles milites eum auerfati funt, atque voluerunt dici scutarii, licet olim nobilis homo fuerit maioris dignitatis quam feutarius. Nobilis homo enim erat titulus nobilitatis dignioris, ac nobilitatis maioris, vt (a. pius legimus in Tilleto, Principes sanguinis eodem vsos suisse; Frotlardus quoque, in aliquot historiz fuz locis, refert, in hoc, vel illo conflictu occifos fulle tot nobiles homines, & tot fcutarios, hos femper illis postponens, )

### CAPUT V.

De secundo Nobilitatis gradu, &

SEcundum nobilitatis gradum tenent illi, quii vel dignitatis Equettis sunt, vel maiora officia tenent, vel feula dignitatum magnarum (a): scilicer illi, qui non simpliciter nobiles, sed vel Equites dicuntur, vel Dynasta (Seigneurs). Equitis titulus in Gallia attribuitur, vel honoris & dignitatis cuusavel ordinis. Priori medo Equitis titulo gaudent illi, qui officia eminentioris dignitatis, toge vel sightement (b). (Secun-

n n: 3:

dum antiquitatis normam diftinguebantur in Equites armorum. & legum (c). ) Tales funt (d) Officiarii corona, magistrales Officiarii domus Regia, Officiarii Confilii priuati, Prafidentes in Curiis supremis, Gubernatores, & Locum-tenentes Regis in Prouinciis, & maioribus ciuitatibus, aliique nonnulli (e). Quibus ordinis, scilicet militaris, causa titulus Equitis competit, duplici consideratione terminantur. Sunt enimilli, vel ordinis generalis, vel alicuius specialis. Generalis & antiquis temporibus viitatus, non modo à Rege (f), in præmium (g), vel etiam incitamentum (h) actionum heroicarum aliis (i) collatus (k), sed quandoque etiam ab aliis Regi (1), volenti (m), varie tamen, fiue caremonias (n), fiue tempus (o) spectemus. Interalia notari meretur, confque ventum, vt liberos, dum sacra abluerentur aqua, atque ita infantes, dignitate Equeliri condecorarint(p). Speciales ordines Equitum, qui confraternitatem aliquam sapiunt, varii à Regibus Franciæ institutime morantur. Robertus, A. C. MXXII. instituit ordinem Equitum B. Virginis Mariæ (q): cundem autem intermissum aliquandiu, restituit lohannes, A. C. MCCCLI. (r) huius insigne cratstella aurea, quam Equites gerebant, vel in pileo, vel in pallio, vnde & Equites Stellæ appellabantur(s). Symbolum crat; Monstrant Regibus aftra viam. Non multum autem temporis durauit hic ordo, sed, cum nimio Equitum numero laborarer, (Rex quem alii Iohannem (t), alii Carolum VII. (tt) alii Ludouicum XI. (x) volunt) cohortes præfecti vigilum auream stellam pileis confuere iuffit: vnde repente omnes Equites huius ordinis eadem vti desierunt, atque sic ordo cuiluit, & euanuit. Ludonicus IX. autor fuit ordinis de la Coffe de Geneste (y), nec non ordinis de nauire, die d'oultre-mer (7). Ludouicus XI. autor fuit ordinis Equitum S. Michaelis Archangeli (aa), quem protectorem Regni (bb) agnoscebat, A. C. MCCCCLXIX. collare ordinis conchas duplicatas repræfentabat (cc), (quas Francifcus I. postca immutauit ) à quo insigne ordinis dependebat, seilicet imago Archangeli Michaelis, draconem conculcantis (dd): Symbo-

bolum

hun effe dicitut; Immenft tremor Oceani (ee). Numerus Equitum huius ordinis, cui autor varia præferi pfit flatuta, admittit personas triginta sex, & non solum Regis subditos, sed etianx extrancos(f). Henricus III. anno MDLXXIX. inflituit ordinenz Equitum S. Spiritus (22): collare ordinis nonnihil ab Henrieolv.armis militaribus auchum (bb); infigne autem eft crux, cui adharet columba alba, repræsentans Spiritum sanclum. Equites huius, infigne illud gerunt actr egregie pictum, in pallio, & à collo habent tæniam fericam, coloris cœrulei, à qua cademinfignia dependent (ii). Hic ordo, qui inter Regios hodie pracipuus effe videtur, flatutis egregiis ornatus eft (kk):-Præter hos à Regibus introductos ordines, enumerantur criam alii, qui à Principibus Galliæinstituti aliquando fuerunt. Carolo Martello adscribitut ordo de la Genette (ll): Ludouico , velsecundum alios, Carolo, Duci Auresianensi, ordo hystricis (mm): Francisco, Duci Britannia; ordo spica (nn): Ludouico II. Borboniæ Duci, ordo spinæ albæ (00): crescentis Lunæ Renato, Andegauenfi Duci & Regi Sicilia (pp): Montmoranciis ordo canis (qq); & aliis alii (rr).

# Testes & Testimonia.

a) La haute noblesse precede de trou diuerfes sources, à scanoir, de l'ordres des Cheualiers, des grands offices, & des Seigneurs de dignité Mais source ses trois especes se rapportent en sin a mesmes titres de dignité , dont se qualisiens presque indisferemment tous ceux de la haute noblesse; à scauoir, de Cheualiers & de Seis gneurs: Car d'yne part;ceux qui ont les grands offices, & les Seigneuries de d'gni= té, se qualifient Cheualiers en leurs tiltres , aussi bien que ceux , qui ont l'ordre de Chenalerie; & d'autre part les Chenalters, & grands officiers, se qualifient aussi bien Seigneurs, ou Messeigneurs, que ceux qui possedent les grandes Seigneuries; Loylean desordres, chap. 6. n. 11. (Magna nobilitas triplicem habet origiz nem, scilicet ab ordine Equestri, à maioribus officiis, & à dynastiis. Omnes tamen illa tres species denique in titulo dignitatis conueniunt, quo vtiintur; quali indifferenter omnesilli ; qui maiore nobilitate gaudent, nempe in titulo Equitis, ac Domini. Etenim qui maiora tenent officia, aut dynastias, fibi non minus attribuunt titulum Equitis, quam illi, qui funt ordinis Equeftris: Atque Equites, ac maiores officiarii, falutantur domini aut Meffei-¿meurs, æqueacilli, qui possident dynastias.).

b) Comme en noute dignité, il pen 4, qui ne sont que honoraires, & pae sitre se lument, ¿es à dire, qua trònt pae l'orde et de Chracitere à squain, mai entre se lument pen sont pae l'orde et de Chracitere à squain, mai entre la bante novies se la bante novies se la bante novies se la bante sont sont par la vajeun point de haute sogneurs, combien qu'it in Ayeun point de haute sogneurs, combien qu'it in de partie principe de la signification se la combien de la combient de l

c) L'ordre des Cheualiers premierement fut inuenté en faueur de ceux, qui suivoient les armes , comme mesinement l'etymologie du mot nous rendiertains. Toutes foin, tout ainfi comme en la noble ffe, aufi par traicle de temps au fait de la Cheualerie, quelques gens de robbe longue y voulurent avoir part, à l'occafien de leurs dignités & offices. Au moyen de quoy, on fift double diffinction de Cheusliers, Les aucuns effans Cheualiers des armes, & les autres Cheualiers des loix (ou de la lecture, felon Iean de Mchun,en fon Roman de la Roze.) Froiffard au ch.177. liu. 1. de fes biftoires, parle de trou Cheualiers, dont les deux effoient d'armes, & le tiers desloix, Les deux d'armes dit-il, Monfr. Robert de Clermont. Gentil & Noble grandement l'autre, le Seigneur de Conflans : le Cheualier des loix , Monfr. Simon de Bufy. Et à ce propos, Guillaume de Nangy, qui fut presque contemporain de Charles V. dit, que ceftuy de Bufy eftoit Confeiller au grand confeil, (c'eft adire, pour parler comme a prefent, Confeiller au Confeil prine du Roy: Loyleau du droit des offices, liu. 1 chap. 9. n. 17.) & premier President en la Cour de Parlement. Qui fut cause pour laquelle il fut appelle Chenalier des loix : pour autant, que les premiers Presidens se difene par prinilege ancien anoir annexe aleurs offices l'estat de Cheualier : Palquier, lin. 2. des recherch. de la France, chap. 13. fol. 81. lit. g. & h. (Ordo Equitum primum innentus fuit in fauorem corum, quiarmis vacabant, vt ipfius nominis ratio indicat. Verum, quemadmodum de nobilitate, fic etiam, tractu temporis, de dignitate Equitum, nonnulli togatorum participare voluerunt, propter dignitates & officia, quibus præerant; vnde nata eft diftinctio Equitum armorum, ac Equitum legum (aut literarum.) Froffardus lib. 1. hiftor. cap. 177. mentionem facit trium Equitum, quonim duo erant armorum, & tertius legum. Duo illi Equites armorum erants Robertus Claromontanus, maxime Nobilis, & N. dominus de Confluente; Eques autem legum, Dominus Simon de Buffi. Guilhelmus de Nangy, qui fuit fere contemporaneus Caroli V. ait, hunc de Bussi fuille sonfiliarium in Confilio magno, (id eft, venunc loquimur, confiliarium in ConfiConfilio privato Regis) ac primum Præsidem Curiæ Parlamenti, vnde habuit titulum Equitis legum: primi enim Præsides Parlamenti affirmant, sibi antiquo privilegio, fatione officii competere dignitatem Equestrem.)

d) Les offices de la Couronne, les Chefs d'office de la masjon du Roy, sous card de Chefjourd. 6 par configuent les Profilers des Cours founcaines, qui en fant, les Gauserneurs. C Lieutenans du Roy és proninces: Loy fean d.lin, 1.6, 9, 1.8. Officiarii Courons, principes & capita inter officiarios domus Regiz, onnes Confilari confilip primati, 3 confilequenter Prafiles Curiarum fupremarum, qui illius (unt membra, Gubernatores ac Locum-tenentes Regis in prominciis.)

e) Il faut eutore adieusse (à l'entemeration des offices, qui produissent la baste noblesse) les Gouerneurs des prouinces, & bonnes villes, & les Capitaines en Obes, des compagnies d'ordonnauces, retenués en paux, & en guerre, d'entenneurs les leurs lieutenus, selon auxun; sembien que en ne sient offices, ains simples cominisson, permaneute toutes soit ains que nouv vinent. Equi vou accomplumés d'estre reusquées-Loysean des ordre d'eb.c.m.55. (Addi etiam debent numero officiorum, que nobilitant, Gubernatores prouinciarum, ac magnatum civitatum, & Capitane es jemanit militum ordinationum, qui hochabent munus, tam tempore belli quam pacis, nec non, yt nonnulli opinantus, simplices, permanentes sement, yt moris est, & que non objent teuocaris.

f) Vide supra lib. 2 c.7.lit.000.

g) L'ordre de Chevalorise est une qualité à homeur, que les Rois, & autres princes fouver auns, attribuèur à ceux, qu'ils veulent fignaler par defini les autres Gentilhommes les plus preux, & vaillans; Loyfeau d. ch. 6. n. 12. (Ordo Equie Ritis est honor, quem Reges, aut alis (immis Principes, conferunt illis, quos alis nobilibus prelatos volunt et anquam margis stremos.)

b) Nos Roys, qui fur leur premiere arrunée aussine recompense leurs Capitaines, & brance foldate, en fiefs mobies, voyans, a pres vue longue revolution de aunées, que le fonde deleurs liberalitée ffont, pour cer egard, un u a fie (d'autant que toutes les terres de leur Royaume effoient remplies) à daufe ent de trouver reautre façon de recompenfe, non veriablement friche, & opuliente, mu de plus-grand bonneur, que les fiefs. Parquo fist mis ingenieufment par eux, on teurs façe Confeilers, l'ordre de chendeire en aunant. Car, au lieu, ou premierement in recompensation et les prouinces, de la en aunant ils commencerent de les recompifies pour bons, & plance figures, por grandes, of mailobles enfeiles, c'est de faute pour bons, & plance figures de la leur se pour bons, & plance figures de la leur se profinence. Ces accollées depuis le sournement en religion, de un aire que colors, que nos Reysvouleinn fiemendre quelques Gentilbommes, ou braues Soldate, à bien faire le iour d'une bataile, on bien, qu'ill leur vouleign.

vouloient gratifier à l'iffue de vne entreprise, les careffoient d'une accolle, & en ce faifant, aues quelques autres petites ceremonies, ils effoient reputés Cheualiers, ayant par ce moyen, comme s'ils fussent sortis des propres costés du Roy, autant de primanté, & d' avantage dellus le reste de la Noblesse, comme la Nobleffe en son endrois deffus le demeurant du peuple : Estienne Pasquier liu. 2. ch. 13. fol. 81. lit.e. & f. ( Nostri Reges, qui primo strenuos suos milites remunerauerant feudis nobilibus, videntes, multos postannos, sibi non saperesse, unde liberalitatem illam continuare possent (postquam omnia fenda militibus collara essent) alium modum remunerandi inuenerunt, velipli, vel eorum sapientes Consiliarii, non quidem adeo opulentum, & diuitias offerentem, honore tamen ante fenda; qui fuit ordo Equitum. In locum tamen remunerationis, quæ fiebat collatione fundorum, ac magnorum bonorum, secundum numerum prouinciarum, quas bello acquisuerant, coeperunt postea bonos & fideles ministros blanditiis, ac magnis beneuolentiæ fignis excipere, fimulque amplecti. Amplexus illi postea religiose obferuati fuerunt: quando enim Reges incitare voluerunt nobiles, aut milites,ad strenue agendum in pralio, aut post commissam pugnam referre gratiam, eos publice complexi funt, ac intermifcendo exiguas caremonias, cos declararunt Equites. Quo medio, non minus, ac si à Regibus progeniti, nanciscebantur talem honorem, ac gradum, præ cæteris Nobilibus, qualem hi tenebantante populum reliquum.)

i) Les belles seremonies, & magnificences, qui fe faifoient à la creation des Cheualiers, notamment que le Roy mesme prenoit la peine, le plus-souvent, de leur scendre l'espée, furent cause, que non seulemene les simples Gentilshommes, ains aufiles Seigneurs, mefine les Princes, & iusques aux enfans des Rois, voulurent anoir cefte dignité de Cheualerie, estimans, que ce leur estoit non seulement m bonneur, mais außi vn bon presage, & mesme vn engagement à la vaillance, & pronesse , de recenoir l'espée de la main de leur Prince. Ainsi nous voyons dans nes Annales, que le Roy Charlemagne ceignit l'effée à Louys Debonnaire son fils, estant prest d'aller en guerre contre les Auarois ; & que mesme Loys Debonnaire, en fiff autant à Charles le Chauue, son fils, dit Aimon liu g. chap. 17. Pareillement, le Rej S. Lonys fit Cheualier fon fils aune, Philippe 111. & ceftui-cy fes trois enfans, & remarque l'histoire, qu' en tels actes les Roys auvient leur couronnes en teste, & tenoient Cour pleniere, & table onuerte : Loylean d.ch.G.n.zo. (Egregia caremoniz,ac magnificentiz, qua in actu creationis Equitum observabantus, pracipue, quod Rex ipfe fæpius illorum lateri accingebat gladium, causam przbuerunt, vt non folummodo simplici nobilitate exornati, verum etiam Dymastæ, imo & Principes, atque filii Regum ambierint hunc gradum, qui honori fuit, nec non instar obligationis ad fortiter agendum, recipiendo gladium à manu Principis. Ita legimus in Annalibus nostru, à Carolo Magno, in

bellum eunte contra Auares, accinctum fuisse gladio Ludouicum Pium, huncque idem fecille filio fuo Carolo Caluo: Aimon lib. s.chap. 17. Similiter Ludouicus Sanctus filium fuum natu maiorem, Philippum III. creanit Equitem, & hic postea tribus suis filiis eundem contulit ordinem. In historiis annotatum legitur, Reges, hunc actum expedientes, coronam geffille in capite, celebratie tolemnem Curiam, ac tenuille epulares menfas.)

k) Eques nemo nascitur, sed creatur, dum er ordo Equestris conferpar. Scilicet pater, qui Eques, filium non procreat Equitem, vt Nobilis Nobilem: Menochius Confil.126.n.; 6.lib.2.Le Gensilhomme natt, man le Chenalier fe fait Philippe Moreau, au tableau des armoiries de France, ch.7.pag. 206. Combien que les fimples Gentilshommes, & les Princes (du fang) ayent leur qualité par nature, au moins de leur naissance, contre la reigle commune des autres dignités, fieft-ce, quela Cheualerie retient la reigle commune des ordres, d'autant que nul ne naift Cheualier, ains faut que ceft ordre, ou qualité foit actuellement conferée à la personne. Et encor que les Princes (du sang) soient au dessin des Cheualiers, fi est-ce que les Princes ne font pas vrais Cheualiers, s' ils n' ont recent' ordre de Cheualerie; mesmement les enfans des Rou ne naissent pas Cheualiers. (Licet Nobiles, ac Principes (fanguinis) dignitatem fuam à geuitura habeant, contra regulam communem aliarum dignitatum; dignitas tamen Equeffris retinet regulam communem ordinum, quia nemo nascitur Eques, sed opus hic est collatione actuali. Et quamquam Principes (sanguinis) præcedant Equites, non tamen funt veri Equites, nist acceperint ordinem Equitum, imo nec filii Regis nascuntur Equites: Choppin liu. z. de doman. c. 29. Loy seau d. 6h.6.n.33. Ego de iure publico Imperii Romanogermanici, lib.6. cap. 2. n. 8.

Ludovicus XI, cum Rhemis inauguraretur, & Francici imperii babenas susciperet, xvIII. Cal. Sept. anno M CCCC LXI. se fecit creati Equiim à Philippo, Burgundia Duce: Tillet en fon recueil des Roys de France, leurs Couronne & maifon, tit.des Cheualiers de l'ordre du Roy, & effat de Cheualerie, p.m.316. Franciscus I. post prælium Marignianum, xv11. Calend. Octob.anno MDXV. Choppin de doman. Gall. lib.3. tit. 26. n. 13. se fit faire Cheualier par le Capitaine Bayard, qui lus ceignit l'espee : Loyseau d.ch, 6. n. 34. Bodinus de Re-

publitibis.cap.z.pag.815.

m) La dignité Royale comprend en soy toutes dignités, voire toutes dignites procedent d'icelle, ainsi que toute la lumiere du monde procede du Soleil: De forte que ce, qu' aucuus Roys ont voulu estre faits Cheualiers, estoit plustost pour honorer l'ordre de Cheualerie, ou bien la personne de celuy, par les mains duquel ils le receuoient, que pour en auoir eux mesmes vn accroiffement d'honneur. Außi voyons-nous, que par les institucions des ordres partisuliers des Cheualiers, les Princes inflieuteurs d'iceux, ont ordonné, qu'eux, & leurs suctesseurs en leurs Estats, en demeureroient Chefs à perpesuité, lesquels,

paur cest este st. n. our besoing que l'ordre leur soit confert : Loysean d.ab.b.n.yr.
(Dignitas Regia sub se comprehendit omnes dignitaites , quin imo ab illa omnes dignitaites procedunt, quomodo omnis sux à Sole. Hinc, quod Regs
nonnulli voluetunt creari Equites , potius tesercit debet ad sonorem, quem
detulerunt ordini Equitum, aut persona illius, à cuius manuvoluerun etus
sticipere , quam quod inde dignitati Regie aliquid splendoris addictedide
rint. Sic percipimus ex institutis singulorum ordinum, quod Principes autores sibi suisque successories primum, qui debetut capiti, yn le haud opusest ordinem iisdem confersi.)

Collatio Equestris ordinis erat vel folemnis, vel minus folemnis: illa tempore pacis, vel extra bellum; hæc fere peragebatur in expeditione bellica. Illius caremonia erant, (qu' aprés auoir vuille és prieres dans l' Eglife, puis fait faire prieres publiques, & folemnelles, le Roy leur bailloit l'accollee, c'ella dire, felon aucuns , qu'il les frappoit fur les efbaules du plat de fon effée, eux eftans à genoux : ou plus- rost, l'accollec est l'embrafement, que le nonueau Cheualier reçoit de fou Roy, ou Prince founerain, au moyen duquel il est deformait repute fon amy, & fanory.) vt postquam vigiliis & precibus in Ecclesia vacallent, atque preces publica & folemnes acceffiffent, Rexillos complecteretur, id est, secundum nonnullos, dorsum procumbentium in genua, feriret plano gladii, vel fecundum alios, ac veriorem fententiam, amplecteretur Candidatum Equitem; quo facto eum recipiebat in numerum amicorum, ac gratioforum : Loyfeau d.ch.6.n.14.6 15.6 n.20. vbi ait: Nos Cheualiercont encor emprunté des Empereurs Romains une ceremonie notable, à scanoir, que le Prince, en leur buillant l'ordre de Cheualerie, leur donne, & ceint l'effice, dat eis cingulum militare, seu baltheum, que nous appellons proprement bandrier. Et pource qu'en France (pergit loqui Loyleau n. 29. ) non feulement les foldats enroolles, mais aufi les fimples Gentilshommes, comme foldats nes, & naturellement deffines à la guerre, ont droit de porter l'effer en tout temps, & par tout, voireinsques dans le cabinet du Roy, il a fallu bailler aux Chenaliers, qui one vn degre de dignité pardessus les fimples Gentilshommes, une enseigne, ou remarque, plu-particuliere de leur dignite, qui est d'auoir les efperons dorés, & cout autre barnou, on esquipage de cheual ; ce que n'effoit anciennement permis de porter, qu'aux feuls Cheualiers, comme Boureiller a bien remarque, & aprés lug du Tillet. & c'eff pourquoy aucuns de nos modernes eferiuains appellent les Cheualiers Equites auratos. (Nostri Equites, ad exemplum Romanorum, accipiunt à Regeensem &ccingulum militare, seu baltheum, quem nos appellamus baudrier. Cuoniam autem in Francia, non folum milites relati in numeros, sed etiam fimplici nobilitate gaudentes , tamquam milites nati, & naturaliter ad bellum destinati, habent ius gestandi gladium, omni tempore, ac vbique locorum,ne quidem excepto conclaui Regis ; necessarium fuit Equitibus tamquam tamquam in maiori dignitate constitutis, dare aliam notam particularem, qua distinguerentur à simpliciter nobilibus ; nempe potestatem vtendi calcaribus deautatis, atque etiam omni alio ornatu equi deautato; quod olim peculiare fuit Equitibus, vt Butelerius, & post eum Tilletus observauit : atque hinc nonnulli ex modernis scriptoribus nostris cos nominant Equites auratos.)

o) Ausi estoit ce l'ancienne façon de faire les Cheualiers , soit deuant rne bataille, ou vn affaut , afin d'encourager les braues Gentilshom mes de s'y porter vaillamment : foit après la bataille, ou prife de la place, pour recompenfer ceux, qui y auoient bien faich. Dont il y a vn bel exemple dans Monstrelet au 155. chap, du s. vol. & dans Froiffart, liu. 1. où il fait le compte des Cheualiers de Lievre. Les armées des Roys Philippes de Valois, & Edouard tiers, d'Angleterre, estans proches pour combattre, à la journée assignée, entre Vironfosse, & la Flamenguerie , un lieure paffa chemin deuant le camp des Françon , dont fut failte one buce, G grand cry: les derniers qui l'ouirent, pensans que ce fust le commencement de la bataille, se disposerent à faicts d'armes : aucuns Escuyers de bonne volonze requirent , & eurent Cheualerie. Mais parce que lesdises armees ne combattirent, & ledit Roy Edouard se retira, ils furent tousiours depuis appellés les Cheualiers du Lieure. (Antiqua consuetudine Equites creabantur, aut ante prælium, vel oppugnationem, quo strenui nobiles incitarentur ad rem fortiter gerendam ; aut post prælium, vel expugnatam vibem, in remunerationem præstitæ operæ. Exemplum elegans habetur apud Monstreletum, vol.1, cap.155, ac Frosfardum lib. 1, vbi mentionem facit Equirum lepotis. Cum exercitus Regis Francia, Philippi Valessi, acaltera: ex parte Edoardi III. Regis Anglia, parati effent ad prælimm, in loco condicto, legorem ante aciem Francorum currere contigit, vnde inconditus elamor exortus : Huncilli, qui in vitimis erant ordinibus, percipientes, fignum prælii dari rebantur, atque ideo arma proferebant, ituri in hostem : nonnulli autem Scutarii animo fortuer dimicandi cum petiissent creari Equites, voti compotes fact: funt. Quoniam vero non commissium fuit prælium. Edoardo illud declinante, dicti Equites postea semper appellati fuerunt Equires leporis.) Tillet au recueil des Roys de France &c. tilt. des cheualiers &c. pag. 319.

P) Theodorus Godofredus, au Ceremonial de France, pag. 275. describens solemnitatem baptismatis Francisci, filii primogeniti Henrici, Delphini Viennensis, anno MD XLIII, qui erat primogenitus Francisci I. addir. En cet ordre fut portele Seigneur Duc (baptilandus) en la chapelle de Fontaimbleau, pour estre baptisé, la où se tronua le Roy. (Franciscus I.) lequel auant que proceder audit baptesme , fit icelui Monseigneur le Duc , Cheualier. Non autem folum hoc femel, & hac tantum vice factum, fed fapius fuille,

00' 4

(vel à Regeiplo, vel alio maioris Ordinis officiario . vide Phil. Labbé tomas del alliance Chronologique, au meslange curieux, chap. dernier §. 25. p. 692.) innuit Pontus Heuterus, in prefat. genealog. pracipuar. aliquot è Gallia Francica, & Belgica , familiar. vbi ait; Tandem co licentia est peruentum , ve liberes primum natos, dum facra ablucrentur aqua dignitate Equestri condecorarent.

Vide Fanyn au theatre d'honneur, liu.3. pag. 568.

r) Le Roy lean institua, ent' an M. CCC LI. L'ordre des Chengliers de la Vierge Marie, au chasteau S. Ouen, prés Paru, maintenant appellé Clichy. Et pource qu'ils portoient une effoile en leurs chaperons, puis en leurs manteaux, apres!' vfage des chaperons abely, on les appella Cheualiers de l' Effoile: Loylean d. ch. G. n. 13. (Iohannes Rey instituitanno M CCC Li. ordinem Equitum B. Virginis Maria, in Castro S. Dueni, non proculà Lutetia sito, nunc appellato Clichy; ac quoniam in capitiis, ac deinde his ab viu remotis, in palliis, gerebant stellam, nominabantur Equites Stellæ.) Verum Fauyn 4.Lpag. 773.docet, huncordinem antea institutum, postea à Iohanne restitutum fuisse. Cet ordre de l'estoile intermis par les guerres, & pertes des batailles contre les ennemin de la Couronne, du temps de Philippes de Valou, fut remis sus par le Roy leag. Adde pag. 574. & Charron, en l' histoire rusuerf. chap. 140. pag. 1041.

s) Megiler von dem drenfachen Muterfland / part. 1. cap. 12, ex quo

ego, de iure publ.d.lib.G.cap. 2,11.39,

Chacuns' estimant digne de cet honneur, le Roy Tean fe vid tant imporzune de le donner , qu' à la Cour on ne voyois que Cheualiers de l'ordre : de quo luy-mesme, qui en auoit esté l'inventeur, se trouva scandalisé, voyant avoirezposé à l'ambition ce, qu'il auoit destiné au merite. Donc pour le faire bair, il ordonna, que de la en auant les Sergens de Paris (aucuns disent les Archers du guet ) porteroient , sur le haut de l'estomach , & derriere sur le dos, vue estoile, pour ce estre recognus. Alors tous les Gentilshommes, qui portoient l'estoi-Le pour marque d'honneur , & de vereu , la laifferent , & ainfi s'escoula : Du Haillan, liu. 3. de l'eftat , & fucces des affaires de France , pag. 462. Verum errace illos affirmat Fauyn d. l. pag. 574. O 577. qui hunc ordinem à Iohanne immutatum, à Carolo V. vel VII. abolitum, scribunt.

u) Prudenter Carolus VII. Rex, qui cum Equestrem ordinem calamitofissimis Reip. temporibus cum indiguissimis communicatum, prece vel pretio fuille, nec fine graui contumelia extorqueri posle, intelligeret (erat autem ordinis insigne aurea stella pileo innexa) cohortes Præfecti vigihim auteam stellam pileis consuere instit. Quo edicto repente omnes Equites aureas stellas de pileis detraxerunt: Bodin.de Republ.lib.s.cap.4.pug 854.

x) Louys XI. pour ennoblir son ordre, par l'ancantissement du precedent, donna la marque de l' Efloile au Cheualier du guet de Paru, & à ses Arcbers la

Loyfeau d. ch. 6. 11.44.

7) Vide Fauyn d.lib.3 . p.581. 2) Vide eundem Fauyn d.l.3.p.591.

aa) Pierre Matthieu en! biftoire de Loujs XI, liu. 5. n. 4. pag. 217. &

fegg. bb) Louys XI. introduisst dés le premier iour d' Aoust M CCCC LIX. vn ordre de Chenaliers, par forme de confrairie, leur donnant pour patron S. Mishel : induit specialement ce faire, parce qu'il estimoit, que S. Michel auoit esté le principal protecteur de la France, pendant les guerres des Anglois. Car leanne la Pucelle (du pretexte de laquelle s' estoit grandement aide le Roy Charles VII. pour le reconurement de (es terres) publiois en tous lieux, qu'elle auore propos, & communication de conseil, toutes les nuitts, auec S. Michel; tellement que Louys XI. estimant que le plus-grand ennemy, qu' eussent eu les Anglow, c'effoit ce grand Saint , lequel mesmement n' avoit laige venir en leur subiection le lieu, où de tout temps, & d'anciennesé on luy a dedié un temple, qui est le mont S. Michel, voulust dresser ceste confrairie, quasi pour eternet prophée & commemoration des victoires, que son pere avoit obtenue sur les anciens ennemu de la France : Eftienne Pasquier ,d.liu. 2. des recherches de la France, ch.13. fol. 82. lit. e. (Ludouicus XI. instituit Calend. Augusti, anno M CCCC LXIX. ordinem Equitum, in forma confraternitatis, illis affignans pro patrono S. Michaelem : quoniam hunc Archangelum primarium defenforem Franciæ fuisse arbitrabatur in bellis contra Anglos gestis. Iohanna enim Virgo, cuius opera Carolus VII. maxime vius fuit in recuperandis vibibus ab Anglo occupatis, vbique vulgauerat, sele nocturna colloquia & communicationem confiliorum cum S. Michaele habere-Vnde Ludouicus, putans, S. Michaelem maximum Anglorum hostem, cumprimis obstitisse, quo minus locum, vbi ab antiquo, eius nomini templum ædificatum fuit, caperent, in monte Michaelis, voluit instituere hanc confraternitatem, vice perpetui trophæi, ac commemorationis victotiarum, quas pater eius reportauerat ab antiquis Franciæ hostibus.)

c) Le collier fue d'or, faitl à coquilles doubles, afifeit nue fur l'autre, c) laftes de lacqué for à fort d'or, fur chaincetes, ou mailles, de meime. Mais le Ry François le nifeaure du Sainti, dont il protroit le nous, changes ce chainteire en cardelivers, comme ou le void à prefent. Au base il attachée la figure de S. Michel armé, furmantant. G'hudant eux prede vr Diable. Ce font routet marques de vyllaires obtenuée par l'inflituiteur fur let anglois, par ley vaineus, flue par le armes celeftes, que par le fountaines. Car ou trouue, que ce S. archange apparut d'autre fois combattant paur les François. Les coquilles font le dépoitible de ce autre vidoiret fur let anglois, qué fe difeir Rois de le mer. C'ell à l'imitation des peleminguis vontant de marte leur veux, d'offrandes à S. Michel, dont le temple til baff fur von baut rocher, fur let affe de Bretaigne, fe changen de coquilles.

Ette Ray prenant plaiftr de furtel tomefun fur appellé Pelerindes, latquet parla Effatunits: Moreau, au tableau det armorires de France, chap. 7, pag. 267, Collare fuit ex auto , repracentants conchas duplicatas, aut collégats funculo ferico, exotnato auto, fupra catenulis autreis. Verum Rex Franceus I, in fauorem Sandh; cuius verbauru nomine, mucinit illas carenuls in funiculos , vt hodie videre licet. Inde dependet imago S. Michaels armati, pedibus conculcantis diabolum. Signa hage funt videntum, quas ordinits infituuoro obtinuit contra Angelos, mogis armis celethus, quam humanis. Legitut enim hunc Archangelum aliquando apparufe pugnantem pro Francis. Conchæ denotant fpolis detraca Anglis, quid dicunt Reges maris. Factum hoceft ad imitationem religioforum preginatorum, qui viti exolinendi voti causa donaria sua S. Michaeliofetunt ca sustemplu madificatum est si içun pareturum saum ad litus Britannicum se oneant conchis. Laque cum idem facete amaret Rexiste, ab Hispans percerunator S. lacoba appelatus sfuit.)

dd) Megifer d.17.cap.8. pag.37.

ee) Vide me de iure publ.d.lib.6.c.2.m.33.inptimis vero Fauyn authie-

re d'honneur,liu. 3 pag. 616. 6 fegq.

ff) Parecquil, a vn.entre les status de cet ordre, que chacun chaudin ope la messe tenent la confesion d'Augnte, se exus da decepte testio ordre, si to sent Duc en Saxe, tenent la confesion d'Augnte, se exus da decepte testio ordre, si to ses et en est testion ne sus tenent la confesion que la ligion ne sus tenent se en exus et est ligion ne sus tenents est en en est en en est la confesion de la

gg) Henry III. grand introceur, & amateur de nouvelles cerunsus influtus torder, & mitte du S. Effrit, en foutenance de ce, qu'a aissur l'est excepte d'aux et per l'en apper fait Roy. (Henricus MI. magnus intenore & anatonourum rituum, influtuit ordinem & militiam S. Spiritus; un eccodationeme ins, quod die fefto Petrecoftes erat natas & factus Rex ?). Loylead. ch. &.m.4; Apud nos, Rex (ferbit Thuanus bifor.lb.68.adann.criotxxxx) quo erat ingenio, evetera fattidiens, & condamun return fempe copolas. obiolicfente conchyliato ordine, o bo communicatium promificus indiguis hominibus, iam à multo tempore hunc precipium nobilitati; & militatium, acinomine S. Spiritus nuncupatum, folemni luftratione celebratic Centenatio numeto abfoliutum collegium, in eo comprehenfis Regeoide nis principe, quaturo Cardinabbas, quature Antifitibus Ecclefialitics and

eno Eleemolynario, Cancellario, Prafecto caremoniarum, magno Thefaurario, Graphiario, Feciali, oftiario Commendatorum nomine dicti Equites, quod ab initio inflituillet Rex, ex opimioribus comobiis detractis ampliffimis vectigalibus, commendas ad Hispaniensium exemplum creare. contilio ante quadriennium à Cardinale Lotharingo, flatim atque in Regnum venit, sumpto, qui ea spe id consilii Regi dederat, sicuti iactabatur, vt cum opimiora Regni, quæ vocant beneficia. Regum liberalitate possiderer, ea veluti familia lua propria per commendes faceret, idq; illi ante mortem à facro ordine, & ab amicis per literas exptobratum fuerat. Postea eo mortuo , Rex apud Pontificem crebto per Oratores suos egit , vt concbiorum bona, commendis illis, autoritate fua interpofita, attribui pateretur: nam eum ordinem ad religionis Catholica, Apostolica, Romana amplificationem, & sectarii veneni exstirpationem, institutum esse; idque Equitum præcipuum iusuirandum effe: quod, cum reclamante facro ordine, impetrare non potuillet, nomen millo minus manfit, & Equites S. Spiritus Commendatores, statutis de eo ordine Decembri proximo promulgatis, appelhti funt: vt ex eo, quid Regi ab initio confilii fuerit, posteris constet, videantque, accaueant, qui post nos erunt, ne, quod ab ipso tunc frustra tentatum elt, sub successoribus eius exitum aliquando sortiatur.

bh) Henry 111. donna à ces Chenaliers vn collier d'or , faist à chiffres , & fleurs de lis, auec flammes de feu , foustenant vne croix de Malthe , chargee d' vne colombe en esmail blanc; symbole du S. Esprit, qui apparut au monde en forme de colombe, & en langues de feu. Parmy ces chiffres nostre Roy Henry IV. a mesté des beaumes, tymbres & trophées d'armes, dont naissent des flammes, & bouillons de feu pour marque de ses batailles & victoires : Moreau d. ir. pag. 269. (Henricus III. dedit his Equitibus collare aureum, compositum ex notis, ac floribus liliorum, nec non flammis igneis, fustinens crucem Melitensem; cui addita columba in albo pigmento metallico, symbolum Spiritus fancti, qui apparuit in forma columbæ, ac in linguis flammeis. Notis illis Rex noster Henricus IV. superaddidit galeas & arma, ex quibus nascuntur flamma, & globi ignei, quibus designate voluit pralia, & victo-

tias fuas.)

Ces Choualiers, outre la marque de leur ordre, qu'ils portent sur leurs manteaux, en portent encor une autre, pendue au colàun ruban de tafe-La bleu : Loyfcau d.ch. 6. n. 45. Et n'est oublier , que les Prelats , & personnes Ecclesiastiques, est ins admis à cet ordre militaire, ils n'entourent leurs armoiriet du grand collier d'or, comme les autres, mais seulement d'vuruban de Lafetat bleu celeffe, que tous les Chenaliers portent ordinairement : Moteru d. P42.269. (Equites ifti , præter inligne otdinis , quod in palliis gerunt, aliud quoque habent, dependens à collo, alligatum tenie multitui feri.i. coloExc.Rop prenant plaify de favel emplor, for a ppellé Pelevindes. Latquest, parla Efigands: Moreau, au tableau des armoires de Erante. chap. 7; pag. 267. (Collare fuir ex auto), tepraceintans conchas duplicatas, aut colligats foniculo ferico, exotato auto, fupra catenulis auteis. Vetum Rex Francicus. Li nfauorem Sanchi, cuitos vebetur nomine, mutaiti illas carenuls in funiculos, vt hadie videre licet. Inde dependet imago S. Michaelis armati, pedibus conculcantis diabolum. Signa hace funt vidoriatum, quao ordinis inditutor obtinuit contra Angelos, mogis armis coelelbus quam humanis. Legitut enim hune Archangelum aliquando apparulfe pignantem pro Francis. Conche denotant fpolia detrach Anglis, qui diciunt Reges maris. Factum hoceft ad imitationem religioforum preginatorum, qui vbi exoluendi voti caufa dunaria fua S. Michaeli offecun, qui un semplu mardificatum eff fiipra preruptum faxum ad litus Britannicum, fe onetant conchis. Itaque cum idem facereamatet Rexifte, ab Hifpanis peregituaro S. Jacobi appellarus fuit.)

dd) Megifer d.tr.cap.8. pag.27.

ee) Vide me de sure publ. d.lib.6.c. 2. n. 33. inprimis vero Fauyn au thestre d'honneur, liu. 3 pag. 61 6. & fegg.

Parce qu'il) a vnentre les status de cet ordre, que chacim Cheudier op la misse condeta ions, le ieune Due en Saxe, tenant la conssisua d'auguste se excussa d'aucepte le die ordre, à lu offere par le Nop Heury ILC combin que se l'igion ne sus le ieune conditate de l'entre de la constitue de l'entre l'igion ne sus la constitue qu'il bet horum Equitum quotide a distinction Misse, inino Dux Saxonia, qui erat consessionis Augustana, noluit acceptare hune ordinem oblatum ab Rege Henticoll. as licet sequeceur teligionem haud bonam, ce-cusaito tamen. & intentioi illa laudata suit, quod nollet se si presidente.

gs) Henry III. grand intenseur. C amateur de nouvelle ceremonia influta le ordre, c milite du S. Ejrit, en fonuenance de ce, qui au iour de l'arteofect aum eft nay. C fait Roy. (Henricus III. magnus inuentor & amato nouveum tituum, influtuit ordinem & militiam S. Spiritus, in recordatoneme ius, quod die felto Pentecoftes eta nausa & fachus Rex.) Loyfead. 6.6.3.43.43. Apud nos. Rex(fcribit Thuanus biflor.lib.68.adann.c.1010xxIx) quo eratingenio, vetera faltidiens, & nonarum tetum femper cupidus obfoleficente conchyliato ordine, ob communicatum promiteu indigus hominibus siam à multo tempore hune praccipium nobilitati, & militaribus metits, honorem debitum, noum Equitum collegium à fentituctum, acnomine S. Spiritus nuncupatum, folemni luftratione celebratis. Centenario numero abfolutum collegium, in eo comprehenfis. Regoninis principe, quatuor Cardinalbus, quature Apultitubus Ecclefialites, mis

gno Eleemolynario, Cancellario, Præfecto cæremoniarum, magno Thefaurario, Graphiario, Feciali, oftiario Commendatorum nomine dichi Equites, quod ab initio inflituillet Rex, ex opimioribus conobiis detractis amplissimis vectigalibus, commendas ad Hispaniensium exemplum creare, contilio ante quadriennium à Cardinale Lotharingo, flatim atque in Regnum venit, fumpto, qui ea spe id consilii Regi dederat, sicuti sactabatur, vt cum opimiora Regni, quæ vocant beneficia. Regum liberalitate possiderer, ea veluti familie lux propria per commendes faceret, idq; illi ante mortem à sacro ordine, & ab amicis per literas exprobratum fuerat. Postea eo mortuo, Rex apud Pontificem crebro per Oratores suos egit, vt concbiorum bona, commendis illis, autoritate fua interpofita, attribui pateretur: nam eum ordinem ad religionis Catholica, Apostolica, Romana amplificationem, & lectarii veneni exstirpationem, institutum esle; idque Equitum præcipuum iusiurandum esle: quod, cum reclamante sacro ordine, impetrare non potuisset, nomen minilo minus mansit, & Equites S. Spiritus Commendatores, statutis de eo ordine Decembri proximo promulgatis, appellati funt: vt ex eo, quid Regi ab initio confilii fuerit, posteris constet, videantque, ac caueant, qui post nos erunt, ne, quod ab ipso tunc frustra tentatum est, sub successoribus eius exitum aliquando sortiatur.

bb) Huny III. donna à ces Chevallers' vu collier d'er, faith à chiffes, d' feurs de lis, auce flammes de feu, s'infletant vue crox de Malthe, charge d'vue colombe en email blane; s'imbole du S. Effrit, qui apparut au monde en forme de estombe d'en languet de feu. Parmy ces inffres noltre Roy Henry IV. ameilé de beames, symbers d'resphèse d'armes, dont nassfem des fammes, c'bointlons de feu. pour marquet de ferbatailles d'vicloires: Moreau d.tr. pag. 269. (Henricus III. dedit his Equitibus collace auteum, compositum en noisi, ce floribus libiorum, nec non flammis igneis, siulinens cutecm Melitenfem: cui addita columba in albo pigmetto metallico, s'embolum Sprittus fancti, qui apparuit in forma columbre, a cin linguis flammeis. Notis illis Rex notter Henricus IV. siuperaddidit galeas & arma, ex quibus safenturit flamma, & globoli gipeis, quibus defignare voluti pratila, & viclo-

rias fuas.)

ii) Ces Choualiers, outre la marque de leur ordre, qu'ils porsens for leurs manteaux, en possens envo vincautre, pendué an col à viruban de tisfe-ta bleu: Loyfeau d.ch. 6. n. 4. Etr é floubler, que les Prelais. De pelonne Ecléfichiques, esfans admis à cet ordre militaire, ils n'envoirent leurs armoiries du grand cobier d'or, comme les autres, mais fullement d'ur tiban de 1sfeta bleu celeste, que seu les Cheualiers porsent ordinairement: Moceuv d. P\$-2.69. (Equites ifit ; præter insigne ordinis, quod in palliis gerunt, allud quoque habent, dependens à collo, alligatum tenie multiul ferii, a

coloris cœtulei. Sciendum est, Prælatos, ac homines Ecclesiasticos, admissos ad hunc otdinem militarem, infignia sua non circumdare magno collari aureo, quod faciunt cæteri; sed tantum tænia multitii serici, coloris

corulei, qua omnes Equites regulariter vtuntur.)

Vide Fauyn , au theatre d' bonneur liu. 2. pag. 644. & fegg. Le nombre des Cheualiers est de cent, outre les Ecclefiastiques, qui sont quatre Cardinaux, & quare Archenesques , Euesques , ou Prelats , Commandeurs de l'Ordre auec preuue de Nobleffe. Le Grand Aumosnier de France est incorpore alt Ordre, auec le titre de Commandeur. Les Cheualiers doiuent effre Gentilsbommes de nom & armes, de trois races paternelles pour le moins. Le Chapitre fe doit tenir le penultiesme Decembre , pour la proposition , & nomination des noumeaux Chenaliers. L'Ordre a tous ses officiers, Chancelier, Greffier ou Secretaire, Heraut , grand Preuoft , & Maiftre des ceremonies , Threforiers , Hui fiers &c. Les habits des Chenaliers en folennité font le grand manteau , & mantelet de drap d' or en lieu de chaperon , fourreau d' effée de veloux noir Ge. Ils fone bordes & enrichie de fleurs de lys , langues ou flammes de feu , chiffres ou trophées. L' Ordre a un grand feau, comme celuy de la grande Chancelezie , auer empreinte , & figure differente , pour feeller en cire blan he: D' Aufty tom. I. de la descript. des quatro parties du monde, titr. Ordres militaires, pag. 329. Hunc in ordinem exteros cooptare haud licer; vnde cum (les Ducs , Sforce , & de S. Gemini , des Vrfins ; demanderens en l' an M DC VIIà Henry le Grand le collier de son ordre, sa Maiesté le leur accorda volontiers, moyennant la diffense du ferment , que le Pape luy enuoya , à cause qu'ils eftepent eftrangers : Scipion do Pleix, en l'hiftoire de Henry le Grand pag. 557. W. 1. (Duces, Sfortia, & de S. Gemino, Vifini, anno M DC VII. ab Henrico IV. petiissene, vt ipsis collare ordinis conferret, facile consensit Rex, dispensatione Pontificis Romani accedente , propter iuramentum , quo prohibebatur ad hunc ordinem admittere extraneos, quales erant dichi Duces. )

B) Ordo à Carolo Martello, auto Caroli Magni institutus, vocatut de la launette, ou Genette, de la Cosse de Genesse (Petr. à S. lauianois wie gin. Burgund. app. 28.) Ordinisin singue suit (von coliere d'uv. paque femdit me medaile, empreunse de la sigure d'uve petite besse tables de noir papsible sumette, ou Genette; Or outer va nanceas spire le batent daquel, la messe de suit entre quarte. La rasson, que des Haislan dit estre incegnué, el diurefecte situande est suit super l'entenant general de Politiers, dit, que ce sait diurefecte situande el situye, L'entenant general de Politiers, dit, que ce se sum sume sume croire le Sieur de Beloj. siquid un son lura de l'institution des Chesaliers, a beur remanqué, que chift product de l'institution des Chesaliers, a beur remanqué, que tsple grade, d'insigne villoire, que ce Prince Français obtins sur les sarrasses, pris de

Tours, fut le subiett de cet Ordre; & ce pour representer ceste vermine de nagion, par luy vaincue, par aeste petite beste, eachee de noir, qui est une espece de renardeau, mousselle, ou beiette, appellée lenette, qui abonde en certain quartier d' Bhagne, d'où ces Sarrafins & Maures efforent descendus. Le nom de tenette est donné à cet animal, comme aux cheusux du mesme lieu, qu' on appelle lences, tellement, que cheuaucher à lenetse, est à la façon des Mores.) collare auteum, unde dependebat numifma fymbolicum, impressa figura animalculi, habentis maculas nigras, dicti Iaunette, aut Genette, ac ptæterea annulus, in cuius ymbilico idem animal repræfentabatur. Ratio huius notæ, quam Haillanus dicit elle incognitam, diuersa est : Dominus Hayus, generalis Locum-tenens in Pictania, scribit, Carolum Martellum nomen huic ordini impoluisse, in gratiam vxoris suz, quz dica loanna. aut lanettelohannula) in lingua antiqua. At malo credere Beloyo, qui es libro de institucione Equitum, annotauit, Carolum Mattellum hunc ordinem instituisse, in memoriam permagnæ illius victoriæ, quam obtinuit ab Saracenis, prope Turonum, nempe vt repræsentatet sædam illam nationem, (à le deuictam) hac bestiola, nigris maculis, que est species vulpecula, vel mustela, dicta lenerra, & magnonumero reperitur in nonnullis locis Hispaniæ, vnde Saraceni, & Mauritani illi oriundi etant. Datum fluicanimali nomen senesse, eodem modo, quo idem acceperant equi eiusdem regionis, quos lenes sappellant, & fic equitate à lenesse, est equitate modo Mauritanorum. Moreau d.er. pag. 265. adde Fanyn au theatre d'honneur, liu.3. pag. 515. & feqq. ac Charron, ent' bift. vinuers. chap. 110. pag. 749.

mm) Equites HyRricis (Cheualiers du Porc-efpic, ou Herison) autorem habuerune Carolum (Ludonicum dicit Megiferus d.traft.c.15.) Ducem Aurelianensem. Insigne ordini datum (vn porc-espic, attaché à vn collier d'or, faid àchaunons, anime de ces mots; Cominus & eminus : voulant fignifier, que somme cet animal eslançoit fes esquillons, à guife de flesches, qu' ainsi pounois-il offenferfes ennemu, & de prés, & de loing- Moteau d. er, pag. 270. adde Fauyn, au theat. d' bonn. d. liu. 3. pag. 705. & feqq. ) hyftrix, velerinaceus, dependens à collari aureo, catenariis annulis constante, cui addita hæc inscriptio, cominus, & eminus: qua voluit innuete, quemadmodum hocanimal iaculatur suos aculeos, instar sagittatum; ita se posse oftendere inimicos fuos cominus & eminus.

nn) Les Chenaliers de l'Effy, inflitués par Françon, Duc de Bretaigne, portoient un collier, failt à efpys de bled d'or, iointes en croix, & lies de lacqs d'amour, achauneites. Ce fut, pour monstrer la fertilité de ceste pronince, à l'imitation de semblables couronnes d'espys, que les Aruales, Prefires de Ceres, portoient. Ce collier fouffenoit vne hermine tres blanche, fur yn gazon, & ausit pour ame ce mot ; Ama vic : deuise du Duc Ican , qui fut surnomméle

Conque PP

00) Ludouicus II. Dux Borbonius, instituit ordinem spinæ alba. du Chardon de Nostre Dame. (Celuy'auoit vn collier d' or ; & d' argent , entremesté , & estoit faiet à fleurs de lu , auquet pendoit une fleur de chardon, de quatre feuilles, mifes en farme de croix, quec ce mot, Efperance; pour fignifier, comme penfe Beloy, ce que le vulgaire dit communement du chardon, que nui s'y frotte, qui ne s'y picque. Mau, ie croy, que ce fut plus toft pour monfirer, que au milieu des aduerfités . & inconftances de la fortune , representées par le chardon, il faut toufiours viure en efterance. La raifon de ceffe hieroglyphique du chardon , est prinfe de ce , que fa fleur n' est pas fi toft fortie debors , qu'elle blanchit, & dure fort pen . & que par tout il est connert de priquens , & effines.) Ordo hic vtebatur collari auteo cui argentum intermixtum, repræfentante flores liliotum, ac pro appendice habente flores spinæ albæ, quatuor foliorum decuffatim positorum, cum hoc symbolo : Spes, vt significaret, fecundum opinionem Beloi, quod communiter de spinis dici solet, eas contrectantem pungi. Ego vero credo, sum potius fignificare voluisse, inadmersitatibus, ac fortuna vicissitudinibus, quas reprasentant spina, semper spei incumbendum esse. Ratio huius hieroglyphici spinæ albæ inde petita est, quod, vt primum eius flos apparet, statim albescit, & haud multum durat, ac vndique spinis est circumseptus: Moreau d, tr. pag. 273, Vide Fauys d.liu.pag.761.& segg.

pp) De l'ordre de Croiffant, agit Fauyn d.lib.pag.868.

ag) On trouue vn ordre, surnommé du chien, duquel les seigneurs de Montmoreng csoure Chos's. & porvieue vn collère, ou camail, said sissitud coff, supportant vn enteralle emparinte de lass gour d'un chien. (Inuentitud do, qui canis appellatur, cuius pattoni erant Domini Montismorancii. & habebat collare, reprusentancapita ceruina, à quio dependebat imagoranis: Moreau d. tr. pag. 274. On ne scait si surnome la premiere origine des ordres des Chenaliers du Con, & du Chien; sors qu'aucunt attribuen à quelqui Segneurs de la Maisson de Mortmoraney, enuivon le temps du Roy Philippal. & disent, que ceux du cog surens aussi appellés, pour devuer, qu'ils duvient

este beliqueux, vigilans, & cupides de vistoire, suivant se nauvret du cosso de ceax du Conen suches. Or assistances a servace de leur Prince, o de consociente partie; tous ams que te clien si est commence caner, son magiste, & roue ceux de la maison: Charron ent biss. Numers (basse 10, pag. 749. (Non faits constat de prima origine Equium ocidinme Galle gallinace, atque Canis, suis quod nonnulli cos reservant ad familiam Montanoranciorum, circa empus Regis Philippi L. dicentes, vocacos funite Equites gulh, quod debecentus este liberos, vigilantes, & cupidi victoria, imitantes nautum galli. Canis vero. side de secunda principis, ac patre sur prom pri, qualis communer canus este solution sur monte con secunda commune canus este solution sur monte con solution.

rr) François de l' Atouette, au liure premier de la genealogie de Coucy, allegue, que plusieurs Princes, & grands Seigneurs de France, ont failt des ordres de leurs deuifes. Les anciens Seigneurs de Bourbon, de l'efeu d'or; Les Seigneurs de Luxembourg, d'vn parc fermé de bois; les Comtes de Foix (il y deuoit adioufler , Seigneurs de Bearn) d' vne vache ; les Seigneurs de Coucy , d' vn lion , pour conferuer la memoire de celuy , qu' Engueran de Coney , premier du nom , diet le Grand, combattit, & tua dans fes forefts &c. Ces Princes, & grands Seigneurs pounoient faire, & fouftenir l'ordre de leurs deuises, par la grandeur, & richesse de leurs maifons, puis que nous auons veu, durant les Estats generaux du Royaunse à Paris, vn fimple Gentilhomme, inflituteur d'un nouvel ordre du Croiffint, dit de la Magdelaine: Fauyn d. liu. 3. pag. 871. (Franciscus ab Alauda, libro primo genealogia Dominorum de Coucy , docet , multos ex Principibus , & proceribus Francia , instituisse ordines Equitum, cum Symbolis. Antiquos dynastas Borbonios, ordinem scnti aurei; Proceres Lucemburgenses, viuarii circumfepti palis; Comites Fuxenses (debuisset addere & Dominos Bearnii) vacca; Dynastas Cucros, leonis, ad confernandam memoriam eius, quem Engerandus Cucaus, primus eius nominis, dictus magnus, manu sua occidit, in fyluis suis &cc. Hh Principes & Dynasta, poterant instituere & confernare ordinem Symbolorum suorum, autoritate & diuiti's familia sua : cum videtimus Lutetiæ, durantibus comitiis generalibus Regni, quendam ex minori nobilitate instituere ordinem nouum Equitum crescentis Luna, appellatum S. Magdalenæ.)

CAPUT VI.

### De Ducibus.

FEuda dignitatis, quæ maiorem nobilitatem annexam habent, saria funt, & tam nomine, quam gradu inter & differêtia. Sunt autem vel maiora, que & regalia dici possunt; vel mediocria (a); inferiora enim ad hune nobilitatis maio-

392 ris gradum non pertinent. Maiora funt Ducatus, Marchionatus, Comitatus, Principatus, Vicedominatus, Vicecomitatus Baronatus, Castellaneatus. Ducis nomen varias habuit fignificationes (b): hodie potifimum ca in yfu, quaintelligitur ille, qui de Ducaru innestitus est (c). Olim Duces in Francia erant officiarii & vafalli temporarii, tantum ad terminum vitæ(d), ac fic Ducatus neque hereditarius, neque patrimonialis: circa finem vero primæ familiæ Regum aliud à Ducibus întroductum, quod tamen cura Regum fecundæ familiæ paulo post emendari cœpit, non quidem omnimodo, & generaliter, sed Duces eos quod attinebat, qui in meditullio Regnide gebant, aut saltem non in extremitatibus eiusdem (e). Et ita res se habuit vsque ad finem huius secunda familia (f). Tunc enim, & potiffimum, quando Hugo Capetus, Dux Ducum, vd Dux Francia, se Regem fecit, reliqui regni Duces sibi, & suis quoque vigilandum effe duxerunt, & sic provincias sibi concreditas connerterunt in patrimoniales; ita vt eas à Rege infeudum hereditarium reciperent. Et, vt hominum ambitio, wbi semel fortunam habuit propitiam, ad maiora properat, Ducum quoque tunc ad altiora contendir: nempe omni conatu in id incumbebant quo iuribus superioritatis gauderent(g).Fa-Aum fi spedemus, leges atque statuta suis in provinciis ferebant (b), creabant officiarios inflitiz, aliosq; ad exemplum Regis; Equites quoque, & Nobiles (i). Iudicabant iure summz, & vitima cognitionis, eximcbantq; noxa (k); conscribebant exercitum, gerebant bellum, autoritate propria, tam contra vicinos, quam extrancos; decertabant prælio, pangebant pacem vel inducias, pro lubitu (1), cudebant monetam (m), subditis imperabant tributa (n), & varia vsurpabant alia (o). Sedpleraque ad tempus, & cousque, donec Reges cos redegeruntin ordinem, Parlamenti Lutetiani opera, siue alio medio (p). Cum vero nec facile, nec tutum effe iudicaretur, omnia ista, quibus Duces per aliquot temporis internalla vsi fuerant, simul renocare, nonnihil eis relictum fuit (q). At cum timerent Reges re-

cidi-

cidiuam, & priores perpenderent conatus, fumma diligentia omnes istos Duces monere, arque antiquos Ducatus coronæreunire satagerunt, variis mediis tandem voto potiti (r). Verum posteaquam apanagia filiis Regum dare oportuit, aliisque honorem Ducis conferre placuit, non folum ex antiquis illis Ducatibus nonnulli filiis Regum iterum collati, magna tamen. cautione (s): sed etiam noui constituti(s), quibus conditiones cerra à Regibus præferiptæ fuerunt (u): & randem à Carolo IX. quoambitum nimis frequentem refrænaret, edicto fancitum, vimascula prose deficiente, eiusmodi Ducatus corona accrescerent (x). Sunt ergo noui hi Ducatus antiquis illis perquam diffimiles (7), five iura superiotitatis, sine investitura solemnia (z) & symbola, siue honoris emblemata (aa) siue alia (quorum tamen nonnulla ficta magis quam vera (bb)) fiue ipsum fundum, cui dignitas & nomen Ducatus collatum, spectemus (ec). De his quæ Ducibus communia (dd) cum Marchionibus, Comitibus atque Principibus funt, paulo post dicam:hic illud adscribo;dari nonnulla in quibus differant (ee).

### Testes & Testimonia

a) Les Soigneuries ont presque autant de degrés , qu'ily en a de dinerfes fortes, & de divers noms : Toutes fois, on les peut reduire toutes à deux classes, à sauoir, les grandes Scigneuries, qu' on peut appeller fiefs, ou dignités Royales; & les mediocres : Loyfeau des ordres, d. ch. 6. n. 72. (Dynastiarum tot ferme funt gradus, quot habent diversa nomina: possunt tamen redigi in duas elasses, nempe in magnas, quas feuda Regalia, vel dignitates Regales dicete queas ; & in mediocres. )

Dux, en Latin a toutes les mesmes significations, & variations, que Capitaine en François: Car l' vn & l'autre a esté premierement attribué au Conducteur, & Chef d' vne compagnie, qui est la plui-propre fignification. Puis, Lyn,comme l'autre, a esté attribue indifferemment à tous ceux, qui ausient quelque commandement militaire. Pun encor, par vne extension, a esté pris pour vn epithete, & titre d'honneur, fignifiant vn braue guerrier. Par après on a donné ce tiltre au Chef d'une armée entiere, que nous appellons Capitaine en chef, & les Romains l'appellent Ducem , ou Ducem exercitus , aprés que le mos d'Empercur, qui effoit l'ancien nom pour cet effett, eust trouné one autre signification.

Et d'autant qu' aux prouinces esloignées, & bellequeuses de l' Empire Romain, en laiffoit ordinairement de groffes garnifons, ou petites armées, fous la charge de Conucrneur ; notamment és pais de deça, après que les nations septentrionales commencercut às' esteuer ; il aduint , par succession de temps , que les Capitaines, & Gouuerneurs, furent appelles Ducs &c. De force que quand les Françon chafferent les Romains de la Gaule, ayans trouve les prouintes d'icelle regies parles Ducs, fois l'authorite des Empereurs, eux, qui ne changerent presque rien des auciennes formes du pais, laifferent ce mesmetitre à ceux, qu'ils mirent en leur plase: Loyleau des Seigneuries chap. G. 12. 13. 6 14. (Vocabulum Dux, in lingua Latina, eiusdem elt fignificationis, cum voce Capitaneus in Francica, vtrumque enim nomen illi primum attributum, qui Dux, aut caput fuit centuriz militum,quæ propria nominis est fignificatio. Postea vtrumque indifferenter datum fuit omnibus, qui militibus imperabant. Deinde per extentionem vsurpatum fuit pro epitheto & titulo honoris, fignificante egregium bellatorem. Et sequenti tempore datum fuit Præfecto totius exercitus, quem nos appellamus Capitaine en chef, Romani vero, Ducem aut Ducem exercitus, poltquam nomen Imperatoris, quo antiquitus hoc fensu vsi fuesant, aliam suscepisset significationem. Quoniam autem in prouinciis Imperii Romani remotioribus, & bellicosis, otdinarie erant magna præsidia, aut parui exercitus, sub Gubernatore prounciæ, potissimum in hac mundi plaga, postquam Imperatores transferant in Graciam, ac quando nationes septentrionales incipiebant se commonere; temporis traclu, Capitanet, & Gubernatores appellati fuerunt Duces. Ita, cum Franci, Romanis Gallis expulsi, viderent provincias fuille sub directione Ducum, autoritate Imperatorum; nibil fere immutantes antiquam proninciarum formam, eundem titulum reliquerunt illis, quos ipli poltea prouinciis præfecerunt.)

(c) Qui à Principe de Ducatualiquo innestitus est, Dux solito mote

vocatur: 2.F.10.

office, tome neatmoint on fif avec, de force qu'il esfuent de filtere viteire vite étem fine, tome neatmoint en fif avec, de force qu'il esfuent de officers de ruse fanx, tout enfouble, quie ette que nous appeloint Seigneurs; anue ces sequenties m'esfoieut in bereditaires, vii patrimoniales du commencement, comme étenn esté du depuir. Loy seu des Seigneurs, debap, e.m.; 5. (Duces Franciz dominium territorii su habebant voitum cum officio sinciscognocientes inseudum, quod morte corum terminabatur, ita ve essentialm officiarii acvafuliquales nos vocamus seigneurs. At hi dominatus non erant primistemporibas hereditarii, nec patrimoniales, ve poste a facti securio.

e) Ce changement (pergit loqui Loy leau) d. ch. 5. n. 36.) commença fem la fin de la premiere lignée de nos Roys, auquel seups leur imbecillité donna mojes aux Ducs, & aux Conntes, de fe fuire bereditaires: mau cela ye dura gueres p<sup>our</sup> Bors, d'autent que les premiers Roys de la séconde lignes les rangerent insomeiment als rassons, au monse teux, qui essent au ceur du Bayanne: Car auteum de ceux, qui ofteint aux prountest elongues maintindrent leur beredité, malgré eux, dont artuerent plossent bereditaires de les autres non. De quo Pasquier des Dubles d'Comtes éssent bereditaires d'est autres non. De quo Pasquier liu. 2 des recherches de la France, ch. 1., fol. 71. (Hac mutatio capit siers siber sons montes de la Brance, ch. 1., fol. 71. (Hac mutatio capit siers siber sons montes Ducibus, ac Comitibus, y cu se reditaire de la comitibus ocasilonem prabut Ducibus, ac Comitibus, y ce se desemble reditarios. At hoctune non multum durauit ; quoniam primi Reges secunda familia, cos statim iterum coègerinit in ordinem, aut saltem illos, qui erant in mediullio Regin. Nan nouncilli cortum, qui erant in prouncilis remocioribus, consteuarunt institum hereditatium, institis etama Regibus, y note nata phirma bella. Acque hinc factum est, y i nonnulli Ducatus, & Comitatus ellent hezeditarii alin non titudem.)

f) Sur la sinde cesse le second el soné, the radite y glabiti indisse nument, metamment après que Hinè Capet, de Duc des Duc, sur Duc de France, qu'it s'hoir, se sur la side soné de l'entre s'autre 
g). Comme l'ylippation, apant privatine, crofit toufour, d' l'ambition ayant trouve vu conjumencement fauorable, netrouve point de fin, s' effant les Ducs. & les Comtes, ainfi effable en la proprieté, d' légieuris de leurs prointes, d'viles ils selloverens, ann qu'il peurens, d'en ylippet a fouveraintet. Loy-leva d. In, 38. Quemadmondum, vib l'emel Vinspatio radices egit, s'empet folet excrelecte, ac postquam ambitio habuit prosperum initium, non admittiterminum its Duces, Comiesque na dit proprietatem protuincium, & civitatum, omni studio alla boratunt summum impetium sibi in illis attributes.

h) Il est certain, qu'ils s'ingeroient de faire les loix, & flaturs en leurs prouinces. Comme par exemple M. Pasquiet liu. G. chap. 48 rapporte l'ordonnange de Iean , Duc de Berry ( qui est plus-toft du bon Comte Thibaut de Blou) que la journée des vignerons finiroit à cinq heures en byuer, & en efte à fix: Ce qui s'obferme encor au pais Blefoie, & Dunois. Et possible que c'est de Li, que vient la diuerfité de nos couftumes ; Car mefine depuis le peu de temps qu' on a commencé à les rediger par escrit, aucuns se trouvent encor intitulées du nom des Ducs de la prouince; comme, entre autres, celle du Duché de Bourgogne, au 125. article de laquelle il est failt mention des ordonnances des Dues de Bourgogne : Loyleand. 1, n. 10, 6 40. (Certum est ausos fuille facere leges, & condere statuta, in prouinciis suis. Exempli loco elle potest, quod refert Pasquierius lib.6.149-48. de constitutione Iohannis, Ducis Bituricensis (quæ tamen potius accepta referri debet bono Comiti Theobaldo Ble: (enfi) qua sancitum, vt labor diurnus vinitoris terminaretur hora quinta, hyberno tempore, ac in affate, hora fexta; quod adhuc est in viridi observantia in provincia Blæsensi. Forrassis hinc etiam origo petenda est tot diversarum consuetudinum, quas habemus. Nam & pottquam ante haud longum tempus copimus eas in fedpturam referre, nonnulle adhuc pro titulo habent nomen illius Ducis prouinciæ ; vt, inter alias , in confuetudinibus Ducatus Burgundie, articulo 125 fit mentio ordinationum Ducum Burgundia.)

i) Quant eft d'eftablir les officiers , el est notoire , que non seulement les Bucs, Marqui, & Comtes, mais ausi tous autres Seigneurs insticiers, ont entre pris de mettre des officiers en leurs Luftices. Mesmement, plusieurs Ducs, & Comtes, entreprenoient auoir de grands officiers, tels que ceux, que nous appellons offciers de la Couronne ; comme, Connestables, Chanceliers, grands Escayers, grands Senefehaux, & autres femblables ; comme il fe voit dans du Tillet. Quoj que ce foits il est tout certain, qu'ils s'ingeroient de faire des Cheualiers, d'eriger des Stigneuries, & conceder des ennoblissemens aux personnes, & des amortissemens aux terres : Loyleau d.l.n. 41. (Quod attinet potestatem constituendimagi-Atratus, notum eft, non folum Duces, Marchiones, ac Comites, fed etiam alios Dynastas, iurisdictionis compotes, ausos fuisle iudiciis suis praficere officiarios magnos, quales funtilli, quos corona dicimus; vt Comites flabuli, Cancellarios, magnos Scutarios, magnos Seneschallos, aliosque eius generis; vt videre licet apud Tilletum. Certum quoque ett, illos creaffe Equites, constituisse dominatus, nobilitatem contulisse personis, & iurecaduci absoluisse prædia.)

k) Its faifaient exercen la iuflice de dernier resort, ainsi que du Moulit dit, en l'applisse du se, art. de la Coussume de Bourgongne. Messen, it its sand doubte, qu'its baissoine des remissions, somme its y apae never long temps, que les Gouverneurs des prouinces en baissoines. Loyseau d.l.m.q. (ludicia exerce sifaciebant remota appellatione, vt dicit Molinæus in applis. artis. 145:600. Specula Burgund. extra dubium quoque est, cosdem veniam delictorum confuerus.

seffiffe, quod ante haud multum tempus adhucfa@um &Gubernatoribus

.l) Ils fussional equerse de leur propre authories, soir contre leurs voifins, su contre leus sant econgé du Roy: Loyleau d. 1. n. q.s. (Gerébant bella autoritate propria, tam contra vicinos, quam exteros, conscribebant exercitum, concertabant paxilio, faciebant pacem, & inducias, citra consensum Regiss.)

"m.") Ilestrouse sources mention days nos livers, de la monnos ed platieur Dust Ocumes, comme de chos Manciels, sols Zunnos, sols Barrois. Messon solve monnos ed so Ducs & Comtes, de avx Cabinets des Curieux il se trouve sovee monnos ed so Ducs & Comtes, de temps passe; de la compagnet solve s

n) Ils fuissient leutes de deniers, fine leurs, suissient. Ce qui essei seillement oit niere, qu'il pa encor auisur d'hny de peiss Seigneurs, qui pretendent ausir d'wit de taille en quatre cas, à seussir, de vonge d'outre-mer, de prison, de Cheuteire, de mariage de fille: Loyseau d.l. n. 45; (Subditis suis impone-bant collectas, idque adoce retain viss, va aduc dentur minotes Dynafte, qui prezendant sibi licere quatuor ob causa à subditis exigere tributum; schiece, quando sussipiute expeditio transmarina, casu quo captiui, quando recaptute squires, de quando clocant silias).

a) Bref, ie puù dire, qu'il n'y auoir auum droith, ny marque de sourinnte, qu'il n' eusseme inverprie, iuaques missens apter cournne. Combien
que la curenne ai tousioure selle tenue pour marque, c' enseque, non de sousseuscriantés, mais particulierement du Royaume: d'où vient, que la couronne
sgrise et Bosaume messe, prenant, par vue metonymie, le signe pour la colosgrise et de said, quand duetone rapporte, que Caligula eut en l'esprit de se
faire Roy, parum absuit, dit-il, quin diadema sumeret, & speciem principatus in Regenum connetteete: Loyseau d.l., n.d. (Ver em pautie sepediam; assengum connetteete: Loyseau d.l., n.d. (Ver em pautie sepediam; assengum connetteete: Loyseau d.l., n.d. (Ver em pautie
ser, particular de la consensa de la consensa se le consensa se la consensa se le consensa se la consensa se le consensa se la consensa

9 4

quando, per metonymiam fignum accipitur pro re, que defignatur. Sueto-

vt le Regem faceret; Parum abfuit, inquit,quin &cc.

P) En consequence de la subiection personnelle, d'iurisdiction, qui lour estoit demeurée sur iceux, les Roys ont auec le temps retiré à leur souverainete le dernier reffors de la miftice, fur les Duches & Comtes par le moyen de ce, que le Parlement establi fadentaire à Paris , conuer sit finément les plainctes , qu' on faifoit de leurs ingemens, en appellations. Lequel reffort de infine, eft, fans dome, le plus-fort lien qui foit , pour maintenir la fouuer aineté. Car par le moyen d'icelny , la puisfance de faire loix leur est retranchée indirectement, en tant que le Parlement no fumoit, ni approuncie, leurs ordonnances au jugement des procés. Leurs officiers fors coux, qui efforent neceffaires pour l'exercice de la inflice , n' efforent approuués par le Parlement. Ceux d'entre cux, qui faisoient ou guerre, ou alliante, contre la prohibition du Roy, efforent incontenent recherches, & pour friun au Parlement. Le cours de leurs monnoyer fut interdit, par le mesme Parlement, fors de monnoyes noires, & leur fue ofte la puiffance de leuer deniers sur leurs subselts, fors en ce quatre cas, qui viennent d'eftre rapportés : Loy leau d.t. n.60.6 61. (Ex subjectione personali, ac jurisdictione, quæ adhucin illos Regibus remanserat, Reges, tractu temporis, ad se reuocarunt ius appellatori iudicii, in Ducatus & Comitatus, quando Parlamentum, poliquam fedentarium factum effet Lutetiæ, querelas, quæ ad le deferebantur, propter fententias, in indiciis Ducum & Comitum latas, callide convertit inappel lationes. Quod ius summæ & vltimæ cognitionis iudicialis, verum est medium conservandi supremam potestatem. Nam hoc ipso potestassecendarum legum per indirectum tollitur. Atque hinc Parlamentum in iudicando non sequebatur, nec approbabat constitutiones à Ducibus & Comitibus factas, non confirmabat corum officiatios, nifi illos, qui necessarii erant ad exercendam iusticiam. Qui suscipiebant bellum, aut pangebant fædus, contra prohibitionem Regis, statim conveniebantur, ac indicabantut à Parlamento. Ab eodem prohibita fuit moneta, à Ducibus & Comitibus cusa, excepta moneta ærea; ac adempta ipsis fuit potestas exigendi tributa, exceptis quatuor illis calibus, de quibus paulo superius verba fecimus. )

9) D'autani, qu'il effoit fort malaife d'offer tout à failt, aux Dut & Comtes, ces droits de fauteraincet, dont ils auvient long temps iouis, fort esfoit de leur laifer tousions: icus un partie : Loyfeand, hum. 6; (Cum perdificile effet, Duchbus & Comitibus iura illa fummæ potestatis, quivus longum per tempus vís fuerant, plane & omnino adimere, pats aliqua illomum itutum iis relinouenda fuit.)

r) En fin, de peur qu'ils ne les reprissent tout à faiet, nos Rou, de la

traifics

troifiesme lignée, ont effé foigneux de reunir à leur couronne tous ces anciens Dushes & Comies, toutes & quantes fou, qu' il s'en est pi cfense quelque occasion; foit par marjages respousant, ou faifant espouser aux presontifs beritiers de la Cousonne les heritieres d'iceux : foit par droiet de renerfion, à faute des mules regnicoles, descendus du premier inuests; sort par selonnie, ou confiscation, dont il naissoit affes souvent des subiects tres-instes. Taut y aqu'ils ont fibien fact, auec le temps , qu'ils ont retire, & reuni , tous ces anciens Duchés & Comtes, fans exception, fors les deux Comtes, de Flandres, & de Bourgogne : Loy feau d.l.n.63. Pasquierd, liu. 2. chap. 11. fol. 71. (Denique metu, ne (Duces & Comites) integrerurfus fibi attribuerent illa iura, Reges nostri, tertiz familia, omnes intenderunt neruos, quo cum corona reunirent cunctos illos antiquos Ducatus & Comitatus, qualibet occasione oblata, ac accepta; vt per matrimonia, quæ vel contrahebant ipfi, vel curabant contrahere illos, qui in Regnum fuccessuri sperabantur, cum illis, ad quas deuoluebantur isti Ducatus aut Comitatus; aut iam devolutierant. Item ,per ius reversionis, ob defectum masculorum regnicolatum, descendentium à primo acquirente. Item, ob commillam feloniam, ac per confiscationem, qua sapius iustam ob causam fieripoterat. Atque fic, cursu temporis, eo res reducta fuit, vt omnes isti antiqui Ducatus & Comitatus (exceptis folum Comitatibus duobus, Flandria & Burgundia) ad coronam redierint, ac cum ea fuerint consolidati.)

(1) C a effetoussurs, selva lato; & condition generale des appanges; feuvir est, descreption à la comonne, en defaut est males; & et extention expresses, ains aussi du ressort est entenien extention expension extention exte

respectu Dominatus.)

i) Nouos etexeunt Reges Ducatus (¿ fin, qu' 3,nn intoppat (bu leur puifante, la plu-part des antiens Duchés, il n' apparuft qu'its eussent effect les antiennes diquies, qui s'enolors embellui le Royaume de France, entre les autres: Pasquiet d. 1, fei, 7, n. b. Du Haillan, de l' esflat des affaires de France, liurs, 3 pag. 3,87, ne, postquam ad se teucoeurant maximam pattem antiquorum Ducatuum, viderentur simul deleuisse antiquas dignitates, quæ, interalia, ornamente of un Repeno Francia; ).

u) Nos Roys se sont relasches à eviger encor d'autres Duchés & Comtés, en faucur des Seignuurs de leur Royaume, qu'ils ont voulu honorer de cet bauts siltres : mais ce rections ont cousours esté auec l'expression de la messine restruation du resort, & souutraineté, outre bommage ancien. Et quant à

99 3

La reuesson, ils ne c'aduissient pa, du commencement, de la stipuler; pour ac que cen essentier terres qu'ilt buildssent de leur domaine, auns que ssione de le leur domaine, auns que ssione de le leur domaine de neueux que le tiltre de Duché ou Comé: Loyseau d. 1. n. 63. (Nostri Reges in stassiam Dynastrum eegni siut, quous voluerunt honeate maionbus teiluis, exexerunt etiam alios Ducatus ac Comitatus, sed its, utsemper supremum intridictionem de potestamen, utra præstationem homogii, sibi in cossem acsecuauerint. Quantum vero reuerssonem attinet; in mitie cam sibi om stituent in utilitation supremum supremu

stitulum Ducatus, vel Comitatus.)

a) Charles IX. pour empefcher le trop grande frequence de ces erellions ( des Duchés , Marquifats , & Comtés : Bret de la founerain. du Roy liu.g. chap. pag. 330.) ordonna, en l'an la D L XVI. (ce qui fut confirmé des Estats à Blou. an l'an M D LXX I X. Bret d.l.) que les Duches, Marquifats, & Comtés, qui feroient erigés deformais, feroient reuerfibles à la Couronne, en defaut de mus-Les, ainfi que ceux des appanages. Ordonnance qui feroit fort ville au Royaume, fion n'y derogeoit point. (Carolus IX. quo impediret permagnam frequentiam hacum ereccionum, (Ducatnum, Marchionatuum, & Comitatuum) anno M B LXVI. conftituit (quæ conftitutio confirmata fuit à Statibus, in Comitiis Bloesensibus anno M B LXXIX. ) vt Ducatus, Marchionatus & Comitagus, qui in posterum inkituetentur, masculis deficientibus cocone accrescerent , non secus ac apanagia ; que constitutio vilissima effet Regno , si ftricte , & fine derogatione observaretur.) Loysean d.L. n. 68. Bret d.l. vbi addit : Bien que cefte ordonnance ait efte cy-deuant meligee, toutes fou Monfieur le Garde des Seaux fit observer ce reglement, quand il fust question d'eriger en Duchéle Marquisat de Villars, dont il me voulue feeller des lettres, que la condition ( touchante la renersion ) n'y fust inserée. Ce Ant me peut eftre que tres vièle à l'Eftat ; foit , que l'on confidere l'euenement de cefle condition, foit, que l'an regarde son effect, qui par l'apprebenfion de perdre leurs terres , peut destourner les plus ambitseux de rechercher telles nonmelles creations de Duchés, qui ne servent qu'à relever l'audace de plusieurs Leigneurs , qui ne sone desormais que erop insupporsables ; aust qu' on gent nommer ces qualues, auec Tacite, inania faina, honoris vmbras & limitlacra. Done neanemoins le public reçoit un notable dommage . & d' autant plu-important, que ceux, qui portent ces tiltres illustres desdaignont d'aller La guerre, ne voulant par fe fousmecere à des Generaux d'armeces, qui n'an point cette qualité: Et par ce moren , en faisant des Ducs , l'on perd des Capital pes. (Quanquam hac conftitutio antea non fuit observata, attamen Domeinus Cuttos figillorum illam tuncabletuasi fecit, cum ageretur de connerterrdo Marchionatu de Villars in Ducatum; nec enim literas erectionie sigillare voluit, niss conditio reuersionis illis infereretur. Hoc Regno vtilis fimum eft, fiue confideremus conditionis eius contingentiam, fiue effectum, cuius metu, ne scilicet bona deuoluantur alio, etiam maxime ambitiosi absterrentur à petitione erectionis noui Ducatus : hæs enim facta , non aliud operatur, quam quod augeat audaciam multorum procetum, qui iam nunc funt maxime intolerabiles ; vt has qualitates cum Tacito appellare liceat, inania fama, honoru vmbras, & simulacra. Vnde tamen res publica magno afficitur damno, & inde magis confiderabili, quod qui his titulis illustribus præfulgent, dedignentur ire in bellum, nolentes se submitteregeneralibus præfectis exercitus, qui minoris funt tituli, & dignitaais:atque sic creando Duces, amittimus Capitaneos.)

1) A prendre les choses au vray, les Ducs, & Comtes, qui sont au iour. d'huy, ne sont qu'images de ceux, qui estoient du temps de Hugue Capet; n'ayans, ce semble , aucune prerogative sur les autres Seigneurs , si non par vne pempe de nom, & pour les Ceremonies exterieures : Pasquier d. l. fol. 72. b. (VE quod res est dicamus, Duces ac Comites hodierni, non sunt nisi vmbra quædam illorum, qui fuerunt tempore Hugonis Capeti, non habentes, vø videtur, vllam prærogatiuam præ cæteris Dynastis, nisi quoad præstantiam nominis, & caremonias exteriores.) Les Duches & Comtes, que nous quons à prosent en France, sont du tout differens de ces anciens Duchés & Comtés, que ont esté reum à la Couronne : differens aussi de ceux, qui sont maintenant en 11alie , & en Allemagne ; & qui voudroit argumenter , & tirer des consequences des vns aux autres, fe tromperoit entierement : Loyleau d.l. n. 69. Ducatus & Comitatus, quos nunc habernus in Francia, omnino differunt abantiquis Ducatibus & Comitatibus, qui corona accreuerunt; nec non ab illis, qui funt in Italia, & Germania; ac qui ab vno ad alterum vellet argumentari, deciperetur maxime.)

Z) Antoine de la Salle, en son liure, inrituté la Sallade, descriuant parviculierement la Ceremonie de l'inuessiture des grandes Seigneuries, dit, que quandle Roy faict vn Duc, il le couronne en sa meilleure ville, tout ainsi que luy mesme aesté couronné, excepté d'estre oint : Loyleau d. l. n. 47. Le mesme liure de la Salle dit, en un autre endroit, que le Duc est inuesti par l'imposition d' vn chapeau d'or ducat, orne de perles : Loyseau d. L. n. 51. per impositios nem pilei, aurei ducalis, vnionibus ornati : Tholosan. lib. 6. Syntagm. iur.

6. 14. n. 23. Sed neutrum horum hodie in viu est.

44) Olim gerebant coronam in capite, hodie illa eis ornamento tantum eff en peinture, au timbre de leurs armoiries auec le manteau Ducal.) in pictura, supra galeam, & præterea pallium Ducale: Loyseau d. l. n. 55. 6. 70.0 des ordres chap. 6.n.76.

Quelques vus nous ont apporte certaines maximes, qu'ils content par quaternions , difans, qu'il faillost qu' vn Empereur cuft fous for quatre Royaumes; vn Roy quatre Duches; vn Duc quatre Comtes; vn Comte quatre Baronnies pn Baron quatre Chaffellenies ; & vn Chaftellain quatre fiefs. Chofe, que ietro effre invente à credit, par gens plus-pleins de loifir, que de scanoir : d'autant que fi leur proposition avoit lieu, il n'y auroit gueres des Ducs & Comtes pour leiour de huy. Car mesme le Duché d' Angoulmon, que l'on baille pour appanage autient Enfant de France,n'a que le Comté de la Rochefoucault deffous foy : Eftienne Pasquier d. l. fol. 72. b. (Nonnulli nobis exhibuerunt tegulas, in quaternionem redactas, dicendo necesse elle, vt Imperator sub se babeat quatuor Regna, Rex quatuor Ducatus, Dux quatuor Comitatus, Comes quatuor Baronias, Baro quatuor Castellanias, Castellaneus quatuor feuda : Quod mihi videtur inuentum potius otiosorum hominum, quam eruditorum: nam fi hæc propositio vera esfet, pauci hodie existerent Duces, vel Comites. Certe Ducatus Angolismensis, qui datur in apanagium tertiogenito Regisfilio, sub se haud alium haber Comitatum, quam vnicum Rupifulcaldium.)

cc) Olim Ducatus plurimi constabant integris prouinciis; postea veto les Roys ont fait de petites villes , bourgades , & Seigneuries (ou metairiet du Haillan d. liu. 3. pag. 387.) Duches & Comtes, à leur appetit : Pasquiet d.l. fol. 72.4. Huic licentia terminos posuit Henrici III. constitutio, led citra effectum. Il fut faict vn bel edict par le feu Roy ( verba lunt de Loyfau , des Seigneuries chap. 4. m. 72.) en l'an M D LXXIX. qui n'aefté veri fie qu' au Parlement de Bretagne, portant, que fuinant l'arrest du princ Confert , du X. Mars M D LX X VI I 1. il est defendu publier aucunes erettions de Seigneuries en nounelles dignetes, fi non que les Seigneuries, ausquelles fera aleribue nounelle dignité, foient de la qualité requise. Ascauoir, que laterte qui fera erigée en Chaffellenie , ait d'anciennete inflice haute, moyenne, o baffe , droit de foire , marche , prenofte , peage , & preeminence fur toutes Eglifes estans au dedans de ladicte terre. Que la Baronnie sera composée de tre Chastellenies , pour le moins , qui seront vnies , & incorporces eusemble , peut effre tenues avn feul bommage du Roy. Que le Comté aura deux Baronnitt & trou Chastellenies, pour le moins , ou vne Baronnie , & fix Chastellenits auss vnies & tennes du Roy. Que le Marquisat sera composé de trou Baren nies, & de tron Chaftellenies pour le moins, ou deux Baronnies, & fix Caftelle nies vnies , & tenues comme deffus &c. (addit Fr. Ranchin com. 2. do late feript, del Europe , tilt. Royaume de France, pag. 85. pour les Duchés & Pais ries, que la terre, & fes annexes, doiuent valoir buict mille efcus de renent & fom la charge expresse, qu'en defaut d'hoirs masles, le Duché est reun à laste ronne) Edict, que meriteroit bien eftre verifié par tout , & foigneusement obfer

pour se quela douceur de nos Roys ( qui ne veulent refuser , aux Seigneurs de leur Cour, ces titres d' bonneur) a defia produit, & erigé tant de Seigneuries de dignité, que ces beaux titres font deforman beaucoupauilu, & par le nombre, qu'ily en aeu en France, & par la communication, qui en a efté faicte à des terres,qui ne les meritent nullement. (Egregia constitutio facta fuit à Rege nuper defuncto, anno M D LXXIX. quæ non alibi quam in Parlamento Britannia approbata fuit, & vult, vt fecundum fententiam latam in confilio fecreto x. Martii anni M D LXXVIII, nulla erectio nouatum dynastiarum, acdignitatum publicetur, nifiterræ, quibus noua attribuitur dignitas, fint eins qualitatis, quæ ad illam tequiritur. Nempe, vt latifundia, que eriguntur in Castellionatum, abantique habeant merum & mixtum imperium, aciurisdictionem inferiorem, ius nundinarum, mercatus, przpoliturz, portorii, ac przeminentiz in omnes Ecclelias, quz in illo dittrictu reperiuntur :: vt Baronatus componatur ex tribus castellionatibus, qui debent vniti,& concorporari, vt sub vno fidelitatis intamento recipiantut à Rege : vt Comitatus constet duobus Baronatibus, & adminimum tribus Castellionatibus, etiam vnitis, & simul, quasi feudum vnum, receptis à Rege; vt Marchionatus sit compositus ex tribus Baronatibus ac totidem Castellionatibus, ad minimum, aut duobus Baronatibus. & fex Castellionatibus, vnitis, ac à Rege in feudum datis, vt modo di Aum. (addit Ranchinus, vt Ducatus, & Pariatus, cum appertinentiis fuis, pro teditu annuo habeat octo millia scutatorum &cc.) Metetur hoc Edictum vbique approbari, & ftudiose observari; quoniam beniguitas nostrorum Regum (qui nolunt proceribus in aula degentibus, denegare hos honoris titulos) tot creauit dynastiarum dignitates, vt egregii isti tituli hodie satis euiluerint, tam propter numerum, quam propter fundos quibus immerito collati)

. dd ) Vide infra buim libri capus 10.

et). Le gibte of disferent. Slan la qualité de thesame Stignaurie. Car evidinairement cells du baut-infliciter of à deux piliers, cells du Chaffellaim, à trainfu Baron, à quatre, du Comte, à fix; d' du Duc à built. En quay route; foir, d'is couffumes, d'it les actions liures, foir for variables, fi felon la diserpié de Stignavier; s. les giètes duient offre liés par dedans, on par debris, l'attent sigles ou fur feftes: L'oyfeau des Stign. ch 4.m. 48. (Patibula, fecundum qualitatem dynafitatum, diver fu funt forme ; regulaiter al ex intilitie Domini patibulum conflat duabus columnis, Caftellani tribus, Baronis quatuo; Comitis fex, ac Ducis o Co. In eo tamen confluctudines, & libit antiqui maxime variant, an, fecundum diuerficatem dominatum, patibula debeant haber catenas in partibus interioribus, vel exterioribus, and cheant effe columnata, culmine imbricata.)

# CAPVT VII. De Marchionibus

DOst Duces locari debent Marchiones, ante Comites, tanquam intermedii inter vtrosque (a). Quamquam enim aliquando de co dubitatum fuit, hodie tamen vsus pro decisione est (b) Nomen quod attinet, illud Romanis fuit incognitum, qui suos dixerunt, Duces, vel Comites limitaneos (e). Originis est Germanica, si priorem spectemus syllabam March, vel Marc, cui à nostratibus adiungitur Graue (d), à Gallis quis, vt totum sit Marquis(e); ab Italis efe, Marchefe; aliis vero, qui id latinitati inserere conati funt, ie, ut fiat Marchio, Marc, vero quid hac in copolitione notet, vel vnde natum, variant opiniones. Nonnemoà Marck, vel marca, quo nomine Germanos (f), fiue fecundum alios, priscos Gallos (g), equum olim indigitasse præsupponit; ita deducit, vt Marchionem interpretetur equitum magistrum (b). Alius nostrum Marcgrane idem este coniicit , quod Comteà cheual, Comes equestris (1), cuius nobiliratem equestrem fuisse quidam tradit,vt Landgrauii,pedestrem (k). Marc,vel Marck,alii co sensu Marchionibus datum autumant, quo limitem signisieat Germanis; quod limitanei fuerint Comites(1). Cumque Francis Marche idem fit quod nostrum Marc (m), inde nonnulir fuum Marchir(n), & Marquis (o) deductum volunt. Sunt qui à Marcomiro, Francorum Duce; funt qui à Marcomannis (p), funt qui à Marchione quodam Troiano (q), originem repetant. Ali à Græcorum rouseyla, prouinciam fignificante (r): alii à Latinorum mare, quod Marchia, ipsorum opinione, vt plurimum iuxta mare fit posita (s). De eo constat, Marchionem suisse limitis prafedum, vt fines regni tueretur (1); hodie autem nobis esse cum, qui de Marchia à Rege, vel Principe fummo , inuestitus (#); fiúc Marchia ista in finibus Regni, sue in meditullio eiusdem, aut alia in parte, sita sit (x). Hodiernis enim moribus, Marchix, vel venunc loquimur, Marchionatus, non tantum ad limites Regni,

sed vbi Regi placuit, costituti sunt, & erigi possunt; quemadmodum exemplis docemur (y). Deloco enim nulla lex lata est; nec illa, quæ de numero, & qualitate prædiorum, quæ in Marchionatum conuertenda, aliquando lata (z), obseruatur. Credo etiam inuestitura solemnia antiqua non amplius frequentari; licet fortassis adhuc annulus pyropo, (Rubis Gallis dicitur) vel carbunculo infignis, quo Rex medium digitum Marchionis ornare olim solitus, adhibeatur (44). Debetautem nouus Marchionatus eadem conditione, qua Ducatus, vel Comitatus, crearis nempe,vt Marchione fine mascula, legitimaque prole mortuo, pradium beneficiale, seu Marchionatus, fisco Regio vindicetur (bb): Sed Rexaliquando hanc conditionem remittere solet, Corona Marchionis, qua galea eius in pictura fuperbit, mixta est ex floribus, & vnionibus (cc), Vt maxime vero hæc dignitas egregia sit, & ante Comitis dignitatem, tamen nullus hactenus Marchio Francia Par factus eft.cum multi Comites tales fuerint (dd), cuius rei causa mihi incognita. Cæterum, qui primus in Francia fa-Qus fuit Marchio, ex familia Nouxuillæ originem habuit (ee).

#### Testes & Testimonia.

4) Les Marqui sont comme metoyeusentre les Ducs & les Comtes: Lovseau des Seioneuries, chap. s.n. so.

ou après les Comres, actenduqueles luves des fiés les Marquis auoir rang decumt, ou après les Comres, actenduqueles luves des fiés les mettent tantogh decumé, Lantosh après aus qui qu'il se rouveu des Marquists auoir effe régie en Comrés, commectiny de luilliers dans Froissand. I vol.ch.; Pareillement il y a plussant commectiny de luilliers dans Froissand. Los que comes houver de la qualité de Pairs de Françe, or muis Marquis. Cesse que fiton a dit traissèe par decinat, au traissè de l'aubosit du grand confession pur laquelle re-fourder assentis, faut retaité de l'aubosit du grand confession pur laquelle re-fourder affertement, is faut retain à la distintion des Comres des prouinces, auec ceux des villes. Ce tenir pour certainqueles Comerc des prouinces son plui quetes Marquis, of oncur neur s'et villes frontieres: mais unfis les Marquis sont plus que les petits Comtes ou Godarnteurs det autres villes, pour ce que leire charge est plus importante. Et de fail dont de autre villes, pour ce que leire charge est plus importante. Et de fail de arcegnossir els Gouverneurs de la province, comme sont est moitre fon stifficult d'arcegnossir els Gouverneurs des provinces, autres villes indifficielments. Maintenant dons, qu'en Françe il y a plus de Comtes villes indifficielments. Maintenant dons, qu'en Françe il y a plus de Comtes

de prouinces, ni mesme de Ducs, qui ayent des prouinces entieres; (pource que tom ces grands Duches, & Comtes du temps pafé, font reunu à la Couronne) on tient a bon droict pour constant & refolu ,que les Marquis font plus que les Comres: Loyscau,d.ch. f.n. 31.32.33.) Multum aliquado agitata fuit quastio, an Marchiones præcederent, vel sequerentur Comites, cum in libris feudorum modo praponantur, modo post ponantur; ac reperiantur Matchionatus, qui postea erecti fuerunt in Comitatus, vt Iuliacensis exempli loco est, apud Frostardum vol. 1. csp. 3. similiter multi Comitum, gaudent dignitate Parium Franciz, nullus autem Marchio. hæc ventilata fuit ab Alciato, in libro de duello, aca Bocrio intractatu de autoritate magni Confilii. Vt autem ea rece resoluatur, teuertendum eft addiftinetionem Comitum prouinciatum, ac ciuitatum, & habendum pro certo, prouinciarum Comites esse ante Marchiones, aut Comites limitaneos; Marchiones vero d gnitate superare minores Comites, aut Gubernatores aliarum ciuitatum; quia illerum munus maius est horum munere. Certe etiam hodie videmus nonnullos Gubernatores limitum nolle se subiicere Gubernatoribus prouinciæ, quod tamen faciunt Gubernatores ciuitatum, fine controuerfia. Itaque, cum hodie in Francia non superfint vili Comites prouinciarum, nec etiam Duces, qui sub se habeant integras prouincias, postquam omnes illi magni Ducatus & Comitatus, antiqui temporis, cum corona consolidati fuerunt, iusta ratione Marchiones praferuntur Comitibus.)

6) Quant aux Marquin,les Romains n'en ont point cognen le nom , qui eft pur François, mais les appelloient Duces limitaneos, et apud Lampridiu, in Alexandro Seuero : & dans la Notice de l' Empire, ils sont appellés Comites

limitanei : Loyfeau d.l.n.26.

d) Vide me de iure publico Imper. Romanogerman lib. 4. cap.4.n. 21. & fegg.

e) Quis Gallis idem est quod quefirm, vt hac fignificatione, Mar-

quis ille dici pollit, qui qua litus, vel electus, vt limiti pralit.

f) March lingua Germanica pro equo dici folitum, ve in Boioar. legibus , fi caudam amputauerit vel aurem , fi equm eft , qued March dicimm, sum felide componat: Hottomannus in verbu feudal ver. Marchienes.

g) Galli quondam , vt fcribit Paufanias , equum March appellabant ; vnde Marchiones, vt opinor (verba funt Brodzi, miscell 2. sap. 23) dicti. Nomen retinent hodie Britones, quorum idioma, nifi Hunnica barbarie pollutum effet, ad veterem Gallorum linguam prope accederet: Nam Germanicam fuille non credo, cum Cafar, in Commentarin ( de bel. Gall.lib.1.6.47.) Arionistum Germanum Gallice loqui didicisse comme moret.

Alciatus

b) Alciatus de fingul.certam.cap. 32.

i) Il peut bien estre, que comme Marck, en ancien langage Teuton signifioit vn cheual.ou roußin, le nom de Marckgraff (ainfi qu' il eft plus communé. ment eferit) ait tiré de la fon origine, veu qu' il fouloit eftre particulierement concedé par les Roys, à ceux, qui possedoient absoluement quelques terres, de faire mouler leur effigie à cheual, foit pour les imprimer en cire , & les appliquer aux lettres, O patentes, par eux depeschées, foit pour s'en preualoir en choses de consequence, par où ils pounoient estre appellés Comtes à cheual-Ainfi que le nom de Cheualier eft deriné de cheual , lancier , ballebardier &c. de ces inftrumens de guerre,ou genre d'armes, Ou pour autant encore, que eftant logés à la lifiere, conuenoit eftre continuellement à cheual, & à l'erte. Christophle de Bonours.en l' Eugeniaretilogie pag. 416. (Fortaffis,quemadmodum Marck, in antiqua lingua Teutonica, fignificabat equum, nomen Marck graff (vt communius scribitur) inde suam habuit originem ; quoniam specialiter à Regibus, illis, qui absolute possidebat dominatum permittebatur,typario insculptam habere effigiem suam , insidentem equo, quam vel cera imprimerent , & literis atque patentibus fuis, adderent, vel ea vterentur in rebus maioris momenti; vnde potuerunt dici Comites in Equo. Sic nomen Equitis deriuatum fuit ab equo. lancerarius &c, ab armis & instrumentis, quibus vtimur in bello. Vel etiam propterea, cum ad limites habitaret, oportebat illum esse vigilantem,& fic femper promptum in equo.);

k) Lyclama f. membran.ecloge 9.

i) Gotop. Becanus lib. 2. antie, anseep. p. 175. Hottomannus de yerh Feud-verh. Marchione, ait, Marchiones à voce Germanica March, qua limes fignificaturi, limitem en im modo marchian, modo marcam, Germanico verbo batbatici feriptores appellant; vi leg. Francer. lib. 4. 111. de vafat Domnitica de Marcham enfladendam cenfitiutis. Sic Rhegimo lib. 2. Chron. jul ann. 788. Poff bac Carolus Rasiubenam yenit; ibique Marcha & finat Boiassi enua diffenti der.

Manopinnon offication Ethienne Pasquier, fin. 6. des recotrebes de La France, ch. 50, fol. mini 31,7 que le most de Marquin figuije on effançacianament innenté pour la praedien d'adfonfe des pais l'anstières , d' limitrophenque nous appellons de tout remps, d'ancienns el marche. Et lic extiens Loylean, é.d. 6, m. 25, filum Marquis deducti de l'ascien most François, Marche qui figuille limites, su frontière. Aimon, lib. 4, e. 11. 8. Simili mode de marcha Hijhanice conflictutum ell 6. d'obe cillus limites prefétui imperatum lade forus marcham manipum vendere: 4, leg. Franc, cap. 45, Vide Raguean, est l'adice dest dois 18 pagus per-467.

n) Marchin pour confiner à quelque pais : Pasquier, d.l. about ir, & effre RE 3 contigu:

contigu: Loyleau.d.l.n. 30. terre qui marchife au grand chemin; dans. Bonteiller. La Comté de Blou marchit à la Duché de Touraine; dans Froissarte 3; volume. Entre Adam, Abbé de S. Denis, & Bouchard . Sieur de Montmorency, four dit contention pour aucunes leurs terres, qui ensemblement marchisoient, die l' Annalifte en la vie de Philippes, fils de Henry. .

o) Nicod au grand dictionaire François latin. verb. Marquifat.

p) Alciatus d er.de duelle c.32.

q) Vide Irenicum lib.z. exeges. German.cap. 102.

r) Sabino, de appellatione, situ ac moribus populi Marchie Brandenburg, videtur, nomen effe Græcum, & corruptum. Nomarchia, inquit, Græce dicitut prouincia, vnde prima fyllaba ablata haud dubie natum est hoc vocabulum Marchia; est que introductum, vt opinor, ex vrbe Constantinopolitana, aut eodem tempore cum cæpit Exarchatus, aut paulopost. Namtranslata Imperii sede, nomina magistratuum mutata, & plerumque Græca pro Latinis vsurpata sunt. Etenim Consul Romanue, tum, nouo, & inustrato vocabulo, vrbis Dux appellatus est, & Vicarius Imperatoris in Italia, Exarchus : Prouincia item, qua olim Consulares,& prætoriæ,erant,dici cœperunt,aut Ducatus,aut Nomarchiæ&c. temporis progressu Marchia,

s) Ita Feudista, 2. F. 10, insulse, secundum Heigium, 1, quast. 2.

num.33.

t) Marchiones funt, qui fines regni tuentur : in vita Ludon. Aimon. lib. 5. cap. 11, relicti Marchionibus , qui fines Regni tuentes , hostium arcercut incurfus.

u) D.lib.2.Feud.sit. 10. Gars. Mastrill.de Magistr. lib.4. c. 6.n. 6.

x) Posterioribus temporibus, vt aliis multis in verbis, consuetudine sermonis degenerauit; & Marchiones dichi sunt, etiam qui in mediterraneis regionibus imperium aliquod obtinebant. Apud Aimon. lib. 2. Robertus Comes Parisiorum, frater Odonis Regis, Marchio Franco-

rum vocatur: Hottom. de verb. feudal. verb Marchiones.

7) Cenomanus, Meduanæ Baronatus in Marchiam transmutatus Regis indulgentia, anno м D xLIV. pari titulo honestati sunt. Nigellanus Comes, mense Nouemb. M D XLVI. & Belli Pratuli, Andium regulus, die XV. Febr. M D LIV. Huc confer nouam Maigneleti Marchiam, in nostra Belgica statutam fauore Piennes Magnatis, quam honorificis notis coardarunt Lutetiani Patres , Augusti luce XIV. anno M.D.LXVI. Carolo IX. Francicis rebus moderante. Idem Asseraci, in Armoricis, Maschionem Rex fecit, dynastam de Rieux, postridie Kal-April, anno M D EXXIV. cui Regis elogio senatum Rhedonensem suas quoque partes accommodalle, teltatur Natalis du Fait, eiusce conscriptus Cutia, in Gallicie fuit Britonici fori mifellaneie. Alt Matchia d' Efpinay. Regio diplomati. Senatus hie Britonicus modum praferipfit, ne qua fraude, exptioneue, ac praiudicio Baronis de Vitri patroni, Matchia locum habetet; quippe qua Baroni Vitrao clientela lege effet obnosia, Decreto XIV. Cal Odoba non. Mo Exxv. Eodem hoc anno, Aleguis Bato impetrauità Principa eminentiorem Matchionis dignitatem. Possem hie lubiicere nouos Matchionats, d'Arcen Batrois, in Burgundia de Thury. & Thorigny in Normannia, de Gallerande, in finibas Cenomanorum, de Queutres in Sueffionibus, cum aliis complusculis: fediquos nouiffinorum temporum exca ambitio, si umofarmque fatius imaginum expresseit. Hec Choppinus de doman, Francia, lib. 1. vis. 5, 17.9, 29.4, 2.4. Taxat illam libidinem Nicod. d. verb. Marque, aitque: Auisar d'huy est nome de Marquid. Marquifat, comme infinia autres. font peruertis, Ottofondus par importunité de plusteurs, aspirans a noms de hautes dignitifs, se confondus par importunité de plusteurs, aspirans a noms de hautes dignitifs, se confondus par importunité de plusteurs, aspirans a noms de hautes dignitifs, se confondus par importunité de plusteurs, aspirans a noms de hautes dignitifs, se contentant de cela.

ž.) Intelligo conflitutionem Flenrici III.de qua in antecedenti capitelit č. candem allegat Tholofanus lib 6. 3yungm.iur. vniu. cap. 9. m. 14quod flatuat, vt antequam Marchifatus dicatur, fit compositus ex tribus Baroniis, & tribus Castellaniis, ynitis sub yno titulo, tatione cuius Regi

præbeatur fidelitas.

aa) Le Marquie of innessi ace vo anneau de Rubi, ve tradicii olim Antoine de la Salle, in libro, cui titulus la saidat : Loyleau d. rr. des Seign. ch. 5.m.f.t. Qui Marchionis titulum à Principe desiderat, habeat oportet quinque, aut se Rubinis si culum à Principe desiderat, habeat oportet quinque, aut se Rubinis si con se son des la common de la constitue poterit donari dignitate Marchisatus, sub titulo, & nomine aliculus ciuitatis insignioris, sibi subditat, hominium nouum offerens, prastaneque Principi. Intellitura e iuies est sinsigne, & symbolum, germa pyropus, qua Gallis Rubinus. (species est carbunculi) quo Princeps, inuestiendo, medium digitum Marchionis conta cum annulo, sactis perastis sactatissima liturgia. La Tholosanus d. l.

bb) Rex Carolus IX. ad coërcendam ambitelofotum hominum cupiditatem, edixit, vt imposterum Ducibus. Comitibus. Marchionibus. sinnemascula, legitimaque prole mortuis, przedia beneficiaria sisco vindicarentur; sed cum edisto Princeps importunis rogationibus derogare i sepius cogatur, Curia Párissorum rescripta resiscere consueuit: Bodinus de republish, 5, 4,4 pag. 87,7 vide supra, in capire antested. clist. x.

ce) La couronne de Marquullaquelle ils n'ont qu' en peinture, au simbre de leurs Ermoiries) est meslée, c'est à dire, partie sevennée, & partie per-

lee : Loyleandichisin. 50.0 55.

dd) Il y a plusieurs Comtes bonorés de la qualité de Pairs de France, &

nuls Marquis Loyleau d.cb. 5.n. 31.

ee) La Maison de Villeneuue est renommée par tout le monde, pour saiberalité : aussi elle a pour epithete ce mos liberalité de Villeneuue. & qui ala premiere en France portéle tiltre. É la qualité de Marquin: Hilation de Coste tom. 2. par. 18. des. ledges & vies des Roynes & p. 19. 710.

# CAPVT VIII.

#### De Comitibus.

Omes, populari significatu, ille est, qui aliquem comitatut & sequitur(a), sine id faciat conductitio, sine spontaneo motu. Hinc, cum Imperatores aulicos suos ministros in itineribus comites haberent, & volupe ducerent comitum nomine potius, quam aulicorum afficere, nomen generale quodammodo speciale factum est, temporistractu (b). Comitum istorum ordines fere tres constituti, sed ita, vr Comitis nomen simpliciter prolatum, fine additamento, primi ordinis. Comitem fignificaret (c), Erant autem in primo isto ordine, primarii officiarii aulæ, qui etiam prapositi & tribuni Scholarum, dicebantur (a). Hos inter nonnulli, quo à se inuicem distinguerentur, nomini Comitis additum habebant peculiare prædicatum (e), vt, Comites ærarii, Comites sacrarum largitionum, Comites Consistoriani (f) &c; Secundi Ordinis Comitum in aula, erantilli, qui certa quadam minora officia gerebant(g). Terrii denique ordinis, qui minima, & vilia quoque (b). Secundus, & tertius, postea obsoleuit; nomen scilicet, vel appellationem Comitis quod attinet (1); primus vero etiam aliis communicatus, qui vel nunquam in comitatu, vel aula Imperatoris seruierant, vel ex comitatu (k) ad regendas prouincias, aut ciuitates, ab Imperatore delecti, miffique fuerant (1). Sic nomen, dignitas que Comitum, qui prouincias regunt (m), innotuit, sic quoque Comitum ciuitatum, quorum munus est regere, & ius dicere (n). Vnde factum postea, vt Comites etiam dicti fuerint illi, quious solum iudicis munus datum (o). Hac Comitum conditio etiam in Gallia fuo

'fuit tempore (p). Deinde vero postquam eadem rerum varietate vsi (q),tandem Reges magno studio omnes illos antiquos Comitatus Coronæ concorporarunt (r), exceptis Flandriæ, & Burgundiæ Comitatibus, quos Hispano fortuna addixit (s). Nouos quidemalios, pro voluntate fua, Reges fæpius constituerunt, fed in perquam multis ab antiquis differentes (1), yt hodie nullo fuperioritatis charactere alio videantur illustres esse, quam corona (u) illa, qua galca in infigniis corum exornata (x) conspicitur. An adhuc hodie(vt olim factum)dum de Comitatu inuestiuntur, à Rege accipiant annulum, adamante ornatum (y), mihi certo non constat. 'Illud notum, Henricum III. Regem, edicto sanciuisse, vt, qui Comes fieri petit, habeat duos Baronatus, & ad minimum tres Castellanias;aut vnum Baronatum, & sex Castellanias, quas iun aim à Regenomine Comitatus recipiat in feudum (z). Conditio collation adhærens eft, vt nouus ifte Comitatus, cessante mascula prole legitima, accrescat Coronæ (44). Caterum, hodie in Gallia non alii funt Comites prouinciales (bb), aut Palatini (cc), vtriusque nominis (dd). Comre (antiquitus Cuens (ee) dictus)illis eft, qui l'atimis Comes, quem Britanni olim nominabant Queux ou Kens, & latine, ad captum fuum, Consulem (#). Olim Comitis & Ducis titulum æqualem, ac promifcue ab vno codemque viurpatum (eq), ab aliis autem Comitis Ducali prapofitum (hb), nonnemo observanit.

## Testes & Testimonia.

a) Gaius in l,item 17.5. comitem 16.ff. de iniuriu.

b) Les Empreurs estant contraint faire pluseurs voyages, pour mainteiri seste grande estenduce de leur Empire, appelloient Comites leurs Courrisfausqui leu accompagnoient, & faitueient. De sorre que Comitacus, & Comites essente acus, proprement es que nou alson la Courr, & see Courrissans. Loy Ceaudes essenturies, d. ch., f. n. 15. & des orderes chap. 100. 133, vob intit. En mesmo Constantin, qui nuenta les patrices, quant transferè l'Empire Romain en Greccation outro plus voines, & mobilicus que l'Indienne, se voulant à cestre resolution, accommoder à l'humeur de ce nouveau pais, inuenta entre la dignité de Comicadon il honere cauxqui l'auciteur accompagné à ce changement de contrée, & dont, à succession de temps survent communement boneré,

les Courtifans, ou principaux de la suitte des Empereurs, comme aufi le mot Comites,eftant referé al Empereur , fignifie proprement teux de la fuitte, & compagnie, que nous appellons Coursifans , à caufe que nous appellons la compagnie du Prince, de la Cour, que les Latins difent comitatum Principis. ( Cum Imperatores sepius iter susciperent ad defendendum tam: late extensum Imperium, aulicos suos appellabant Comites, quoniam illorum erant in comitatu, iisque inseiniebant. Ita tunc Comitatus. ac Comites, proprie erant, quod nunc dicimus Curiam, atque Curiales, aulam, & aulicos. Idem Constantinus, qui introduxit patriciorum ordinem, postquam transtulisset Imperium Romanum in Graciam, cuius: natioadhuc vanior erat & ambitiofior, quam Italica , in animo habens: eorum moribus se conformare, inuenit etiam dignitatem Comitis, quahonorabat illos, qui eum secuti fuerant vsque ad nouam Imperii sedem, quaque poftea communiter dotati fuerunt Aulici, aut præcipui ex illisqui in comitatu Imperatoris erant. Sic, quando dicimus Comites, respe-Au Imperatoris, intelligimus proprie eas, qui funt in illius comitatus quos nostra lingua Courtifans appellamus, quia familiam Regis dicimus, Curiam quam latini nominant comitatum Principis.)

c) Pource qu'en la maifon & fuite de l'Empereur, il y auoit des perfonnes de divers merites, & qualites, les Comtes, ou Courtifans furent diffribues en tron rangs, ou ordres, estans appelles, Comites primi, secundi, & tertii ordinis; & toutesfou, faut noter , qu' ordinairement le titre de Comte enonie simplement, fignifie, par excellence, les Comtes du premier rang : Loyleau des ordres d.ch.10.n.35.adde.Welenbec. ad lit. C. de officio Comit. facrarlargition ..

Ceux cy eftoient, entre autres, les Chefs d'office de la maifer de: L' Empereur, appelles præpoliti, len tribuni scholarum. Car les compagnies on bandes des menus officiers domestiques de l' Empereur, estoient nommées, icho-

læ: Loyleau d.ch. 10.11.36.

e) Horum refpectu, Comes quali idem lignificat, quod Gallicum Intendant de telle ou telle charge : Loy fean d. l. n. 37.

f) L'es Confeillers d' Effat estoient les vrau. & comme il est à troire, less premiers Comtes, Comites Confittoriani dich: Idem d.l.n.38.

2) Les Comtes du sécond rang, effoient certains moindres officiers de la Cour, qui anoient des chefs par deffus eux, dont est fait mention in l. 2, C. de Comit difof cod in C. & alibi : Layleau d.l'n.43;

Ceux du troisiesme rang, estoient encor de plus baffe est effe to en est parle in ligid 10 de fuar. & fuscept ac in 1.127 de Decurion. C. Theodes. & d.l.

17.de proxim. Comit. dif Loyleau dil.n.44.

i) Les qualités de Comtes du second, & troifiesme rang furent en fin rollement mefprisées, qu'elles s'abolirent d'elles-mesmes, de sorte qu'il n'en est Pa-lé dans le Code de Iuftinian : Loyleau d.n. 440

k) Exemplum nobis suppeditat i. rn. C. de profeffor qui in rebe Con

ffantinspol.lib.12.cuius difpositionem ad aliorum locotum professores, qui in illis vigint per annos docuerunt, alii-innis licentiose extendant: Vide me de iuse publ.lib.8.c.3.n.42.69 43.Quibus.quod Francism attinet, contradicit Loylean des ordres d. chap. 10. cum nec dignitates Imperii Grazci similes sint dignitations Francis, nec leges, atque consustudines, eiusdem Imperii Francism obligent.

l) Les Courtifans, & Gentilshommes, qui effoient pris de la fuitte des Empereurs, pour aller gouverner les provinces, prindrent semblablement en plufieurs endroits le titre de Comte : Comme nous voyons effre fait aftes frequente mention des Comtende la Marche d' Orient. Et petit à petit ce nom s' espandit de telle façon,qu'il n' y auoit ville, qui n' euft son Comte pour iuge : voulant chaqueiuge rapporter fagrandeur, comme s'il euft efté tire de la fuitte & compagnie des Empereurs. De la vint, que les François, arrivans aux Gaules, y trouuerent presque cefte generale police plantée, laquelle ils ne voulurent changer, non plus, que plufieurs autres : Eftienne Pasquier lin. 2. des recherch. de la Francech. 12 in pr. (Aulici, & Nobiles, qui ex comitatu Imperatoris mittebantur ad regendas prouincias, similiter in multis locis sibi attribuebant titulum Comitis, vt videmus fatis frequenter mentionem fieri Comitum Marchia Orientalis. Acpedetentim hoc nomen adeo extenfum fuit, vt nulla effet ciuitas, que non haberet Comitem fuum. hoc est, iudicem : quandoquidem quilibet Index volebat baberi pro eo, qui ex Comitatu Imperatoris ad hoc officium peruenisset. Hinc cum Franct intraffent Gallias,& fere vbique hunc ordinem in viu elle confpexisent, eum noluerunt immutare, vt necpluta alia.)

18) De Comitibus,qui provincias regunt, agit titulus x1v. libri x11r. C.& lex eiusdem vnica. Quod notatu dignum cenfet Loyfeau d.ch. 10.11. 40. pource que c'est de là,qu'est venu,qu'à ssuccsson de semps la plu-pare des

gonnerneurs des proninces ont efté appelles Comtes.

n) Comites fuerunt Iudices ab Imperatoribus delignati.præfectios ciuitati certæ, aut regioni : Petr. Pizatus lib. 3. hifter. Genuenf. pag. 64.

Jes Capitulaires de Charlemagne nous font forque chaque ville ausis fon Omte. Vnicuique fere cliniati (ait Beatus Rhenanus, in lide etre Gremanus, lide etre Capitulaires (ait Beatus Rhenanus, lide). Le ser German, Comes praindebat. Et e Comte effoit pereillement & luge, & Gouverneur de favilles ideoque « patem & infinium fater dictius (lide). Le apitul, att. & & clearis (lide). Att. & & clicitus platistes babere: lide, artic, 200. et vite, od addit, lide, & the legibus Ripuaris dictius, f qui indicem fif alem occiderit, quem Comitem vocant. At lide, LL. Francie. Comitees non fe excusfont à iustitus facienta, es quod exflorte in marine sufferie de libe placitum entenant, s'iustitum facienta.

D. Let Ducc, 6 Marquis, effaient en l'Empire Romain, C en ce Rejame de France, anciennement vrais officiers , veire messe ils estaient rencables à la vulonse du Prince. Mais il y ausir cesse équi cent de l'Empire & Comtet de l'Empire Romain , 6 ceux de France, que ceux de Empire n' ssission que simples efficiers , non plus que les Presenssais , 6 Prefidens des prouinces. Cauoient pour leur entretien certaine droits, on couffumes, à prendre sur le peuple, dont Capiedore faict mention. Mais ceux de France auoient la Seigneurie de leur territoire vnie à leur office, senue neantmoins en fef avie; de forte qu'ils eftoient & officiers & vaffaux tout enfemble; qui eft ce que nom appellons Seigneurs. Man ces Seigneuries n' estoient ni bereditaires, ni patrimoniales, du comment ement , comme elles ont efté depuis : Loyleau des Seigneur.d.ch. 5.m. 3 4:6 35. (Duces, Marchiones, ac Comites in Imperio Romano, ac in Regno Francia, antiquitus erant veri officiarii, & praterea renocabiles, prout Principi placeret. Verum inter Duces ac Comites Imperii Romani, & Regni Francia, hac erat differentia, quod illi ellent tantum officiarii simplices, quemadinodum etiam erant Proconsules arque Præsides prouinciarum; ac pro sustentatione sua exigebant à populo, iure, vel consuetudine, pecuniam, vt Cassiodorus tradit. In Francia autem Dominatus territorii vnitus erat cum officio, & tenebatur in feudum vique admortem, ita vt effent fimul officiarii, & vafalli, quales nos appellamus Seigneurs (dominos). At in initio illi Dominatus non erant. hereditarii, aut patrimoniales, vt postea facti sunt.)

q) Vide supra boc libro 4 c, 6.lit e f.g. b.i. & feqq.

r) Vided cap 6. lit. r ..

s). Les Comtes de Flandre, & de Bourgogne, aprés auoir longuement branslé,ont effé en fin distraits cout à fait de la Couronne, par le malbeur de la prison du Roy François I. Loyseau d.ch. 5, n. 59.

t) Supra dictocap. 6.lit y.

u) Les Comres ne partent pas la couronne en tefte, à present qu'ils ne font plus que simples Seigneurs suzerains, ne leur estant außi plus concedét à prefent enleur innestiture : Gpartant ils nel ont plus qu' en peinture , au timbre de leurs armoiries: Loyleau d.ch. 5. n. 55, aues le manteau Comtal, & la denife : Idem des ordres ch.6.n.76 ..

x) Est autem corona Comitis perlée, c'eft à dire, que le deffu du diademe, ou bandeau, eft faitt de perles , sans aucuns fleurons eminents :. Loyfeata d.ch. 5,n.49;.

y) Le Comte effoit inuefti auec vn anneau de diamant : ex Antoine de la Sale, Loy(eau d.sh.f.n.fr.(annulo cum adamantis gemma)

2) Vide supra c. 6. lir. cc. Edicto Regio Gallico xv 11. August, anno M. D LXXIX.cautum monet Tholofanus Syntag iur. vniuerf.lib.6.cap.9. n. 14.ne in titulum Comitis quis transeat, nisi habeat duas Baroniasie tres Castellanias, aut saltem vnam Baroniam , & sex Castellanias vnitas, & nomine feudi possessas, & inuestitus à Rege sub vno titulo.

aa): Vide fupra cap, 6.lit.x.

Maintenant:

bb) Maintenant il.n' y a plus en France de Comtes de prouinces : Loyleau d.ch. 5. n. 3 3.

et) Lettre de Comte Palatin ne fut paedonné aux Comtes de Champagne, en France, ains en la Cour de l'Empeteur d'Allemagne, auguel Tbibant, second e e nom, Comte de Champagne, solor se monte qu'il content contre le Roy de France Henry. I. Loyleau du droit des offices lin. 4. els. 3. n. 7. (Titulus Comitus Palatini Comitubus Campania non fuit datusin Francia, fed in aula Imperatoris Germania, e cui se lubmist. Theobaldus secundus huius nominis, Comes Campania, proptet inimi-

citiani, qua profequebatur Regem Francia, Henricum I.)

dd). La puissance de creer Comtes Palatins n' a ouc efté receuë en. Prance, ains reiertée par tous nos ancestres, comme abusiue, cant pour le regard deceux de l' Empereur, és prouinces mefmes, qui retiennent entre nous le nom de l'Empire, que pour le regard de creés par le Pape, que les Canonifes aufi tiennent n' fre pus proprement Comtest de ma partiene penfe point, qu' il se puisse remarquer aucuntel Comte Palatin fait par nos Roys, depuis Charle le Chaune, fi non que quelqu' vn fevueille arrefter à ce, que Glaber appelle en fon latinComte du Palau vn Hugue de Beaunon: Pet. Pithœus des Comtes de Cham\* pagne & Brie, lim. t. inter opera pag. 485. ( Poteftas creandi Comites Palatinos, in Gallia nunquam fuit recepta, fed ab omnibus maioribus noftris explosa, tamquam abusiua, non solum illos quod attinet; qui ab Imperatore facti funt, etiam ipfis illis in prouinciis, que apud nos Imperii nomen retinent; vernm etiam quod illos concernit, qui à Pontifice facti, quos Canonista itidem proprie Comites esse negant. Quantum ad me, non arbitror, vllum eiusmodi Comitem creatum à nostris Regibus, post Carolum Caluum, nisi aliud nobis imponat Glaber, qui L'atino nomine Comitis Palatini appellat quendam Hugenem de Beauuois.)

ee) Cuens en ancien langage François signifie Comse: Coquille en l'hi-

floire du pais & Duché de Ninernou, pag. 55.

ff) Quandles Betenstessorienter excertente grande Betengen. it appellions la dignité de Comres Consules», en leur latin; & depuis est au largue Evançoise autominent est status par toutes les viciles hissoires », mes mes den guerres de la terre faindite, oils vicile est viciles hissoires », mes mes den guerres de la terre faindite, oils viciles formains n' vsens d'autre langage: Betnard d'Argentiéent hissoire de Breugage, liu.x.cho, fol.11. litra. (Cum Britanni adhuc degreent in magana Britannia, Comitum dignitatem latine » suo more receptime battur vo cabulo Consulis a copeleav bi lingua Francica aliquo modo stabilita erat, Comites appellarunt Queux. aut Kens; vt reperite licet in omnibus antiquis historiis , etiam in descriptione bellorum.

gestorum in terra sancta, in quibus veteres Scriptores non alio viuntur prædicato.)

Le tiltre de Duc, & de Comte estoit esgal & indifferent anciengg) nement, fe trouuane plusieurs lettres anciennes, par les quelles, le mesme Prince s' appelle Duc en vn endroit, & en l'autre Comte : Idem Argentré d.tr. liu.3. ch.1 fol 149 lie.c & chap.64 fol.199. ( Titulus Ducis , & Comitis , erat olim zqualis, & indifferens; reperiuntur enim multælitera antiqua,in quibus idem. Dynasta, vno in paragrapho appellatur Dux, in altero vero

Comes.)

bh) Tom les titres, qui font au iour d' huy en Duchés, ont commencé par le titre de Comte.comme premier & plus-ancien, lequel mefine , felon l'aduit de plusieurs, semble auoir esté au vieil remps plus-honorable . C eminent , que de Duc, ainsi que l'on peut iuger par quelques alles , & infrumens, & principalement du Concile viil de Tolete, en la subscription duquel se void, que cefte qualité de Comte precede le Duc , en cefte forte: Adulphus Comes Scanciarum, & Dux; Ella Comes, & Dux; Venedarius Comes Scanciarum, & Dux. Fandila Comes & Dux. (Omnes tituli qui hodie sunt Ducatuum, inceperunt à titulo Comitis, tanquam primo, & antiquiori: quique secundum nonnullorum opinionem , videtur olim fuisse honorabilior, ac eminentior titulo Ducis, vt colligere licet ex aliquot actis, atque instrumentis, & maxime ex subscriptione octaui Concilii Toletani, in qua titulus Comitis pracedit titulum Ducis, hac forma: Adulphus Gr.) Idem Argentred. I. lin. 3. chap. 1. fol. 149 lit. d. & ex Vaffzi Chronic. Hiffan Jacobus Marchantius in deferipe, Flandria, lib. 2, pag. 180.

# CAPVT IX.

# De Principibus.

E nomine Principis alibi (4) egimus, hic ergo tantum vide bimus, quibus illud in Gallia attribuatur, & quo fenfu ad propositum nostrum faciat. Observare autem licet, in Francia Principem dici Regem ipsum (b), recte quidem, (& corespecti, quo quilibet, qui superiorem non recognoscit (c), Princeps appellari potest) sed raro, & infrequenter. Antiquo more etiam Princeps vocabatur Dux, vel Comes, aut prouincia Dominus (d). Cærerum eius Regni, hodierni Principes, nomenillud obtinucrunt, vel ob familiam, ex qua prognati, vel propter terras quas possident (e). Propter familiam Principes dicuntur, non folum qui fanguinis Regii funt (f) ; verum etiam illi, qui ex familia exterorum Principum, superiorem non recognoscentium, in Galliam concesserunt (g), adhuc tamen ins succedendi in Principatum familiæ, cucniente cafu, habent. Denique & illi Principes dicuntur, qui de terra, cui titulus & honos principatus collarus, inuestiti sunt (h): Atque de his, quorum dignitas Comite minor, sed Vicecomite, & Barone maior est, tantum hoc capite agimus; de carteris, locis congruis(i) diximus. Tales primum fuerunt illi, qui cum nec titulo Ducis, nec Comitisclariessent, non minus tamen ac hi, in territoriis quibus præfecti , iura superioritatis sibi arrogaucrant (k); quo nomine etiam, postcaquam iterum in ordinem coacti, insigniti permanferunt (1). At vero, postquam dichi Principatus, zque ac Ducatus & Comitatus antiqui Coronæ aduniti fuerunt, Regibus, vel motu proprio, vel ad inftantiam aliorum, vifum fuit, nouos. ciusmodi Principatus instituere (m), sicut variis exemplis docemur (\*). Viu etiam inualuit, nomen principis attribuere ioco,. in civitate Sueffionenfi, vni ex juuenibus, qui caterorum fit caput, & princeps in ludicris (a),.

#### Teffes & Testimonia

a) In lib. 4 de iure publ. Imper. Romanogerman. cap. 2.

b) Quand now parlons indefinement du Prince, nous entendons le Roy; ainfi que font les loix Romaines: Loyleau des Seigneuries; ch 3. n.88. (Quoties) indefinite Principis mentionem facimus, Regem intellectum volumus, quomodo etiam in legibus Romanis fieri folet.)

A proprement parler, il n' y a en France autre Prince, quele Roy. quifeul a toute founeraineté: Loyfeau d. er.cb. 5, n. 76. (Siproprieloqui velimus , in Francia non datur alius Princeps, piæter Regem , qui folus

omnem superioritatem obtinet:)

d') D' autant que la plus part de touftumes de France, ont efté ou redigées, ou par le moins establies; du temps, que les Ducs & Comtes des proninses fe qualificient Princes , & ioniffcient par effett des droiffs'de founesrainces , quand en icelles il eft parte du Prince , ce n' eft par le Roy, qui est entendu, ains le Duc, ou Comte, de la province; de sorte que quand esté parleut des droits du Princece n' est pus des droits du Roy, ains des droits du Duc, Que silo Duche appareisori au Roy lors de la redicion d'icclue, este s'entendent parlet des droits du Roy, non en cant que Roy, man entant que Duc, & Seigneur de la province: Loyleau d.r., chap 3, n. 89. (Quomiam plexaque confictudines Franciez, vel ceperunt, vel annotate fuerunt temporibus illis, in quibus Duces verbantut titulo Principis, & in este. Qui utilbus superioritatis, quoties in iisdem sit mentio Principis, non accipiendæ sunt de Rege, sed de Duce, aut Comite provincie; itaque quando loquuntur de iuribus Principis , non debet inteligi de iuribus Regis, sed Duces, vel Comitis. Quod si vero consistudines illæ in literas relatæ suctunt, quando Ducatus vel Comitatus adcreuerat Regituno verba intelligi debent deiuribus Regis, sono quatenus Rex, sed quatenus ello pomius provinciez)

e) Il y a Princes de race, & Princes à cause de leurs terres, erigées en

principauté: Loyleau d.tr.ch. g.n.77.

f) Pour honorer la race des Roys, on a appellé ceux, qui en sont issus, Princes, pour autant mesmes, qu' à leur tour ils sont capables d'estre Rou, &

cenx-là font les Princes du fang Loyleau d.ch.s.n.76.

g) On s'eft eftendu d'appeller pareillement Princes , tous ceux , qui font ifus des Princes fouueraint eftrangers , & qui font capables par race, de Succeder à leurs Eftats. ( Eo peruentum, vt Principes etiam dicentut omnes, qui à Principibus exteris, superiores non recognoscentibus, nati, fuerunt, atque iure fanguinis succedere possunt in parentis ditionem. ) Loyleau d.n.76. & in tr. des ordres ch.7.n.93. vbi ita fcribit: La bonté, & accorcife de nos Roma laifé inftaller en l'ordre des Princes , les descendu des sounerainetés estrangeres : Ce qui s' est pratique bien à propos. reusent beaucoup d' honneur, d' affeurance, & d' accroiffement, à ce Rojan me. Honnour , en ce qu' on voit en la Cour de France , comme vn recueil & ama des maifons fouueraines de la Chrestiente. Asseurance , entant que ces Princes eftrangers nous font comme des oftages volontaires, & perpetuels, des alliances que nous auons auec le Chef de leurs maifons . Accroiffement aufi, pource que ils apportent en France leurs moyens; leur creance, & leurs amis, & fur toute leurs genereuses personnes, qui sont autant de Capitaines au besoin. Et de verith, il faut aduoner, qu'ils ont fatt de fignales feruices au Royaume : Auft en fone ils bien recompensés: Car en la grandeur, & opulence de la France, ils n J demeurent gueres, qu'ils ne foient appointes des principales Seigneuries . & qu'ils n'y trounent des mariages auantageux: de forte, qu' on ne peut nier, que ils n' y soient aduancés beaucoup plus, qu' ils ne pourroient eftre en leur pais.

(Bonitas, ac prudentia nostrorum Regum , permisit in ordinem Principum referri eos , qui prognati funt ex fanguine exterorum Principum, superiorem non recognoscentium, quod non fine causa factum; idenim Regno parit honorem , securitatem , & augmentum, Honor in eo vertitur, quod aula Regis videatur esse theatrum, in quo apparent omnes quasi familia Principum sapremorum Christiani orbis. Securitasinde eft, quod ifti Principes exterinobis fint loco obfidum voluntariorum,ac perpetnorum:respectu fæderis, quod cum capite familia, vide ortigeontraximus. Augmentum etiam, cum fecum in Franciam afferant diuitias suas, existimationem, atque amicos, & vitra hacigenerofos spiritus suos, vttempore, quo opus elt, tot habeamus Capitaneos, quot funt persona illorum. Verum fane eft, illos Regno egregia praftitiffe feruitia, non tamen fine digna remuneratione. Etenim, magnitudo, & opulentia Francia mox eos vocat ad primaria officia, ac mactat principalibus dynastiis, beatque matrimoniis maxime commodis, plane ve dici debeat, illos in Francia opimioris esfe conditionis, quam in patria fua elle pollint.)

b). Il y aencor vne autre dignité scodale, qui à mon aduin, doit estre mise au rang des grandes seigneuries; se auoir est la Principaute, eutrant que c'est le titre de le nom d'vne certaine Seigneurie, que du Tillet dit estre moundre que le Comnétimais plus grande que la Baronnie, d'Picomée; Loyleau des

Seigneur.d.ch. s.n. 72.

6,6

Frent

5,35

ili

e6.38

100

311.1

II,S

12,6

gtil

h sal

ril

i) De Principibus languinis actum lupra lib.2.cap.23. cateri eo iure censentur, quo vel Ducatus vel Comitatus in Gallia tenent.

k) Ceste office de Suignurvies (dister Principaules), est extraordimiter's text managante, estant vronse; à amon adux dece, quelte Duss, or Comtess? estant fails Peinces, par l'ysurpation des droits de souveraineté, à leur exemple les autres grands Seigneurs; y assaux de la Couronne, qui ne autonitaiter no des Ductons de Comtes, quas pareillemen 'y surpe le droite de souverainete dans leur Seigneurie d'assivirs se pareillemen 'y surpe le droite de souverainete dans leur Seigneurie d'assivirs son autre pare consequent titrès, orquelification nome general de Princes n'a gant point de titre particulier d'assivir d'assivir d'assivir de la souveraineté : vour ainssique d'a souveraineté : vour ainssique d'a sevon d'aux livres des siesse aux l'exercite de la souveraineté : vour ainssique d'a sevon d'aux livres des siesse aux l'exercite de la souveraineté : vour ainssique d'april de vous d'aux livres des siesses aux l'exercite de la souveraineté : vour ainssique d'aux livres des siesses aux l'exercite de la souverainet : vour ainssique d'aux livres des siesses de l'extraordiminis, d'extraordiminis, d'extraordiminis, d'extraordiminis, d'extraordiminis, actif l'un Principes, arque do courur exemplem carectri Magnates, Vasille Corona; qu'in eque habebant titulum Ducis, neque Comitis, similiter sibi attribuentes.

inra fupremæ potediatis in ditioners suas, per consequens assumpter tunt ettam nomen generale Principis, non habentes pecularem set tulum dignitaris, ve ira sistlinguerentur å simplicibis Dynastis, qui non verbantur sutibis summi impersi, eedem plane modo, vt videnus in libris seudorum, quod maiores valussfores denique assumpterna no-

men Capitaneorum Regis, vel Regni.)

1) Ce qui e jant (pergit lo qui Loyleau n. 74.) en cours, lors quela gradis Seigneurs de France autone les droits de souverannet , a continue aprés qu'ils non es fié dépointés, par le meçen de c. qu'il d'exemple de anciennes principautes, reinnes depuis à la Couronne. (auß bien , o crour plus-failment que les Dublés ; o Comité anciens) les Roys en on enté d'autres, pour gratifier leurs favoru, qui ont affeit et vitre excellent d'autres, pour gratifier leurs favoru, qui ont affeit et vitre excellent d'autres, pour gratifier leurs favoru, qui ont affeit et vitre excellent d'autres, pour gratifier leurs favoru, qui ont affeit et vitre excellent d'autres, quata d'autre lumai imperii, idem continuatum polica fuit, cum illia etant prinat (quando ad exemplum antiquorum principatuum, poleta cum Cotona reunitrorum, (non minus, acfacilius quoque, quam antiquorum Ducatuum ac Comitatuum) Reges influteunen alos in fauotem amblentium hunc ettulum excellentem Principie, quos sua completès bantur gratia.)

m) L' equinoque d' entre les Princes' , & les Seigneurs de principauté, ou, pour mieux dire , d' entre les Princes de race. & les Princes & cause de leur terre erigée en principanté , est cause , que plusieurs Princes, qui craignent qu'on reusque en doute leur qualité. @ pluficurs grands Seigneurs, qui defirent eftre tenm pour Princes, font curieux de faire enger one de leurs terres en principauté : dont par aprés ils baillent volonisers le siere à leur fils aisné; à l' smitation de ce , que la plus-pare des Roys de la Chrestienté font appeller leur aisné le Prince indefinsement: Loyseau d. chap. 5. n. 77. (Æquiuocatio inter nomen Principum, & Dominos puncipatuum , aut , verechius dicam , inter Principes ex familia Principum prognatos , & Principes , qui hoc veuntur titulo propter principatum quem possidentin causa est, quod multi Principes, qui metuunt ne qualitas sua reuocetur in dubium, ac multi ex magnatibus, qui volunt haberi pro Principibus, procurent vnum ex Dominatibus fuis erigi in principatum, cuius ritulum postea, vt plurimum, dant filio primogenito, in hoc imitantes Reges Christiani orbis, qui maxima ex parte suos primogenitos faciunt indefinite appellari Principes. )

n) Huius generis Principes, septem aut octo enumetat Choppinus ad consustad. Andium sit de la grenention du Prince; & si rede membre meministres (nempe, Chabanois, Tolemont, Carency) Coquille, fur les couffumes des Niuernou, chap. 1. de infice, & droit d'icelle, ari. 9, 248.33.

o) De tout temps & anciennere , il y a eu en la ville de Soiffon ve Prince de la seuneffe, lequel a ce droit , confirme par l'authorité d' vne fuite de temps infini , que pendant le mou de May il fe peut promener par la ville, afifié de fes supports, tom reunes hommes non maries , faire ses monfres auec les trompettes , tambour fonnant , fr enfeignes defployéis , tenir fes eft ats, pouruoir fes officiers; & fi quelque ieune homme, aprés le cry publiquement fait par les carrefours, manque à son deuoir , de venir trouver le Prince, foit pour l'afifter, ou proposer excuse valable, le Prince le condamne à ausir la refle tranchée d' vn feau d' eau: Laurens Bouchel , en fa bibliotheque,ou threfor,du droit François,tom. 2. pag. 1126. (Longiffimo à tempore, cuius non extat memoria, in ciuitate Sueffionensi fuit princeps inuentutis , qui ius habet, antiquitate confirmatum , vt durante mense Maio possit deambulare per cinitatem stipatus sodalibus suis.iuuenibus nondum maritatis, delectum agere, adhibitis, clangore buceinz pulfurtympani, ac vexillo expanto, agere conuentus, atque diffribuere officia. Quod fi quidam iftorum iuuenum, post conuocationem in compitis publice factam , non comparet coram hoc .fuo Principe . vt ei affiftat , vel proponat exculationem iuftam, Princeps eum condemnat, vt, inftar amputationis capitis, perfundatur ftula aquz.)

## CAPVT X.

#### De prarogatiuis, & fingularibus, pradictarum dignitatum maiorum.

Communes maiorum istarum feudalium dignitatum prætegatiuæ sunt: 1. quod à nullo, præterquam à Rege, conferantur. & accipiantur (a), imo vero eius naturæ sint, vt immediate à Corona ipsa accipi deberent (b). Inde est, quod si terræ, quæ ab alio in seudum recognoscuntur, fortassis à Rege eriganturin Marchionatum, Comitatum, Principatum ve eius-

modi erectiones firico iure nulla fint, sed, respecta porestatis Regia, tolerentur quidem, at haud alio modo, quam vt habeantur pro simplici tantum titulo honorario, faluo iure domini feudi, vel senioris (c), Il. Quod quodammodo, & in nonnullis, participantes fint honorum absolutorum dominiorum (d), des Seigneuries souveraines : vt in nomine (e), vsu coronarum in insigniis (f), & compellatione, qua à Rege nominantur cognati, vel confanguinei (e). III. Quod non possint dividi (h). Et hoc quidem antiquo tempore commune illis fuir cum cateris feudis,quæ omnia in Francia aliquandiu diuisionem non admiserunt (i). Hodie, maiorum istarum dignitatum feuda, hoc tensu adhue indiuisibilia sunt, vt corpus integrum permaneat, diuifibilia autem respectu æstimationis (k). Nempe, maiornatuin towmillud feudum succedit, minoribus autem natu quasi in vicem portionis debitæ, tenetur præstare compensationem. In quod ferunt ab aliis minorum dignitatum feudis (1), quz respectu corporis, dividi possunt, sed non omnino in omnibus (m). IV. quod illi, qui eius modifeuda tenent, possint ex iisdemaliquam portionemaliis in feudum concedere, vel vo Aigalem dare, propria autorirate (n), etiam in ipfius Regis praiudicium (o); quod in feudis à Rege in apanagium datis non obtinet (p), ve nec etiam in aliis minoribus (q). An autemilli, qui maiora istarum dignitatum feuda tenent, sicut possunt subfeuda constituere, possint etiam indicia inferiora constituere, atque sua quasi dividere, citra Regis permissionem? quastionis est. Affirmatiua vsu inualuit (r), negatiua tamen rationibus non carct (s). V. Etiam hoc feudis illis majorum dignitatum commune est , quod si ante annum M D LXVI, instituta fuerint, transeant non solum in acquirentis legitimam prolem masculam, sed etiam foeminini sexus, arque heredes collaterales (1). Quod si vero post illud tempus, quo edictum de Domanio la tum, instituta, mortuo primo acquirente, sine prole legitimas funt caduca, & applicantur Regno (#). Quamquam vero hec

ita sieri Edictum iubet, nec derogationi locum concedit, Reges ramen alio viuntur iure, a cplerum que primi acquirentes hicfuis quoque vigilare solent (x).

#### Testes & Testimonia.

- a) La premiere prerogatiue de ces grandes Seigneuries, à scauoir, des Duches, Marquifats, Comtes & Principautes, eft, qu' elles ne releuent que du Roy,encor que de leur nature elles deuroient releuer immediatement de la Couronne. C'eft pourquoy les Fendifles les appellent feuda regalia , feu regales dignitates: tir. de feudo March: & tit. qui dicatur Dux Gc. non pus active , pour encendre qu'elles parcicipens aux honneurs des founerainetes : mau palline, pour autant qu' elles font vrais fiefs du Royaume,ne pouwans releuer d' autre feigneurie: Loyfeau des Seigneur. chap. 6 n. I. (Primaria prarogatina maiorum horum dominatuum, nempe Ducatuum, Marchionatuum, Comitatuum, & Principatuum, eft, quod à nullo, præterquam à Rege, conferantur clientelari lege , quamquam natura sua debebant immediate à Corona dependere. Vnde feudistis dicuntur feuda Regalia, seu regales dignitates; non quidem actiue, quasi participent de iuribus Regus, seu absoluti imperii : sed passiue; quoniam funt vera feuda Regni; & non dependentia ab aliquo Domino non-fummor-
- b) Quand ie dis releuer directement de la Couronne, ie n' entens pas releuer simplement du Roy , à eause de quelque Duché , ou Comté , reunt à la Couronne ; mau i' entens, qu'il faudroit en bonne luruprudence , que les grandes feigneurses relenassent du Roy, à cause de fa couronne. En quoy il ya notable difference. Car les vaffaux de la Couronne ne peuvent rendre les hommages. & adueux, qu' en la Chambre des Compres à Paris; qui off le pray threfor des Chartres de la Couronne; man les hommages, & adueux, des Seigneurs relenans du Roy, à cause de ses Duches, & Comies, penuent eftre vendu pardeuant les officiers des lieux, dont ils releuent. Sur quoy on me dira, qu'ely a la plus part des Duches & Comtes d' à present qui ne releuent que des anciens , vois maintenant a la Couronne. Mais ie respons; qu' ils ont efte erigés par le Roy, par plus-part, depubla reunion de ces anciens, & primi-21fs, que tom relevoient nuement de la Couronne , au modele d'iceux, & pour ionir des mesmes dignités, preemmences, & prerogatiues qu' icenx , fors feulement les droits de fouveraineré, que lors d'icelles erections ont toufiours efté reserués par exprés ; qui eft vit point fort à noter. Que s' el s' en

stouue d'eriges auparauant , & par autre que le Roy , c' a effé du temps, que les Ducs & Comies auoient vsurpé les droits de souverainere : Loyseau A.chap. 6 nomb. 7. 6 8. ( Quando dico, directe, vel immediate dependere à Corona, non intellectum volo, simpliciter conferri à Rege, sespectu alicuius Ducatus , aut Comitatus, reuniti cum corona; fed hoc indicare volo, quod, iuridice loquendo, magni illi Dominatus dependeant , & conferantur à Rege , respectu Corone vel Regni, inter que magna elt differentia. Etenim , vasalli Corone non polfunt fidelitatem , & clientelarem professionem bonorum , alibi fasere, quam Lutetiæ in Camera Computorum , vbi eft thesaurus monumentorum Regni. Iuramenta vero fidelitatis, & professio chentelaris bonorum eorum magnatum, qui sunt vasalli Regis, respectu Ducatuum & Comitatum , ad Regnum reuerforum , poffunt fieri cosam officiariis Regis , illorum Ducatuum , & Comitatuum. Obiici quidem potest , quod maxima pars Ducatuum , & Comitatuum modernorum, dependeat ab antiquis, & postea reunitis cum Corona. Verum respondeo, quod maxima pars horum seudorum fuerit instituta polt factam teunionem antiquorum , & primitiuorum illorum feudorum, que omnia imme liate luscipiebantura Corona ad formam illorum, vt usdem gandeant dignitatibus, prærogatiuis & præeminentiis , cum illis , exceptis folis iuribus fummi impetii , feu fuperiotitatis, que à tempore , quo primum illa feuda instituta , semper expresse excepta, & Regi reservata fuit; quod maxime notandum. Quod fi vero reperiantur, que antea initituta. ac ab alio. quam à Rege collata, id referendum est ad tempus, quo Duces. ac Comites, vsurparunt iura superioritatis.)

e) Si quelques joù arriue, quele Roy erige en ellere de Comée, Marquiet, ou Printipantés, det terres, qui releves d'un autre Signata, telles eredions sont nulles de 391. En announes, pource qu'onne peut mourire s seulement. Ams le Comet de Lude e este declaré simples vitires benoaries, pource qu'i veleue du Daché de Beaumont, par arrest du vi. Andis, e'u. Decembre, M. D. XLVI. rapportes par M. Choppin, sir la constume d'aniou; d'autire de domanio, il rapportes nu autre arrest de l'am M. D. LXV. par legal en Comicé relevant d'une Baronnes s'au delché simplement homer àire, and plus arrest de l'am M. D. LXV. Rapportes par met delché simplement homer àire, and plus arrest de l'am M. D. LXV. La Baronne de Lucé sur declaré simple titre boneraire, pource qu'elle releva de la Sognatia chomer de la Company de l'importe, qu'elle releva de la Sognatia de l'une sur la constitute de la Sognatia de l'am dellaré simple titre boneraire, pource qu'elle releva de la Sognatia de l'importe, qu'elle releva de la Sognatia de l'am dellaré simple titre boneraire, pource qu'elle releva de la Sognatia de l'importe, qu'elle releva de la Sognatia de l'importe, qu'elle par l'importe de l'importe d

#.y. (Si aliquando contingat , Regem feuda , quæ ab alio Dominodependent, erigere in Comitatum, Marchionatum, aut Principatum, erectiones illæ per se nullæ funt ; quoniam vero voluntati supremi-Principis lex præseribi nequit, tolerantur, ac habentur tantummodo pro simplicibus titulis honorariis. Sic Comitatus Ludensis, arresto vr. August, & v. Decemb. anno M D XLVI, declaratus fuit simplex Comitatus honorarius, quoniam est feudum Ducatus Bellomontani, vt. tefert Choppinus . ad confuerud. Andegauenfes : ac in tractatu de domanio addit aliud arrestum, latum anno M D LXV. quo Comitatus quidam, feudum certi Baronatus, simpliciter didus fuit honorarius. Ita arresto, lato die xx. Augusti M D Lxx. Baronatus Lucensis iudicarus suit gaudere simplici titulo honorario, quod esset seudum Dynastiæ Castri du Loir. Atque hoc eius est effectus , vt illo cafu, illæ dignitates honotariæ non habeant alia iura, quam quæ confistunt in honore.)

d) La seconde prerogative , de ces grandes Seigneuries , est , qu'elles participent aux honneurs des Seigneurses souveraines, voire mesme on peut dire,que ce font comme des fouverainerés honoraires : Loyleau d' chap. n. 10. (Secunda prærogatiua magnotum istorum dominatuum est, quod participent de honoribus Dynastiarum supremarum; imodici potell,

eos elle quali lupremas, led honorarias tantum. )

e) Elles ont un tilere de dignité, capable de souveraineté, & qui leur eft commun quec plufieurs Princes fouuerains: Idem d. t. & num. ( Habent: titulum dignitatis capacem summe potestatis; & qui ipsis communis

eft cum multis Principibus abfolutis. )'

f) Ceux qui en sont inuesti, portent leurs armoiries couronnées au simbre, à feauoir, les Dues d'vne couronne fleuronnee, les Comtes, d'vne couronne perlee;les Marquis d' vne couronne meslée ; & les Seigneurs de principause,d' vn fimple diadefme, ou cercled' or fans aucun deffus: Loyleau d.ch. n. 11. (Qui de eiusmodi dynastiis sunt inuestiti, in insigniis vtuntur galea coronara; Du es quidem, in iisdem exhibent coronam cum floribus aureis; Comites coronam vnionibus exornatam; Marchiones mixtam; Dominis principatuum, fimplex diadema, aut circulum aureum.)

g) Les Rou , en consequence de cefte parcicipation dux honneurs de la Jounerainese, les appellens leurs parents , & Confins: Loyleau au-

dict chap. nomb. 11.

La troifiefme prerogatiue , qui prouient de la mesme consideration, eft , qu' elles font impartables , & indiuisibles , tout ainsi que les sounerainetes, & aufi comme les offices. Ducatus, Marchia, aut Comitaeas, de catero non dividantur, aliud autem feudum, fi confortes

voluerint, diudatur: 2. Fend. 55. 6. firmiter. Ce que l'antique Poete Guntberus aenoncé en ces vers (lib. 8. v. 637.)

> Marchia, feu Comitis possessa, sue Ducatus, Ibregra permaneant, seudalia catera multu Participanda patent, Domino dum quuque sidele Spondeat obsequium, iurandaque sedera prastet

Oùilne se faut estenner, qu'ilne soit said mention des Principautés, poute que c'est une Seigneurie extrauagante, qui n'essoit dors cognuè : mis puis qu'elles releuen immediatement de la Couronne, i estimesqu'elle doitent ionir en teut. Or parcont, des privilleges des grandes Seigneures. Loyseau d. chap. n. 12. d'13. (Tertia pretrogatiua, qua ex eadem tatione prouenites et quoil la seuda sint industibilia, a dexemplum Drassitarem supremarum, ac officiorum &c. vbi admitandum non els, quod nulla fat mentio Principatuum; s sunt enim dynastie extrauagantes, qua tunc nondum suerunt cognita; verum, quoniam immediate conferuntur à Corona, puto illos vbique om nibus privilegus maiorum Dynastitatum fruidebere.

- i) C'eft bien fans doute, que toutes les Seigneuries effoient anciennement impartables, ainfi que'les offices , me fine les fimples fiefs effoient indiuisibles , par leur ancien droit, & l'ont esté long temps en France , depuis qu' en Lombardie on en a permit la diutifion. Telmping nos anciennes couftumes prohibitiues du despie & esclichement de fief. Mais , depuis que les fiefs ont efté faits patrimoniaux tout à faict, on a tolere la diuision aux fimples fiefs; de laquelle neantmoins prouiennent plusieurs inuolutions en nostre vsage. Et quant aux Seigneuries, qui ont vn office annexé, c'est chose remarquable, que plus, ou moins elles reciennene de la nature de l'office , plus ou moins außi font-elles indinisibles : Loylean d. chap. n. 14. 6 15. (Extra dubium eft,omnes dynastias antiquitus fuille ind unsibiles aque ve officia; imo & simplicia feuda erant indiuisibilia, iure suo antiquo: & talia fuerunt in Francia longum per tempus, etiam posteaquam in Lombardia admiserant divisionem. Testantur hoc nostræ consuetudines antique, que prohibent feudorum dinifionem. At cum postes feuda omnino facta fuerint patrimontalia, admiffa fuit divisio in feudis simplicibus. Quodque attinet dynastias, quibus officium annexum, notatu dignum est, quod secundum id quo plus vel minus retinent ex natura officii , plus , vel minus etiam , funt indiuifi-
- k) Les grandes Seigneuries sont indiuisibles en leur corps: mau comme les offices yenaux sont diuisibles par estimacion, combien qu' ils soust

findiuifibles en leur propre effece , tout de mefme ces grandes Seigneuries, qui tombent pareillement en commerce & estimation , font ingées en France diuifibles. & partables par estimation , & recompense feulement. C'eft à dire,qu'en fuccefion,l' aifne maste prend le Duche, Marquifat , ou Comte, tout entier, man il est tenu boiller aux puinés, en autres corps bereditaires, l'estimation, ou recompense de leur portion , telle qu' ils l'auroient en espece aux simples fiefs : Loyleau d.ch.n.17. (Magnz Dynastiz funt indiuisibiles, respectu masla, vel corporis totius, verum, quemadmodum officiavenalia funt dinifibilia per aftimationem, licet fint indinifibilia in sua specie; ita etiam magnæ illæ Dynastiæ, quæ propter commercium, à quo exempte non funt, & estimationem, quam patiuntur, judicantur in Francia effe duifibiles , per æftimationem & compensationem : hoc est, in successione primogenitus accipit totum Ducatum, Marchionatum , aut Comitatum ; obligatur vero postea natis dare alia bona hereditaria, in vicem æstimationis ac hostimenti portionis illorum , qualem acciperent , fi ellet qualtio de successione in feudis (implicibus.)

1) Les autres moindres Seigneuries , qui participent moins de la nature des offices, sont partageables en leur propre corps , & espece; comme il fut iugé par arrest solennel de la Pentecoste , M D XIX. touchant la Seigneurie de Montmorency, à present Duché, & Pairie, & lors simple Baronnie, qu'on difoit eftre la premiere Baronnie de France: & toutesfou , pource que ces divisions sont toutiours incommodes, les Commissaires, appellés à faire les partages des grandes maisons, doinent les eniser, tant qu'ils pennent, à fin de ne tomber au prouerbe, oixa pepicur: Loyleau d.ch.n. 18.6 19. (Reliquæ Dynastiz minores, que minus participant de natura officiorum , admittunt diustionem in corpore, de specie fua, vt iudicatum fuir arrefto folemni, anno M D xix, circa Pentecosten, concernente Dynastiam Montismorantii,qua nuncest Ducatus, ac Pariatus, tunc autem erat primus Baronatus Francia. Quoniam vero illa divisiones semper laborant incommoditate, Commissarii, qui vocantut ad dividenda bona illustrium familiarum eas debent euitare quantum possunt, ne incidant in prouerbium.fices dinidere. )

Il faut remarquer en ces moinares Seigneuries, que combien que le domaine , & mesme les droies feodanx d' welles puissent eftre partagés actuellement , & par diuis , neantmoins la dignisé de Seigneur n' eft partable par diun ; en forte , que d' vne Baronnie , ou Chaftefainie, on en puisse faire deux, on plufieurs. & pareillement la iuflice. en

338

laquelle principalement confifte la Seigneurie , ne pent eftre partagée, que par indiuis, & pour en jouir successivement, l' vn apres l' autre, pour certain temps; ou bien, s'accordant d' vn mesme iuge, & comme il est parie par l'article 25. de l'ordonnance de Roufillon : & non pas en faifant plufieurs suffices separces , au lieu d'vne. Non est enim admittenda multiplicatio tribunalium , sed quaque iurisdictio debet remanere & exerceti præcise in illa forma, & in illis terminis, in quibus concessa fuit à superiore, dit du Monlin , sur le x, article de la coustume : Loyseau d. chap. n. 20. 6 21. ( Notandum eft de his minoribus Dynastiis , quod liet illarum domanium, aciura feudalia possint diuidi actu; attamen dignitatem non posse dividi, ita vtex vno Baronatu, aut Castellaneatu non poffint fieri duo, aut plures. Similiter iurisditio, in qua potisimum confistit dominatus, non admittit divisionem , sed eadeni ita potell assignari pluribus, ve vinus poit alterum per certum tempus cam exerceat, aut vt omnes in vnum confentiant judicem , qui eam exerceat. & vnusquisque ex illis accipiat portionem suam ex compendiis iudiciariis : vt legitur in articulo xxv. Edicti Rossloniensis. Non autem ita diu di potest, vt ex una iurisdictione fiant duz, Non est enim admittenda &c. 1

n) La quatriesme preregative des grandes Seigneuries, qui est d' vne notable importance, & soutesfou mal-maintenne en noftre vlage, eft, que cenx qui les ont, & non autres, penuent creer des fiefs, & des cenfines, c'eft à dire, qu'ils peuvent conceder vne partie de leur domaine à tilere de fief, on de cens, au preiudice du Roy , attendu qu'a effé dit tout au commencement du I. liure des Fiefs, qu'il n'y a que les vaffaux du Roy, qui feuda dare possint : Ce qu'il faut entendre, qu'il n' y a qu'eux, qui les puissent conceder de leur propre authorisé. G fans perm fion du fouuerain, & en telle forte, qu'ils foient diftratets de fa tenure immediate, & foient fatets arriere fiefs, ou cens infeodes: Loyleau d.ch.n.22. ( Quarta prarogativa magnarum Dyua-Riarum, quæ notabilis consequentiæ, & tamen male apad nos obseruatur,eft, quod illi, qui eas tenent, non vero alii, possint constituere feuda, & vectigalia prædia; hoc est, possint partem sui domanii concedere titulo feudali, aut vectigali, in praiudicium Regis. Etenimin inicio libri primi de feudis legitur , nullos nisi vasallos Regis feuda dare posse, quod ita intelligi debet, illos tantum modo feuda dare posse, propria autoritate. & fine permissione Regis, ac ita efficere, vt amplius immediateab eo non dependeant, atque fiant subfeuda, aut vectigalia przdia feudata.)

o) Ce que i enten à l'efgard du Roymesme, & à son preiudice, sans, ou ad-

qu'aduenant ouverture de leur fief , le Roy puisse comprendre en la faifie d'iceluy, les terres ainsi sous infeodées, ou accenfinces : ni pareillement en la taxe de son relief : bref , sans que le vassal du Roy foit tenu les rachepter en domaine. Ce qui provient de ce, que tout au commencement , que la Monarchie Françoise fut establie , on diffribua les territoires tous entiers aux Capitaines du Royaume , à la charge expresse, d' en faire part à leurs foldats, à titre de fief, & d'en laiffer quelque partie aux naturels du pait, à tilere de cens: Loyleau d.chap.6. n. 24, ( Quod accipi velim etiam quoad Regem ipfum, & in illius præiudicium, & fic, licet feudum fiat apertum , Rex tamen non possit cum illo simul apprehendere fundos datos in subfeudum, autvecligales; nec etiam referre in taxam pretii initæ polfessionis: breuiter, vasallus Regis non tenebitur illa subfeuda, & agros vectigales redimere. Hoc inde procedit, quod, vt Monarchia Francica primum fuit constituta, integra territoria fuerint assignata Capitaneis Regni, cum conditione expressa, vt militibus particulas quasdam ex iisdem darent in feudum ac nonnihil relinquerent indigenis, titulo prædiorum vectigalium.)

p) I' eftime , que quand les Duchés , & Comtes d'appanage, retournent à la Couronne, les souinfeodations, & accensiuemens, faits depuis la concession de l'appanage, doinent estre aneantis, par la regle de la loy , lex ve-Eligali , ff. de pignoribus : pource que la raison de la decision generale ceffeeu ce cas , n' ayans les appanages effé concedes aux enfans de France, pour en faire part à leurs foldats, & à leur peuple : ainfi que le Roy mefme, s'effant par l'ordonnance du domaine offé le pouvoir d'infeoder, ou accenfiner, les terres de fon domaine , à plus forte raifon fes appanages ne le doinent aubir. Man au contraire, i'eftime, que les Ducs , Marquis & Comtes, de nouneau erigés, ores qu'ils ne relevent que du Roy , & non de la couronne, doinent jouir de cefte faculté de fousinfeoder, & accenfiner, pource que cefte raison parriculiere, qui concerne seulement le domaine de la Couronne , n' a lieu a leur esgard. Et combien que leur erection n' ait esté faicte à cefte condition expresse, de pouvoir fousinfeoder & accensiver, si eft ce, qu' elle y est fousentendue,ence qu'elle eft failte pour en ionir auer les droits , & prerogatiues des anciens Dues, & Comtes , dont ceffe ey eft i vne des principales : Loyfeau d.chap.n.25. @ 26. (Quando Ducatus & Comitatus, qui concessi fuerant in apanagium, revertunturad Coronam, meo iudicio subinfeudationes, atque concessiones agrorum vectigalium, facta post collationem apanagii, debent annullari, autoritate legu , lex vettigali 31. ff. de pignor. quandoquidem ratio decisionis generalis cessat in hoc casu, cum apanagia non fuerint concessa liberis Regum Francia, vt partem illorum conferrent militobus, ausplebi. Et cum Rex 19fe conflictione et domanto, fibi ademerit poteflatem infeudandi, ac pto folatio vedigali concedendi terras domanii (ni, apanagit, que dedit, non debent este beriotis conditionis, quam ipse, qui ex concessit. Contra vero arbitoris conditionis, quam ipse, qui ex concessit. Contra vero arbitoris conditionis, quam ipse, qui ex concessit. Contra vero arbitoris de agrum profolario vedigalitone dendri, quoniam ratio illa particularis, que tantum concernt Domanium Corona, illos non tangit. Li cetautem isti Ducatus, Marchionatus ac Comitatis, cum hac conditione expiessimi escapio profone de consecuent de consecue

q) C'est fanciaute, que les autres maindres Seigneuries, soit qu'ils région du Roy, ou d'autres, ne peuvens souisséeder, un accenssure, aupresitudies du Segneur dont ils relevent. Et encer que telle souisséeders, en accenssure des reseautes en la confluement sinne, à l'égard de chix qui l'on s'aille. C qui partant ne peuvent peuvent jeur course leur repres alle; neammoins ne faille predidet aux Seigneurs superiour sunessime à leur estrat est de nulle valeur, c'o reput comme non faille, de sorte qu'il peuvent jauvennt ouver une du sie s'en entre s'aille soudel. C ou liquidation de leur rachapt ; le émaine ains souissées en entre s'aille sous entre s'entre de leur au le partier de leur rachapt ; le émaine ains s'entre sous entre s'entre de leur rachapt ; le temaine ains s'entre sous entre s'entre de leur rachapt ; le temaine ains s'entre en leur s'aille sous entre s'entre de le leur rachapt ; le temaine ains s'entre en leur s'entre s'entre de la comprendre en leur s'entre s'entre en leur s'entre s'entre en leur s'entre en leur s'entre s'entre en leur s'entre en leur s'entre s'entre en leur s'entre en le

pro Glatio vecligali concesso.)

"V est coste voute notoire; en l'Vage, que me sine les Chassellains, viste encer les sines bauts-issellaires; e rigent som les sours suffices inferieurs, et qu'il y a plusseurs consumers, qui donnent ce pouvoir aux simples Chesellains: Loyleau deshap. 130. (Resest plane notoria in vius quod etim Catlellani, imo quoque illi, qui simplicem tantum institum altem les benequotidie etigantiudicia inseriora, ac multre sine consucutumes que

facta, ita.vt cum feudo vafalli [ui, quod apertum factum, possint fimulapprehendere, ac in taxam receptionis referre, agros in fabfeudum, vel

hoc permittant simplicibus Castellanis. )

- t) Neantmoins (pergit loqui Loyfeau n. 31.) le contraire est iresveritable en bonneiuriprudente. (Nihilo minus tamen contrairum, si ad normam lutisprudentie exigatut.verissimum est.) Nempe per rationes, quas adducit idem n. 32.0 fegq.
- t) En France les appanages des fils du Roy sont renersibles à la Couronne, en defaut de posterité masculine: mais les autres Duchés, Marquifats, & Comtes, eriges auparauant cefte Ordonannee, ( de l'an M D LXVI. vide lupra b.lib.capite 6. lit.x.) font transmifibles, & aux filles, Caux beritiers collateraux du premier vaffal, comme les autres fiefs , fans auoir efgard , ny au fexe, ny a la diffinition du droit Lombard, d'entre le fief ancien, C' le nouveau, fice n'eft.que la concession fust par exprés limitée aux descendans mastes , ou qu'en defaut d' iceux , la reuerfion fuft ftipulee : Loyleaud. chap.n. 41. (Apanagia filiorum Regis , in Francia funt reuersibilia ad coronam, deficiente prole mascula apanagiati ; at cæteri Ducatus, Marchionatus, atque Comitatus, qui erecti fuerunt ante constitutionem factam anno M p LXVI. funt transmissibiles etiam in filias . ac collaterales primi acquirentis, aque vt catera feuda, nullo habito respectu siue sexus, fine diftinctionis iuris Longobardorum inter feudum antiquum & nouum, nifi expretle successio restricta fuerit ad descendentes masculos, aut, illis deficientibus reuersioni locum este debere, stipulatio interpolita.)
- x) Par l'ordonisme di l'an M D' Exvi: appelle l'ordonnance du' Domaine, i le Duchés, Marquijate Cometis, erigise depuis icelle, pour declaris reuerfibles à la Couronne, en defaut d'hoir maile, defendant de iceluj pour qui l'erclion est faite: Loyleau d. chap n. 40. (Constitutione facta anno M D Exvi: que appellatur Constitutio de Domanio, Ducatus, Marchionatus & Comitatus', qui post illam eccelificerunt, declarantur elle reuersibiles ad coronam, propere defectum heredum masculorum, descendentium ab illo, cuius gratia etcôtio fcta.)
- x) Quant aux Duchii, Marquifats, & Comtés, erigés depou cefte: ordonnance, et et chofe notoire, qu' ordinairement par leur erectition on n'aublie guerei de devoger expressiment ai celle; & combien qu'elle porte, qu'il n'y pours esfre devoger expressiment ai celle; & combien qu'elle porte, qu'il n'y pourse esfre devoger en announs il est certain, que la puissance fouterain ne put estre bronce; C'est pour quoy, quand sa Maiesse y devoge, elle adousse set letters la clause devogatoire au devogatoire d'icelle, & si son aiousse cuieve, que sans ces clauses! I imperant n'esse accepte l'erection:

  Un 3. C'est.

3.42

C'est pourquo; il n') a nulle apparence, qu' aduenant le defaut de mailes, il perde [Asigneuries 17-13 est, qu' al y a apparence : que la qualitré de Duché, Marquilat, sou Comité, dus tels relieves ent ce cas; ce que mosse sounent le Parlement ordonne, en verssant selle erections : Loyseau audit chap n. 42, (Quod attinet Ducatus, Marchionatus, ex Comitetus, e rectos position constitutionem, ordinarie in erectione constitutioni expresse felt derogari: ac ince teadem prohibeat derogationem siert, cettum tamenes, abiolutam potessantem non admittere limites. Inde, quando Regia Maiestas constitutioni derogat, literis suis inseit claussante derogatoria el media derogatoria subsque sis calussis impetrantem nolutise acceptare e rectionem. Itaque non videtur, ob descentum maculorum ullam Dynastiam reuerti ad Regem; verum tamen est, videri statuendum, soc cassa qualitatem Ducatus, Marchanatus, & Comitatus, debete extinguis quod sepe Parlamentum constitution du interno de processor de la constitution de cassa qualitatem Ducatus.

# CAPVT XI.

De feudis mediocrium dignitatum, & in specie de Vicecomite, qui Gallis Vicomte dicitur.

Non folum Romæ, sed etiam in Francia, maiores Magistratus, quibus arma & iusticia commendara, cum plerumque magis illam, quam hanc exercere docti, minora iusticia negotia expedienda dabant vicariis, & suis locum tenentibus (a), quos in Francia Friemres (b), Prenostics (vi), Vigniers (d), vel Chastellans (e), appellatos suisseturatiura, Vicecomites quod attinet, videntur conomine appellati, qui in ciuitatibus loco Comitis constituti erant, suequando ciuitas Comitem nullum habebar, sue quando Comes in cadem sedem ordinariam non tenebar (s). Constitutos dico, velà Ducibus siuca Comitibus pronincia, sue a Rege ipso (g). "Atqueillis temporibus Vicecomites simplices crant officiatii (b), talesque este continuarum vsque ad Hugonis Capett attern. Postquamenim ille Regnum occupausser, & ad eius dem quoque exemplum Duces arque Comi

tes sibi prospexissent (i), horum locum-tenentes, & inter cosdem plerique Vicecomites,& Castellani in pagis, officia sua in Dominia conuertere conati funt (k): Nonnullos fortuna adiuuit ex asse, alios ex parte tantum (1). Vicecomitum, qui ex officiariis facti funt domini, tres, aut quatuor funt species. Primum locum occupant illi, qui Vicecomitatum fuum à Corona in feudum tenent, siuc à Regein locum Comitum olim collocati, fitte à Comitibus ciuitatum, quos postea ciecerunt; siuc à Ducious,& Comitibus prouinciarum, à quorum obedientia se liberarunt, non alium tecognoscere parati, nisi Regem (m). Et hi quidem, quoniam feudum Vicecomitatus immediate à Corona suscipiunt, merentur accenseri illis, qui maioris dignitatis feudarenent, de quibus in antecedentibus capitibus à nobis actum fuit. Secundi sunt Vicecomites illi, qui à Regeinuestiuntur de Vicecomitatu, respectu Comitatuum, qui nunc cum Corona coalucrunt: quæ species est omnium magis communis (n). Tertii,qui inuestiuntur non à Rege, sed à Comite aliquo Regni, Vtrique horum, tanquam subseudales Coronæ, illis accensentur, qui mediocria dignitatum feuda tenent (o). Quarto loco veniunt, qui olim Vicecomites, hodie autem dicuntur Seigneurs Vicomtiers (p).

# Testes & Testimonia.

a) C'eft chofe, qui de toute antiquité a efté obsernée, & à Rome, & en France, que les principaux Magistrats , ayans tous ensemble la charge des armes, de de la iustice, & neant moins est ans plu gens d'espée, que de lettres, se defchargeoiene des menus affaires de la iuflice fur des Lieucenans : Loyleau des Seigneuries d. ch.7.n. 31.

b) Quali Comitum vicem gerentes: Loyleau d. L. Quali præpoliti iuri dicundo: Loyleau d l.

d) Quasi vicarii : Tholosan. Syntagm. iur. vniu.libr. 47. c. 33. n. 16. Loyfean d.loc.

Quali castrorum custodes: Loyseau d. loc.

Il y a grande apparence , que ceux là estoient appelles Vicomtes,

qui estoint mit dans les villes, au lieu des Comees; soit que ces villes n'essent point de Comes, soit que les Comes n's sissent leur demeurance ordinaire. Et ceux-la parant tensionir ang des Comes, & esson plus que simples Vicaires, ou Lieutenans, comme les Viceroys sont plus que Lieutenans de Sty: Loyleau de hop, m.5.

g) Iedu, min dans les villes au lieu des Comtes, foit qu'ilsy fusient mû par les Ducs, ou Comtes de la prouince, « (comme en toutes les villes de Normandie el y eur des Viceme es, esfabilipar les Ducs) foit qu'ilsy fusifient mû par le Roy mes jue, comme gardiens des Comtes, en attendant, qu'il y eust mu des

Comtes en tiltre : Loyleau d.ch.n.6.

b) Il est bien certain, que les Vicomtes estoient de leur premiere origine simplest esticier: messene encor a present en Normandie, les luges primitis des villessont appelles Vocomtes; de ces Vicomtes de Normandie en route la mesme charge, que ceux, qui au cour de la France sont appelle Premost; en Languedoc, Viguiers; de Chassellans, en Positien: Loylean delpan, 100

i) Il est à presumer, qu' au mesme temps, que Hue Capet de Maire du Palainde Duc des Ducs, qu' il estoit, se sist not de France, & qu' au pareil les Ducs, & les Comtes, v ssurpèrent la proprieté de leur charges: Loyseau

d.chap.n.17.

k.) A leur exemple (Loyleau d.ch.n. 18.) aucuns de leurs Lieutenar firent de messen, wordenment la plue part des Vicomees, & des Chasselains de Villages: pource que ceux-là n' auvent pas leur superieur prés d'ux, & aussi qu' ils auueun la charget ant des armes; que de la institut mau let Premostre visquern. Chassellains des vollens en peuvent s'aire autant; ann sant vousours demeures s'imples officiers: pource qu' ils auvent leurs Chris present d'un autent passible, la harge des armes : Loyleau d.ch.n.17. & 18.

1). If your quelques vus. des Vicontee, qui ne se peurent uns plus faires signent, ains som a usis demeurée simples officiers; comme, entre au senceux de Normandie: d'autres usis, combien qu'il sayent changs leus office en self, sin ont peut pourtant office per la proprieté de la iudite, ains seulement certaine part des amendes, d'autres profits casserbé itelles. Ains que ils void aus protés verbal de la Coussil, de Berry, sur le 8, artic, du 2, chap, que les Vicontes de Bourges, de Cologne, de Villemenar, de 5, Georges, d'a très prendent le tiers des profits de la usifite 80041; qui est la part, que le 19 prendent le tiers des profits de la usifite 8041; qui est part, que le 19 countes, offan Ossiciers, a unions accoussimé de prendre en la institucée Comets, et au constituir de la ville de Comet, et a constituir de la ville de Comet, et a constituir de la ville de Comet, et a constituir d

mnatum adicendendi, ied permanferunt (implices officiarli, vi, inter allos, funt Vicecomites in Normannia. Alu quoque, litere officia fua conuetteriot in feuda non tamen poteerunt fibi-proprietatem iurisdicinis attribuere, fed tantum partem aliquam mulcharum, atque alia eiusdem compendia cafualia. Quemadmodum videre licet im preceffu serbai esonfisetadina Biturices fii ad articulum 8. capitis 2. Vicecomites. Bituricentem, Golonienfem, Villemenatenienm, Sanchogoeogiamum, & Follianum, pretendere tertiam pattem emolumenti Iustitiæ Regiæ. Hanc emilia pattem Vicecomites, tanquam officiarios accipere folitos in Iustitia Camitum, probaut Guil. Cambdenus & Ec. Loyfeau dab. na 1926 70.

m) Des Vicemtes, qui fe sont faits. Seigneurs, ily en a detrois, on quarte fortes Squoir, en premier lieu, ceux qui relevent de la Courone, soit pour avoir est est fablu par les Roys au lieu des Courtes, a sint qu' ou diet du Vicemte de Luvenne; soit que les Vicomtes, ayant est établiu par les Courtes des Villasles apare par après chaffes; comme il me souvent d' auoir leu, que les Villasles apare par après chaffes; comme il me souvent d' auoir leu, que les Villasles apare se Milan of surprent la Seigneurie sur les strebestagues; quien essent est pour les partes des villasles par les Dues, & Comsesseures, siat, panalement, qu' apare se se del bour obeissence, revoulants recognossire que le Roy. Et tous ces vicent le viug de ueur obeissence, ne voulants recognossire que le Roy. Et tous ces vicent le viug de ueur, sans deux costre ruis au tang des grandes Seigneur les paus qu' ils sont ses, immediats de la Courvonne; Loylead achem, 21,6 22,2

n) Secondement, il y a d'autres Vicomtes, qui releuent du Roy, à sause des Comtés de present reun u à la Couronne, qui est l'espece la plus-com-

mune de soutes : Loyleau d.ch.n.23.

o) En trossiesme lieu, il y en a, qui releuent des Comtes non Royaux, lesquelles deux dernieres especes sont du rang des mediocres Seigneuries, estans

arriere fiefs de la couronne : Loyleau d.ch.n.24.

p) Il y a encor yne quatrie sine espece, moindre que les trois precedenten à seuver sur le veux ; qui n' ont peu vsur per le bante instite, àins sont demeurés simplement mopens institectes, qui contecțio an eson y au ainour de suy quatifies vicomtes, ains, è la dissernce des autres, sont seulement appellés Segueurs Vicomiters: Loyleau d.ch.n.25. (Ell étiam quatra species, minot tribus pracedentibus, nempe cotum, qui non potuceunt sibi patare superiorem iuris dictionem. sed permanletunt in simplici media; quibus tamen hodie non adscribitur titulus Vicecomitum, sed, ad disfecentiam exterorum, nominantur tantum Seigneur Vicomicers.)

#### CAPVT XII.

### De Vicedominis, qui Gallis dicuntur Vidames.

DAme, quod à latino dominus & domnus (a) originem habet antiquo loquendi Francorum more Dominum (b) fignifi cabat, hodie dominam (c). Damoifel (d), diminutiuum à Dame dominulum, Damoifelle, dominulam (e); Vidame, vicedominum Quod itaque respectu Comitis est Vicecomes, id respectu Episcopi, qui per excellentiam Dominus, vel Domnus, dicebarur est Vicedominus (f), hoc est, ille, qui vice Episcopi fungitur in temporalibus (g), potissimum in administratione iustia ac, quemadmodum Vicecomites ex officiariis facti funt Do mini, ita quoque Vicedomini; dum officium suum conuer terunt in feudum, quod ab Episcopo recognoscunt (b). In co autem differunt, quod plures sub vno. Comite Vicecomites esse poterant, vnius autem Episcopi vnus Vicedominus (1), qui merum imperium, & temporalem iustitiam administraces, quod Episcopum, tamquam clericum, facere non decebat (k). Vicedominus autem licet non omnis sedem suam teneat in ciuitate Episcopali, huius tamen nomine vtitur, hoc modo; Vicedominus Rhemensis, Vicedominus Ambianus, Vicedomi nus Cenomanensis, Vicedominus Carnutensis (1).

## Testes & Testimonia.

A) Lors que le langage latin commença de se corrompre, nos anciens dirent domnus, pour dominus: Estienne Pasquier, lius G. des recherches la France ch. 3, sol. mini 29, spite. B. Quod cercle o vio Latin Dominum disce vocabulum, id in blanditias sleckentes communissimas, Septentuables populi irrumpentes Romanum imperium, Domnum disce. Consider in scriptis auti illius mentio crebettina &c., Quod ne vito que in scriptis auti illius mentio crebettina &c., Quod ne vito que des considerations.

graphico aut feriptorio accidisse putetur, in Poetis etiam Domnus hexametrum orditur : Barthius Aduerf. lib 29.c. 19.p 1393.

b) Dame dieu, antiquis erat, Dominus Deus, Adhuc hodie appellantur Dams, in nonnullis monafteriis, ( les Religieux, qui font conftitues en dignites, par deffus les autres.) Monachi, qui in dignitate supra reliquos conttituti funt : Pasquier d.l. Et putat Loifel , és Memoires des pais de Beautais, etjam num hodie Dame dici pro Domino. Nous vions , inquit , communement de ce mot Dame, pour dominus , quafi fans y penfer, quand parlans les vns aux autres, nous difons. dame voire, dame ouy.

c) Le mot de Dame , anciennement en France effoit comme le Dominus latin , approprié aux bommes: mau le temps a voulu , qu' il foit en fin abouty aux semmes seulement, tout ainsi que celuy de Donna, aux Italiens. Et n'en scaurois rendre autreraisou, si non , que les semmes commandent naturellement aux bommes, non obstant quelque superiorité , que par nos loix nous nous soyons donnée sur elles : Pasquier d.loc.lit.e. (Vocabulum Dame, olimin Francia erat, quod latinis Dominus, titulus masculorum; attemporis imperio il lud postea ad solas sæminas deuolutum est, sicuti in Italia Donna. Cuius haud aliam reddere possum rationem, quam, quod fæminæ naturaliter imperent masculis, non obstante illa superio-

ritate, quam nobis nothris legibus in illas adferipfimus.)

d) Nous fifmes en France du mot de Dame, deux diminutifs , l' vn de Damoifel, pour les bommes; & Damoifelle, pour les femmes. Quant au Damafel mafeulin.nom en vames quelques fou pour Seigneur. ( A voce Dame duo fecimus diminutiua, Damoifel, pro viris. & Damoifelle, pro faminis, Quantum ad masculinum Damosselattinet, co interdum pro Domino vli fumus. ) Pasquier d.l. lit. f. vel , fi credimus Faucheto de l'origine des Chenaliers, ch. 1. pag. 12. (le nom de Damoifel n' appartenois qu' aux teunes adolescens de grande marfon, & n'estout pas commun. Caril ne se tronue queres auor este porte pour titre de Seigneurie, que parceluy de Commarchi, place, & grand fief, afu entre la Champagne & Lorraine, ) Nonnifi ex illustri familia natisadoles entibus attribuebatur appellatio Damoifel, vt quæ non erat communis. Vix enim reperits hoc vocabulum loco tituli Dominatus adhibitum fuiffe, pra teri uam illi de Commarchis, loco & feudo mignointer Campaniam & Lotharingiam fito,

e ) Ex Dominus, & Domina, factum eft Dominus, & Domna, ac domnulus, & domnula blandientium voces. Sicapud Saluianum, epiflol. 4. Palladia ad parentes : Aduoluor vestru. ô parentes charisimi, pedibus, illa ego vestra Palladia, vestra gracula, vestra domunia, cum qua bu tot vocabulu quon

dam indulgentifima pierare lufiftu.

f) Coqu'eft le Vicomte, at'efgard du Comje, le Vidame!'eft à le efgard det Eureque, qui Dominus, vel Dominus , pet excellentissi, dicttur, in fua Ecclefra, vecum et occinitur; lube Domine bonediceres Loyleau debap-nomb 27.

g) LeVidame est celus, qui represente, contient la place de l'Eurque, entant que segneure temporel: can. volumus, or can, leg. dest. 89, can. Sainator, 1, que s'el. 3. Loyleau d. l. Vidame (ait Pasquiet, d. les 1,299, lite.) de la première institution essent le unge remporel des Eucloses, or collèges Eucloses, consamellers applicarement latin Viccionnium.

b) Tout ainfi que nos Rei firent de leurs Connes inges des voffanse aufi firent le femblable les Ecclefafties de leurs Vidames: & dela est, que nou vojone les Vidames de Charrets, d'Amiens, & Rheimi, est respecte d'Amplet Seigneurses o que l'on releue des Euergues. (Quemadmodom notir Reges ex Comitibus (ins, qui erant indices, feceunt valailos ita etiam Ecclefastici ex suis Vicedominis, Et hine videmus Vicedominiatus, Carnutensem, Ambianum, & Rhemensem, est perquam opulenta. & ample dominia, que ab Episcopis cenentur in feud.) Paquier d. Ilit. d. Vel, ves cribit Loyseau, d. ét. n. 28. Cammeter Viceonics de finglesos fieres qu'il est fiorent; fe som tants seigneurs, angle ent fut le Vidames, changeant leur officen va sief, relevant de leurs Eucques. Et de faill ist "y a point, que iesçache, de Vidame en Prance, qu'in resteue d'un Euerque, ou fort annexé, or reini au rempore d'un Euergues. Et de faill ist "y a point, que iesçache, de Vidame en Prance, qu'in resteue d'un Euerque, qui no foit annexé, or reini au rempore d'un Buesse, de vieni au rempore d'un Buesse, de l'en au rempore d'un Buesse de l'accepte de Beunaiu.

i) Il ne peut auoir, qu' un Vidame en un Euesché, ajaut l'intendance de toute sa iussie temporelle, combien qu'il puisse auoir pluseure. Vicomres sou un Dic, ou Comte, establis en diuerses villes, ainsi qu'it se void in Normandiet Loyseaud.ch.n. 20.

(h) Les Vidances ont les mesmes droits, que les Pitomres, si non qu'ils ont la baute suffire à plus-infe virre que les Vicomres, qui nes ent cui que par ysurpation, a ultica que les vicomres, qui nes ent cle que par ysurpation, et ultica que les vidames s'on cué de parpar droit de lut office, pource que les Euesques ne la pouvans exercer en propre personne, à causé de leur clericature, es fluient sortes la commentre aux Videmes, dont et en l'entre de leur clericature, est de un puis que les vidames sont du erap des médiores soggeners, puis qu'ils relevent des Euesques: Loyseau d.s.bap.nomb.31. (Vicedominis eadem competuneiura, que Vicecomitribus, nistiquod babeant altam iutisdictionem, s'eu merum imperium, meliori titulo quum Vicecomites, qui cam per vsurpationem sibi attribuerunts, cum Vicecomites de la competiture de

dominiesm habuerint iure proprio officii (ai. Epifcopi enim, tanquam Clettci, non poterant: pfimet eam exercere, ideoque necelle habebant illam committere Vicedominis;, vnde fequitur, Vicedominos elle ex numero medioctium Dynastarum, quoniam feudum luu recognofcunt ab Epifcopo.)

des Commeles Viçomes, auß les Vidames, one prule nom des villes des Commetes undes Euroques, combien que leurs s'eigneuries en faient quelques fon for eclogates: Comme nous vopon des Vidames Rebeims, de Amiens, du Mans, de Chareres, & autres famblables: Loyleau d. chappamph, 29.

### CAPVT XIII.

#### De Baronibus

RAronis nomen , ve varii eft fignificatus , ita'à variis deducitur originibus (a). In Gallia aquiuocum eft; in Picardia vxores maritos suos Barones appellant (b); in nonnullis prouinciis filius naru maior Domini vici , vel pagi , Baro appellatur (e): per torum autem Regnum Baro dicitur, qui de Baronatu inucftitus, velà Rege Baro codicillaris, fine te, & latifundiis, factus est. Olim generaliter les Barons de France, aliquando nominabantur omnes immediati vafalli corona; majores cliam, fine Ducum, fine Comitum, fine Marchionum, fiue Principum, peculiari ritulo gauderent (d). Hic loquendi modus amplius popularis non est; vt nec ille quoque, quo Baro dicebatur omnis, qui habebar summam iurisdictio. nem, & ius appellarorii iudicii (e). Vnde vero, & quo in tenfuprimum nomina Ber ( f), & Baron (g), (hac enim vniuoca) in: Franciam introducta fuerint , adhue disceptatur : peregrina esse cerrum est. Nonnullis videntur Germanica originis (b), aliis altud placet (i). Olim Barones creati à Rege, velà Ducibus & Comitibus (k); & hoc eo quidem tempore, quo Duces atque Comites iura superioritatis vsurpabant. Hinc alii,

qui immediate à Regno (1), alii qui à Rege, tanquam Duce &c. inuestiuntur, Sed postquam omnes istos antiquos Ducatus & Comitatus, Regum industria cum Corona consolidauit(m), hodie statuendum videtur, folum Regem Barones, & Baronatus facere, ron alios, nisi permittente, vel confirmante Rege (n). Cæterum Barones, qui à Rege creantur, funt vel tirulares (0) tantum, vel cum re, & Baronatu, de quo à Rege inuestiti (p). Nam si Rex feudum, quod quis ab alio tenet, Baronatus dignitate exornet, videtur potius persona honorem, quam rei auxisse (a). Vbi rem spectamus, sciendum est, edicto Regio, cuius aliquoties (1) hoc ipso libro mentionem secimus, anno M D LXXIX. fancitum fuiffe, nealind corpus Baronia dicatur, quam quod compositum sit, vel habeat sub se tres Castellanias ad minimum (s), quæ ita vniantur inuicem, vt vno sub titulo Baronatus à Rege suscipiantut in seudum, Sunt quidem & particularia alia, quæ pro notis Baronatus habeniur (1); verum, cum aut non satis certa sint, aut confundantur, ant aliis etiam quam Baronaribus adsint, de illis hic prolixi non erimus; co contenti, illa velad aptitudinem Baronatus conferendifacere, velad probationem iuste vsurpari tituli, etiam citra etectionem Regis, virtute possessionis immemorialis (n). In consuctudinibus Franciæ, secundum morem cuiusque prouincix, iura Baronum diuersa sunt, vel fuerant; alibi insignia omnimodæ iurisdictionis ampliora, alibi restrictiora (x); alibi aucupium determinatum (y), alibi alia expressa (z). Quod autem Barones antiqui, Comites nouiter creatos aliquando præcedere tentarunt, id eximaginario potius inte, quam vero originem traxit (aa). Sunt enim etiam Vicecomitibus, certo respectu, minores (bb), ante Castellanos ramen, non gradu solum (cc), sed ctiam certis prærogatiuis (dd), iustitiam, & ciuitatis fecuritatem (ee) concernentibus.

#### Testes & Testimonia

a) Quo de multa dixi lib.4.iur.publ.c.5.n.I. & feqq. quibus adde

Ragueau en l'indice des droitts Royaux, pag. 97.

b) Les femmes de Picardie appellent leurs maris, mon Baron , pour mon homme, mon mary : Fauchet ésorigines des dignités , & Magistrate de Franceliu. 2. ch. f. pag 55. En l'ancienne Chronique de Flandres, & en plusieurs conflumes de Picardie, il est die , que la semme a son mary à Baron, c'eft a dire, eft in manu potestateque viri : d'où vient , qu' encor auiourd'huyles femmes de Picardie appellent les maris leurs Barons , ce qui eft conforme a l' interpretation de Suidas , difant , Bago isir arig : Loyleau des Seign, d.ch.7. n. 42. Ce que baron aime, Femmea en baine: pronerbium eft, quod alicubi legere memini.

En plufieurs prouinces de France,le fils aifne du Seigneur, du vil-

lage,eft appelle le Baron: Loyleau d.l.n. 43.

d) Il y a deux fignifications de Baron, l'ynegenerale ; comme quand on dit, les Barons de France, qui fignifie les vassaux immediats de la Couronne,n' ayans les droits de souveraineté, soient Dues, Marquis, Comtes, ou Seigneurs de principausé. (vide du Tillet, au recueil des rangs des grands de France.chap. des Barons & Pairs de France,pag. 341.) L'autre particuliere, pour fignisser particulierement les Seigneurs des terres erigées en tiltre de Baronnie: Loyleau d. cb. n. 33. quieft vne dignité seodale plus-grande; que celle du Seigneur Chaftellain , & moindre que celle du Comte : Ragueau , en

l'indice des droits Royaux, pag. 98.

e) Parmy la confusion , qu'apporta l'ambition , & vsurpation des Seigneurs de France, le ture de Baron fut rendu fi commun , que tous les bants iusticiers se sont autres sou appellés Barons, principalement ceux, qui auoient vsurpéles droids de ressort : tesmoing ce qu' adiouste le grand constumier, liu. 2. chap. 27: Aucuns, dit il, veulent dire, que tout homme qui a haute Iuffice, & reffort en icelle, fe peut nommer Baron. D' où vient la definition, que Balde donne du Baron, quicung; habet merum & mixtum imperium, concessione Principis: Loyleau d.chap. n. 40. Ex Hottomanni descriprione, in verbis feudalib. Baro iure Gallico dicitur, qui in suo territorio fummæ, mediæ & infimæ coërcitionis, atque etiam nundinarum ius habet ; veluti , virgis cadendi , suspendendi , exilio muletandi , ceruicis amputandæ, cremandi, notæ inurendæ. Itaque patibuli quatuor tignis etigendi potestatem habet; et est apud Iohannem Butilerium, in: Summarurali.

f) - Les anciens prenoient ces mots de Ber, & Baron , pour vn mefme. comme il fe void au vieil liure de Bouteiller, appelle la Samme rurale, auquel il ya vn chapitre du Ber,ou Baron : Argentic's en l' before de Bretaigne lia. 3. Cap 22. fol. 78. (Antiqui vocibus Ber & Baron pro vno eodemque vtebantur, vt videre est in veteti libro Butilerii , qui summa Ruralis inscribitur, vhi caput eft, quod du Ber, vel du Baron agit. ) Sicetiam Bernage, idem eft quod Baronage. Au liuret, du lugement d'amour , composé du temps de S.Louys, il eft dir: de Courtoifie. & de Bernage , or il afés en fon courage, (où Bernage est pris pour nobleffe, & franchise de cour ) Encores dans les vieux couftumiers, de Paris, d' Orleans & de Baronies , le Ber ordinairement eff pris pour tout Seigneur, comme Baron : Bouchel, en la bibliotheque, ou threfor du droit Francou tom. I. pag. 369. Inde etiam Haut Bert , & Haut Baron, font confondui, comme Synanymes. Et de la, fans doute , originairement a efté diet le fief de hautber. Mais pource que le haut ber ou Seigneur du fief de bautber, effoit tenu feruir le Roy en guerre auec armes pleines , dit la pieille couftume de Normandie, chap. 85. c'eft à dire, armé de toutes pieces, & consequemment, auec l'arme du corps, qui effeit lors la cotte de mailles, de là est venu, que ceste arme a esté appellee Hauber, ou Haubergeon; dont à fucceffion de temps eft aduenu , que le fief de bauber a efte pru pour toute efbece de fief , duquel le Seigneur eft tenu feruir le Roy , auec le hauber , ou baubergeon: Loyfeau d.ch.n,47.6 48. Fief de Haubert ou Hautbert , vaut autant à dire, que Haut Baron, Fief entier, cheual capital, grand & qui conrient la Inflice du lien vnie au Fief appelle de Haubert , à cause que le tenant le fert par pleines armes. fcauoir par le cheual, le baubert, l'efeu, l'efee, & le beaume, qu'il doit porter en l'arriere-ban du Roy: P. Matth. hift. de Henry IV.liu. 2. nary. I.n. 8. tom. I.p.218. in margine.

L'uli. L'antri, la b. chom. p. p. 10-11 mas gine.

2) Quant aux Barons, e' eff to bafe entenduë de peu degens plaficur, sour echerchè l'Exymologie de te
mot par les luvres. O parmi les langues, difans quelques vns des dedulions.
O et mologieta afés ineptes pour faire rive. O les cherchent abfurdement et
la langue lative; c' est en effect vn mos barbare apporté des langues éprangeresien est pa peu quelles. C' introduit long temps après les Contes; o'
voicicomment, Ces Seigneurs Comtes, par fuce giun de temps, laiferent plaficurs bertiters, lesquels lors partagerent autrement, qu' ils ne firent depuis
affis de Comte Gessfry, ( comme letexte de l'assis emfer es fonoigne) de
baillerent à leurs pumies, plusseurs herriages, maints ne leur vouluremt pa
permettre de prendre le riltre primitif de Comte, combien qu'ils en suspense
primès, le trouuant encorets qu'aucun ne vouloient pa, que leurs pausies, let rouvant encorets qu'aucun propuloient pa, que leurs pausies, let rouvant encorets qu'aucun ne vouloient pa, que leurs pantie
prinsent le surnom des aisnés, de principaux tiges de leurs maison, lete

faifant prendre le furnom des terres , qu' ils teur bailloient en appanage. Ces puines donc, auquels on ne fouffroit prendre le titre de primitif, le mot de Baron eftant suruenu en vsage des païsestranges , s'appellerent , par diminution du degré de Comte, Barons, & leurs terres , Baronies : lequel mot de Baron , n' emportoit, de son commencement, fignification commune d'aucune dignité determinée , & ne valoit rien plus ce mot de Baron , que qui euft dit , Noble & puiffant ; ayant plufieurs vaffaux , defcendu toutesfou des Comtes ; comme qui diroit en latin , primores , aut proceres. Et partoustes vieux Romans , voireiusques au temps de Mefire Bertrand , & Oliuier Guesclin, parlans de quelque puisant, ils difent en ces mots; le Ber Bertrand, ou, tant of Baronye; c'eftoit à dire en ce temps-la, tant eut de grandeur & puiffance: Argentre d.liu 1.ch.22. fel.78. (Quod originem nominis Baronis attinet, ea paucis cognita elt. Multi, & cum illis viri docti, vt Alciatus quoque, inquisiuerunt in etymologiam huius vocabuli, variis in libris linguisque, sed à nonnullis tales afferuntur, que rifum merentur, inepteque ex lingua Latina petuntur. Eft certe vocabulum barbarum, mutuo fumptum à linguis peregrinis, nescio quibus, ac longo tempore postquam Comitis titulus in viu esfe cœpit, hac vt puto occasione. Comites hi, temporis tradu multos post se relinquebant liberos , qui tunc aliter dividebant hereditatem paternam, quam post conuentum, habitumà Comite Godofredo, (vt ex actis ilius conuentus apparet ) atque affignabant fratribus fuis natu minoribus, multa bona hereditaria, fed nolebant illis permittere vti titulo primitiuo Comitis. Reperitur etiamnum, nonnullos illis noluisse permittere vium nominis gentilitii, ( quem sibireseruabat primogenitus, tanquam principalis eius firpis) fed voluisse, vt vterentur cognomine traco à fundo, quem illis assignabant in apanagium. Hitaque minores natu. cum, vt diximus, non possent vti titulo primitiuo, postquam nomen Baronis, ab exteris petitum , vsu inualuisset, se appellarunt Barones, & terras fuas Baronatus, quo innuerent, fefe Comitibusesse inferiores. Hoc autem nomen Batonis in initio non defignabat dignitatem aliquam certam. & specificam, neque fignificabat aliud,quam Nobilem & potentem, habentem multos vafallos, qui ante à Comitatu dependissent ; quasi latine diceres , primores aut proceres &cc. )

b) Quant aux Barons, ce mot est emprunté, & apporté en vsage, du vieil Allemand. (Baronis nomen petitum, & mutuo sumptum est ab antiqua lingua Germanica,) Idem Argentté d. liu. 1., chap. 9. fol. 11. liu. . & chap. 22. fol. 76. liu. 1. Les anciennes loix Françoises, ou Allemandes,

monstrent

monstrent bien, que le mot de Baron vient du Septentrion, & fignisses gneur: Bouchel d.tem.1, pag. 369. (Veteres leges francorum.seu Germanorum, fatis docent, Baronis nomen à Septentrione prosectum esse, & significate Dominum.)

- En Efpagne, encores aujourd buy, le mot Varon retient vne merweilleufe energie, & excellence, par deffu ceft autre mot Eftagnol Hombre.tout ainfi que vit par deffus homo, enners les Latins, & enners les Grecs, ame par deffu av 3gon ; & fignifie vn homme courageux, viril, hardi, de grand caur, & de haut affaire. Ce qu' a peu; parauanture , eftre caufe.qu' ayant pru te mot,ou les Espagnols de nom on nom d'eux, ou tom deux du Grec, ou du Latin deffuditt, nos buayeuls en ont vie pour tous gentilshommest parce que en eux confiftoit la deffenfe, & force du Royaume : Nicod, au grand diffiomaireFrançois-latin.voce, Baron, (InHispania etiamnum hodie vocabulum varon maioris est energiæ & excellentiæ, quam vocabulum bombro. ( zque vt apud Latinos appellatio viri præ homine , ac apud Gracos anie, quam as genr@ ) atque fignificat hominem audacem, virilem, animolum, generolum, ad magna negotia conficienda aptum. Hos fortalle causam dedit', cum Hispani hoc nomen vel à nobis accepis fent, aut nos ab illis , aut vtrique à Gracis , velà Latinis , vt maiores nostri eo vsi fuerint pro nobili, cum apud nobiles tuitio, atque robut Regnieffet.)
- k) Comme les anciens Barons de France, releuans immediatement dela Couronne, ausient, de la propre nature, & primitiue institution de leurs Seigneuries; toute iuftice , vaire mefine tout commandement, tant an faict de la inflice, que des armes; comme eftans les prais , & naturels Ch pitaines du Royaume , aufiles Barons , eriges à leur modelle , par les Duis & Comtes , lors qu'ils ioniffoient des droits de founeraineté , eurent des lors de leur inftitution toute iuftice, plein territoire , & tout commandeintelle comme representans ceux, qui , es liures des fiefs , sont appelles Capitainels fimplement , quela commune des interpretes effime avoir effé ceux , qui releuoiem des vassaux immediats de la Couronne; Loyseau d. chap. n. 50. ( Quemadmodum veteres Barones Franciae , vafalli immediati Coronæ, habebant, ex natura propria, & primitiva institutione suatum dynastiasum, omnimodam iurisdictionem, imo & totum imperium, tam respectu iustitia quam armorum, tanguam veri. & naturales Capitanei Regni: ita etiam Barones, qui ad exemplum, & formamillo rum, a Ducibus & Comitibus, tunc, quando ytebantur iuribus fuptrioritatis,

tioritatie, infituebantur, accipiebant omnem iutisdictionem, plenum territorium, & omne imperium, eum repræfentatent illos, qui in libris feudorum simpliciter appellantur Capitanei, quos interpretes communiter tradunt fuille illos, qui feudum tenebant ab immediatis vasallis Coronæ.)

1) Proprement, & originairement, les Baronies relevoient de la Couronne, & non pas simplement du Roy, à cause des Duches, & Comtés reinu , & que les Barons , relevans des Duches . & Comtes reinu , me font pas prais Barons du Royaume, nec dici possunt Capitanei Regni. C' eft pourquoy l'autheur du grand Couftumier , liu. 2, chap. 27. dict , que de fon temps il n' y anoit en France , que trou Baronies, Bourbon , Coucy & Beauien ; & autant en dit l'autheur du Guidon des practiciens, au tilt. des fiefs. Car tom les anciens Barons, relevans nuement de la Couronne , ou fe font laifés affuiertir aux Ducs, & aux Comtes, n'eftansbaftans de fe maintenir contre eux, au temps de l' psurpation , comme mesmement-la plus part des Comtes des villes furent affuiettis par les Ducs , & Comtes des prouinces : au bien,les anciens Barons, qui se sont maintenus, & mesme les trois, que ie vien de nommer , ont efte eriges , à succession de temps , en Duches , Marquifats, ou Comtés; de forte, qu' à present ie ne cognoy vn feul de ces anciens Barons de la premiere note. Maulors, que les Ducs, & Comtes, eurent empieté les droits de fouveraineté . ils fe licentierent d'eriger d'autres Baronies fous eux , voulans auoir leurs Barons ainfi que le Roy : tesmoing nos anciennes biffoires , qui font tant de fou mention des Barons de Champagne, de Bourgogne, de Bretaigne, & autres femblables : Loyfeau d. chap. #1.36.37.6 38. (Baronatus proprie, & originaliter, dabantur in feuda à Corona, & non simpliciter à Rege , respectu Ducatuum , aut Comitatuum reunitorum cum domanio; ac Barones , qui funt vafalli Ducatuum, aut Comitatuum reunitorum, non sunt veri Barones Regni, neque dici possunt Capitanei Regni: Vnde Autor, qui Codicem Confuerudinum fcripfit , lib. 2. cap. 27. inquit, fno tempore in Francia tantum tres fuiffe Baronatus . Borbonicum , Couceum , & Belloieum. Idem quoque docet Autor Manuduttoris pratticantium, in tit. de feudis. Omnes enim veteres Barones , qui immediate Baronatus suos sus. cipiebant à Corona, aut se passi sunt subiici Ducibus, & Comitibus, quoniam tempore viurpationis tantas non habebant vires, quibus se defenderent : quemadmodum etiam Duces & Comites prouinciarum fibi subiecerunt Comites ciuitatum :

sette antiqui Baronatus, qui se desenderunt. ac quoque tres illi, quos modo nominauimis, temporis progressis salturi Duchtus, Marchionatus ; aut Comitatus ; ita , ythodie non sipersit vilus Baronatus, quem ego nouerim, antiqua nota. Verum, pessquam Duccè Comites sibiattibuerant iura superioritatis, solebant erigere nouos Baronatus, non minus quam Rex. Testantur hoc antiqua historis nostra, qua sepius mentionem facium Baronum Campania, Burgundik, Bittannia, & alitorum similium.)

m) A present, que tous ces anciens Duchés, & Comtés. font reinit à la Couronne, ces messeus Barens, qui maintenant relenent du Reyent enter plus de subieté de lequalifer Barens. & n' en en pius guerté autres en France; Loyleau d.ch. 39, (Postquam nunc omnes isti vettes Ducatus, & Comitatus, sunt reuniti cum corona, Barones, qui hodieà Rege inues l'intuit du monté de l'action de production de l'action de l'actio

non funt fere alii in Francia.)

n ) C'eft chose toute certaine, qu' autre que le Roy ne peut faire relles erections: Loyleau des Seigneuries chap. 4. n. 74. & chap. 8. n. 21. ait; Nos Seigneuries mediocres , outre qu' elles ont tiltre de dignité , releuent soutes des fiefs immediats de la Couronne . O ft faut, que ce foiene anciens fiefs, eriges de temps immemorial , à ce qu' elles foient prefumées avoir efté erigees , pendant que l' vourpation duroit. Car fi , de nouneau les Duis. on Comtes , vouloient eriger des Vicomtés, Baronies , on Chaffellainies , ils . nele pourroient fans fectale permision , ou confirmation du Roy , eftant fans donte vne dependance de la founeraineté, d' eriger des fiefs de dignités. ( Nostra Dynastia mediocres , praterquam quod annexum habeant titulum dignitatis, omnes dependent à feudis immediatis Corona; ac necesse eft, vt fint feuda antiqua, erecta ante tempus immemoriale, qui prasumantur fuille constituta tempore vsurpationis. Etenimi fi Duces, aut Comites , vellent nouos erigere Vicecomitatus , Baronatus, aut Castellionatus, non liceret id illis facere fine speciali permillione , aut confirmatione Regis : Nam , fine dubio , eredio feudorum, quæ dignitatem annexam habent, pertinet ad ius iuperioritatis, )

9) Quales sunt ciues Bituricenses. Il y a quelques villes printegies, comme Boarges entre autres, dont les bourgeois se qualifient Barato anns que Camatema a remarqué, qu'en Angleterre ceux de Londres, Varnic, & autres villes, anoiens le droit de se qualifier Barons: Loyseau d. chy. 7.m.44. (Sunt quædam ciuitates priuilegiatæ, yt Bituricense, quarum

ciues se nominant Barones; quomodo etiam Camdenus annotauit, in Anglia Londinenses, Varuicenses, & aliarum ciuitatum incolas, vsos fuisse iure appellandi sese Barones. )

- p) Vide fupra boc capite lit.d.
- 9) Il y a de simplet Seignewies bonoraires, à signewie comité, de Baronies modernes, esigées par lettres du Roy, Or qui neantmoins relement d'autre que du Roy, noiseament, qui relaient de Seigneurie de mointe fet sitre. Comme, par exemple, la Baronie de Luce, a signeurie de mointe bonoraire, par l'arrest de verifications des lettres de fou rection, de l'am M D XL, pource qu'elle releue de la Seigneurie du Chasseau de thoir; somme nous atresse Choppin, feur la Cousseme d'Anion: L'Opleau des ordrech. IL.N. 28. (Dantus simplices Dynastia honoraire, nempe Comitatus, & Baronaus moderni, erecth liereis Regis, qui tamen ab alio quam Regerecipiumur in seudum, ac norabiliter, à Dynastia minotis tituli. Exempli loco sit Baronatus Lucensis, vt declaratum suit artes lo situli. Exempli loco sit Baronatus Lucensis, vt declaratum suit artes do situli. Exempli loco sit Baronatus Lucensis, vt declaratum suit artes do superliseries recctionis lato anno M D XL. Illum esse simplicem Baronatum bonoratium, quonism dependeret à Dynastia castit de Loir: telle Choppino, ad Conssistat. Andegaenssic.
- r) Supra hoc libro, cap. 6. lit. ce. cap. 7. lit. y. cap. 8. lit. z. Thololan in Syntagm.iur. vniuer fi. lib. 6. c. 10. n. z.
- s) Consuetudines Andium, tit. des droists de Baron, artis. 47. Cenomanenses, tit, des Seigneuries, & Barons, artis. 51. & 55. tequirunt tres Castellanias, Turoniz vero, artis. 47. ad minimum duas,
- t) il y a des morques parsiculieres pour les Baronies, & Chastel-laines, rapportées par les constantes, à Guoir, d'auoir forest, collège, ou Egiste Collège, ellege, ellege Collège, ellege, bette de la collège, ellege Collège, ellege, ellege Collège, ellege, ellege Collège, ellege, ellege, ellege, ellege, parchetes, parchés, vibeles, ellege, ellege, parchetes, page, ou trauers. & selle collège, ellege, e

notæ à iuribus, nec non veræ notæ, à dubiis: Cætera potius iura lung quam notæ, licet vtrumque repræséntare simul possint.)

"u) Comme cermaiques ferencontrant de noue un un se signative, feruent pour la rendre capable. d'eftre e rigée par le Roy en la dignati, que du tempe immemovial eftetont efte en vne Segnentie. «Elles feruent pour lay acquerir fon tiltre fans ercline da Royen vertud el a poffestion immemoriale: Loyfeau d. Loby, a month, (Quemadmodum hæ notæ., vbi, nouiter in aliqua dynastia concutrunt. «am aptam reddunt, vt à Rege erigatur in dignitatem, quam de fignant; it a etiam, vbi probatur, quod quardam Dynastia easdem labuerit à tempore immemoriali, ei ad hoc profuncy tibi acquirat dignitatem fine collatione Regis, victure possellionis immemorialis.

A) Le gibec du haut infricier ell ordinairement à deux piliers, ethy de Chaftellain à trois du Baron à quaire & c. en quoy coutrefior be te confiames, & les confiames, & les ancients livres, font for variable, , fi felon la diuerfie du singueurs, les gibest doiuent estre liés par dedans, ou par debors, pattes, en sight, ou fur fifes. Loyfeau d.chap.4m.68. (Patibulum alix inivisicitionis dominis, regulariter haber duas columnas; Castellaini, trees; Baronis, quattor & c. quamquam in hoc consucutiones & libri antiqui non consucutiunt, an, fecundum diuerstitatem dynastiarum, patibula intra, vel extra, ligate ac els debaanta plana, yel culmine autr (puer fastigioronata).

y Iohannes Bucelerius in finema rurali, iti. da first da Baren. cautum ait, ne Barone minor aufit capere falcones seu accipiers, afforgios, autoura, lanarios, famiers, gyrefalcos, gerfauts, absquepet-mifü Baronist neve ardeole, beren, moliatur inscidas quisquam, miñ a-uium quibus capinutur aucupio, excepto Barone. Tholo d. file, 10. 29.

z) In consuetudinibus Andium, tit.de Baronibu, l'espaue du farlconic du cheual d'estrier, qui est cheual de guerre, coursier, ou de lance, appareient au droist de Baron. Vocat espaue, errantem sine domino falco-

nem, vel equum militarem : Tholofanus d.n.g.

aa) le sea, que les anciens Barons ne se sont voulu laisser preceder par les nouneaux Comeens? y sant popséil en veux pas dire, combien van droitent relle coppositionen en termes de rassen, of droit sessir : Car, test main qu'un Pressent au la verse de la conseillers de quelque temps qu'il soprent receu, pour n'estre cleurs ssait à pareil tiltre; tout ainsi le Comte de ce ione erigé, precede tou les Barent Argentié d.trat. bissire de Bretaigne iu. 1.ch. 22. fol. 33. liit. e. hisporo-veteres Barones noulsse nouis Comitibus concedere locum sottoirem, Equidem non declaraba-quantum rationis; ant iuris habet hac oppositio; nam quemadmodum Prasses hodie in Parlamentum se consideration proceder locum source properties, pracedit omnes Consiliatios, quandoctinque ante ipsum receptus, pracedit omnes Consiliatios, quandoctinque ante ipsum receptus, pracedit omnes Consiliatios, quandoctinque ante ipsum receptus.

ptoscum statu & citulo illi inferiores sint ; ita etiam Comes hodie creatus, præcedit omnes Barones!)

bb) L'infeription du chap graudi, de fuppl neglig. prelator nomme les Barons auant les Comtes: Mauil faut prendre garde qu' en ceft endroit les Barons font mis en leur generale figuification , pour fignifier les vaffanx de la Couronne, & non en la particulière , pour fignifier les Seigneurs des terres erigees en tiltre de Baronie. Aufi faut il tenir avec du Tillet , quele Vicomte precede le Baron releuant de Seigneurie efgale: & la raifon eft, que le Vicomte eft lieutenant, & la seconde personne aprés le Comte , & partant preferable atous Barons releuans de luy. C'est pour quoy te suppose notamment, que le Vicomte, & le Baron , contendans la preseance , releuent d' vue Seigneurie efgale. Car s'il fe trouuoit vne Baronie releuant de la Couronne, comme il y en anoit tadu, elle feroit, fans donte, du nombre des grandes Seigneuries, & partant preferable à toutes les mediocres Seigneuries, Pareillement ie tien pour certain, que celle, qui releueroit d' un Comté Royal, feroit plus bonorable, que la Vicomte relevant d'un Comte non Royal. Car en fin c'est une reigle infaltible en mariere de Seigueuries , que plus elles approchent prés du Roy , duquel tout bonneur procede , plus elles font bonorables : Loyfeau d.er.des Seigneuries chap.7.n.69.6 70. Inscriptio cap grande de suppl.neglig.pralat. in 6. ponit Batones ante Comites. Sed hic Baronum mentio fit in generali fignificatit, quo denotantur vafalli coronæ, non in particulari, quo intelliguntur domini tetrarum, quæ erectæ funt in Baronatum. Quapropter cum Tilleto tenendum eft, Vicecomitem præcedere Baronem, ab aquali Domino dependentem, Ratio eft, quod Vicecomes fit locum-tenens, & lecunda persona à Comite, ac propterea præferendus omnibus Baronibus à Comite inuestitis. Hocenim omnino prasuppono . Vice. comitem ac Baronem contendentes de pracedentia, inueftitos esfe abæquali Domino. Nam fi Baronatus effet feudum Coronæ,vt olim nonnulli erant, fine dubio accenferetur magnis dynastiis, adeoque præferendus omnibus mediocribus Dynastiis. Similiter pro certo habeo, Baronatum, feudum Comitis, à Rege inveffiri, praferendum elle Vicecomitatui, feudo Comitis ab alio quam à Rege de Comitatu investiti. Est enim, dynaftias quod'attinet, certiffima regula, que proximieres funt Regi, a que omnis dienitas procedit, eo funt hono: emaiores.)

Biron, ven qu'il a des Chaffellains, qu'eles Chaffellains ne faient moinders que les Biron, ven qu'il a des Chaffellains, qu'irileuent des Barons, foir à orst, ou à droill. Or qu'enfigleurs pai les Barons four appelles grands Chaffellains, comme Balde nou apprend, for le chapt, qu'if end a dres poff, in rife, fender. Of for le chap, vno delegatorum, exer, d'appt, neglig. Prelat: Leyleau de chap, 7.n.71. (Extra dubium versatur, Castellanos minores este Baronibus; quouiam dantur Castellani, qui sunt vasalli Baronum, i jure ansecus, modol

modo non dicam: ac multis in prouinciis Barones appellantur magni Castellani,vt docet Baldus &c.)

- dd) Les Barons ont deux prerogatives notables par deffus les Chafellains ; l' vne.que les Preuofts, & luges de leur suffice ordinaire , ont fam difficulté , haute inflice; pource que les Seigneurs Barons ant efté erigés an moule des anciens Barons de France, qui effoient les Magiftrats ordinaires, au lieu, que ceux des Chaftellains , ne deuroient avoir que baffe inflice, qui eftoit celle , quiteur fut attribuée des leur premiere inflitution , comme il est decidé és coustumes de Blow, Anjou de Maine : Lov Ceau d chap.7. nomb.72. (Barones habent duas prærogativas notabiles præ Castellanis; primo, præpoliti ac Iudices ordinarii iudiciorum ordinariorum , que Baronibus competunt, fine dubio habent igrisdictionem fupremam; quia Domini Barones fuerunt creati ad formam antiquorum Batonum Francia, qui erant Magistratus ordinarii : è contrario veto tales iudices Castellanorum non debent habere aliam, quam inferiorem iurisdiaionem, que est illa, quam obtinuerunt quo tempore primum constituti: vt decisum legitut in consuetudinibus, Blo sensibus, Andegauen. fibus, Cenomanentibus.)
- ee) L'autre est , que les Barons ont droit de ville glofe , comme plufieurs couftumes ont decidé , voire mefme , qu'elles papportent le droit de ville clofe pour la principale marque de la Baronie. C' eft pourquer du Moulin furle 54. article de la Couftume du Maine, gient, que le Baron peut faire clorre le principal village de fa Baronie . & le munir de tours, & pont leuis , sans lettres partioulieres du Prince: neantmoins , pour les dinerfes opinions, qu', il y a en ce point , i' effime auec Choppin , fur la Couflume d' Aniou , que c'eff le plus-feur, d' en obtenir lettres du Roy , quand ce ne feroit que pour la leute de deniers qui, fans doute , ne peut effre faille fans fpeciale permission. Et faut noter , en paffant , qu' en confequence de ce droit,les Barons, ou leurs officiers en leur abfence , ont la garde des clefs des portes de leurs villes , prinatinement aux Efchonins d'icelles . & ont droit d' inftaller en leursdites villes yn Capitaine, en temps perilleux feulement , du confentement toutesfois des babitans ; & ont encorce droit , que lesdits babitans de leur ville, ne penuent faire affemblées fans leur congé, ou du Roy à leur refu , s'ils n'ont droite d' Escheuinage , c'eft à dire, corps & communauté de ville : comme le tout eft expresement porté en l'arrest du Dorat, rapporté par le mesme Choppin , sur le 46. article de la Couffamed anion. Maules Chaftellains n' ont pas ce droit de ville clofe , ains feulement ont droit de Chafteau,ou maifon forte. Et femble, que ce foit la prin-

361

sipale, & plus-remarquable difference des Barons & Chaffellains, que ceuxla font les Seigneurs des villes clofes , & ceux-cy des bourgs non fermés: Loyfean d.chap. 7.1.73.74. 675. (Secundo, Barones habentius vrbis clause a quemadmodum plurima consuetudines deciderunt , imo id ius volunt esse principaliorem notam Baronatus. Ideirco Molinaus ad articul. 54. confuetud. Cenomanenf. tradit , Baronem polle muris cingere primarium pagum Baronatus fui, eumque munire turribus, ac ponte subductatio, fine speciali concessione Regis. Nihilo minustamen propter dinersas opiniones, que hac de re leguntur, arbitror, cum Choppino ad confuetud. Andegauenf. multo tutius.effe, si concessio Regis impetretur, saltem propter collectas, & subventiones, quas imponere & erigere haud licet, nisi expressa permissione Regis. hic notari debet, quod vi & confequentia huius iuris, Barones, aut iplis absentibus eorum officiarii, habeant custodiam clauium portarum ciuitatis, exclusis Scabinis illius, ac ius praficiendi Capitaneum, tantum tempore periculolo, confensu tamen ciuium. Præterea Barones hoc ius habent, quod ciues, & inquilini vrbis istius, nisi ius Confulatus, hoc elt, corporis & communitatis ciuilis habeant, non poffint conventus agere fine ipforum confensu, aut Regis permiffione. cafu , quo Barones diffentiant : quemadmodum expresse dicitur in Arresto, relato à Choppino &c. Castellani vero non habent hoc ius muris cingendi vibem , vel pagum , fed tantum habendi castrum , aut domum munitam : Et videtur, hanc effe præcipuam ac maxime notabilem differentiam inter Barones & Castellanos, quod illi fint domini ciuitatum muris cinctatum, ac claufarum; hi vero oppidulorum patentium, )

# CAPVT XIV.

## De Castellanis.

A Castello (a) Castellanus dicitur, duplici significaru; vno, quilbet, qui castellum inhabitat (b); altero, ille cui castelli cutodia darà est (c); quo sensu cum feudis gassaladia vel guardia, Castellanias conuceire nonnullorum sert opinio (d). His prater custodiam castelli, vsu Gallia, etiam administratio instituie competebat; imo & aliquando Castellani nomen pro iudice vsurpatum (e). Erant autem castrotum isti custosteg.

NOTITIA REGNI, FRANCIA iudices, simplices officiarii, constituti à Ducibus, & Comiti-

bus, quibus amplum erat territorium, ve principalioribus, atque remotioribus castris præcsient (f). Postea veto ipsimet coeperunt fibi attribuere, & vsurpare, dominium illorum caftrorum, arque officii : vnde factum, vt hodie, fere vbique, nomen Castellani pro domino castri enuncietur, paucis exceptis locis, voi adhuc simplices sunt officiarii (e). Sic itaque Castellania proprie est species quadam dominatus, vel potentatus, (Gallis Seigneurie) que ab alio quam à Rege, aut à Corona directo depender, & confertur, iuftitiamo; annexam haber: luftitia inquam, non, vr olim, infima, vel inferior, fed omnimoda (b)-Quod fi nouns Castellaneatus erigatur, hodie id fine speciali Regis indultu fieri nequit (i). Licet vero qui Baronibus minores funt, non videantur mererititulum Capitanei Regis, vel Regni,nec gradum majoris nobilitatis; attamen propter magnam conuenientiam, & affinitatem, que Caftellaneorum eft cum Baronibus, (fic vt Baro dici poffit magnus Caftellaneus, & Castellaneus partius Baro ) nec non, quod in digniratum materia, temporis tractu adicenfus fiat potius, quam delcenfus; Castellanei hoc obrinuerunt, vt maioris nobilitatis membra effe cenfeantur (k). Adiura (l) Castellanearus alii referunt patibulum trium columnarum, aliaque, que non omnia tamen his peculiaria, sed cum Baronibus nonnulla communia sunt (m). Edictum Regium quid aderectionem Castellaniæ requirat, supraindicauimus (n).

### Testes & Testimonia.

Caftella funt bourgs, on gros villages, où il y a chaffean, fortereffe ouverranchement; d'où vient, que ciuitates & castella fout affembles in l. 2. S.interea 14. C. de offic. praf. Afric. & en la conflicution de Federic , de pace tenenda; Sillicitas. (in vfib. fendor.) & mefme en plus de fix endroitts des Evangiles. Vici, die ifidore , caftella & pagi funt qui nulla dignitote civitatis ornantur, fed vulgari hominum conuentu incoluntur, de propter paueitatem fui maioribus ciuitatibus attribuuntur: Loyleau des Seigneurd.sh.7.

d.oh.q.n. f3. Castellum significat vicum.villam,pagum, sed & propugnaculum,præssici causa, ad propulsandas hostism incursones & impetus; forte.vtappellatut.forteresse: Ragueau en l'indice des droite Royaux,p. 150. b) Sallustius in bello sugarthino c.92. Iter castellamorum angulum

admodum, rerimque pracifum. Liuius lib. 34. c. 27. Decem milia popularium.

cum caftellanu agreftibus, in armis babuit.

c) Caftellani,noftro more loquendi(font ceux , qui ent la garde des bourgs,ou chasteaux, & fortereffes d'iceux, & quand & quand y rendoient iadu la inflice, pource que la inflice fuinoit Ladu le Gonnernemet. Ce que Petrus de Vinealib. 3.epiftol. 88.now apprend avoir lieu en Sicile, ainfi qu'en France. Et pour cefte saufe, en Poloene, où il y a peu de villes closes , les principaux Seigneurs du Royaume font appelles Chaftellains; comme Choppin rapporte fur la couftume d' Anson. Parestlement, les annales de Caftille nom enfeignent, que Le pais de Caftille fue ainfi appelle à Castellorum prafectis, qui en ausiens le founerain gounernement , auparanant qu' il fust occupé par les Comtes , qui depuis fe nommerent Rois: Loyfeau d.ch.7.n.54. & fegg.) illi funt, qui cuftodiunt villas, aut castella & arces illarum , olim fimul reddebant ius, quoniam tunc hoc erat munus gubernatoris, vt ex Petro de V inea 1.1. 3 epifol. 88. difcimus, idem in Sicilia, aque ac Francia, fuiffe vittatum. Eandem ob caufam in Polonia , whi rare funt ville muris cincle, claufæque, principales Regni Dynaftæ appellantur Castellani, teste Choppino ad consucrud. Andegquenf. Similiter ex annalibu Caffellanu conftat , provinciam nomen dum accepiffe à Castellorum prafectis, qui cam summo regebant imperio, antequam occuparetur à Comitibus, qui postea sibi attribuerunt nomen Regum,

a) il ja granda apparente en l'opinion du mederne Gregoire (Toloja) ius. S. priagem. cap.; que les Chaffelenies sseine et eller, qui aux liure des sies, sons applies teuda gastaldiz, vel guardiz, qui sons spessiones pris, or piu solo sseine que sei, cultura des seines que les chafellenies son appelles chafellenies or gardes; roure é est la versit , que une chastellenies sons appelles chafellenies. Or gardes; roure é est la versit , que une chastellenies, sons appelles chastellenies, sons entre de la versit de la versit que une chastellenie que se conserve de la versit de

ftellani, qui tantum funt officiarii.)

e) Encore autourd'buyily a des luges au pais de Forests , appelles Chaftellains, qui n' ont inflice, que insques à foixante fols: ex Paponio, itb. 7, arreft.tit.7.arr. 32. Loyleau d.chap.n.60. Vray eff , qu' en quelques contrees,les luges, eftablis par les grands Seigneurs, en leur ville capitale, furent appelles Chaftellains , foit , pource qu' ils eftoient Capitaines des chafteaux, qu' ils y aucient ; ou pource , qu' ils rendoient la justice à la porte , ou en la baffecourt d' icenx Chafteaux: Loyleau d.chap. n.61. (Etiam adhuc bedie reperiuntur Iudices in pronincia Segufiana, dichi Caftellani, qui ius dicunt non nisi de summa, que non excedit sexaginta asses. Certum est, in nonnullis prouinciis iudices constitutos à magnatibus, in ciuitate principali ditionis, appellatos fuiffe Castellanos, vel, quod erant Capitanei castelli in illa ciuitate siti, vel, quod ins dicebant ad portam, aut in atrio castelli.)

Les Ducs, & Comtes, ayans ample territoire , estoient contraines metere des Chaftellains és principales , & plus esloignées, bourgades d'iceluj. & pour les maintenir en leur obeiffance , & pour y rendre la suffice fur le lieu. Lesquels Chastellains eftoient auffr de leur origine simples officiers: Loyfeau d.chap.n. 58. (Duces & Comites, quibus magnum erat terttorium, necelle habebant mittere Castellanos in eiusdem principalia & remotiora oppidula, vt ea conseruarendin obedientia, atque incolis ibidem ius dicerent Hi Castellani, originem si spectemus, etiam erant sim-

plices officiarii.)

g). Il fut bien aise aux Chastellains des villages , ayans la force en main, G eftans loing de leur Seigneur, d' vfurper la proprieté de leur charge, G la Seigneurie de leur diftroit : de force qu' à present , presque par tout, le terme de Chaftellain est vn nom de Seigneurie , & non pas d'office , fors Aux pais d' Aunergne, de Poictou . & de Dauphine , où les Chaftellains des villes sont encor fimples officiers : Loyleaud. chap. n. 62. (Perfacile fuit Castellanis oppidulorum , cum potentia estent instructi , ac longe à Dominis suis remoti, vsurpare dominium loci & officii, cui suerant prapoliti. Ita hodie,quali vbique , nomen Castellani est nomen dynaftz, non autem officiarii, excepta Aluernia, Pictauia, & Delphinatu, vbi Castellani ciuitatum adhuc sunt simplices officiarii.)

Chaftellenie est proprement vne effece de Seigneurie , releuant de autre que du Roy , quoy que ce foit , qui ne relene pas direttement de la Couronne, ayant inflice annexée. Laquelle inflice, de son origine, n' estoit que kaffe infise, és villages; & moyenne , és villes. Neantmoins les Chaftellains

apiti eftre faits Seigneurs, n'one gueres tardé, en plufieurs entroits, de volurer la baute iuflice de leur territoire : voire mefine, ils ons viguré; en fin, double dergé de invidition, anis quetes plus persons seigneurs: Loyfeau d.chap. n.63, & 64. (Castellanatus est proprie [pecies quedam dominatus, in seudum datusa balio quam à Rege, maxime non immediate à Cotona, cois adharet uirisdictio, qua otigine su etat in oppidulis inferior, in ciuitatibus auxem media. Verum, quando Castellani sibi attribuerunt dominium, paulo post creperunt multis in locis viurpare iurisdictionem siperiorem territorii, imozandem constituerunt duos gredus insidictionis, accemplum maiorum Dynastarum.)

(1) Side nouseaules Duciou Comtes Cr. vouloient eriger des Cha-ffellmiss: ils nels pour vient fans flectale permifien o, occupration du Roy, effant, fans doute, vne dependance de la fouur aineté, d'eriger des fiefs de dignité: Loyfeau des séigneur als 8.m.21. (Si Duces aux Comites vellent de nouo erigere Castellaniss, non possent inst fipecial permissiones vel constituent on Regis accedente; quoniam erechio feudorum, dignitatem annexam habentium, fine dublo et Refectus superioritatis.)

k.) Il semble , que les Seigneurs , qui sont au dessoudes Bárons, ne offant par Capitaines (arg. 111, 18.16, 1.) ne doivent estre du rang de la haute noblesse; d'eutersseigneur la grande contenante d'assimité, qu' ont les Chafellains auce les Barons essantes Chafellains petits Barons , d'els Barons grands Chafellains, d'au ses qu'en maitre de dépunt, ou monte teusseurs, à succession de temps, ils ont gaigné ce point, d'estre de la baute Noblesse. Loy-leau des ordres ch. 6.n., sp. Dynastie, qui sunt insta Barones, cum non sint Capitanes (arg. 111. 18.16, 1.) non videntur esse constitution altoir gradu Nobilitatis; et nihilo minus tamen , propère magnam convenientiam , qua est inter Castellanos a Castellani sint patui Barones. & Barones magni Castellani sint patui Barones, & Barones magni Castellani; quodque in materia disguitatum semper adsendimus: tractu temporis maiorem nobilitatis gradum occuparunt.)

D. Les droite de Chaftellenie sont d'auoir marque de institut (gibet) à trois piliers; auoir seel authentique pant les centralls, auce paiuvoit et creet Notarespaiuri en la terre Priese. O maladerie, soite de marchés droit de Balliage, & ressort les causes d'appel. (lura Castellanatus sunt, habere patibulum trium columnatum, signium authenticum, pro validandis contractibus, cum potestare creandi Notarios, habere in ditiones sunt en contractibus, cum potestare creandi Notarios, habere in ditiones sunt en contractum, confonchium, nundinas & mercatus, sus pretoriz diocestos, & tribunal, in quo iudicatur de causis per appellationem es devolutis.) Coquille en l'éssisire du pais & Duché de Niuernoà PC 37.7 Es fette s'égrence s'obstillamem escherique un la chastellusia seu.

are que luy fate fortereffe: iogé pour le Comte de Sancère és enqueftes de Barlemen de Joudenall: 1273. Geontre luy à Chandeleur, 1666. autre arrefl à la Tousfamilist 1268 Rayeuva en l'indice des thouses Repaux peg, 160. (Poctet Castellanus impedite, ne in Castellionatus fuo quisquam confrant forte publicatum fuit en servicia sur me la constitution en ve directi Sartefilis Parlaments i udicatum fuit en

m) De quo videbimus in capite fequenti.

Supra huim libri cap. 6 lit. cc. nempe , que la terre, quifers erigee en Chaffellenie, ait d'anciennete iuffice haute, moyenne, & baffe, droit de foire, marché, preuoste, peage, & preeminence fur toutes Eglises estans an dedans de ladice terre: Loyleau des Seign. chap. 4. n. 72. Extat edicum Regis Gallia, (verba funt Tholofani lib.6. Syntagm.iur.cap.3.m. 16.) xvu. menfis Augusti, anni M D LXXIX. publicatum in Armorico Senatu XXIII. Septemb.eiusdem anni per quod, iuxta placitum fecretioris, feu priuati Regii Confilu,x, Mart anni M D LXXVIII. cautum, ne feudum, feu territorium, in Castellaniæ titulum erigatur, quin prius habeat, ab omni antiquitate,altam, mediam & infimam in fubditos suos iurisdictionem, & ius nundinarum, mercatus, prepoliture, preuefté vocaut, pedagii, preeminentia, puta tutela in omnes fui territorii Ecclesias. l'indice des droits Royaux d.pag. 160. [cribit, pour faire Chaftellenie, faut qu'il y ait Abbaye ou Prieure connentuel, four bannier, & autres chofes, commeest narré en va plaidoze failt en Parlement à Paris, le dernier iour & Auril, & EXVII. Inillet M CCCC XLIV. (Ad conflituendam Chaftellionatum tequiri.vt habeat Abbatiam vel Prioratum conventualem , furnum indi-Riuæ coctionis, & alia plura, quæ Aduocatus quidam recensus, in oratione habita in Parlamento Parifien fi die vltima Aprilis & vigefima feptima lulii anni M cece XLIV.)

### CAPVT XV.

# De Iuribus Vicecomitum, Baronums

Cassellanorum.

I Vra, quæ hactenus à nobis recensitis communia, excepto solo Vicedomino, cui ca omnia competere, vt cæteris, aftirmate non audeo (a), este referentrur: I. Quod insignia in forma quadrata exhibeant, quo distinguantur ab inserioribus, qui sua in forma seuti habent (b). Verum, vt. non solum ab hociute confuetudo Pictauiensis Castellanum excludit (c), sed etiam Banetetis olim illud cum Vicecomitibus & Baronibus, respectu vexilli commune suit (d); ita hodie neminem illus ordnis examine.

dem forma infignia, sed omnes in forma scuri exhibere, ocularis inspectio testatur (e); quamquam, quod illotum vxoresspectat, forma quadrata illis non omnino infrequens. Est tamen hoc in vfu, vt quemadmodum Duces, Marchiones, Comites & Principes, corona galeas suas exornant, ita Vicecomites, Barones & Castellani suas deauratas, & fenestraras habeant. (f). Il quod titulo honorario Equitis gaudeant (g), Ill, quod eiusmodi feuda, mediocris nobilitatis, peculiariter Nobilibuscomperant, non plebeiis (b), adeo quidem, vt si his conferantur (i) cos regulariter non nobilitent (k). IV. quod mediocres isti Domini ius habeant iuridicatus; Galli vocant droit de Bailliage (1), nomine deducto ab antiquo Ballie, quod prote-Gionem (m) fignificat , licet & alias Bailliage provinciam (n) notet. V. quod habeant ius resfortus, droiet de resfort (o). VI ius notariatus, aut figili authentici pro contractibus (p). VII. luspolitiæ (q), seu edicti, regulæ, & constitutionis faciendæ, ad quietem,& commoditatem fubditorum (r), modo illæ Regils non fint contrariæ (s), necessariæ tamen, certas particulares & topicas ob causas. Vertitur autem hoc ius politiz, potissimum, circamerces minutas, nempe raxam (t), aliaque, & inter hæc contingit pondera & menfuras (w); circa artificia, vel opificia (x), circa: platearum & viarum ( y) curam. In plerisque tamen horum Regii ministri non primas modo, sed absolutas fere sibi adscribere conantur partes (z). VIII ius faciendi proclamata publica (44). de faire des bans (bb) ou proclamations publiques (cc) IX.ius habendi castrum (dd), aut domum munitam, fossis, ponre versarili, turribus,& confimilibus aliis (ee); nec non impediendi (ff) facultatem, quo minus alius, etiamfi confensum Regis obtinuiffet (ge), in corum territorio domum munitam conftruat. X. ius tenendi mercatus, seu nundinas particulares (bh), non autemi vniuerfales, vel maiores (ii).

#### Testes & Testimonia.

a) lura, de quibus hoc capite agimus (fone communs à foutes les: mediocret Seigneuries; fauf controlon que le ne rondrez affeurer, que tou lisdroits... droits, cy-aprés deduits, appartinfent aux Vidames , attendu que ce font Seignouries extrauagantes, & bors le rang des autres : pour autant, qu'elles releuent de l' Eglise, & que leur teneure fcodale eft amortie. Mais quant aux Vicomses. Barons, & Chaffellains, se les effime efgaux en droids, & prerogaines, bors la simple preseance. Car combien que les Chastellains ne deuffent avoir les prerogatiues des Barons , si est ce qu'ils les ont veurpées par le moyen de la grande conformité, & affinité , qu' il y a entre les vns & les autres : Loyleau des Seigneuries ch 8.n.1. & 2.) funt communia omnibus dynaftiis mediocribus, exceptis Vicedominis, quibus hac omnia competere, asseuerare non aufim, quoniam Dynaftia illorum eft extrauagans, & extra ordinem caterarum,tanquam feudum dependens ab Ecclesia, qua caduci legibus exempta. Quod vero attinet Vicecomites, Barones atque Caffellanos, eos iuribus & priuilegiis a quales esse existimo, excepta sola pracedentia. Quamuis enim Castellani non deberent vti prærogatiuis Baronum, attameneas fibi attribuerunt, occasione magnæ conformitatis & affinitatis,quæ eft inter vtrofque.

c) La constume de Poistou au 1. article: Le Comte, l'icomte, ou Barob, peut porter baniere, qui sit à dire, qu' il peut en guerçe. & en armointe, por ters fess meus en quarré; ce que ne pour le Seigneur Châfellain, qui fellemui les peut porter en forme d'escusson. (Consteudol'icauiensis art. 1. Comes, Vicecomes, aut Baro habet uns gerendi vexilli, i destipote st in bello, at in sinsignis, vei vexillo quadrato, quod non licet Castellano, qui insignis sua exhibete potest duntaxat in forma Cuti.)

d) Le droit de porter armoiries en quarré, appartient aust aux Cheualists Banerets , qui estoient ceux , auquels le Roy auoit donné de leuer baniers. orts LIBRI IV. CAPVT XV.

eres qu'ils ne fuffent Vicomtes , Barons , ni Chaftellains , ains poffeffeurs de fiefs fans dignité, pourueu seulement qu'ils eussent dix vassaux, & des moyens à suffire, pour maintenir vue troupe de gens de cheual. Partant , les Barons, pour diflinguer leurs bannieres d' auec celles des Bannerets, adiousterent des pennons, & nne queue an leur (dit Raguean ) qui est a present la forme ordinaire des Cornettes de Canalerie. (lus, infignia reptæfentandi informa quadrata, competit etiam Equitibus Banneretis, qui erantilli, quibus Rex concesserat ins vexilli, licet non ellent Vicecomites, Barones, nec Castellani, modo habeant .decem vafallos, ac reditus fufficientes ad conferuandam turmam equitum. Propterea Barones, quo vexilla fua diftinguerentur à vexillis Banneretorum, fuis addiderunt acumina & caudas, que forma hodie est ordinaria vexillorum equestrium, militum, cornetas vulgo appellant. )Loyseau d. chap, n. 6. . 67. De Banneretis agens Petr. Gregor, Tholofanus in fintagm. iuru vniuerfilib. 6. cap. 10. n. 9. ait : Banneretus iure fuæ dignitatis, antequam talis dici mereatur, nobilis elle debet genere in quarto gradu, possidens in ditione decem feutarios bachalarios armorum, (de quibus Loyfeau des ordres, chap.6.n.48. of fegg.) id eft, decem vafallos, habens fufficiens patrimonium, quo possit secum ducere quatuor aut quinque nobiles comites continuos, cum equitibus duodecim. Fit autem (fiebat potius) Baneretus, cum Princeps huiufmodipersone concedit vexilliius, & ex vexillo peditum, in acie, vel extra, die solemni sacris peractis, adimit acumina, vocant la queue de pennon , fitque labarum , id est, equitum vexillum , vocant Cornette, eumque Equitem facit, fi iam non eft. Quod fi ditior hic fiat Banneretus, & habet wnam banneretam, aut sex Equites bachalarios, qui possideant singuli in censum sexcentas libras, ex eius ditione, seu fundo, runc potest ex licentia

Principis Baronis nomen fibi adsciscere. e) le ne voy pome, que les Seigneurs, quelques grands qu'ils foyent, les portent autourd'hny autrement, qu'en efcusson; & partant l'esage de porter armoiries en quarrén' a pluslien, qu' en ceiles de leurs femmes, qui au moins les portent en lozenge, n'ayant autre remarque de leur qualité en leurs armoiries, que celle-là, au moins quant aux femmes des Vicomtes, Barons, & Chaftellains: Loyleau d. chap, 8. n. 9. (Non video hodie magnates, etiam qui funt altioris gradus, infignia fua aliter exhibere quam in forma fcuti, atque ita confuetudo, illa repræfentandi in forma quadrata, abolita est quoad ipsos; eorum autem vxores vtuntur vel obliquo, vel recto quadrangulo, non habentes aliam notam qualitatis sue in insigniis, quam hanc formam, saltem si loquamur de vxoribus Vicecomitum, Baronum, & Castellanorum.)

f) Comme les Ducs, Marquis, Comtes, & Princes, ont rne couronne en leur timbre; aufiles Vicomtes, Barons & Chaft llains, ont au leur yn heaume dore, & ounert. Dore, di-ie, comme Chenaliers, ausquels appartient de porter

barnos

harnois doré, & ounert comme Capitaines, qui doinent anoir la visiere leuce, pou auoir l'ail fur leurs gendarmes ; Car te tien,qu' ils font Capitaines , & Cheua' liers nais. Le de Capitaines, tout ainfi que, felon la commune interpretation de Lures des fiefs, les vaffaux du fecond rang font appellés Capitaines simplement, Coux du premier, Capitaines du Roy, & du Royaume : auft qu'en France, du temps que nofira misce effoit ordonnée felon les fiefs, ils effoient les Capitaines ordinaires, & menoient leurs vaffaux en guerre. le dy aufit, Chenaliers, mais Ceft a dire. Chematiers bonoraires, & fans ordre : Lovfeau d. chap. n. 10, 11.12. (Quemadorodam Duces, Marchiones, Comites & Principes, galex superimpolitam habent coronam; ita Vicecomites, Barones & Castellani, galea vtuntur deaurata & aperta. Deaurata quidem, tanquam Equites, quibus competit vti armis deauratis; aperta vero, tanquam Capitanei, qui debent ocularium galex tegmen attollere, quo possint observare actiones suorum equitum, Arbitror autem eos effe Capitaneos & Equites natos: Capitaneos, inquam, ad exemplum vatallorum fecundi ordinis, quos interpretes simpliciter Capitaneos in libru feudorum appellari tradunt, quemadmodum Capitaneos Re gis.vel Regni eos, qui funt primi ordinis. Eo temporequo in Francia militia à feudis obtinebat regulam, erant Capitanei ordinaти, atque vafallos suos ducebant in bellum. Equites dico, scilicet honorarios,& fine certo equeftri ordine.)

g) Di France le tiltre de Cheudier est souent vn simple tiltre d'homeur, qui est attribué aux grands esticitres qui de course sou de longue robbe, c'a mis aux Seigneurs des grandes, d'un emidiore s'essenveirs, spir sou se peumen qualifier Cheualeurs, ampi que les simples Gontilbammes se qualifient Esquert: Loyleu d. ch.n.12. (Titulus Equitis Espiris in Francia est implex titulus honotis, qui attribuitur magnis osticiariis, tam toga quam sigi, nec non dominis maiorum, vel mediocrium Dynashiarum, qui omnes ve possilium que quemadmodum simpliciter nobles venture titulo Scutatiorum.)

b) Let mediatres Seigneuries fors particulierement affelles an Noblet. 
bi il fibien raifonnable, de laifer à noftre Nobleffequa a boil bien à propostade 
meure des champs, pour vacquer aux exercites, que la forsifient aux armest) les 
Seigneuries Fleis de dignité, par le moyen desquels elle fe maintienne en l'obmneus, Ge est agrandeur de courage, que fa profégion requiers. Ce fo parapos aux 
Eflassed Blois elle demanda au Roy, que les bautes inflices, & fost debabbert, los 
fusfines tous laisflés: Loyfeau d. ch. n. 13, 12, & 19. (Mediocres dominantispecialitere addich fiunt nobiblissis; ac actioni conneniens en l'entiquete nosites. 
Nobilitati (que optima ratione turi degit, ye exercitiis vacare positique homines ad arma aptos faciunt). Dominatus de feud ad ignicultum, yt habend, 
quo magnificentiam & generossitatem exercere possini, que illos decet. 
Et hanc ob rationem in comitiis Blorefessibus Nobilitas petit à Regey, tibialtae iunssidictiones, & omnia feuda loricata, assignarentur).

i) Les fiefs mobies des Lombards umabiffent la perfome, dit le tiltre, qui diceaur Dux G. Ce qui n'est paren France, fi nou que l'umesfluere en art facun-mune effe diffe par le Roy aux voturier, auquet cau l'emble, que le Roy bablute à tenir le fosf de cliquite celus, qui en moeffut; attenda que les his fatts du Prince duinent effic des aguires els que ment une repretet, Gestendar, aut que faire se peut. Loy seu d'ebm. 22 «Feurla niobilia Longobardorum nobilitant, personas quibus conferentur, ve legitur in titullo, qua dicatur Dux, Gr. At non ita est in Francia, nisse un direction de conditions personas quanto collatum fuerir plebeio; quo casu Rex videtur eum reddere habilem ad tenendum illud-fendum dignitatis: schilicet beneficia Principis benignam interpretationem admittunt, atteue extend debent, quous such possine.

k) Si le resurierest muestie von his noble, par autre que par le Roy, spand mestnet es fereit par sa Chambre des Comptes, il n'eil pour tant ennoble : ex Titaquello de Nobilitates, cap-7, m-19. Loyleau d.ch. n-23. (Quando plebeius in utellitus situt ab alio quam Rege, licet id factum sit exiam ab ipsa Camera Computottum, de feud o noblis, non tamen inde adeptus es shoolitatem.)

1) Pour vne quatriefine prerogatine, qui en comprend beaucoup d'autres, les Seigneurs des mediocres Seigneuries ont droict de Bailliage, c'eft à dire, d'auoir vue luffice, ou, pour mieux dire, vne feance superieure, à laquelle sont resernées certaines grandes caufes, qui n'appartiennent pas regulierement aux luffices ordinaires. Et de ce droit de Baillia je eft fait expresse mention en la Coustume de Meaux, art, 42. 6 42, où ce droict eji eucor appelle droit de Chastellenie, d'aut at que i! appartient aux Chastellains, Cpar cofequent à tous autres plus-grads Seigneurs, tuan non pas aux moindres. Car c'est vne reigle en matiere de Seigneuries, que les droicts, qui appartiennent aux moindres, appartiennent außt aplus-forte raifon eux plus grandes: Loyf, d.ch. n. 27. 6 28. ( Pro quarta prarogatiua, qua alias multas complectitur, est, quod Domini dynastiarum mediocrium habeant ius Balliuiatus, hoc est, iurisdictionem pratoriam, vel tribunal superius, cui magnæ nonnullæ caufæ referuatæ funt, quæ regulariter ordinariis tribunalibus non subiiciuntur. Huius iuris Balliuiatus mentio expressa fit in consuetudine Meldenfi, art. 42. 6" 43. vbi idem quoque vocatur ius Castellionatus, quia competit Castellanis, ac consequenter omnibus aliis maioribus dynafiis, non etiam minoribus. Est enim regula in materia dynastiarum : Iura qua competunt minoribus dynaftu, multo magu competunt maioribus. )

m) Bailinge, on Bailine, comme l'appelle Bouteuler, & l'ancienne conflumente de Normandie, ne figuife pas fimple tuilire, ains tuffice de protection: Car Bailline et l'un vient met Franços, que figuife précétion: Loyfeau d. chap, n. 29, (Balliniatus, vel Bailin; ve Butelarius loquitur, ac vietus, Normannie confuetudo, non fignifica fimplicem iurifdictionem, fequecectionis: baillire enim est antiquum vocabulum Francicum, fignificans protectionem.)

aaa 2

n)OB

Cunerain, & où les particuliers n' ont point vourpé la inflice; mais en France; où cefte vsurpation est establie de longue main , l' vsage est notoirement au sontraire. Voire mefine nous practiquone, que le Roy ne peut mettre des Notraires Royaux dans les terres des Seigneurs Chaftellains ; & autres ; ayans ce droid de Notariat', ou Tabellionage; comme il a este iuge par plusieurs arvefts , rapportes par Bacquet ; arrefts qu'il faur limiter , amon aduis , aux Guls Seigneurs Chastellains , ou autres plus grands Seigneurs , ausquels le' droict de Tabellionage appartient du propre droitt de leur Seigneurie, & non! pui les eftendre aux fimples bauts luftiliers , qui ont preferit contre le Roys. de mettre des Notaires en leurs terres ; car par telle prescription le Roy n'a: pas perdu la faculté d' y en pouvoir außi mettre de sa part', estant une regle certaine des prescriptions, que tantum præscriptum, quantum possellum: & que ea quæ funt meræ facultatis, non præscribuntur, nisi saltem à die! contradictionis. C'est pourquey on void des Notaires Royaux en la plus part des hantes iuflices des Seigneurs, & en aucunes s'y void des Notatres Royaux, & des subalternes tout ensemble auquel cas les Royaux emportent tout, à: cause de l'execution parce, qu'ont indistinssement tous leurs contracts, Mais! & terres des Seigneurs Chastellains , ou autres plus grands Seigneurs', il ne' fevoid gueres de Notaires Royaux : Loyleau audict chap, nomb. 861 & fegg> (Quod Notatiatum, atque figillum authenticum, ad confirmandos contractus, attinet, certum est, non competere aliisquam Castellanis, ac aliisi maioribus dynastis, non vero illis qui simplicem iutisdictionem altam' habent, nisi titulo expresso hoc ius obtinuerint, aut per possessionem immemorialem, vel consuetudinem locit. Quæ res primo intuitu videtur esse" admiratione digna, videlicet illos, qui habent intifdictionem contentiofam) non habere jurifdictionem voluntariam. Verum, sciendum est, jus autoritatem conferendi contractibus, magis esle imperii, quam iurisdictio-Molinæus ad consuetud, Parif. art. 1. gloff. 5. num. 55. docet, potestatem creandi Notarios publicos ad folum Regem spectare; atque esse de Regalibus. Hoc verum est de jure, atque obtinet in illo principatu; vbi Princeps folus summam habet potestatem, nec alii eam viurpant; verum in Francia; vbi illa vsurpatio à longo tempore continuata fuit, notorie contrarium obtinet. Imo apud nos eo deuentum, vt Regi non liceat Notarios Regios constituere in territorio Castellani, & aliorum Dominorum, qui habent ius Notariatus, vel tabellionatus, vt aliquoties iudicatum fuit, tefte Bacqueto. Que arresta limitationem, vt arbitror, admittunt, vt solos concernant Castellanos, auralios maiores Dynastas, quibus ius tabellionatus competit iure proprio dynastiæ, nec extendi debeant ad simplices altæ institiæ dominos, qui præscriptione contra Regem sibi acquissuerunt ins constituendi Notatios in terris suis. Etenim eiusmodi ptæscriptio Regi non ademit faculzatem, ibi etiam suo nomine constituendi Notatios, propter cettam prescripcionis regulam, quod tantum sir prassriptum quantum possessime is quad ca, que sin m erre facultatis, mon prassriptum tun, nist tantum il die contradissionis. Hinc in quam plurimis dynastatum Iudiciis superondus ceperiuntur notatii Regui, acque in nonnullis existunt notatii Regui, cum notatiis dynastatum; quo cassa Regii prasualent, propter executionem paratam, quam habent indistinche omnes contractus abi psis annotati. Verum in territoriis Castellanorum, aut aliorum maiorum dynastatum, tano reperiuntur Notatii Regii.)

 q) Comme πόλις lignifié la cité, austi πολιθέα, que nous disons Pelice, signifie le reiglement de la cité: Loyleau des Seigneuries, chap, 9, nomb, 1.

et) Les Seigneurs médiocres ont conferué, à l'exclusion des baues-lusticiers, de droit de polites, qui consiste proprement à faire des reiglemens, concernant le repos, & commodité du pueste, qui est creve vu degré de puissance par desse l'administration ordinaire de la suffice: Loyseau des Seigneuries, chap, 8. u., q. (Dynaste medioctes fibi prinatiue, exclusis dominis maiorem intifictionem habentistes, conferuntentius polities, quod proprie constitui n preferible de la suffice de la commodistre puisse, concernentibus quietem & commodistatem populs, che maior, conferunte publication de la commodistatem populs, che maior, conferunte publication de la commodistatem populs, che maior conference de commodistatem populs che maior conference de la commodistatem populs.

que maior potestas, quam ordinaria administratio iustitia.)

s) Comme le Seigneur founerain peut faire des loix generales, ausi le subalterne, ayant l'entier commandement, peut faire des reiglemens partituliers pour ses iusticiables. Mais au pareil, comme le Seigneur subalterne doit lus mesine obeir aux loix de son souuerain, auss, en premier lieu, ses reiglemens particuliers doinent eftre accordans, quoy que ce foit, non repugnans aux loix du Prince. Secondement, ils doiuent eftre fondes fur quelque consideration, qui foit particulier au lieu, où ils se sont : pource qu' autrement c'est au Prince souverain. de pourueir par loix generales aux necess tés communes de son Estat, tant à l'occafion, que cela depend de fon authorité, qu'à cause, que ce seron vn desordre & discordance en un Rojaume, fi chacune ville auoit diuerses observances. Loy-Leu d. chap. 9. n. 7. (Quemadmodum fummus Princeps potest ferre leges generales; ita subalternus, cui competit imperium in suos subditos, potest constituere regulas particulares, quas illi sequantur. Verum vt hic subalternus, tanquam abalio dependens, debet præstare obedientiam legibus superiorissis, sic quoque, primum, eius ordinationes particulares debent conuentre, aut cette non repugnare legibus sui Principis summi. Secundo, debent habete pro fundamento rationem aliquam particulatem, concernentem locum illum, cui præscribuntur: etenim alias summi Principisest cura, legibus generalibus consulere vtilitati communi principatus sui, non tolum, cum hoc ab eius autoritate dependeat, sed etiam quod indecotum, & inconincongruum effet, si ciuitates vnius eiusdemque Regni diuersis vterentur legibus, nec moribus convenirent. ).

t) La police confifte principalement en trois points , scauoir est, aux denrées, aux mestiers, & aux rues ou chemins. Quant aux denrées , & eft a dire, la menue marchandife, (car la groffe concerne le reiglement gen vai du Royaume, qui appartient au Roy feul ) qui font les victuailles , & autres perites commodités, pour l'entretien, & plage journalier du peuple, les luges de poli e y penuent mettre taux, & faire tout autre reiglement pour empeficher les monopoles, & autres abus, mesme pour faire fournir les bourgeois auant le marchand, qui les veut reuendre; Loyleau d. ch.9.n. 16.6 17. (Politia potissimum tria concernit, nempe merces, opificia, & plateas feu vias. Quantum ad merces, id eft, quæ minutim venduntur ac exiguæ funt, ( nam folidarum & magnarum cura concernit generalem Regni politiam, & fic foli Regi incumbit) vt cibaria, & aliæ res minores, ad fustentationem & vium quotidianum populi facientes, iudices politiæ illis prerium assignate possunt, ac alias præscribere regulas, quibus impediuntur monopolia, ac cateriabulus, & vt cines prius libi & ante

mercatores, qui quod emunt renendere solent, prospiciant.).

De ceft article dependent les poids , & mesures pource qu'en vain y mettroit-onle prix, file poids, & mesure n'y estoyent certains & infles. Manil oust efté fort à propos, que les Seigneurs de France n'euffent point eu ce droit, pour le desordre & confusion qui en est arrivée, en ce, que chacun a voulu auoir des mesures toutes diffemblables: à quoy ou n'a peu trouverremede, quoy qu'il y ait en plusieurs Edicts de nos Roys, (comme de Philippe le Long, Louys XI. François I. Henry 11. Loylean d.ch. 9. u. 33.) portans, que toutes ces mesures servient reduittes a vne,ce qui n' a pen estre executé: Loy leau dichap. 9, n. 18. 20. Habent autem-Barones & Castellani in Francia le droit de poids & mesures, tant grandes, que petites: Loyleau d. cb. n. 37. Le droict de grands poids confiste à auoir seul eu sa ville droitt de poifer pour autruy, a grandes balances, & poids , au deffus de vingt cinq liures, eftant neantmoins permis aux bourgeois d'en avoir pour for en fa matfon; & pource appartient au Seigneur douze deniers pour cent liures des marchandifes, qu' on poife a fon poids, lequel droit il peut bailler a ferme, & parcant est tenn anoir continuellement de bonnes & fortes balances, & de poids de toutes fortes : Loyleau d. ch. n. 29. Du droitt des petits poids & mesures depend d'auoir un estalon, patron, ou eschantillon public de tous poids, & mesures de toutes fortes; & droitt d' adiust fur iceluy, de tous poids & mesures faittes, ou vendues, ou gardies,en fon territoire, qui doiuent effre marquies par celuy, qui eft proposépour les adiufter, à fin que le peuple n'y puisse estre deceu : Loyleau auditt chap. n. 42. Notari autem debet in hac ponderum materia; (1.) qu'on s' aide de la balance, & non par de la Romaine, ou crochet, à cause principalement, que les differences des poids, marquées fur le long de la verge, ont leurs internalles, & diffances de

i vne à l'autre trop courtes, pour y pounoir facilement recognoistre, sur lenen de longueur qu' elles ont , toutes les diuisions du poids imques aux grains, (2.) que les deux moitiés du fleau de la balance foient esgales, tant en groffeur, qu' en longueur, autrement fi pour rendre, non obstant ce defaut, la balance esgale, on change le baffin du cofté que le fleau est trop foible, il y au. ra de la tromperie au poids : Car quoy que par ce mojen la balance demeure entre deux fers, & que par là il femble, que les poids foient esgaux, neantmoins celuy, qui fera du costé que la branche du fleau est foible, sera tousiours plus-pefant que l'autre. (3.) Il est besoing parcillement, que les cordes, auxquels les baffins font attaches , forent de mefine longueur : car fi cela n'effoit, quand on viendroit à leuer de terre, ou de dessus la table, la balance, le poids du coste, que les cordons servient trop grands, se tronueroit plus pesant que l'autre encore qu'en effett il fut de quelque pen plus leger, principalement fi le clou, qui doit eftre fiene au milieu du flean, eftoit vn peu bas. (4.) Ce cloune doitefte rond par le dessous, ains à angle aigu, ou quarre, à fin que la balance en soit plus fine; c'est à dire, qu'elle tresbuche plus facilement, & auec moins de trait, on de poids. Car fi le clou estoit rond & gros , principalement par le desfous , leshalances en feroient d'autant plus fourdes , c'est à dire , qu' il faudroit d'aumtage de traict, ou de poids, pour le faire tresbucher. Par exemple, encore que I'vn des poids fuft plus-leger quelque pen que l'autre, la balance pour celans tresbucheroit pas du cofté que le poids feroit un peu plus-pefant, ains demeurerent entre deux fers : Louys Sauot, en fes discours sur les medailles antiques,parte g. chap. 31. pag. 265. & feq. . Caterum , quod attinet la visitation des poids, & des mesures, & punision des delinquans, soit marchands, ou autres, celans depend pas proprement du droit de Police, ains de la inflice; pource que les ruglemens de Police estant faits par le luge de Baron, ou Chastellain, auquel la police appartient, c'est desermais aux tuges primetifs de heux, à des faire obserue en leur distroid: C'est pourquoy cefte visitation, & coercition, n'appartient pas Sculement aux Barons & Chastellains, mais austi aux bants-iusticiers , voire mesme aux moyens: Loyleau d. chap. 9. n. 43. ( Ab hoc articulo dependent pondera & mensuræ, quoniam frustra rebus venalibus præsigereur pretium, nisi prius pondera & mensuræ certæ, iustæque eslent. At melius susset, si Dynastæ in Francia nunquam hoc ius habuissent, propter confusionem qua inde orta, dum vnusquisque mensuras proprias, cum caterorum mensuris non convenientes, sibi elegit; quod impediri nullo potuit remedio, licet Reges nostri dinersis ediciis, omnes istas mensuras advismiteduci iusserint; quod tamen executione caruit. Habent autem Barones& Castellani in Francia ius ponderum & mensurarum, tam maiorum, quam minorum. Ius maiorum confistit in eo, qued soli Domino in cuitate sua competat ius ponderandi pro aliis, maioribus trutinis & ponderibus, merces

merces excedentes viginti quinque libras , ( permiflum tamen est etiam ciuibus, habendi trutinas in domibus fuis, ad vium priuatum ) ac exigendi duodecim denarios pro centenis libris mercium ibi trutinatarum; & potell hocius alteri locare, debetque semper instructus esle bonis ac fortibus trutinis, ac ponderibus omnis generis. A jure minotum ponderum, & mensurarum, dependet facultas habendi omnium mensurarum & ponderum archetypum publicum, ac ius secundum hunc probare omnia pondera & menfuras factas, & quæ venum exponuntur, aut afletuantur in territorio suo, que debent certo notari signo, ab illo, qui huic negotio probationis est præfectus, ne populus decipiatur. In hac autem ponderum materia notaridebet, I. quodytamur bilance, non Romana statera : nam hac non exacte pondus probatur, potifimum ideo, quoniam internalla ponderum. que in virgula repræsentantur, nimis sunt vicina & arcta, adeo vt omnes diuisiones ponderum, vique ad grana, facile observari nequeant. 11. quod brachia libra debeant effe aqualia, tam craffitie quam longitudine : al:as fi inaqualia fint, velimus tamen non obstante hoc defectu, bilancem cortigere, ac lancem ab eo latere, quo brachium, vel iugum , laborat debilitate, ad alterum transferre, fraus committeeur in pondere. Licet enim hoc medio lingulatus canon libræ non inclinet vllam in partem , & fic pondus vtrumque videatur esse zquale, nihilo minus illud quod est à latere, vbi iugum eft debilius, semper erit ponderofius. III, necessectiam eft, vt funiculi, à quibus dependent lances, longitudine inter se conueniant; alias enim, quando, bilancem attolleremus, pondus eius lateris, vbi funiculus effet longior, videretur maius, licet reuera effet aliquantulum minus, præcipue fi clanus, qui in medio ingi poficus effe deber, paululum inferius pofitus extaret. IV. hic clauus non debet inferius elle rotundus, fed ad angulos acutos, vel quadratos factus, quo libra fit magis exacta, hoc est, vt.maius pondus facilius lancem fuam degrauet. Etenim fi clauus effet rotundus, & craffus, poriffimum inferiori ex parte, bilances effent magis furda, idest, requireretur maior vis, aut mains pondus, quo lanx deprimeretur. Atque sic posset enenire, vt licet vnum pondus essetaliquantulum minus altero, lanx tamen, quæ maius pondus contineret, non inclinaret, sed vtraque staret in aquilibrio. Caterum quod attinet visitationem ponderum & mensurarum, ac punitionem delinquentium, fine fint mercatores, vel alii, illa propriæ non dependent à inte politiæ, sed institiæ: quoniam postquam constitutiones de politia factæ sunt à Iudice Baronis, vel Castellani, cui ius politiæ competit, iudici loci primario incombit cutare, vt illæ in suæ iurisdictionis diffrictu observentur, Hincisthac visitatio, ac coercitio, non folum competit Baronibus, & Castellanis, sed etiam illis, qui altam habent iurifdictionem: imo etiam illis, qui habent mediam.)

- "

  " La police des mefters, quant un Baron. & Chafellain, depend d'auir corp de meiliers en fa ville, d'y faire ellire chacun an dei unet, vitieurs, & gades de basan meftier, qui sojent tenue par certain temps rapporter, & affertur de une le luggé ordinaire les vifications, qu'ils auvent failtes chès chacun maifre de lucur meftier. & na faire rapport. Es fur tout il appartient absensaire de l'actual de la destance de l'actual de la destance de l'actual de la destance de l'actual de l'actual de la destance de l'actual d'actual d'actual d'actual d'actual d'actual d'actual d'actual d'actual d'act
- ) La police, Giuftice ordinaire de tous les grands chemins, tendant à la conservation , & manutention d'iceux , appartient aux luges ordinaves des lieux, du moins à ceux, qui ont droiet de Bailliage, & Chaffellenit, & partant c'eft à eux de cognoiffre de la reparation d'iceux, & des entreprises, qui s'y font. Mais quant à la superintendance, & police generale d'iceux, sans doute elle appartient au Roy feul, prinatinement à fes propres officiers; comme, d'abolir, de changer, de croiftre, ou diminuer les chemins; voire mefmes, e' est un cas Royal de cognoifire, fi un chemin est public, ou non : Loyleau audict chap. nomb. 76. & 77. (Politia & iurisdictio in vias maiores , que concernit earum confernationem, spectat ad iudices ordinarios locotum, ad minimum ad illos, qui habent ius prætoriæ dioceleos, & Castellionatus; hinc ad eosdem pertinet earum reparatio, ac custodia. Verum superiorinspectio & politia generalis in iisdem, fine dubio soli Regiprinatine competit, etiam exclusis officiariis eius propriis, vt abolere, mutare, augere aut diminuere vias; imo est casus Regius cognoscere, an via sit publica, velnon,)
- e) Let officier Rojaux preendent, en quelques endraits, la cognissate des pois, d'mestres, disant que c'est un droits de la Couronne: Loyleux d. chap. n. 19. & n. 37. air. Comme le Roy a let mains longues, se officier un une ret un distinctive pour retrancter le droits des Seigneurs, dons immés us s'austi oui partie, disant que comme le Roy feul la la police de la marchassité en grees, aussi les grands pout et messares partiennent à luy seul. En n. 71-11 y a des officiers Royaux, qui s' fons à croire, que c'est chomin Rouxis de de tous autres chemins publics, non feulement la garde, c's suprintedue ce, muia aussi la police ensières, d'infice ordinaire, c'encor, qui plus est, la cognais distinction des delists commi en iceux, leur apparieux, over qui li syent sim

dans le territoire des Seigneurs Chaftellains, (Officiarii Regis prætendunt, in un nunlilis locis, ad le pettinere cognitionem de ponderibus & menfluis, dicentes i dell'eius Cotoma. Cum Rex longas habeat manua, eius officiarii inuenerunt diffinctionem, qua imminutum eunt ius Dynastarum, antea plane inauditam, dicestees, ve foil Regi competit politia mercatutæ maiotis, ficetiam dedem competum tanota pondera & mensitare. Etrepetiuntur nonnulli officiarii Regis, qui affirmant sibi competere non solum viarum Regiatum. Geletiam omnium aliarum publicarum custodism, & inspectionem superiorem, omnemque politiam integram, ac iurisdictionem ordinariam, &s, quod magis, cognitionem de delichts in itidem commissis, etiams fivia illa tire fin in tertritorio Castellani.)

as) Ce droite il expresiment attribué aux Barons & Chassellins, ( à l'exclusion des baues-inscieres) par les couplames à moin, Touraine, & celle de Maine: C'dons a aussi me belle remarque en l'article 67, de la conssianc de Paris, soi il cit dir, que les Barons & Chassellins peuvent saire publice leurs boumages; donc termone, C'ette autres mointers seguents au posse de la paroisse, ou par signification particuliere seulement; Loyseau d. tr., des seigneurs. chap. 8. m.ys. ( Hoc ius expresse autres mointers seguents) aux constituit d'amino, in considerationibus Andequamfilus, Turo-nensibus, ac Meduamensibus. Atque eiusdem egregium indictium reperitui in articula 67, Constetution Parissensi, quando dictiur, Barone, & Castellanos, posse sonituat publice conuccate suos ad præstandum homagium, caretors vero minores Dynastas id curate indicari post preconium Cutionis in diccesse, die Domnica, saut particulari alia indictione.

bb) De voce ban, & eius fignificatione, agit Palquier liu. 6. des re-

cherches de la France, chap. 35.

cc) Ily a deux fortes de publications, vne qui se faist à son de trompe, & cri pablicy occ preconis, l'autre par affiber, appellées en Grec, respectable, en Laim Edichs. Nouellu, 2, chap.; Laquelle continvu vne tres belle distinction (in fine principi) en cesse moutes de non peut colleger, que les Chassellains, & autre plus grands Scignuur, qui sont commelle Mayistrats ordinaires, apan pleinter-vitoire, Croumandement entier, peuwent seul vser decri public: (a ussi gardoni-kou qu'ili peuwent seult auoir vu trompetite, ou crieur une') mais les simples Illistiers, qui delle eleur origine sessionet commendations cui viudistion, me puneur vser que d'affibete. Que se on quelques expeditions, pendantes devant excition to session de trompe; ils en doinen demander la permission à leur superieur, ajant puissance, competet locyseau d. chop. a. n. 94.6 95. (Duobus modis fit publicairo, vno, per tubam, & clametem publicum voce praconis; altero, per probable.)

grammata, vel edicta: Nouella 112, cap. 3. vbi in fine principii egregia legitut distinctio, ad hanc rem pertinens; vnde colligere licer, Castellanos, aliosque maiores Dynastas, qui suntinstar Magistratuum ordinariorum, habentes plenum territorium, & imperium, folos posse vti voce præconis (ita sane apud nos observatum ) illos vero, qui tantum simplicem habentiuris dictionem, & primum origine sua habebant quasi mandatam iurissicionem; non posse alio vti publicationis modo, quam qui expeditur programmate, vel edicto. Quodsi in nonnullis negotiis, que coram illis ventilantur, opus est fieri citationem, aut alias publicationes sonitu tubæ, debent petere permiffionem à suo superiore, cui hoc agere licet, ac eam perficete nomine, ac opera tubicinis eius.)

dd) Les vrais chasteaux anciens auoient pour marques de grandenr, bas. fe-court, chaftel, & donion ; la buffe-court fortifiée à part, pour y receuoir les fuisells, & leurs biens à sanueré. Le chastet, auquel estoit la demeurance du Stigneur, ayant sa fortification à part; & au dedans le chastel estoit le donion, qui estoit vne groffe tour ronde, ou carrée, ayant ausi forteresse à part. Le moulind bras estoicle dernier refuge, quand la basse-sours, & le chastel estoiens pris: Coquille sur les constumes de Niuernouchap. 1. artic. 25. pag. 59. (Vera castella antiqua pro nota magnificentiæ habebant atrium, castellum & arcem. Atrium erat particulariter munitum, ad securitatem subditorum atqueteceptionem bonorum. Castellum, in quo consistebat Dominus, erat specia liter munitum, atque in illo erat turris crassa, rotunda vel quadra, similitet. munita. Molendinum quod brachiis agitabatur, regulatiter erat in tutti, atque ad hanc vitimum dabatur perfugium, quando atrium, & arx ciantab

hoste occupata.).

ce) Les Chastellains, (& autres Seigneurs des mediocres Seigneuries) comme leur nom porte, ont droiet d' auoir chafteau , ou maison forte, c'est adre, munic de foßes, pont leuis, tours, & autres semblables fortifications, pour raison de quoy ils n'ont besoing des lettres du Roy. Droits que les moindres Seigneurs n'ons pas, & mesme les Chastellains ne peuvens pas bailler à leurs vassaux permisfion,d' en edifier en leur diffroit, sans leteres du' Roy, non plus que d' eux-mesmes ils ne peuuent faire leurs vassaux Chaftellains : Loyseau audice chap. 8. n. 98.) (Castellani, (aliique mediocrium dynastiarum domini) vt eorum nomen indicat, gaudentiure habendi castellum, autarcem munitam, nempesossis ac ponte ductario, turribus, aliisque eiuscemodi munitionibus; itaquead hacopus non habent literis Regiis particularibus. Hoc ius minoribus Dynastis non competit, ac neipsi quidem Castellani possunt vasallis suis date licentiam hæc fus in ditione extruendi, fine literis Regis, quemadmodum etiam non possiint ex valallis suis facere Castellanos.).

ff) Le Sieur de Chane d'Oiseau S. Marebe, veue, que Titim son vastile abatte

abatte des fortifications faites en se maison, sons congé o permission, o le faite appeller au Palau à cesse sin. L'ituu dit, que pendant ces troubles il a s'ait bassitiva perit pausillon par vine galerie statte, mai qui l'in' y a point de sossit, py pont leuu. Par sontenee des Requesses l'estatte, mai qui l'in' y a point de sossit, py pont leuu. Par sontenee des Requesses per la situation il sont entre since commission de la Cour. Par le procés verbal de la vission il se trouus, qui audis corpt de logis mens y a vive des canomineres bouchées à chaux o à s'alable or qui l'y auour' des guerites, que ladite gallerie csoué pauée. Titius dissis, qui on me pouvoit appeller cela sorteresse, que ladite gallerie csoué pauée. Titius dissis, qui on me pouvoit appeller cela sorteresse. Par arrest du Vindeas premission du Scigneur. Vindeas de l'interesse de l'aire de sossit des des l'interesses de l'aire de sossit de s'aire de la l'interesse de le mont de forteresse s'aire la permission du Scigneur. Par cell arrest il session que le mont de forteresse si l'emple que le mont de forteresse si l'aire que la sibilier de con la presenta se sossit il session que le mont de forteresse si l'aire que la resistant aux s'osses, con l'aire de la biblier de que ou stressor du droit François, tom. 1, pags 103;

gg) A plus forte rajón ili ont droit d'empeliber; qu'aucun nebelfiffe majón forte en leur territoire, encor mefme qu'il y air permifion du Roy; qui vaujours est entendue fant le droite d'autroy: Loyleaut auditi chap; n. 92. Quod de proinibitione dicitur y intelligi quoque debet de eo caio, quoquod fine voluntate Baronis yel Castellani, adificatum fuit, dettrui peti-

tur, vt vidimus lit. ff.

bh) Plusieurs coustumes, & liures anciens de practique, portent, que les Seigneurs Chaftellains , & par consequent les Barons , & Vicomtes , ont droict d' avoir marché en leur villages ; mesmement ils ont ce droict, d' empefcher non feulement ceux de leur diffroit, mais auft leurs voifins, d'en eftablir on nouneau à tron, ou quatre lieue's de leur, ores qu'ils en euffent permission du Roy. Car les lettres de concession des marchés portent, selon l'ancien ffyle de Chancellerie, la clause : Pournen qu' à tron, ou quatre lienes pres il n'y ait autre marché; & fi elle n'y eft, elle y doit eftre somentendue: Loyseaut d.shap. nomb. 102. (Multæ confuetudines, multique libri antiqui, docent, Castellanos ac per consequens Barones ac Vicecomites, habere ius tenendi mercatus in oppido suo, atque præterea ius impediendi, non tantum illos, qui funt de eorum territorio, fed etiam vicinos fuos, nouum mercatum instituere intra tres aut quatuor leucas à loco mercatus sui, licet à Rege obtinuering potestatem instituendi mercatum, literæ enim einsmodie secundum antiquam Cancellariæ consuetudinem, dantur cum hac clausula: Modo intra tres aut quaruor leucas non fit alius mercaeus. Ouæ claufula: fi literis adscripta non fuit, subintelligenda est. )

ii) Aucuns adjoussent droid de foire, vne ou deux fou l'an: Ceque is n'essime pas, (inquit Loyseau d.chap. n. 103.) si le Seigneur Chassellain n'en' a sistre particulier, ou prescription. (Alii addunt in habendi nundinas, semel

bbb 3.

382 Not. Regwi Francia Lib. IV. Cap. XV. aut bis in anno; quod non admitto, niù Cassellanus illud ins speciali titalo, vel per pres'eriptionem obtinueri.) Attendu l'ancie arresse le Lavue cosse MCCLXIX. contre le Comte de Chasseaux. Roux, en Berry, & vn autre unter Eusenque de Ciermont, portant, quod nullus in Regno poteli facetestaim sine permislu domini Regis: quod conuenit cum lege nundinu, s. d. de nundinu, s.



NOTI

# NOTITIAE REGNI FRANCIAE

LIBRI QVINTI,

De tertio Franciæ Statu, nec non de Academiis, ciusdem Regni,

CAPUT I.

De nomine, origine, & membris tertii Status Regni.

Ræter Ecclesiasticos, & Nobiles, qui datus Regni dicuntur, adhuc est alius plebeiorum, le Tiers Estas, tecrius status (a), qui cestium inter exteros, & infimum locum obtinet (b). Hicolim inter Gallos nullius crat autoritatis,

& nominis (e), quemadmodum etiam sub regno primæ, & secundæ familiæ Regum Franciæ ad comicia unuquam vocabatur; vocariautem ad hæx deinde ex parte cæpit, sub tertia demum Regum familia (d), sub qua & honoris, & autoritatis augmento inclaruit (e). Hic, qui respectu numeri personarum, omnium amplissimus est (f), varia hominum complectitur genera, prout innumeræ sunt sunctiones, conditiones, & viæ genera diuersi. Loyseau (g) eos distinguit, in gens de testres.) iteratos (h); financiers, quarstoriam excreentes (i); practiciens, proxenteas sorenses (k) marchands; mectatores (s) laboureurs, agricolas (m); ministres de instituc, ministros iustitux, es les gens de bras, mectenarios, qui corpore, & manu, labores expediunt (n). Et idem albi o o) concissus, in gens de Lettres, de Finance, de Marchandis, de Messier (p), de Labeur, es de bras.

Teftes

## Testes & Testimonia.

Vide fupra lib. 1. c. 7. lit. p.

En nos affemblees de trou Estats, non seulement on y appellelement peuple, auec le Clergé, & la Nobleffe, mais, qui plus eft, il en failt la plus grande, & meilleure part : & comme tel , ceux qui mirent les premiers cefte inuentiones auant, le voulurent reblandir d' vn mot plus doux, & moins bas, que nous difest Tiers Effat : Estienne Pasquier liu. 2. des recherch.; chap. 7 inpr. (Adnostis Comitia trium Statuum, non solum vocantur plebeii vna cum Clericisac nobilibus, verum etiam, quod magis æstimati debet, illi maiotemibisaciunt partem. Actanquam tali, isti, qui prima huius inuentionis posaerunt fundamenta, voluerunt blanditi nomine magis benigne, & minus vili, tertii ftatus. )

c) Letiers Effat, eft l'vn des trou ordres, ou Effats generaux de Frant, qui neantmoins en l'antique Gaule n'effoit mu en compte, ny tenu en aucun 16speit, ou esgard, dit Cefar, au 6. liure de bello Gallico (cap. 13.) În omni Galliaco rum hominum, qui aliquo sunt numero, & honore, genera sunt duo; alterum Druidum, alterum Equitum. Nam plebs pæne seruorum habetur 1000 quæ per se nihil audet, nullig; adhibetur concilio: Loyseau desords. cb.8. na

d) Pasquier d. l. Loyseau d. ch. 8. n. 3. Som les deux premieres raceile nos Roft, & bien auant dans la troifiefme, il n'y auoit que deux ordres du Rojasme,qui composoient les assemblées des Estats generaux; a scauoir les Prelats & lt Barons, ou Szigneurs, qui dependoient immediatement du Roy, lequel y prefiduit & pource que toutes les resolutions generales s' y prenoyent, notamment celles dels paix, & de la guerre, qui effoit l'vn des principaux emplou de noffrenation, co Estats generaux se tenoyent non seulement sous les ans mais souvent deux sous pne année. Ce qui dura imques à la prife du Roy S. Louys, par le Soldan d'Egypt. en la bataille de la Mazoure, lors de laquelle prife le Clergé, & Nobleffe, n' ajans pas mozen de pajer la rançon de ce bon Roy prisonnier , l'on eut recours aux Boutgeois: lesquels offrirent del a payer, mojennant qu'on les admift aux charges militaires, & aux offices de iudicature, dont ils eftoient auparauant exclus, & qu'en leur donnast seance & voix deliberative audits Estats generaux, où ils n'estount point austreceus. Ce qui leur ayant esté accordé, ils y surent admis, sous le nom du Tiers Effat; estant jugé fore raisonnable, que ceux, qui composoient yn despiu nombreux ordres du Royaume, donnassent leurs aduit sur les affaires qui concerne roient sa conservation, & son maintien: Cette addition formant vne agreable, & veile liaison entre soutes les parties de ce grand corps , & le peuple se rendant par la bien obeissant, & plus-traitable à l'execution des resolutions, prises aut seux de son corps, qu'il ne l'estoit auparauant. Ita ille apud Nouellistam.

e) Pafquier dict. les. Loyleau d. l. n. s.

f) Le tiert Effet de Franceil de present en beaucoup plus grand pouvoir, authorité, qu'in'esse que que les Officiers de la lustice, & des finances, en sont presque tous, depuis que la Noblesse a mesprie le lettres. & embrasse l'orsance. La noblesse, di ie, du corps de laquelle essent custimement tousset la suges, & aussi les eprincipaux officiers des sinances. Loy seau d. 628. n.6. (Tectius ordo Francia: nune maioris els pocellates ac sucottatis, quam olimisuit des cusses, de sessiones des decadences de la est Monarchies, toba-210, pag 391-) fete omnes, eussdem sunt membra, post quam Nobiles corperunt vilipendece artes liberales, aque se des consolies di co, ex quocum numecoolium eligebanturtudices. & principales officiarii quast surse.

g) Dide cap. 8. n. 10.

b) Non omnes literati funt tertii ftatus membra : nam & eorum aliqui nobiles, aliunde quam à literis; ac nonnulli Ecclesiastici ordinis. Qui autem neciftius, neque huius funt dignitatis, ad tertium ordinem referuntur. Pour l'honneur deu à la scrence, i ay mu au premier rang les gens de lettres, dont les Romains ne faisoient point d'ordre à part, ains les laissoient mesles dans les trou Effats ; aufi ils n' ausient pas tant de personnes que nous, qui cuffent les leerres pour leur profession, & vacation fectale, & fi peu qu'ils aussent, ils les reduisoient en milices, qui estoient offices quasi perpetuels. De sorte qu'ils leur faifoient plus d' honneur que nous , C'leur donnoient de tres-grands printleges, comme il fe void au tit. de Brofeffor. & Medic. Außi n'y en avoit il que certain nombre, au lieu qu' en France on en reçort autant qu'il s'en presente de capables Loyfeau d.ch.g. m.11. (Ego literatos, propter honorem, qui debetur eruditioni, primo loco posui, quos tamen Romani non habebant pro peculiari ordine, ted relinquebant commixtos tribus ordinibus. Nec vero tanta apud illos eorum erat copia,qui se dicabant literis, vtillis specialiter vacarent; ac, quos habebant huius professionis, redigebant in militias «quæ erant quasi officia perpetua, ita, vt illis maiorem exhiberent honorem quam nos, atque eosdem egregiis exornarent primilegiis , ve videre licet in titulo Cod, de Profes. & Medic, habebant autem certum eorum numerum fecus ac apud nos, qui tot recipimus, quot le offerunt, & dieuntur esse habiles.)

i) Aprèles gen de lettre doitent semiren rang les financiers, qui à Rome conient le premier ordre de menu peuple. Il appelle financiers, rom ceux, qui s'entremetteut des finances, e est à dive, due doiters du Ros, foit officiers, on nois Loyfeau d.h.b., n. 3.2.6° 35. (Post literatos collocari debeut homines quarflotiis, qui Roma inter plebeios primum tenebant loctum-Homines quarflotiis, qui Roma inter plebeios primum tenebant loctum-Homines qua florios appello omnes illos, qui quarfluram fequuncur, tedituum fetheet Regiosumfue fun foot fisitii, fue non.)

k) Les pradiciens sont ceux, qui, outre les luges, & les aduocats, gai-CCC gnent

gnent leur vie aux affaires, & procés d'autruy. Il y en a de deux fortes, à sauoir, ceux de lonque robe, qui sont à nous les Greffiers, Notaires, Protureurs, & essoint par les Romains appelles seribes & ceux de source robe, qui sons à nous les fergens, erompettes, prifeurs, vendeurs, & autres femblables, qui effoient particulierement appelles apparitores Magistratuum ; & constituojent vn ordre distinit de celuy des scribes. Car l'ordre des scribes precedoit celuy des marchands, man celuy des appariteurs le suinoit; Et de mesme en France, les prasticiens de robe longue marchent deuant les marchands, mau ceux de courte robe marchent apres; & neantmoins les uns, & les autres, sont compris fout le nom de praditiens: Loyleau d.ch.8. n.35. (Pragmatici forenses sunt omnes illi, qui, præter Iudices & Aduocatos, inferuiunt aliorum negotiis & processibus. Sunt autem duplices nempe, toga longioris, qui nobis sunt Graphiarii, Notarii, Procuratores, Romanis dicebantur scribæ; & togæ breuioris, qui nobis sunt Apparitores, Precones simplices, ac præcones auctionarii, aliiq, similes, qui appellabantur apparitores magistratuum, atque constituebant ordinem distinctum à scribis. Nam scribarum ordo præcedebat mercatores, apparitorum autem eos sequebatur. In Francia quoque, practici toga longions pra feruntur mercaroribus, breuioris veto illis postponuntur, vtrique tamen comprehenduntur sub nomine practicorum.)

Aprés les principaux practiciens , suivent, & à Rome, & en France, les marchands, tant pour l'veilité, voire necessité publique de commerce, l. 2. ff. de nundinn, que pour l'opulence ordinaire des marchands, qui leur apporte du credit, & du respect : ioint, que le moyen, qu'ils ont, d'employer les artisans, & gens de brus leur astribue beaucoup de pouvoir dans les villes. Aussi les marchands sont les detniers du peuple, qui porsens qualisé d'honneur, estans qualifiés bonorables bommes, ou honnestes personnes, & bourgeou des villes, qualirés qui ne sontattributes ny aux laboureurs, ny aux Sergens, ny aux artifans, & moins encor aux gens de bras, qui sont reputés viles personnes. Mais quant aux marchands, Aristote, bim que coustumier de tes mespriser, neant moins au 4. liu. des polit. ch. z. les met au rang des personnes bonorables: & Citeron , pro lege Manilia, dit, Negotiatorumordinem fauore dignum effe. Et Callist rate, in l.eos, ff. de desurion, dit, que ceux-là metmes, qui vendent les mennes denrées, non debent haberi inter viles personas, nec ab honoribus omnino arcendi funt. C'eff pourquoy i' ay dit, qu'ils se qualifient bourgeou , pource qu'ils ont part aux prinileges, & font capables des offices des villes, qui ne doment eftre communiques aux artifans, & gens mechaniques: mefmes, par les anciennes Ordonnances, les marchands semblent eftre seuls capebles des charges des villes pource que les Officiers du Roy, & les Aduocats, & enm les practiciens, en sont excluser dest possible, pour quoy le premier officier de taville

de Paris est appelé Preuost des Marchands ; Loy seau d. ch. 8. n. 45. & 46. (Polt principaliores pragmaticos forenses, et olim Roma, sic hodie in Francia, so

quuntus

quantur mercatores, tam ob vtilitatem, imo necellitatem publicam commerciorum : 1.2. ff. de nundin. quam propter diuitias, quibus ordinarie mercatores abundant ; ynde in honore habentur, ac quoniam opificum acartificum manuariorum opera frequentius vruntur, non leui potestate inter ciues pollent. Sunt autem mercatores vltimi inter cines, quibus honoris tituli deferuntur: vocantur enim honorabiles, aut honesti, vel ciues; quæ honoris fymbola non attribuuntur ruricolis, nec apparitoribus, nec opincibus; molto minus manuariam operam viliorem exercentibus, qui inter personas viles referentur. Sed, quod mercatores attinet, licet Aristoteles soleat eos contemnere, attamen lib. 4. politic.cap. 3. eos refert inter personas honorabiles; ac Cicero, prolege Manilia, dicit, negotiatorum ordinem fauore dignum elle. Calliftratus, in I.eus 12. ff. de decur. scribit, etiam illos, qui vtensilia negotiantur, & vendunt, non oportere quasi viles personas negligi, nec ab honoribus omnino arcendos esfe. Hanc ob causam dixi, illos appellari cines, quoniam ciuium prinilegiis gaudent, ac admittuntur ad officia ciuitatis, que non debent communicari mechanica opificia exercentibus. Si antiquas constitutiones inspicimus, videtur dicendum, solos mercatores habiles esse ad officia ciuitatis; quandoquidem officiarii Regis, ac Aduocati, nec non & pragmatici, ab illis exclusi reperiuntur; ac hinc fortassis est, quod primarius inter officiarios ciuitatis Lutetianæ appelletur Præpolitus Mercatorum.)

Les laboureurs doiuent, à mon aduit, suiure les marchands, & preceder les practiciens de courte robe, comme à Rome ils precedoient apparitores Magistratuum : veu qu' Aristote liu. 4. polit, chap. 3. les prepofe aux marchands; & yeu ce au' à Rome tribus rustice erant honorationes vibanis; comme außt en France on void, que la vie ruftique est la vacation ordinaire de la Nobleffe , à laquelle la marchandise deroge, Vray est , que par les laboureurs l'enten ceux, qui ont pour vacation ordinaire de labourer pour autruy , comme fermiers : exercice , qui est aufi bien defendu à la Noblesse , comme la marchandife. Mau , quoy que ce foit , il n'y a point de vie plus innocente, ny de gain plus felon la nature, que celuy du labourage, que partant les Philosophes ont prefere à toute autre vacation. Et , au contraire , en la police de France, nous les auons tant rabaifés, voire opprimés, & par les tailles , & par la tyrannie des gentilshommes , qu'ily a subieit de s' esmerneiller, comment ils pennent subsister , & comment il se trounc des laboureurs pour nous nourir. Aufit void-ox, que la plus-part d'entre eux aiment mieux eftre valett, & chartiers des autres , que maiftres , & fermiers. Quoy que ce foit , nous reputons autourd'buy les laboureurs, & tom autres gens de village, que nom appellons paifans , pour perfonnes viles ; & de faiet , le mot de vilain , felon Budée viene de villa , &c villions , non pas de ville , ainfi qu' a die Bodin , fi non entant

NOTITIE REGNI FRANCIE

728. entant que ville fignifie village, qui est fa premiere fignification. Et c'est des le temps des Romains, que les plus-grands ont affubietti a eux les gens de sillage, que ils appelloient colonos, & gleba addictos; & qu'en France iadu nom appellions gens de pote, gens de main morte, ou de suitte. Dont ily a yn beau tesmoignage dans Cesar , au 6. liu de bello Gallico : pletique à plebe , ait ille , dum ate alieno, aut magnitudine tributorum, aut iniuria potentiorum, premuntur, sele in seruitutem dicant Nobilibus: In hos eadem omnia sunt iura, que dominis in feruos: Loyfeau d.ch.8. n.47.6 48. (Rus colentes meo iudicio, debent sequi mercatores, atque præcedere pragmaticos togæ breuioris, vt Rome pracedebant apparitores magistratuum. Nam Aristoteles, lib. 4. pie lit. cap.3. illos præfert mercatoribus; ac Romæ tribus rusticæ erant honoraziores vrbanis, Quemadmodum etiam in Francia videmus vitam rureltrem erdinarie placere Nobilitati, cui tamen mercatura derogati. Per rus colentes, proprie intelligo illos, qui folent pro alus illud colere, tanquam condudiores; quæ acho, non minus quam mercaturæ exercitium; Nobilibusiaterdictum. At vero, quicquid dicamus, non est aliud vitæ genus magisinnotens, & lucrum magis nature conveniens, quam agricultura; vodel Philosophis pra lata foir omnibus professionibus aliis. In Françia autem? contrario eam adeo deptessimus , & oppressam tenemus subsidiorum mole, atque tyrannide nobilium, vt adinitari liceat, quomodo ea adhuc pollit sublistere, & quod adhue reperiantur, qui eam exerceant, quo merianturi Widemus tamen', maximam partem velle potius insetuire alis, quam dominos & conductores agrorum elle: Ita autem moris ellet liodie omnes agricolas, ac villaticos, quus paganos vocamus, habeamus pro petíonis vilibus; certe, nomen vilain, illiberalis, incivilis, impurus &c. secundum Budatopimonem, originem traffit à villa, & villicus, non à ville, id est, cinitate, vt Bodino vifiim, nifi es fenfu, quo ville denotat villam, que el prima nominis fignificatio. Apud Romanos autem, potentiores coeperunt fibi subiicerevillaticos, quos dicebant colonos, & gleba addictos; nos vero in Francia cos appellauimus gentes de pote (c.)

n). Qui gaignent leun vie auec le trauail de leurs bras, que nous appellons partans gens de brassou mercenaires, comme les crocheteurs, aides à masson, chartiers, & autres gens de sournée, sont les plus-vils du menu peuple. Caril n'y adé plus-maunaise vacation, que de n' avoir point de vacation; Loyleau d.ch.8.n.s4. (Qui labore manuario fibi parant victum, quos propterea vocamus homines brachiorum, vel mercenarios (quales funt baiuli doffuarii, & fulidariam operam ferentes muralis structure opificibus, plaustrales, acalii, qui ex diurni operis mercede viutint) funt viliffima conditionis ex plebe. Non mim deterior est professio; quam nullius esse professionis.)/

e)) Loyleau des ordres en l'auant propos n.9.

p) Les artifans, ou gens de mestier, sont ceux, qui exercent les art's memaniques, ainfi appelles, à la distinction des arts liberaux : pource que les mechaniques estoient sadu exercés par les firfs', & estlaues. Et de failt, nous appellons' communement mechanique, ce qui est vil & abrett. Neantmoins, pource qu'a ces arts mechaniques il gift beaucoup d' industrie , on y a fait des maistrifes', ainsi que' aux arts liberaux. Et l'ordonnance veut, qu'on foit treis ans'apprentif, fous vn' mesme maistre, sans changer , sur peine de recommencer l'apprentissage. Puis on' deuient compagnon , qu' on appelloit anciennement Bachelier , c'est à dire , pretendant, & afterant a la maistrife; & ayant efte encor trois ans compagnon à trauailler ches les maiftres, on peut'eftre receu maiftre, aprés auoir fait esprenue' publique de sa suffisance, qu' on appelle chef d' œuure, & par iceluy effe trouvé capable. (Sunt'autem eo tempore prohibita comellationes, & conuiuia, quæ' olim exhibere tenebantur noul isti magistri: Franciscus I. hæc aboleuit, constitutione sua anno M D XXXIX, in qua ita legitur : Et pour paffer les maiftres des meftiers, ne facent aucunement disnées, banquets, ne contin, ni autres despenses quelconques, encores qu' on les voulfir faire volont airement, sur peine de cent fols Parifis d'amende', a prendre fur chacun ayant afifié audict duner ; & banquets. Repurgatus autem ilte abufus in approbatione artificii & magifterii (ex mente Tholofani, de republ. lib:13: c.3. n.5:) quia in eo maxime excedebant operam, & artifices folemnia conuitia peragentes magiltris artis, vnde eueniebant mala'; primum, vrinopes admitti difficile pollent', quamdis periti; & diuites imperiti facile in perniciem Reipub: in album redigerentut. Dehinc, quod inebriati magistri, inconsiderate ad magisterium tediperent.): Chofe tres bien instituée', tant'a fin', qu'autun ne foit receu maistre : qui ne fache fort bien fon meffier ; qu' a fin aufi', que les maiftres ne manquent ny d'apprentifs , ny de compagnons', pour les aider à leurs ouurages. Toutesfou, ce belordre s' en vaperdu', du moins aux petites villes, par le mojen des! maistrifes de lettres, qui sont dispenses, tant d'apprentiflage, bachelerie, que du' chef d'auure, lesquelles le Roy buille à son aduenement à la couronne, la Royne' apres fon mariage , Monfieur le Dauphin', & encor maintenant les autres enfans' du Roy, mastes, ou femelles, après leur nuiffance', ou la Royne pour eux; & finalement', le premier Prince du fang', aprés fa declaration. Ce qui est prouent de cer que comme les officiers domeftiques de ces Princes font prinilegiés, aufi les arti-Sans qu'ils choififfoient iadu de chacun meftier , pour les feruir , effoient presumés dignes d'eftre maistres. Et cela s'est augmenté de telle façon , qu' en fin on a tolere, que ces Princes donnent une lettre de retenue de chacun muftier', en chacune' ville iuree; man a prefent le Roy leur donne pounoit d'en bailler deux, & quelquesfou trou. Et encor on faict naiffre tant de nouveaux subiects , pour donner ces lettres,qu'il n'y a pas afies d'artifans pour les leuer dans les petites villes, en la plus. part des mefliers. De force, qu' à lassini tous les arrifans deuiendrour comme Offi-CCC: 31 ciere!

200

ciers du Roy, & des Princes, par le moyen de ces lettres, fi ce desordre continui. Or , combien que les artifans foyent proprement mechaniques , & reputés vilu personnes, il y a soutes sou certains mestiers, qui sont mestier & marchandisesont ensemble, esquels, entant qu'ils sont mesteers, on est receu par les mesmes facons des simples mestiers : mauentant, qu' ils participent de la marchandise, ils sont honorables, & ceux, qui les exercent, ne sont point mis au nombre des vilus personnes, ains, à digniori parte, ils se peuvent qualisser honorables hommes, & bourgeau, ainfi que les autres marchands:comme les Apoticaires, Orfenres, Iojail liers, Merciers, Greßiers, Drappiers, Chauseiers, & autres semblables. Au constaire, il y a des mestiers, qui gifent plus en la peine du corps, qu' au trasic de la marchandife , ny en la subrilité d'esprit, & ceux-la sont les plus vils , comme dit Cite ron aux offices; Viliores funt, quorum opera, non artes emuntut. C'ell pourquoy les Romains distinguoient artifices ab opisicibus. (Opisices vel artifices funt illi, qui exercent artes mechanicas, (ita dict as ad differentiam artium liberalium) quod olim faciebant servi, & mancipia. Solemus quoquenos mechanicum appellare.quod vile est, & abiectum. Cum autem adattes mechanicas magna requiratur industria, in illis magistri titulus peritioribustribui coepit, vt factum in attibus liberalibus. Constitutio exigit, vt permiennium discipulus addiscat opificium, apud vnum eundemque artis magistrum, fine mutatione, sub pœna noui tyrocinii. Postea sit sodalis, qui antiquitus nominabatur Bachelarius, idelt, qui ad magisterium adspirar: & cum per triennium tanquam fodalis fub magistris opificii laborauit, potest recipi in ordinem magistrorum; itatamen, vtantea industria sua publicumeda specimen, quod dicitur opus magistrale, illudque deprehendatur perfectum iuxta artem. (&c.) Egregia constitutio, acideo facta, ve non solum neme in ordinem magistromm recipiatur, nisi qui optime intelligitattem, sed ne eriam magistri careant discipulis, ac sodalibus, adiutoribus in labore. As kæc constitutio observari definit, saltem in minoribus civitatibus, proput magisteria, quæ conferuntur diplomate, quod continet dispensationem annorum addiscendi artem, eamque exercendi, nec non operis magistralis, quales Rex dare solet, quando ad Regni gubernacula primumaccedit, vel Regina, post initum coniugium, aut Delphinus, ac hodie etiam caterilibe ri Regis, masculi, & fœminæ, postquam in lucem editi fuerunt, aut nomine eorum Regina mater; vel denique primus sanguinis Princeps, postquam talis declaratione Regis dictus fuit. Quod inde originem traxit, com officiarii domestici illorum Principum essent prinilegiati, artifices quoque, quos olim fibi eligebant, in qualibet arte mechanica, ad labores suos, presumebantur digui magisterio. Atqui hoc postea ita excrenit, et tanden licuerit illis Principibus concedere eiusmodi diploma in vnaquaque atts. quæ exercetur in ciuitatibus iuratis. Hodie autem Rex illis permittirpote

fatem concedendi duo, ac quandoque tria. (totidemque occasiones arripiuntur concedendi talia diplomata, vt in minoribus ciuitatibus, fere in fingulis artibus mechanicis, non fint qui ea petere, aut obtinere velint) caius facilitatis effectus tandem, nist aliud constituatur, esse poterie, vu. omnes artifices frant quafi officiarii Regis, & Principum, hotum diplomatum respectu. Porro, licet illi artifices proprie fint mechanici , ac habeantur pro personis vilibus, attamen nonnulla dantur artificia, quæ fimul mercaturam comprehendunt; in quibus, quatenus funt artificia, modus recipiendi similis est cæteris; quatenus vero mercaturam sapiunt, funt honorabilia, ac, qui illa exercent, non accensentur vilibus personis, fed, à digniori parte, possure dici personæ honorabiles, ac ciues, ad exem plum reliquorum mercatorum ; tales funt pharmacopolæ, aurifabri, gemmati operis artifices, minuta mercis propola, solida mercis venditores, panni textores, tibialium sartores, & propola, aliique similes. E contrario vero dantur artificia, qua porius labore corporis, quam ingenii industria, expediuntur, & citra mercaturam, atque illa sunt omnium vilissima; Ciceronis iudicio, viliores sunt, quorum opera, non artes emuntur. Hinc Romani distinguebant artifices ab opificibus.) Loyseau d. chap. 8. n. 50. 51. 52. 6 53. De collegiis artificum notari debent, quæ docet idem Loylean du droit des offices lin. 5. cb. 7. n. 77. 5 78. En France il n'y auoit anciennement, que certaines bonnes villes, où il y euft certains mefliers iurés, c'est à dire, ayans droits de corps & communauté, en laquelle on entroit par serment : lesquelles villes, à cefte occasion, estoient appellées villes inrées. Man par Edict du Roy, de l'an MD LXXXI. confirmé & renouvellé de l'an M D XCVII. toutes les villes de France sont à present jurées : mesme il es? porté par ces Edicts, que les maistres de mestier, non seulement des villes, ains aussi du plat pais, doinent estre iures, & receus en instice, & ausi ont droiet de corps & communauté. En consequence dequoy , ces corps de mefirers ont leurs officiers particuliers , qui font particulierement appellés lures, vifiteurs , & gardes des mestiers , appellés au droit , primates professionum , in l. vn. C. de monopol. Professio quippe fignifie particulierement la maistrise des mestiers. Es ses lurés font esleus tous les ans , ou tous les deux , ou tron ans , en affemblée de tous les Maistres du Mestier , par deuant le Iuge ordinaire du lieu , auquel la police appartient, & lequet, à l'inftant reçoit leur ferment. Ces lurés, visiteurs, & gardes des mestiers , n'ont aucun salaire pour leurs visitations , fi non quelque partie des amendes , & des confications , adingers fur leur rapport. Man aufi, ils ne penuent eftre condamnés és defpens en leurs noms , és procés qui interniennent de leurs rapports, si non en cas qu' ils y maluersent ou excedent ; ou bien que d'eux-mesmes , sans l'aduu de la communaure, ile entrent en contestation fur quelque regiement d'importance , dont

par après ils foient desaduoues. (In Francia olim tantum erant nonnulla diffitates maiores, in quibus extabant certa artificia iurata, hoc eft, que habeibant ius collegii & corporis, ad que iuramento præstito admittebanturatstifices; cuius rei causa ciuitates illæ dicebantur inratæ, Edicto autem Re-.gis, anno M D XXCI. confirmato, ac renouato anno M D XCVII. omnes ciniitates Francia facta funtiurata. Imo usdem in edictis legitur, magiftrosaritinm mechanicarum, non modo qui ciuitates inhabitabant, verum etiam qui turi degunt, debere effe iuratos, ac receptos in iudicio, atque fic habete ius corporis & collegii. Huic consequenseft, quod hac artificum collegia habeant proprios luos & peculiares officiarios, qui appellanturintati, vilintores, ac custodes artificii, ac Romanis primates professionum, in l. vn. Cde monopol. Professio enim specialiter fignificat magisterium artificii. Iurati illi eligantur quotannis, vel biennio, aut triennio, in conuentu omnium magistrorum illius artis, coram indice ordinario loci, ad quem politiz iuspertinet, qui fatim ab illis exigit iuramentum. Non autem habent iuratilli, vilitatores, & custodes, vilum salarium, pro opera lua, nifi partem aliquam mulctarum, & confiscationum, adjudicatarum ad illorum relationem. Non etiam poslunt condemnari in expensas, nomine proprio in processibus inftituris ad illorum relationes, nifi eo cafu, quo ipti funt in culpa, aut, quando fine placito collegii, litem mouent de regula magni momenti.)

# CAPUT II.

De literatu, & literarum scholis, ac Vniuersitatibu, sen Academia.

Agna literarum wel studiorum vtilitas (a) est, & dignitas tanta, vtarmisà multis præserantur (b). Cum autem doctus nemo nascatur, ductore a c doctore, quem Præceptorem communiter nominamus, opus illiest, qui doctinam & eruditionem sibi acquirere debet. Inter Præceptores vero, præserim primis in annis, viui præstant mortuis (c) simoque, vel priuari, vel publici. Illorum electio (a) à parentum, viui qui parentum loco (e) sint; shorum, à magistratus cura depender: sinc enim scholarum publicarum autor & patronus. Ceterum, publicæ istæ scholæ diuersos gradus habent: de infecioribus, & triuialibus verba facere extra propositi mei limites sis.

vt & de collegiis religiosorum, & Icsuirarum (f), in Regno Franciæ approbatis : agere autem de illis constitui, quæ supremi gradus funt, & vocantur Studia generalia (e), Vniuerfitates(h), Academia(i), quod nomen tamen licentioseà Gallis applicatur etiam exercitiorum, corporis & animi, collegiis (k); & perquam indigne illislocis, vbi aleatores gregatim conucniunt, ludisque indulgent (1). Potuiffem couidem, de Vniuersitatibus literariis, supra, vbi de Statu ecclesiastico sermo suit, agere,cum nonnullæ exillis habeantur, pro corporibus Ecclefialticis (m), & vix fint, in quibus non aliqui Profesfores, ac Studiofi, qui in ordinem Ecclefiasticum recepti, reperiantur; imo, olim literati, Clerici nominati fuerint (n). Verum cum non folum major fit carum Vnjuersitatum numerus, gnæ pro corporibus laicis habentur, & vbi feculares scientias tradunt feculares fecularibus, quam Ecclefiafticarum, & vbi Theologiam Ecclefiaftici Clericos docent; fed etiam fludiofi, qua fludiofi, reuera elerici non fint, nec ordini Ecclefiastico adscripti, visum mihi fuit, hoc in libro, vbi detertio ordine agitur, de itsdem differere, ea distinctione, vt fi que corpora, vel persone ex iifdem, ecclefiaftica, aut ecclefiaftica, ad fuum ordinem referri debeant, non minus ac persona illa, qua nobiles, & literas vel docent, velexercent, vel difcunt, ad fuum quoque ordinem. Causa efficiens Universitatis in Francia Rex oft (0), non alius: licet, quod prinilegia attinet, haud rato Pontificis Romaniaccedat beneuolentia. Iste ergo, vtilitatis publicæ ductu (p), Vniuersitatem literariam, loco commodo(q), quem adhoc elegit (r), inflituere poteft, simulque conflituere, quasibi tradi & doceri velit fcientias (s), addere falaria docentibus, ac prinilegia, tam his, quam studiosis, & corum adiunis. Atque hac quidem potestas Regis est; sed cum vel iam fatis Regno Gallia, hac in parte, prospectum vel plus quam satis, vt Ecclesiastico ordini(t), Vniuerlitatibus iplis (u), aliisque (x) vifum multi Reges, potius, olim à maioribus suis institutas Vniuerstrates, conserware, exornare, ac amplificare (y) voluciunt, quam nouas antiquis antiquisaddere. Vt vero bella ciuilia, non leui damno vnam, vel alteram affecerunt (2), it a noftro tempore, eo ventum, vr nisi laborantibus remedio subueniatur (as), desloatio, & tuina illis certo immineat. Personas Academicas quod attinet, distribui commode posse videntur, in primarias, & accessorias. Primaria sunt quaturo calssiumein prima sunt qui reguntin se unda, qui protegunt; in tertia, qui docent; in quatta, qui discunt: sunt etiam inter hos nonnulli, qui duplicem ob respectum, duplici in classe lo cantur.

### Testes & Testimonia.

a) Iln's arim, qui nous releue d'anantage au dessu des besselses, quele organisment des lettres, & des scientes; d'antans que c'est elle, qui pairent maurs, qui nous retire de la babaire, quies scient en offere entendement, pour re aognoisse la verité d'auec le mensonge, & qui nous instruit à parles perinament sur soutes soutes de la cit. C'est pour que y Cassadres, au lui, 3, de sei siur-fiéte, considerantes excellen réstirs, qu'elle reduit dans une aues, jus sément elles considerantes excellen réstirs, qu'elle reduit dans une aues, jus sément elles controlles els cites elles els des controlles des controlles de la controlle de l

merain. du Roy, liu. 4. chap. 12. pag. 647.

b) L'vsage des armes est temporel, sa violence empesche sa durée, il finit deslors, quand les sens ofmem obeissent à la raison : Man l'vsage des lettres ist oternel; il ne finit pas par la fin des hommes ; it nes enveloppe pas dans leurs mutations; il ne s'enterre pas fous leurs ruines. Auste, ce que la force, & la valeur de Mars s'est acquiu de plus-remarquable, & de plus-signalé, s'en va, comme la steur des champs, & s' esuanouit auec tes yeux , qui , en le regardant, s' affoiblissent de vieilleffe, & defaillent, faute d' bumeur; les longs tours le deuorent, & le confument, l'ingratitude, on l'oubliance des hommes, l'anneantit: Man la gloire det lettres revient, quand toutes ces chofes font pafices : elle ne paffepas, quandles autres viennent; elle eft permanente, elle est immortelle, par les perpetuels monumens, qu'elle-mesme imprime à la memoire, & consacre à l'eternité: Rulman en ses plaidoyés, pag. 280. (Vlus armorum temporarius est, violentia eius durationem impedit; finitur tunc, quando fenfus commoti obediunt rationit Vsus autem literarum æternus est, seculis non moritur, armis non interrumpitur, vita hominum non terminatur, corum mutationibus non inuolmitur, neque contegitur illorum ruinis. Quod robur bellicum, & Martia vittus inter notabiliora libi acquiliuit, disperit yt flores campi, & yna cum oct

lorim radiis extinguitur, qui, id intuentes, senecture franguntur, & deficiuntinopia humoris. Series longa annorum hoc deuorat, & consumit, ingratitudo, yel hominum obliuo, idem annihilat. Literatum autem gloria teuertitur, & exutgit, vbi hzc omnia perierunt, non interit quando illa oriuntur, stabilis elt, immortalisque, perpetuis monumentis, quæ ipsamet memoria imprimi, & ærentinati consecrat.

c) Hippolytus fingul. 459. Caccialup. de modo flud. doc. 6.

d) Thololanus de republ. lib. 18. cap. 2. m. 13. Keckerman. in system. polit. lib. 1. c. 2. pag-65. & cap. 9. pag. 194.

e) L. cum plures 12. S. cum tutor 3. ff. de admin. & peric, tutor. l. qui fi-

lium 4.ff. vbi pupill. educari. l. 2. C. de aliment. pupillo praft.

f) Iesnitæ multa habent collegia in Francia, vbi iuuentutem erudiunt. Sunt autem illa ab Vniuerstratibus separata, licet in eadem ciuitate, vbi Vniuerstas literaria est, siundata sint; vt Lutetiæ: Pasquiet Iss. 3, des reoberstbes de la France, obep. 32, in pr. Aureliæ. &c.

g) Tholosanus & lib. 12, cap. 11. n. 7. vbi addit: Poteñ dici fudium generale. & vniuterfitas, ratione eadem, quod fludia, quæ ibi tradhantur, vniuterfis propolita fint, & fint publica. & gratis, volentibus difere, proponantur ab infitutis praceptonbus, fintque primileja vniutefis fludentibus concefla. Nequeideo minis fludiageneralia dicentur, aut Vniuteffiates, quod non omnes ficientia ibi, fed certa tantum tradentur, & docean. vui: nam generalitas ad vniuteffiatem non petriter ficientiatum, fed ad.

publicam causam docendi.

b) Nomen vniuerlitatis hisce studiis conuenire, nonnulli putant, cum vniuerlis ad hæc pateat aditus, tanquam ad prinilegiatas qualdam nundinas: Middendorp, de academ, lib. 1. cap. 1 pag. 2. Alii, quod vniueria atrium liberalium genera complectantur, & studium vinuersi: Perionius, lib. 1. Gracor. & Romanor. Magistr. in f. pag. m. 318. in additam. tr. Zamoiscii, de Senat. Rom, Christophor, Mariani in encan. Iulianis, pag. 124. Hinc, in quo studio publico non vniuersa artium liberalium genera traduntur, Academiam nominandam putant, non Vniuerlitatem. Ego contra vtrosque differui, lib. 8. de iure publ. Imp. Romanogerm. c. 1. n. 11. & feqq. & adhuc mihi persuasum habeo, Vniuerstratem dici eo sensu, quo aliz hominum, in ciuili societate viuentium, communitates; à quibus collegium differt, eodem modo, quo pars à toto: Welembec, in paratit, ff. ad t. quod cuimque vniverfitatu nomine, n. 2. Sic nempe studium hoc vniuersitas eft, sub qua collegia diftincta, vt vniuerficatis partes, continentur. L' Vniuerfité est ainsi appellée, pource qu' elle est composée de plusieurs corps, & colleges diners : Loyseau, des offices, lin. 5. chap. 7. n. 75.

i) Vocabuli originem, nonnulli ab Academo (Laërtius, lib.; de vita ddd 2 philephilosoph in Platen. p. m. 190.) seu, ve alii legumt, ab Echedemo, vel Ecademo, heroë quodam, deducunt; qui, in loco suburbano, nemorso o, proge Athenas scholam instituerate, & ex prinata possilesine publicam secera, studiorum causa; quam celebrem docendo reddidir Plato. Nonnulli vocabuli primordium à Kadmo, Agenoris filio, tepetunt: Fr. Ionius, se sie dem. cap. 1-92. 1. Alii compositum docent, ab a ze . & sipeo; quoma illud remedium, hoc, populum signisticat; quod Academia sit remediumpopuli, vel medela publica, nebulam ignostante adicutens, & dissipassense bras inscitize: Marth. Steph. 16. 5. deurs dest. part. 2. de se dedem. c. 1. n. 14.

k) Credo, Pluuinellum primum fu fle, qui in Gallia Academiam exercitiorum instituerit; cuius vestigiis alii insistentes postea, & hactenus, istum morem continuarunt, potissimum Luteria, alibi parcius. Toutels France (inquit Alexandre de Pont-Aymery , en l' Academie, ou institution it La Noblesse Françoise, pag. 2.) est infiniment obligée au Sieur de Pluninel, quim ne s' est pas contenté, de se rendre tollement admirable en soy-mesme, que sespetfactions, ne fe peuuent, ny imiter , ny comprendre , à fin que ie ne die acquerit: mau, par vne incroyable charités' est deuotieusement offert à la Noblesse, pour lu feruir d'eschelle, & de marchepied aux choses les plus esteuces, & plus glorieuses que la vereu puisse asigner à ceux, qui la recherchent. Il nous derobel occasion de courir en Italie, où nous allons achepter, auec vne despence incroyable, la seule ambre de la civilité, & nous en rapportons la masse entiere du vice. Nou puuons maintenant oublier ce chemin , & prendre les erres de l'Academie du Sieur de Pluninel, qui nous fait voir en gros, tous les exercices, que l'Italie monstre en detail, ayant basti vn Parnasse aux Muses, & dressé vn temple à la vertu : Car à la verité dire, il n' instruit pas seulement le Gentilhomme en la profession du maniage, man en la prattique des bonnes mœurs, sans lesquelles toutes sciences no sont que vanité. Auss, qui void ses Escoliers, il void le maintien des auges, & les viues images des celeftes perfections. O beureuse Nobleffe! pour qui le ciel afait naistre yn tant sortable gouncerneur. S'est-on exercé au maniage, vous aus le voltigement, l'escrime, & la dause, le tout sous des personnages, que ledit Situr à scen beureusement choifir, & qui sont, bors de controuerse, les premiersenlut art. Vous y aues encore les Mathematiques, la peinture, & le lut, fous les plustes cellens maistres, que l'on puisse desirer ; en sorte, que i estime n'y anoir maison to Europe, tant accomplie, on famille mieux ordonnée. (Tota Francia maximas gratias debet Domino Pluninello, qui non contentus perfectione sua, quam nec imitari, nec comprehendere possumus, ne dicam acquirere; incredibili beneuolentia se deuote obtulit Nobilitati, vt illi seruiret pro scala, vo gradibus, perueniendi ad res maxime sublimes, & laudabiles, quas virtus sectatoribus suis conferre potest. Præscindit nobis causas adeundi Italians in qua, magno pretio, nobis comparamus folam vmbram ciuilitatis,ac domum repertimus omnibus vitis inquinati. Possimus hodie intermittere hoc iter, ac nos conferread Academiam Domini Pluuinelli, qui nobis coniuncim exhibet omnia exercizia, que Italia particulatim, postquam Parnassum extrusit Musis, atque templum virtuti. Etenim, ve dicamus, quod res est, non folum docet Nobilem, dicipilinam equestits muneris; verum etiam praxin bonorum morum, sinequibus scientie perquam vana sunt-Hinc, in ipitus dicipiulis deprehendere licet, vniuersi corporis habitum am gelicum, & intueri viuas imagines coelestis persectionis. Beatam nobilitatem nostram cou culum talem dedit informatorem? Vbi equestre exercitium peractum, monstrantur expediti faltus in epipipium dortum; equi lignei; sit vmbratilis gladiatura, sequuntur faltatorii morus, atque is omnibus in-Aruitur iuuentus ab illis, quos Pluuinellus iudiciose elegit. Praterea, ibis docentur diciplina mathematica, piclura, acque canus cithata; ab experientissimi, qualiberate, adeo, yc tredam, pullam domum, aut familiami, intota Europa, banc, ordine coencino, ac dicipilina, superate.)

l) Le beau nom d'Academie, est demeuré au lieu, où se fait le reduit de ceux, qui font des osselets arbitres de leur forsune: Antoine de Mont Chrestien, on l'œconomie politique, sit, du commerce, pag. 45. Vide supra lib. 1. cap. 3

lit.iii...

m) Quædam Vniuerlitas, feu fehola, eft tantum fecularis, quædam tantum ecclefiaftica: nempe ecclefiaftica, fi plures fint i bi clerici, quam feculares feu laici, aut fi pares numero: quia magis dignum trahit ad fe minus dignum; yt contra fecularis, in qua plures funt laici. Tholofanus 4. lib. 12. de

Republ. cap. g. n. 5.

e) Dequo dixi supra, lib. 2. cap. 7. lit. ccc. & videri potest Tholosa-

nus de Republ. d. lib. 18. cap. 5. n. 1.

l'edifice de leur domination, & inuivilable la fouurraineté de leur feptre: Ruman en fiz plaidoyét, pag. 278.) femina commilla agro publico, vade Reges primitias frugum colligunt, regna ipforum abundantia proferitait beant. Sunt torques, diuitiis graues, & vnionibus pretiofiffimis context, quibus diadema ipforum exornetur. Sunt fundamenta firma, que domun regiminis ipforum ftabilem, & immotam præftant, fimulque maieftataa fceptri inuiolabilem. Vide me d. lib. 8. de iure publ. esp. 1. n. 7. n. (1994).

q) Quia Vniuerfitates literatiz ad villitatem publicam introduce funt, ad commode etudiendos omnes, qui velint hoc beneficio vi, & fest juuandam causam publicam accingere: Idicirco generaliter loues taisét gendus etit, ad quem conuenire vndique possine itudiosi, & vbi facile commorati, & execteri possine, vbi frucluum copia, vel commerciorum ficticilitas, & aéris, ac alimentorum falubritas, & hominum commodius: Está omnia concurrere non possine, talis certe eligi poterie, qui mianti commoditate fruatur: Tholosanus & ibi, 13, de republ. cap. 6.m. 1. Adde Pasquies.

liu. 3. des recherch. de la France, chap. 21. fol. 149. lit. e.

Quia loco, vbi Vniuersitas literaria instituitur, accedit dignitas, & vtilitas, & immunitas Professorum, electio eius ad Principem pertinet locorum, quibus velit hoc beneficium concedere, & in quibus fibi meliss wideatur studia coli: Tholosan. d.c. 6.n. z. si tamen accidat, pestem inloco studii graffari, eunc postunt Scholastici & Profestores, in quandam vicinam ciuitatem, aut oppidum, secedere, illosque tunc comitari prinilegia simile, quæ funt data studio generali in loco electo, tradit Tholosanus d. c. 6. #.10. Ego non solum temporariam hanc translationem fieri posse arbitror, vbi morbi contagioli nimium graffari incipiunt, fed generaliter, quando fecuritas, vel vtilitas Vniuersitatis literariæ translationem fieri suadet. Fieri timen eandem deberi iudico, approbatione Regis interueniente, vbi periculum in mora non est, ante discessium, vel, vbi periculum præsenscelentatem requirit, post discessum. Nisi enim Regis approbatio interueniat, vix credo, ciuitatem, in quam transfertur findium generale, suscepturamens membra, alia cum conditione, quam ne prinilegiis fuis ibi vtantur. Sic, cum Musarum alumni, in ipsis nouæ Academiæ Aurelianensis incunabulis, mile habiti fuiffent, & anno MCCCXVI. Niuernium se conferrent, aliter hand admissi funt, quam ea lege, ne prinilegiario suo iure vterentur: Choppin st doman. Francialib. 3. sit. 27. u. 23. Fortaffis, autoritate Regis id polite tescissium, aut saltem hoc certum, corpus illud Academicum in protectione Regis permanlisse. Id enim sequens relatio, quam huc ex Coquille, enthi-Roire du pais, & Duche de Niuernou, pag. 373. transferre volui, expressetels tur. Ait ille: Sont enuiron deux cens cinquante ans, que la ville d'Orleans fut ilserdice, par le Pape Lean XXII. & prince de l'Univerfice, à cause d'une sedition, ment

meuë par les citoyens contre les Escoliers, en laquelle un parent dudit Pape auois offé sué. Les habitans de Neuers recucidirent ladite Vniverfité, & les supposts d'icelle, qui pour quelque temps y demeurerent : mau, comme le peuple de Neuers eft affes mal-endurant, & qu'entre les Efcoliers fouvent fe tronnent plufieurs malcomplexionnes, ils n' arrefterent gueres à anoir debat ; & à certain jour, plusieurs particuliers citorens de Newers prindrens la chaize du Docteur, en cholere, la porrerent fur le pont, & la ietterent en Loire , difans ces mots ; Que de par le Diable elle recournast à Orleans, dont elle effoit venue. Pour lequel scandale, ces particulters feditioux furent condamnés en groffes amendes enners le Roy, à caufe de l'infraction de la faunegarde du Roy, en laquelle effort l'Vniverfité, & ne fut pasle corps de la ville condamné, pource que la communanté n' y avoit pas adheré-(Ante ducentos quinquaginta circiter annos, ciuitas Anrelianensis à Pontifice Iohanne XXII. interdicto notata, & Vniversitate prinata fuit propter seditionem, à ciuibus motam in studiosos, qua cognatus quidam Pontificis interierat. Ciues Niuemenses tunc susceperunt Vniuersitatem, & eius membra, que ibi per aliquot tempus substiterunt. Verum, vt populus Nimernenfis impariens eft, & inter studiosos inveniuntur multi male morati, ita non diu inter illos amica fuit familiaritas ; Vnde, certa quadam die plures ex cimbus ira perciti, fustulerunt cathedram Professoris, eamque de ponte deiecerunt in fluuium Ligerim, addita voce; et in nomine diaboli rediret Aureliam, unde veniffet. Propter hoc scandalum sedition isti ciues magna pecunia vi mulcati funt à Rege, quod securitatem, quam ipse Vniuersitati dederat, violassent, Tota tamen ciuitas poenæ subiecta non fuit, quoniam delicti, non nisi particulares aliquot, autores & complices fuerant. Hac occafione Aurelianenses receperunt Vniuersitatem suam.)

2) Suntarbitraria Principibus ve loca, in quibus velint Eholas priuilegiatas conflitui, ita & quas ibi velint tradi ficientias, fiue omnes fiue certas. Quamais enim omnes habeant commune vinculum, & conflituant encyelopadiam, non tamen fequitur, abere in vno, eodemque loco, ifimul tradari, vel doceri: poffunt enim induerfis dicide doceri, neque ideo minns vniuerfitas priuilegiata in Gallia, aut alibi dicetur, fi modo priuilegia conceffa finte, quanquam bi omnes atres, vel omnia flada, non tradantitr. Sunt enim Scholaftici & Doctores, qui faciunt Vinterfitatem, & non diserfizias

fcientiarum : Tholosan. d.l.b.18 c.6.n.g.

i) Les Empereurs, & Roys de France, sendans les Vninerstets, ont sagement objeraciones chosses. Evne, qui il n'a plus-grand ornement en vn Estas, que celuy des domes lettres: l'autre, que cercibe comment, s'i lagli indifferenment par toutes mains, van seulement s'abesser d'un mais aussi surcharge, en peude cemps, l'Esta de trop dez gens de lettres, a spisibit la milice, a destruit le commerce & les arts, despenyle l'agriculture, rempir les palais d'ignorance, charge.

les Princes, & leurs Estats, d'inuentions pernicieuses, diminuè les tailles; oppresfe l' Eglife de Simonie , l' Eftat d' officiers supernumeraires, les Finances des gages, pensions, & dons : bref, peruertit tout bon ordre. Ita sentiunt deputati conneneus Ecclehastici, apud le Mercure François, 10m.3, pag.143. (Imperatores, & Reges Galliz, constituentes Vniuersitates literarias, prudenter duo observagunt; Vnum, maximum ornamentum Reipublica effe bonas literas: Alterum, quod si hoc ornamentum indifferenter omnium manibus expositum sit, non solum degeneret, verum etiam breui tempore Rempublicam aggrauet nimio numero literatorum, eneruet militiam, destruat mercaturam, artesque mechanicas, imminuat agriculturam, repleat Curiasignorantia, oneret Principes, & cotum ditiones perniciosis inuentionibus, extenuet veetigalia, opprimat Ecclesiam Simonia, & Statum politicum officiariis supernumerariis, exhauriat ærarium (tipendiis, pensionibus atque donis; bretribus; peruertat omnem bonum ordinem.)

u) La trop grande frequence des colleges, occasionne de quitter le commerce, l'exercice de l'agriculture, & autres necessaires à la vie, & societé poliesque, pour se precipiter aux escoles, sous!' esperance, que chacun a d'accroifire, & augmenter sa condition, en portant une robbe plus longue que de l'ordinaire. Ita Vniuersitates Galliæ ad Regem, apud le Mercure Françon tom. 10. pag. 432-(Nimia vbertas collegiotum causa est, vt mercatura, agricultura, & aliz attes necessariæ ad vitam, & societatem politicam, pro dereliciis habeantus, dum quisque scholis se addicit spe augendi conditionem suam, gestando to-

gam longiorem , quam cæteri ciues ex plebe.)

Il est vray, qu' il importeroit infiniment aux Estate, qui sont obligés de entretenir de grandes armies, & qui font ialoux de la reputation du commerce, fans lequel ils deniennent pauures, O le reuenu du Prince deperit, qu'il n'yeuft point vn fi grand nombre de gens d'estude, comme on void en France. Cette dereglee quantité d' hommes , qui seiettent dans! Eglise , ou dons l'exercice delainflice, est cause, qu'elle ne pour plus mottre sur pied ses formidables armées, qu'elle faifoit autrefou, & que plusieurs, qui deuiendroient bons marchands, & feroient fleurir leurs familles, s' ils estoient nourre au commerce, les ruinent, ou incommodent, pour deueur manuau Docteurs, & membres, on dangereux, on inutiles de la Iustise. (Certe vtilitas Statuum & Rerumpublicarum, quibus necelle est habere in promptu magnum exercitum, aut quæ amant commercia, sime quibus paupertate laborant, ac reditus Principis maxime dectescunt, requireret, vt minor esset numerus corum, qui studiis literatum addicti sunt, quam tam copiolus, vt in Francia. Permagnus ille Clericorum numerus, ac eorum, qui iudiciariæ rei inseruiunt, causa est, cur Francia non amplius possittam formidabiles hosti opponere exercitus, vt olim potuit, quodque multi, vbi mercatura se darent, familias suas augerent bonis, quas adinopiam redigunt, hac fola ex causa, vt Doctores fiant, & inftitiz membra damnofa, aut inutilia: Silhon, en fon minifre d'Eftat, part . 1. leu. 1. difc. 13. pag. 168. Hinc tem ad primordia, & vnicam Vniuerlitatem Lutetianam, reuocandam eile putat Nicolas Pasquier, liu.8. de fes lettres pag. 796 vbi ita fatur : Quant à se, qui est de l'instruction de la ieuneffe aux lettres, il feroit befoing, qu'iln'y euft qu' vne Vniuerfizé en France, comme nous auons veu de noftre temps , qu' il n' y anon que Paris, où abordoient de tous les coffés de la France, & des quaere coings-Au monde, trente ou quarante mille Efcoliers. De ce grand nombre de colleges, espadus par tout ce Royaume, ne fort qu'vne formiliere d'apprentifs presomptueux, qui affoibliffent le commerce de la marchandife, la culture & mesnagerie des champs, les mefliers, & niefme les forces du Royaume. | Quodad erudiendam innentutem in lieteris attinet, necellarium ellet vnam tantam Vninerlitatem in tota Gallia extare, prout nostra etate vidimus, non fuisse aliam, preter Luretianam, ad quam confluebant, ex omnibus Gallia partibus, & quatuor plagis mundi, triginta aut quadraginta Studioforum milia. Ex tanta collegiorum copia, qua totum Regnum occupat, prodit exercitus tyronum arrogantium, qui deliquio afficiunt commercium mercature, agricultugam, artes mechanicas, imo & ipium militare Regni robur.) De eadem re ita paratragordiat Autor de l' Aduu , donné a Meffreurs de l' Affemblee,en l' an M DC XVIII. pag.7. Donnés aduis au Roy, (aitille) qu'ilsupprime toutes ces Vnimerfites , excepte quatre, les plus fameufes : (L' Empire d Orient n'en avoit que deux , Alexandrie & Bergie ) & faires , que le renenu de tous les colleges , qu'on oftera par ce moyen, foit affecté deformais a des Academies , où la Nobleffe dans les prouinces fera esteuce, & nourrie aux exercices, aux deftenfes du public. Ainfi vons remeteres les arts mechaniques, qui font sout à fact perdus, le commerce, qui est abastardy, & deserteres les cobues, & les Palau, où les gens de peu, nau dans la boue, & la fange , font la preffe. Le vieux pronerbe dit, que la fcience enfle le conrage, & par confequence diminue l'obeiffance. Le Turc est absolu fur ses subsects. parce que le plus-habile d'entre eux ne fcait pas lire. Ils font tous , on foldats, on marchands, on artifans, ou laboureurs. le veux croire, quel'intention de ceux, qui nous ont amené ce nombre effrené de colleges, eftoit bonne, mais l'experience nous a faict voir, que les effects en font tres pernicieux. Premierement , ils one faict quantité de lettrés , peu de fcanans ; & puis, la facilité a faict , queles moin dres artifans, & les plus pauvres laboureurs , ont enuoye leurs enfans à ces escoles, où ou monfre gratustement; ce qui a tout ruiné. Quiconque a mis le nés dans les liures, des l'heure s'est rendu incapable de toute autre vacation. Si dans vn bourg quelqu' yn a appris à eferire trois mots de latin, foudain il ne paye plus la saille ;il est Procureur, Syndic, ou tabellion, ou Sergent ; & par ce mojen ruine fes voifins, & chaffe fes coberitiers. Les sciences ne font bonnes que pour les grands efprits ; fi elles en poliffent quelques yns , elles en affoibliffent mille autres. Censo

qui courent les rues, parlent ordinairement latin. I' estime, & honore les lettres, autant que personne du monde, pourueu qu'elles soient à vn degré tres-excellent. la mediocrite eft viciense ; & pour paruenir a ce bant point de perfection, il faut neceffairement affembler en certains lieux ceux, qui fe voicent à cette profesion, à fin que l' aucienne discipline soit vniformement observee. C nommement le temps d'eflude, porté par les constitutions. La conference, & l'emulation, perfectionment les esprits. Voila pourquoy ie soubaitte , qu' il n'y ait que quatre Vniuerfités en France. (Date confilium Regi, vt omnes supprimat Vniuersitates, exceptis tantum quatuor principalioribus, (in Imperio Orientali reperiebantur duntaxat duz, Alexandrina, & Berytensis) ac reditus omnium collegiorum, ita confiscatos, conferat imposterum Academiis, in quibus Nobilesin proninciis addifcant exercitia, & alantur publicis impenfis. Sicflorebunt artes mechanica, qua iacent inculta, mercatura obtinebit splendorem, quem amisit, ac Iudicia, & Curiæ non amplius abundabunt tanta copia petfonarum vilium, ac infimo loco natarum. Vetus est prouerbium, scientie inflat, ac consequenter diminuit obedientiam. Turcarum Imperator monarchice suis imperat, quia præcipui subditorum literas nesciunt; omnes funt vel milites, vel mercatores, aut attifices, aut agricola. Credam, bonaintentione ingentem collegiorum numerum institutum fuisse; experientia autem nos docuit, illum rempublicam maximo affecille damno. Primum, multos nobis exhibuetunt literatos, paucos eruditos: deinde, incitaruntinferioris quoque ordinis artifices, ac pauperrimos operarios, ve liberos suos mitterent ad scholas illas, vbi gratis docebantur literæ, quod omniaperdidit. Quicunque cœpit se dare lecturæ librorum, ab illa statim hora factusest inhabilis ad alias professiones. Si qui sin oppido sciat vel tria tantum verba latina exarare,, statim se liberat à collatione subsidiorum, quoniam sit procurator, syndicus, tabellio, aut apparitor; & hac ratione vicinos subiicit ruinæ, ac coheredes suos redigitad in citas. Scientiæ solum bonæ sunt pro ingeniis excellentioribus; si nonnullos expoliunt, mille alios debilitant. Qui currunt per cinitatem, ordinarie loquuntur latine. Honoro, ac magnifacio scientiam literarum vt quisquam, modo sit in gradu excellentissimo, mediocritatem vitiosam iudico. Quo ad istum persectionis gradum perueniamus, necessario in certoloco congregari debent illi, qui huic professioni fe addicunt, vt antiqua disciplina vniformiter observetur, ac præcise quoque tempus, quod studiis à legibus præscriptum: conversatio, & amulatio, ingenium ad perfectionem ducunt. Et hinc vellem tantum quatuor Vniuer-Sitates in tota dari Francia.)

y) Philippe Augusse non seulement cherssoit les hommes doites, mairen coreresorma l'Université de Paru, & la mit en telle reputation, que l'on yvenit de soutes prouinces de l'Europe, pour y apprendre les langues, & les sciences. Laind Louys ne fut pas moins zelé, pour l'auancement des lettres, que ses prédeceffeurs, ce qu'il fit paroiftre par le restablissement de l'Vuinerfité de Thoulonse, qui auoit este supprimée, plusieurs fiecles auparauant, par l'institution nouuelle de celle d'Orleans & par le foing, qu'il prit, d'appaifer les Professeurs, & les Escoliers, & deles faire renenir a Paris, lors qu' ils abandonnerent l' Vninerfice , pour auoir eu la Regente contraire, en vne querelle, qu' ils eurent contre les babitans de la ville. Philippe le Bel ne fuft pas moins defireux, de fe rendre recommandable aux personnes de lettres, que son apeul, pource que non seulement il maintint i' Univerfité de Paris, & d'Orleans, en ses privileges, mais encore il l'embellit de plusieurs beaux bastimens, & de riches fundations : Le college de Nauarre sert en ce de resmoignage de ses magnificences , & de ses largesses. Philippe le Long continua d'imiter la liberalité de fes ancestres, envers ceux, qui aussent acque quelque perfection dans les sciences, d'autant que l'histoire remarque, qu'il mestoit son soing à bien policer son Royaume, & à faire fleurir son Vinuerfité de Paris , que Petrarque resmoigne auoir esté sous son regne le delicieux sesour des Muses. Louys XI. monftra auss son gele, à conferuer la pureie de la dostrine dans l' Vniuersité de Paris, qui commençoit à se corrompre par les nounelles opinions, que certains Philosophes , qu'on appelloit Nominaux , vouloient introduire. Car en l'année MCCCCLXXIII. il donna vn feuere arrest contre eux, & ordonna, que l'on brusleroit tous leurs eferits. Mais le Roy François, qui a merité le furnom de Pere des Lettres, a surmonté tous ses predecesseurs en magnificence ; qui, voyant que l'estude des bonnes lettres effoit entierement negligée, & comme enseuelle dans la barbarie, il establit ce fameux college des douze Professeurs Royaux, en toutes fortes d'arts, & de fciences, à qui il donna la charge d'instruire gratuitement la iennesse de son Royaume, & pour exciter d'anantage les Escoliers, a se rendre capables en la cognoissance des arts , & des sciences les plus releuées , il obtint du Pape Leon X. que ceux , qui auroient pris des degrés , foit de Maistre és Arts , foit de Bachelier, ou Licencic en droit Canon, ou en Theologie, seroient pourueus des prebendes, des Cures, & des autres benefices, qui vacqueroient en certains mois de l'année. Ce qui a lieupar toute la France, mesine en Normandie, comme ie l'ay fait inger autresfois (verba funt Bretii de la fouuer. du Roy, lin. 4. chap. 12. p. 665.) contre le Cardinal de Loyeuse, Archenesque de Rouen, bien qu' il soustint, que le Concordat ne deuoit point auoir de lieu dans fa Prouince, tant pource, quel' Archeuesque de Rouen ne s'effoit point trouné en l'affemblée des Euesques à Bourges, que pource qu'il avoit efte ainfi ingé par plufieurs arrests du Parlement de Rouen. Mau le Parlement de Paris donna yn arrest contraire, à cause de l'eminence de cette premiere Vniuerfize de l'Europe, qui merite d'estre fauerises en tous lieux, & que ces gradués ont succedé aux provisions, & aux mandaes, que l'on avoit acsouftume d'expedier in forma pauperum , comme il eft dit in c. fin. de Magift. qui veut , qu' on leur confere les benefices par preference, à fin de leur donner le merca

moyen de s'entretenir. Toutes ces faueurs feruirent d'yn fi picquant esquillon; pour reneiller les esprits des François , & les enflammer à l'eftude, que iamausuale ne produit de plus-doctes hommes, en toutes fortes de faiences , ny en figrand nombre, que l'on vie paroistre durant ce regne. (Philippus Augustus, non solum amauit doctos, verum etiam reformanit Vniuerlitatem Lutetianam, atque ad eam promouit famam, vt ex omnibus Europæ prouinciis eo se contulerint studiosi linguarum ac scientiarum. Nec minor cura fuit Ludouici Sancti, quam prædecellorum fuorum, quando Vninerfitatem Tholofanam restaurauit, qua antea longo tempore; postquam Aurelianensis nouiterinfituta, quali fuerat supprella; nec non, quando magno studio placauit Professores & Studiosos, eosque fecit reuerti Luteriam, unde discesserant, quod in lite quadam, quæ inter illos, & ciues, orta fuerat, Rectricem Regul habuiffent minus fauentem. Philippus Pulcher, non minus, quam auss fuus, ambiuit beneuolentiam literatorum, ac non folum Viniuersitatis Lutetranæ, & Aurelianenfis, priuilegia sarta tecta conservanir, verum etiam egregiis adificiis exornanir, ac magnis dotanit reditibus, vt Collegium Nanarrenum adhuc hodie testatur. Philippus Longus, veltigiis antecessorum infiftens. liberalis fuir erga illos, qui in scientiis præ cæteris excellebant atque ve historiciannotarune, diligens fuir in exornando Regno suo, & amplificanda Vniuersitate Lutetiana, quam, sub illius imperio, Musarum deliciosam sedem finisse, testatur Petrarcha. Ludouicus XI. magno zelo conferuare studuit puritatem doctrina in Vniuerstate Luteriana, qua incipiebat corrumpi per nouas opiniones, quas certi Philosophi, appellati Nominales , volebant introducere : anno enim MCCCCLXXIII. seueram in illos tulit sententiam, atque mandauit, vt omnia illorum scripta comburerentur. Franciscus I, aurem, cui merito datum fuir nomen Patris literarum, omnes antecessores suos superanit magnificentia. Perspiciens enim, Vniuerstatem Luterianam multum remissise de diligentia sua, atque studia bonarum literarum quasi obruta esse barbatie, instituir celebre illud collegium duodecimi Professorum Regiorum, omnium artium atque scientiarum, quibusmandanir, vriunentutem Regni gratis docerent; ac, quo studiosi magis excitarentur ad diligentiam, & le redderent eruditos in primariis artibus ac scientiis, obtinuit à Papa Leone X. vtillis, quibus collatus fuisset gradus Magisti artium, aut Baccalaurei; vel Licentiati in iure canonico, aut in Theologias conferrentur præbendæ, parochiæ, & beneficia alia, quæ vacarent in cetus mensibus anni. Hoc locum habet per totam Franciam, etiam in Normanmia, vt iudicatum fuircontra Cardinalem Ioyosam, Archiepiscopum Rothomagensem; licetille, concordatum in sua provincia observari non debere; affirmaret, quoniam Archiepiscopus Rothomagensis non interfuillet Synodo Episcoporum Biturigibus, ac aliquoties ita iudicatum fuisset in Par-

famento Rothomagensi. Parlamentum autem Lutetianum sententiam tulit in contrarium, propter eminentiam primariæ huius Vniuersitatis totius Europæ, quæ meretur fauorem omnium locorum, quodque graduati fuccesterunt in promisones, & mandatum, que solebant expediri in forma pauperum, ve dicitur in c. fin. de magistr. quod vult, illis conferri beneficia per præferentiam, vt habeant vnde viuant. Omnes illi fauores Francorum fpiritus ita incitarunt, ad incumbendum studiis, vt nullum seculum tot homines doctos, in omnis generis scientiis, produxerit, quam hoc tempus, quo'

vixit & regnauit Franciscus. )

z) Mais depuis ( loquitur adhuc Bretius diet. loc. ) cette ardeur s'effant esteinte dans le sang des plus-habiles Professeurs, qui furent immolés à la fureur des guerres ciuiles, qui s'esleuerent sous les regnes suiuans, les Vniuersités receurent un tel choc, que depuis elles n' ont peu fe releuer , ny fe remettre en lour premiere flendeur; & maintenant elles font en vn tel desordre, que fi l'on n'y met promptement la main, on les verra dans peu de temps toutes defertes, & ruinées. (Cum autem postea ardor ille extinctus esset, vna cum sanguine præstantisfimorum Profesorum, quos furor bellorum ciuilium, deinde exortorum, neci dedit, Vniuersitates tantum paslæ sunt damnum, vt ex eo tempore sele: haud potuerint erigere, vel'ad pristinum pertingere splendorem; nunc vera in tanta iacent confusione, vt nisi prompte auxiliaris adhibeatur manus,

breui tempore corruant necesse sit.)

44) Ex remedio, quod præscribit Bret d.l. pag. 667. & fegg. morbum cognoscimus. Ait ille: Le souverain remede, que l'on peut apporter à la guerifon de ce mal, c'est, de reduire sous les eolleges parriculiers des villes, à enfeigner seulement les elemens des lettres, insques à la Grammaire. Car si l'on prattiquoit ce moyen ,l' on verroit toufiours une grande affluence d'escoliers dans les Vniuerfites, qui par vne bonneste emulation, qui se plaist tousiours dans la multitude, s'exciteroient les uns les autres , à se rendre capables de leur profession. De lail arrineroit encore yn bien inestimable, c'est, que les Escoliers , estans enseignes par de mefmes precepteurs, sous de mesmes loix, & de mesmes maximes, il s'ensuiuroit par tout une conformité de doctrine, qui est la chose qu' on doit le plus desirer, en toutes forces de professions, & de sciences, &c. Man pour rendre ce remede veile,il feroit à defirer, que l'on pourueust à la recompense des Professers, qui, aprés auoir regeté vingt cinq ans meritent, qu' on les foulage, & qu'on leur donne dequoy s' enrretenir le refle de leurs iours. Car, comme difoit Tacite, sublatis studiorum pretiis, ftudia funt peritura. Et l' on void maintenant, que, faute d' auoir eftabli quelques fonds , pour fournir à ces recompenses, la venalité s'est introduite parmy les Professeurs du Roy, qui maintenant, à la face du public, vendent leurs chaires, à condition de louir d' une partie des gages, pour s'aider à viure, durant leur viellleffe. De quer il arrine deux grands inconneniens, l' vn, que ces places ne font - ecc 2

406

plus données à ceux, qui feroient trouvés les plus-capables à la diffute, commele porce leur infistut : O l'autre, que coux, qui les ont acheptees, se persuadans, que ils ne font obligés de faire des leçons, qu' à proportion du reuenu qu' ils retirent de leur chaires, a peine lifent-ils deux, ou erou moul' annie. le defirerou, que, pour ofter ces defordres, on reiglaft cette Vniuerfité, fur l'exemple de celle de Salamanque , que tonit de trente mille efem de reuenu , dont une partie est employce , pour payer les gages des Professeurs , qui regentent actuellemene : L'autre est definio pour l'entretenement des escoles, des bastimens, & pour la despense du Retteur : & la croifiesine est reseruée pour les pensions des anciens Professeurs, qui ontregente vingt ans durant. D' auantage, à fin d'exciter les Professeurs, à s'acquitt dignement de leurs charges, l'on deuroit eftre curieux , de maintenir les Vniuerfités dans les prinilèges, & les prerogatines, qui leur ont effé données, pour retognoiffance des feruices, que l'on y rend au public. (Optimum remedium, cotrigendo huic malo', est, vt omnia Collegia particularia, quæ hinc inde in ciuitatibus extant. eo reducantur, vt prima tantum literarum elementadoceant, cum Grammatica. Hoc vbi factum, videbimus magnum studiosorum numerum in Vniuersitatibus, qui honesta amulatione, vt in mukitudine fieri solet, excitati, totis viribus in id incumbent, quo in professione sua egregios faciant profectus. Hinc quoque aliud summum bonum:nempe, cum Studiosi erudientur à communibus præceptoribus, vna methodo, vnas addiscent maximas, vbique conformitas doctrinæ apparebit, que in omnibus artibus, ac scientiis, vnice desideranda est. Vtautem hoc remedium fit efficax, Profesoribus remuneratione subueniendum erit, vt, postquam viginti quinq; annos docuerunt, habeant vnde per reliquum vitz tempusle fustentare possint, Nam, vt Tacitus (lib.11. Annal.c.7.) scribit, sublatis studio rum pretiis etiam studia peritura. Et videmus hodie, postquam nulli certi reditus eiusmodi remunerationibus adfignati, venalitati locum dari intet Profesores Regios, qui publice vendunt cathedram suam, cum conditiones vt parte salarii annui fruantur in senectute. Vnde incommoda duo oriuntus primum, quod cathedræ non conferantur illis, qui in disputatione melius responderunt, atque adeo ad docendum magis sunt idonei, vti, vi constitutionum, fieri debet. Secundo, quod illi, qui cathedras dato pretio acquifiserunt, putent, sele non esse obligatos publice prælegere, aliter quam ad proportionem falarii, quod accipiunt, vinde vix per duos, tresve menfes, in anno docere consueuerunt. Vellem vt his malis applicaretur medicina, adexemplum Vniuerfitatis Salamanticane,qua, cum xxx.millia scutatorum petcipiat ex annuis reditibus, partem eorum numerat Professoribus legentibus pro salario; partem impendit in conservationem auditoriorum, ac adificierum Vniuerlitatis, nec non in expensas pro Rectore; & quod reliquum, alferuat, vnde digne possint exhiberi Professores senectute laborantes, qui vi-

ginti

ginti annis munus siuum exercuerunt. Præterea, ad excitandam diligentiam Professionamyrin osticio docendi strenni sincara adhiberi deberea, vi Vniuerstrates suis immunitatibus & priullegiis, que in recognitionem operæ, vilitatem publicam promouentis, accepterunt, libere fruerentur.)

#### CAPUT III.

De Rectore, Cancellariis, & Conservatoribus prinilegiorum Vniuersitatum literariarum.

REctor in Vniuersitate primum locum tenet , cligiturque secundum statuta cuiusque Vniuersitatis ( a) , Clericus (b), vel Laicus, vt totum corpus gubernet cum Academico Senatu, non folum autoritate, sed etiam iurisdictionc (e). Porro, nonnullis Vniuersitatibus plures (d) Cancellarii funt, aliis ynus (e), qui vel ab antiquo certi, vel constituuntur (f), ex ordine clerico. Ordinarium Cancellarii munus est, titulos & honores Academicos, Magistri, Licentiati, vel Doctoris, conferre illis, qui hosambiunt, & examine præuio digni reperti funt, cos vt confequantur (g). Alibi etiam partes iudicis & cenforis, tam doctrina, quam morum, obtinet (b). Conservator privilegiorum inde dicitur, quod iura, privilegiaque Academia ciusque membris concessa tueri atque conferuare debeat (i). Alibi pluribus hæc cura commendata (k): nempe, pro diuerfitate prinilegiorum, quorum alia à Rege, alia à Pontifice, Vniuerfitatibus collata funt, diuerfi Confernatores constituti, à Rege vnus, à Pontifice alter; hic Ecclesiaflicus, ille secularis (1). Vocatur etiam Conservatoralio nomine ludex Scholarium, & ludex priuilegiorum (m); quoniam iurisdictionem exercet, qua iura & priuilegia Scholarium tuetur, tanquam delegatus à Rege, vel à Pontifice(n). De Conservatore privilegiorum Apostolicorum notandum est, cum, ad instantiam Clericiftudiofi, non posse Laicum ad se cirare, neque aduerfus hune procedere monitionibus, & cenfuris Ecclefiafticis, misi prius legitima discussio sasta fuerit mobilium, & immobilium einsdem laici, coram Consernatore prinilegiorum Regiorum (0). Deinde constitutionem, que prohibet prosectiones, & citationes coram judicibus confernatoribus Vniuerlitatum .plusquam quatuor dietarum, seu quatuor dierum itineris, non intelligi de Conservatoribus priuilegiorum regiorum, werum de Apostolicis tantum (p). Et, quod ad Conservatores Regios attinet, remissionem intelligi debere pet totum distri-Aum Parlamenti; & dietas non legales decem leucarum, fine miliarium, verum ordinarias, & confuetas, diebus & pastionibus in regione folitis (q). Cxterum, cauere debere Conferuatores, ne scholasticos nominetenus, sine testimoniali Rectoris, vel matriculæ, quod ante per sex menses studuerint, ob quam vti debent privilegiis, ad participationem petitam admittant; ne præter privilegia iudicent, aut contra, quæ idcirco descripta apud se habere debeant, vt pro regula illis sint (r). Denique, Conservatorem non debere se immissere negotiis scholasticorum, in vim priuilegii, in quibus actor est Procurator Regis, & scholasticus reus, aut si dominus censualis petat à scholastico censum, aut alia iura, debita ratione fundorum possessorum ab iplo scholastico (s).

### Testes & Testimonia.

a) Quomodo eligatur Rector Vniuersitatis Lutetianæ, dicam infra

.cap. 7. lit.00.

b) Memoriæ proditum eft, fere olim å religiofis, & Ecclefiafticisviris Academias regi confueutile, folamque temporum liceutiam contratum introduxille, afleuerat Ioh. Baptista Gallus, in nor. ad Thuan, Inflor. (2). 11. pag. 69.

c) Nicolaus Vernulæus, de Academia Lonaniensi, liba. cap.ç. p.21. d) In Lutetiana Vniuersitate quatuor Cancellarios abantiquoess.

tradit Belleforelt, en l' bistoire vniuerselle, liu. 3.ch. 4.pag. 234.

e) Vnum autem & ceetum ab antiquo confitutum ibi este, doct Estienne Pasquiet liu.3.des recherch. de la France. ch. 21. fol. 150. lit. d. nemps

ex corpore Canonicorum Ecclesia Cathedralis Lutetiana.

f) Vti de quatuor Cancellariis Lutetiana Vniuersitatis tradidit Bdi

leforest d. l. nempe, quod coram Episcopo istius ciuitatis constitui debant,

Belleforest d.l. & Vernulæus d.lib.1.6.7.pag.36.

b) Ita Pasquier d. l. de Cancellario Vniuerlitatis Lutetianæ scribit: Le premier luge & Censeur, tant de la dostrine, que mœurs, de ceste Vniuersité, est le Chancelier.

i) Vide Petr. Greg. Tholosanum de republ.d. lib. 18.c.10.n.t.

4) Sunt Confernatores seculares, qui secularibus mediis vulgi iniurias repellere, se castigare possini se se sirrituales seu ecclesiastici, qui contra Principes ipso intercedere constra spiritualis, potentare Pontificia vi postici se generalites, sarram teclam, se illessam Academiam sua protectione consequent: Tholosin. de 1.00m. i. inf.

)) Il y a deux Confernatiurs des privileges des Vniueifités, qui peunent, & duiunt cognoifire des caufes des l'écliers, sfludiants en icelles, Les vous font Confermateurs des pruiteges, Royaux, les autres font Confernateurs des privilèges, Applé liques. Les premiers font ordonnés par le Eogles autres par le Pape: Imbett en

la pratique cinile, & crim. liu. 1. chap. 27. n. 2. 0 3.

m) Tholofan. d.c. 10.11.3. &c Vernulaus d.lib. 1. cap. 8. p.43.

n) Cenfentur Conferuatores tanquam delegati à Pontifice, vel Principe, cum potessate, que necessaria est adjurisdictionem exercendam: Thologn.d.c. to.m.s.

e) Papon. lib.g. arreftor, tit.14. arrefto 2.

p) Papon. d.tit.14. arrefto 9.

q) Additionator ad d.arr.9.Papenii.
r) Tholosan.d. 6. 10. n. 6.

s) Tholosan. d. c. n. 3.

# CAPUT IV.

# De Professoribus.

Voniam hoc tractatu de speciali observantia, & legibus Galliæloqui instituimus, generalia, quæ de Professorbus alibi¿deongeslimus, hic reiterare, nec opus, nec consenienses; sufficiat ergo nosse. Regum Franciæ non leuem curam susse, quo digni in locum decedentium Professorum surgarentur. Quamquam vero Caroli IX. (b) constitutio, quæ de hoc negotio agit, localis esse videatur, ac Henrici III. (c) particularis, disponens tantum de professorbus suris canonicis, & ciuilis, credo tamen, obrationis generalitatem, qua vraque

111

nititur, non folum inomnibus Vniuersitatibus, sedetamin omnibus facultatibus, earum rationem habendam esse. Damari autem Omnino debet peruersius nonnullorum conatus, qui, superstites, sibi de adiutore & successor rode in senestrate, and wenalem exponentes, quo habeant vnde in senestrate exhibere possint (d). Malum hoc ex alio malo, (nempe, quod vbi Professores ad senium peruenerunt, inopiæ expositi reliaquantur) mala secum trahitalia: non conferrur carhedraillis, qui dosiores & aptiores, & dum quisque vtilitati sur possiti, lectiones suspendiuntur (e). Est denique industria persona electa, quo casu, regulariter, substitutionilocus non datur (f). & tune magno cum dedecore est, ybi substituti persona inhabilis (g).

#### Testes & Testimonia.

Lib. 8. de iure publico Imperii Romanogerm. cap. 3.

Charles, par la grace de Dieu Roy de France, à tous ceux, qui ces prefertes lettres verront, salut. Le feu Roy François, nostre tres-honoré Seigneur & ajeuls aima tant en son vinant & les lettres, & les testrés, qu'il voulut qu'en l'Vsinesfité de Parmy eust des Professeurs à ses gages, en toutes langues, & sciences. Ce qui sutceda fi heurensement, que les plus-doctes personnages de l'Europe ont esté appellit à ludite profesion & fait vn fi grand fruit, qu' il est forty yn nombre infini des gens doctes, qui par tout le monde ont tesmoigne la grandeur de nostre ajeul. Ce quia efte continue par feu nostre tres-honore Seigneur, & pere, & nous autons un mesme defir, & volonté, & vacant une place de Professeur aux mathematiques, nou avrions donné ladite place à vn, qu' on nous avoit dit effre suffisant, & capable: mais nostre bien-aimé, Maistre Pierre de la Ramée, Doyen de nos professeurs, vojant que contre nostre desir, celuy, que nom autons pourueu de ladite place, estoit incogna, & son erudition cachée, & que voulant faire quelques lecons il se seroit monfit ridicule; en auroit presenté requeste à nostre Cour de Parlement, faisant entmdrela surprinse dommageable à toute la Republique, à fin que celus, qui se dissit pourueu, fust examiné, ce que par ladite Cour auroit efte ordonné, que nom usrions erouue bon & raisonnable. A cause dequoy, à fin qu' à l'aduenir l'estat de nos Professeurs ne soit baillé, qu' aux plus-doctes, & capables; de l'aduit de nostre Confeil, & de noftre certaine fience, pleine puissance, & authorité Royale, mis auons ordonné, qu' aduenant la vacation d'aucune place de nos Professeurs, en quelque science, & langue que ce soit, on le faira scauoir par coutes les Vninersient

fameuses, & autres lieux, & que coux qui se voudront presenter, & sommettre à la diffute, & lecture de la profession vacante, ainfi que leur fera propose par le Doyen, & les autres Professeurs, y scront receus, pour aprés estre choisi par nous le plus-fuffifant, & capable, de ceux, qui auront leu & diffute, dont nous ferons aduceru par le Doyen, & autres Professeurs, & par nous pourueu, ainsi qu'il appartiendra , & fans preindicter à l'arrest donné en nostredite Cour de Parlement. pour le regard de celuy, qui doit estre examiné. Si domions en mandement a nos amés & feaux, les gens de nostre Cour de Parlement de Paris, Preuost de Paris, on ion Lieutenant, Confernateurs des prinileges de ladite Vuinerfité de ladite ville, que ces presentes ils facent lire, publier, & enregistrer, & leur contenu garder, obferuer & entretenir, fans fouffri y eftre contreuenu en aucune maniere. Cartel est noftre plaifir , non obstant quelconques lettres à ces contraires. En tesmoing dequoy nous auons fait mettre noffre feel à cesdites prefentes. Donne à Moulins, le VIII. iour de Mars l'an de grace MDLXVI. & de nostre regne le VI. Legiturin Codice Henrici III. lib.11.tit.6. des Lefteurs & Professeurs, conft.1. (Carolus, Dei Gratia Rex Francia, omnibus hoc diploma lecturis S. Franciscus Rex illustriffimus, dominus auusque noster, literas & literatos adeo coluit. vt omnium linguarum ac scientiarum Professores regio stipendio in Academia Parisiemi instituerit : eaque institutio successus tam secundos ac felices habuit, vt ex Europa vniuería doctiffimi homines ad regias professiones optati, fummum fructum ediderint, indeque infinitus numerus eruditorum virorum prodierit, ad amplitudinem auf nostri, per vniuersum terrarum orbem, testificandam: quod ab illustrissimo domino & patre nostro Henrico conservatum & continuatum est: nosque eadem voluntate ac mente fueramus, cum in demortui Profelloris locum delignassemus Profellorem, qui pro apto idoneoque nobis infinuatus effet. Verum Petrus Ramus, nobis chariffimus, Decanus Profesiorum nostrorum, animaduertit, à nobis contra animi noftri sententiam delignatum esse Professorem, unllo doctrina nomine, nulla eruditionis fama notum, imo cum ad prælegendum accessisset, auditorio perridiculum. Itaque nostram Curiam, de fraude, que reipub. fieret, edocuit, & rogauit, vt is, qui le factum profesorem diceret, examinaretur : quod à Senatu decretum, nobis quoque ratum ac probatum est. Quamobrem vt in posterum dignitas professionum regiarum, doctissimis tantum maximeque idoneis mandetur, de confilii nostri sententia, deliberatione certa, mera a c regia autoritate, vacationem regiæ professionis, cuiuscunque vellingua vel sciencia, per omnes celebres Academias Scholasque promulgari, omnesque qui prælectionem & disputationem à Decano & reliquis Professoribus propositam subire voluerint, ad examen admitti volumus,& mandamus, vt ex omnibus qui prælegerint, disputarint, de quibus à Decano & Professoribus reliquis renunciatum nobis fuerit, potestas nobis fff

fit optandi legitimeque defignandi probatum maxime, maximeq idoneun. ab fque pratiudicio tamen iudicii in Curia nostra dana factiquoda deum suinetin quem examen decretum fit. Itaque mandamis charis & fidelibuses stris Senatoribus Parisfensibus, Prarecto, Prarective Legato, prinsigenom Conferuatori Parisfensis Academia: v. trostrum diploma legendum, poblicandum, in publicas tabulas referendum, acque observandum curent, net villo modo violari pariantur. Sic eniim placitum nobis est, quazcung; contra diplomata intercesserim. In cuius rei fidem, diplomat; psium figillo nostro obsignatum curauimus. Gergobine Boiorum v 111. Maii anno Matvată regun tostri v. P. Ramans in fibelio mateinat, ante celator.)

e) Quandy aura Regenée racante en droit canon, ouciuil, let Didant Regené, de la faculté, mettront dans le mois affiches de ladite vacante, d'ensuogrevost autant aux plus prochaines, d'Anneafes princeptés du Parlemantquelles aura exercice de ladite faculté, affiguant iour certain, d'euviption, pour ouarir la diplate. Et fera preferé celup, qui par les legonis continuèurs mus durant, d'par respetition publique, aura affé trouue le plus digne par les ingunt det bolleurs. Regens, de ladite faculté: d, Codice, d'oco, confiir. 1 (Quando contigetit vacate profellionem in ture canonico, aut cimili, Doctore Regentes (Profellores actin legentes) in facultate illa, publica intimatione inte menfem vacantaim illam notam faciant, & mittant etudem exemple ad proximas, ac pracipusa Vniuerficates, fub Parlamento contents, in quibus exercitium diche récultatis profets, confignando diem ectum. & competentem, aperiendæ disputationis. Pracerendus autem erit ille, qui per mensem continuum facta lectione, & repetitione publica, à Doctoribus Regentibus in ea facultate dignost fuerti deprehensis.)

d) Bret de la fonuerain du Roy, liu. 4. chap. 12. pag. 669. cuiusveiba expressimus hoc lib. cap. 2. lit. aa.

e) Bret d. lec. citatus d. lit. ad.

f) Iacobus Penius de prinileg. ICtor. part. I. prinil. 13. Georg. Christoph. Waltherus, amicus meus, in trattatu iuridico-politico-biflorico de fle

zu, iuribus, & prinilegiis Doctorum, cap. 18. 6. 131.

g) Inhabilitas illa non folum ex defectu èruditionis eft, écletim ex persona conditione. On a bien trauscinepte, que le bon Meunfe air profué le droit écini, ayam fait mentre fa file en chaire, en l'Praintepf de Bonifesop plus inféraire la teunefie, & leur enfequer les règles le Lainflier: Pietre de Laire en a tableau de l'incofffance, or inflabilité de toutes tobjet, in x, file, f-file, 378. b. (Perquam inepte visits est polluille ius ciuile Accurfius, quod infittened à iuuentusis, & docendarum regularum inthitis carifa, filiam sumin Vniuerstitate Bononiens cachedram confeendere institute.

CAPVI

### CAPVT V.

De gradibus dignitatum, qua conferuntur in Academiis.

PRofessores non solum in Vniuersitatibus docent, sédetiam doctis, per collegii sui Decanum (a), confentiente & potestatem impertiente Cancellario (b), conferunt honorum certos gradus, quibus iura & privilegia fingularia adhærent. Infimus gradus eft Baccalaurei, alter Magistri, tertius Licentiati, quartus & supremus Doctoris. Qui nobis Baccalaureus, in Francia dicitur Bachelier (c), & est ille, qui studia sus eo perduxisse examine deprehensus est, ve autoritate publica ei hoc nomen concedatur. Nominis deductio varia est, siuc noftrum, fiue Gallicum spectemus. Nostrum, quod latinitati insertum, à nonnullis deritatum effe dicitur à baccis lauri (d), quodhis olim corolla, exlauri baccis nexa, impolita fuerit, quæ deriuatio scriptura nominis apprime conuenit. Ab aliis à baculo (e) deducitur, quod baculus iis pro infigni traditus fuerit: at, si ita foret, non scribendum Baccalaureus, sed Bacularius, vt à tabella tabellarius. Alii, à buccellariis (f), rc, & scriptura, ad rem nostram incongrua. Gallorum bachelier homonymon est, & variis attribuitur. Bachelier enim apud illos dicitur, in teliteraria, ille, de quo modo diximus; in artibus mechanicis ille, qui proxime magister artificii declarandus (g); Picardis, antiquo Francico vfu, ille, qui puellam nubilem, quam bachelette nominant, ambit (b). Dicebatur ctiam inter Nobiles Bachelier, non folum qui nondum crat Eques, at adipirabat ad dignitatatem Equestrem : sed etiam filius Dynasta, vel Bancreti, certo respectu(i). Origo nominis varie declaratur. Sunt qui à bataille (k), quod latine prælium notat, vel aciem, infeliciter, ve arbitror, deriuant. Sicenim non bachelier, sed bataillier, seribendum. Alii, per contractionem literarum, factum esse dicunt ex bas chenalier (1), inferior eques; alii, ex bas efchelon(m),

414

inferior gradus; quæ deriuatio rei potins, quam scripturæconueniens est. Nonnemo originem à Turcarum bassalar (n) deduxit. Quicquid fuerit, non multum de nominis ortulaborandum erit, postquam de re, quam innuit, satis nobis constat. Ex vsu Galliæ, Baccalaureatus gradus est, qui præcedere Licentiam debet, vt Licentia Doctoratum, alioquin quis diceretur promotus per faltum, hoc est, omisso primo gradu (o). Confertur autem tam in Artibus, quam in Medicina, & in lure, tum ciuili tum canonico, nec non in Theologia ipsa; diuerso tamen effectu, nominationes ad beneficia quod attinet (p). Magiflet, fine à monendo (q), fine à vocabulo maior, quasi maior in flatione (r)ita dictus, Gallis est Maustre; nomen, non solum magnis officiariis (s), quibus præcipua alicuius rei cura demandata (t), (olim quidem largius quam hodie (u)) competens, sed etiamil lis, qui in Vniuerficate literaria id obtinuerunt; his quoq, qui in arte mechanica canone artis confecto, à magiltus artificii eum in gradum recepti, aur literis Regiis, aliorumq;, quibusidà Re ge indultum,Magistri artis declati sunt(x).Inter literatos,&me chanicos tamen, respectutituli disferentia apparet; quodisliteratisante nomen proprium, mechanicis post illud locetus/y). Denique etiam generaliter herus dicitur maiftre, ficut & Praceptor, qui alios docet, vel instruit. Cæterum, in reliteraria interdictum est monachis, gradum Magistri in Philosophia Lutetia ambire, quo, spe pramii & honoris pracisa, magis Theologia, quam Philosophia incumbant (z). Licentiati dicuntur, quod habiles fint imposterum ad petendum, & confequendum gradum altiorem (44). Doctores, à docendo (bb) di-&i, appellantur illi, qui in superioribus facultatibus, Theologia, lurisprudentia, & Medicina, præuio examine digni reperti funt, quibus Doctoris titúlus, & potestas alios publicedocendi, conferatur (ec). Examen illud in Gallia (dd), non minus se ın Italia (ee), ita peragi dicitur, vt non in scientia, sed in marsu pio, quantum possint Candidati, exploretur. Cæremoniæ (f), qua actui creationis adhibentur, non vbique vniformes (g)

funt;

funt; alibi etiam interuenit colaphus (hb), qui leni contactu, Doctorando à Promotore imprigitur. Alibi Doctoribus prafentibus dantur senia (i), qua & ipa non funt vniformia. Eft & hoc in Galliapeculiare, quod beneficia Ecclefiaftica vacantia, in certis menfibus, debeant conferri graduatis (kk), qui in-Vniuerfitate Regni priuilegiata, per concordata determinato tempore, fludiis incubuerunt (l).

#### Testes & Testimonia.

a) Vide quæ de Decanis scripsi, de iure publico, d. lib. 8. cap. 4. 11.44-

b) Vide fupra cap. 3.lit.g.

c) Loyleau des ordres, ch. 8. n. 13. Baccalaureum eum elle scribit, qui ajant acheué ses estudes, est admis au cours de la faculté, pour aspirer au Dostorar, ou Maistrise.

d) Calepinus in Lexico, verb. Baccalaurem. Fr. Iunius de Academ, c. 5-

74g.55.

e) De quo dixi in iure publico, d.lib.3.c.8. n.16. & feq.

f) A Buccellatiis, qui effoient les cossiliers, & garde-corp, des Seigneurs Viscoss. Autres ab illis buccellatiis, qui esseintecertames gens de cheual, dont ess flaiss mention in lomnibus, C.ad L.tul. de vi publ, v bi Gothof. Ita resert Loysau des ordres, chap. G. n. 70.

g) Es ares mechaniques le Bachelier est celut, qui est prest d'estre passé maifre de messirer Loylean d. ch. G.n. 49. Alitec autrem Fauchet de l'origine des Chenaliers ch. 1, pag. 16. en massonerie, aix, ét rout autre messirer de France, où, il p addissifie, l'on appelle Bacheliers, ceux, qui sont passe i maistres en l'ars, mais

qui ne sont pas iurés.

b) En vieil langage François, que les Picards reciennent encore à préfets le Bachelier est le pour lineaux, os annoueux de vue file à marier, laquelle auficist appellée bachelette, c'ell à dire, afpirant à deunen maifresse flant mariér. Loy-feau d. d. m. 49. Sed paulo aliter Fauchet d.l. En Picardie, Bachelier, & bachelet-te, font appellés, non pai let enfant, sonfilette de dix ants ains let iennes garçons de fielze d'air built ans, d'els files preflet à marier.

i) En maiere de Nobelfie, le Enchelier fe prend en deux façons dans les liures ansiens; l'vace, quand il est opposé au Chevalier: C lors il fignifie celay, qui attend, ou pourfait, l'ordre de Chevalerie. L'autre, quand il est opposé au Seingueur, on au Banneret; C alors il fignific celay, qui est fils d'un grand Seigneur, C qui peut faccede à fa figneurie. C cependant iouit d'une portion de cerret de tétile, auce messes avoide, C prevogatiues, que le principal Seigneur; Loyleau

. No decir h. Cirona

d. ch. 6. n. 52. & 53. (Inter Nobiles, secundum antiquos libros, Bathelier accipitur dupliciter: Quando opponitur Equit, significat illum, qui nondum edit Eques, sel qui praxendit, vel ambit adhuc, ordinem Equitum. Quando autem opponitur Dynaste, aut Banneteto, tunc significat filium Dynaste, Se qui in Illam dynastiam potes succedere, a cinterim fruitur parte aliqua etusdem i silsedem cum priuslegiis, Se praerogatistis, ac Dynasses spice.

k) Ily en a qui difent , que le mot de Bachelier vient de bataille , comme

s' il falloit dire, Batailler: Fauchet d.t.

l) le fuit d'aduit, (inquit Fauchet d.), que Bathelier est un abregédeta étenditer; 🗸 que les ieunes hommes, qui se fentioient forts, peur endarer les faix des armes, du commencement privent le nom de Batheliers, comme est any plus de mointres que les huiss d'amiens Chevaliers. (Créalo, Bathelier elle nomen contractur me tos se Chevalier; a tque inuenes, qui sibi videbantur sait societa de reseau de l'amin de la bathelier elle nomen contractur de tos se Chevalier; a tque inuenes, qui sibi videbantur sui societa de se ad ferendum laborem bellicum, primum eo nomine vios, quod este de l'amin 
inferiores, & minores, superioribus, & antiquis Equitibus.)

m) Bathelier vient de bas scholon, fignifiant celus, qui estant plu-lus chleston, au degré, est en train de monter aux plus bauts: O partant, Bathelier fignific celus, qui est au chemin de deuenir Cheusleir, Dolleum, Auslite de Mistin en pert est framille. Care, en touter vacations il y a vráinairement des punsfinants, ou postellatura, pristude, o habitiste, e' attenduen d'y sfrem màdia-ellemens; O ceux-la en Gres son appelliza, pistorers, o à nous, Reteuux-loyleu d. 6.6. n. p. 1. Eachbeir procedit de bus scholon, significans lillem, qui abitu in interiori gradu constitutus, sendit a d'inpetiorem. Itaque Bachdier est ille, qui contendit consequi ordinem Equitum, Doctorum, Magistrorum attum, aut opisiciorum, aut patrissamilier. Nam in omnibus professionisme equi attent dantut candidats, qui, spricum sin ce habites, ambiunt supetiosem gradum: Gracis vocantut sixtorers francis retenus.

n) Bacchalari fub bennecetis erant, qui fumplices vafalli nunciditi funt. Nec dubito, Bacchalarios hos dictos fuilte à nomine Turcico, Duffata (qui lingua Turcica homines practipui dicuntur, vt., fi liceat ita loqui, capita, qui propret confilium temper Principem comitantur.) Neminem enum agretice exercitum Chriftianorum in Agatenos diu pugnaffe, cum Hietofolymam expugnatunt, & regnum illud Saladini debellarunt; vnde & pleraque nomina apud nos commeatunt. Tholodin funtagmatur vniudib 6.6.11874.

6) Tholofanus de Republ. d.lib. 18. cap. 9. n.s.

P) Quod pertinet ad obtinenda beneficia in vim gradus, Baccalaigeatusin Medicina, & Artibus, non facit gradum, & Entili in Iure ciulii. & pontificio, & Theologia; & ita non dantur baccalauries Medicina, authtium, fed tătum aliis, nominationes ad beneficia in Gallia, ita notare glofism antiquam ad; sertia pars prabendarum, ad verb. baccalarii, in pragmat. seat. monet Tholofanus d.h.f.; q) L. 57. ff. de verb. fignif.

r) Magillet ਕਰਨੇ maior deriuatur, vt vult Ugotio in glossar, de verbor. signif. & Papias in glossar. quasi maior in statione: Isidor. lib, to. Etymolog,

3) Le mos de Maifire, qui n'effoit auciennement attribué qu' aux dignités authoniques, el veux maintenant en tel rafal, que quand on se veux mocquer d' vu homme, ou l'appelle vu maissire, pour cetu qui a fait son ches d'acure: Pasquiet liu. G. des recherch de la France, chep. 17. list, s.

t) D. l. 57. de V. S.

u) En la Chambre des Comptes tous les Confeillers sont appellés Maistres des Comptes : Pasquiet d.l. Sunt etiam Maistres des Requestes: Vide supra lib.2. 6-15-lit. mmum.

x) Supra hoc libro, cap.1. lit.p.

- 2) Ondessend. & interdi aux Religieux de posser Maistresés ares, parce qu'ou veux qu'et un spichen point leur espiris sur les sleuteres de alestres, es immines, ains, que du voux qu'un soit no la tellure des similes tetres, es immines, ains, que du voux ils r'adonnen à la tellure des similes tetres, es let a theologie. Industre par aduenture nos antestres ace faire, à l'unitation de s. Hierome, anquel en songann sur adue, avi l'ésois negle par un mage, sour estre pour autenn que tet premiers sondateurs de nosser est concept. Ou pour mieux dire, pour autenn que tet primier songant est de des Moines, des quels parlant Socomene, à l'enzieum cha-pire du premier police des Moines, des quels parlant Socomene, à l'enzieum cha-pire du premier luir de l'histoire Tripartits, dit anssist l'excipue vero insignissificament consecuent de consecuent de consecuent de la distanceur viux de virutubus, qui convertation e Monachica illo tempore fruebantur. Villissim anamque rea gla homines venit à Deo il de Phislophia, que um ultarum doct inaum, de dialectice artis studia despicie, tanquam sit minuta. & melions operis tempous impediat, atque ad recte viuendum nihil ostendat, Et certre en esse place ils you est est es gard, que combien que tes pauere de Monacqu, que l'on appetite ils you est est es gard, que combien que tes pauere de Monacqu, que l'on appetie de la consecuent de la

pelle autrement Capettes, ne foient lies à aucun vœu de Religion particuliere, auere que la commune de tous nons autres Chrestiens, toutesfois, pour autant, que pendant leur premier eftude, ils fe diverfifient d' habillemens d' avec nous il faut qu'ils laifent la cuculle, lors, qu'ils veulent participer au degré de Maiftrife, & facent par ce moyen paroiftre, qu'ils font totalement feculiers; autrement leury feroit la porte clofe : Pasquiet liu. 3. des recberch. de la France ch.33. fol. 176. lir. a. b.c. (Prohibitum est monachis assumere gradum Magistri in artibus liberalibus, quod, sepositisillis, se totos dedere debeant lectioni literarum sacrarum, atque Theologia. Fortaffis maioribus nostris ante oculos fuit S. Hieronymus, qui in somnio sensit se flagellari ab Angelo, quod nimia diligentia legisset scripta Ciceronis. Aut, vr accuratius loquar, quod primi fundatores Vniuersitatis nostræ Lutetianæ, in animo habuerint, omnia reducere ad primas regulas monachorum, de quibus Sozomenus libro 1. bifloria tripartita cap. 11. ita scribit : Præcipue vero &cc. Atque in hoc negotio tanta vsi funt circumspectione, vt, licet pauperes de Montagn, quos alias appellamus Capettes, non alio ligentur voto peculiari, sed communi omnium Christianorum; attamen, quoniam tempore primorum studiorum suorum, dimerlo à nostro vestitu viuntur, obligantur tunc relinquere cucullum, quando volunt suscipere gradum Magistri, vt ostendant, se omnino seculares elles aliter non admittuntur ad dictum gradum.)

44) Le Licencié est celuy, qui ayant acheue fon cours, & faitt tom les alles, C'esprenues requises, est declaré capable d'obsenir le grade du Docteur. C'est pourquoy il a presque les mesmes auantages , que le Docteur : Loyleau des orditis sh.8-11.12.

bb) Doctor dicitur à docendo, non quali femper actu doceat, sed quod ad docendum aprus fit, & docendi licentiam habeat; vt monui lib.g. de iure publ. c.8, n. 44.

cc) Aliter Loy featt, d.clr. 8. n. 13. Le Docleur (ait) eff celuy, qui ayant fedennellement receu les marques, & enseignes de ceste dignité, obtient la puisant d'enseigner publiquement les autres, & leur conferer le mesme degré, laquells Puissance n' a pas le fimple Licencie. (Doctor eft , qui notas & infignia eius dignitatis solemniter consecutus, facultatem habet publice alios docendi, iisque eundem gradum conferendi: qua facultate destitutus est Licentiatus.) At, quantum ad collationem gradus attinet, non video quomodo ab errore exculari possit autor: Nam Doctor, qua Doctor, non habet potestatem conferendi aliis gradum Doctoratus; sed habere potest qua Decanus in Vni-

nersitate, vbi Cancellarii autoritas interuenit. In Gallia Candidati non in scientia, sed in marsupio, quid polfint, examinantur : Damhouder. de patrocin. papill, c. 2. n.17. allegatus Dn.

Walthero, d.tr. de ftatu &c. Doctorum cap. 23. §,170. inf.

et) Quod

ee) Quod satis innuunt prouerbio; Nos accipimus pecuniam, & remi simus asinos in Germaniam.

f) De cæremoniis illis, & solemnitatibus, vide Dn. Waltherum d.tr.

cap.21. per tot. & me d.r. 8.lib.8. de jure publ. n.88. & fegg.

gg) Les ceremonies, qu' on garde à la collation de chaeum degré, sont difference, sichou ed dures facultés, ce encor selon les diverses y nuerfites, esquelles ces degrés se baillent, n' estantes ce cervonnies inuentes, que pour maintenir d' anantage l' bonneur des sciences, par apparences exterieures: Loyseau d. ch. 3, n. 14.

bb) Au fait de la collation du degré de Dolleur aux Vniuer fités, on baille yn foussier, ou busse, à celus, qui y est promeu, comme le dernier coup, que doit receuoir celus, qui entre en vne qualité, qui l'en exempte desormais : Loyseau d.tr-

des ordres, chap. 6.n. 14.

i) Nous vojous, qu'anx Dollorandes Leplus part de nos Maiffres de la Sorbonne, aimenten meux choifir ving folt, qu'n bonnes. En la Ville de Thouloufester nouu: aux Dollours ont accoufinme de faire prefens de boêtres de dragee aux Dollours Regens, par forms de graiffication de leur nouvelle promotion: ce que ie ay veu (ait Pasquiet (iux. de recherch, ch. 4) de Antis f.) de most emps pulgienes.

Regens auoir eschangé en argent.

(k) Á (immo Pontifice conceffum eft Vniserstatibus Gallie printilegium, nominandi graduatos idoneos Episcopis & Archiepiscopis, Abababbus, & aliis collatoribus, vt benesicia primo vacatura post debitam infinuationem literatum, graduum, & temporis studii, & nominationem; illis conceraturu, mensibus definitis, & consistentis in concordatis inter Leonem X. & Franciscum I. Gallarum Regem, & in pragmatica sanctione: Tholosan, a. lib. 18. de Republ. cap. p. n. 1. I somient, y quet esgradues, spent nomée par l'Vniverssité dedant le Caresme, & qu'ilt s'infinuent aux collateurs en temps de Caresme, pour obtenir benefices, lesquels vaquent és mois de lanuier, & de luillet, pour les gradues nommés; & au mois d'auril, & Gibbre pour les simples Ragueau en l'indice des droits Royaux, pag. 366, Adde qux adduxi (upra bes libre cap. 2. Lit., p.

#) Vide omnino ea, quæ exhibui supra, lib. 3. cap. 1. lit. tt.

### CATVT VI.

De Studiosis, & aliis nonnullis, Vniuersitatibus lucerariis suppositis.

DIscentes in Academia nobis dicuntur Studiofi, Italis Scholari, Gallis Escolters. Particularia circa illos ggg 2 notan-

notanda, funt; quod in Gallia depositionis ludiero (4) non exponantur, foluant tamen alicubiifagogicum, la bien-venue (b): quod non incipiant gaudere priuilegiis scholarium, nisi postquam semestri spatio in Vniuersitate literis incubaerunt (c), & tune, aut post, non antea, literas Scholaritatis Rectorillis impertiri debet : quod gaudeant priuilegiis post istos sex menfes (d), fi fludiis incumbant (e), ( licer fimul vt amanuenfes alii inferuiant (f) ) si in Academia remaneant: quod perdant priuilegia fi non fludcant, fi vltra fex menfes ab Academia abfint (g), si pragmatici follicitatores processium in loco Academixfiant (b). Quod non possint vti prinilegiato suo foro, si agantur rei de causa publica, ac quando cum ipsis Procurator fisci, seu Regis, agit (i), nec non, postquam longos perannos in Vniuersitate studuerunt (k). Caterum, an exteri, in Vniuersitatibus Galliæ studiis incumbentes, oneri albinagii (1) subiiciantur, inter Doctores controuerfumest. Ratio pro Studiosis militare videtur (m); sed praxis, & vsus, contra eosdem (n), nis speciali prinilegio Vniuersitati, atque ita ibidem exteris, hacin parte prospectum (a). Suppositi Vniuersitatis, vel qui illi inferuiunt, bedelli, librarii iurati, tabellariique certi (p).

### Testes & Testimonia.

A) Vide me, de iur. publ. lib. 8. cap. 6. n. 19. & fegg.

 h) Hocpeffimo, acin Gallia fæpius damnato exemplo alicubi. (potiffimum Tholofæ, vt ego damno meo expettus) ab exteris, præfetim Germanis, tranfeuntibus, extorquent Scholates, vi atque iniuria vrplunuum interueniente.

e.) Ita quidem genetaliter Tholofanus, in fintagm.iuriv vniuesh.libi-e. n.13, at reclius, meo iudicio, Rebustius, de vniues f.collegior. cr. primity-141. pag. 397. & fen. feribit: Hodie Scholates ante fex mentes, postquam fludere incepetint, non gaudent in Regno Franciæ privilegio convented fitos debitores coram Confervatoribus, vertum alla privilegia, per ordinationes Regias non reflincta, habere posfiunt. Certe conflictuito Ludoiu XII. Regis, quæ hanc ad rem allegari folet, non disponit de omnibus (cholarium privilegias. Eiustenor, qui præcipuam partem huius capitis nostri conflictuit, talis est: Longs par la grace de bieus, pen de France, à tom cans, discontinuites and cans.

presentet lettres verront, Salut. Comme nos tres-nobles progeniteurs, ayent par sy-deuant, donné, & oltroyé, plusieurs beaux & grands privileges, franchises, & libertes, aux Maistres Regens, & Escoliers estudians actuellement es Universités fameufes, eftans ennoftre Royaume, pais, & Seigneuries adiacentes; afin que lesdits Maiftres, & Regens puiffent plus-librement vaquer à entendre, à monftrer, & enfeigner, & les Efcoliers à apprendre, en toutes facultés des fciences morales , & politiques, dont (la grace à Dieu ) la fontaine, qui a effé premierement entre les Grecs, depuis entre les Italiens, est à present en nostre Royaume, à la louance de Dien, noftre Creascur, & de fa tres-glorieufe, & facrée Mere, de toute celeftielle de Paradis, & à l'edification en bonnes œuures, non seulement de nos subiects, mais de toutes autres nations. Toutesfois, fous ombre & couleur d'iceux prinileges , fe font par cy-deuant faits plusieurs grands abus, à la foule, trauail, & molestation de nosdits subiects, tant par aucuns, eux disans Escoliers, qui ne l'estoient pas, que par les Maistres, & Escoliers, esdites Vniversités : mesmement par vertu de leurs mandemens, ou protection de scholarité, citations, ou renuois, qu'ils out faict faire deuant les Conferuateurs desdits prinileges, tant Apostoliques, que Royaux, en mettant bors nosdits subjects de leurs jurudictions ordinaires, & faisans plusieurs autres exploites abufifs, esquels foit befoing, expedient, & necessaire, mettre ordre, pour le foulagement de nosdits subiects, pour se est-il, que nous destrans pouruoir à ce, qu'en entretenant l'exercice esdites Vniuersités, tel qu'il appartient, lesdits abus, vexations, & moleftations indenes, fur nosdits subiects, ceffent. & en ce, & autres chofes les foulager de nostre puissance, par l'aduis, & meure deliberation du Parlement, aues lequel la matiere a effé debatuë, auons voulu, flatué, & ordonné, & par la teneur de ces presentes, de nostre certe science, pleine puissance, & authorité Royale, voulons, flatuons, & ordonnons par edict perpetuel, & irreuocable, les chofes qui s' ensuiuent, Et premierement, qu' aucun, par vertu du mandement de Scholarité, ne puisse estre cité, ny adjourné, sous ombre dudit printege, par deuant lesdits Confernateurs, & tiré hors de metes Giuridictions ordinaires, fi non celuy, qui fe dit Efcolier, foit vray Efcolier, eftudiant en Vniuerfité fameufe, fans fraude;en laquelle il ait reside, defiudie, l'espace de six mon entiers, auant que auoir obtenu la testimoniale du Recteur, Item, & pource, que souventes fou aduient, que quand ils ont obtenu lesdites testimoniales, ils se diuertissent de l'estude, & vont resider hors desdites Vninersités, & neantmoins som couleur dudit priuilege,ils travaillent & molestent nosdits subsects, now ordonnons & statuons, que d'oresenauant, si aucun Escolier, en soy distrayant de l'estude , va resider , & demeurerailleurs qu' esdites Vniuerfités, & foit abfent par l'espace de fix mou,en ce est il ne ionira point dudit prinilege, durant fon abfence. Pource que fouuentes fou, quand aucun procés a esté agité deuant les Iuges ordinaires, ou quelque Escolier est partie, ou adjoint, non obstant qu'ily ait litu contestation en cause, les dits - Escoliers veulent faire le renuoy d'icelle, nous voulons & ordonnons, que lesdits

rennois, que voudront faire faire les dits Efcoliers, au moyen de leur dit privilege, fe facent deuant la litu contestation, & non après. Si aucun Efcolier refide en Vinmerfire & neantmoins il n' infife à l' eftude, comme Regent, ou Efcolier eftudiant tournellement, mais feulement pour demeurer, ou exercer autres actes: en ceculedie Escolier ne iouira point dudit prinileg. Les vrais Escoliers estudians ioniroi da dit prinilege, durant qu'ils vaqueront al'exercice de l'eftude, pour prendre & asquerir le degré, c'est à sçauoir, les Artiens par l'espace de quatre ans, les Decreifits & Legistes par l'espace de seps, les Medecins par l'espace de huilt, & les Theologicus, par l'espace de quatorze; à la fin desquels temps ils peuvent auoir, & obtenirle degré. Et außt jourrent dudit prinilege ceux, qui y residerent pour regenter, durant le temps qu'ils regenterent, sans prefixion de temps : & où ils auront regente l'espace de vingt ans continuellement , ioniront perpetuellement dudit primiege, en refidant, & demeurant en ladite Vniuerfité. A'ce , qu' aucuns n' abufent desdies privileges , eux difans vrau Escoliers, ce qu'ils ne sone pas, nous voulons, statuons, & ordonnons, qu'où aucun soy difent vray Escolier, intentera vne allien, ou fera faire renuoy d' aucune cause, comme vray Escolier, par vertu de sonpriuilege, la parcie concre qui ce fera, pourra alleguer, qu' il n'eft vray Escolier & de la qualité desudite : Et où il sera ainsi trouvé, ledit soy disant Escolier, sera, & demeurera entierement descheu du droitt, & action par luy pretendue, condamné és despens de la partie, & en l'amende enuers nous , à la discretion de inflice. Aueun ne pourra estre cité, ny adiourné par deuant quelque Conservateur desditt privileges, de plus loing de quatre tournées. Si donnons en mandement &c. Donné à Paru, le dernier iour d' Aoust, l'an de grace MCCCCX CVIII, & de nostre Right le premier.

d) Vetitum est Academíarum Rectoribus, ante sex menses impensos, Scholasticis dare diplomata attestationis scholaritatis: Tholosan in sim

tagmiur. d.l.

Hoc patete ex modo adduda conditutione Ludouici XII. & refet Rebutt. 6.1. r. 6. printeg. printeg. 31. m.; pag. 12. r. flatuto facultati Decetorum Parifien is decetni, neminem de extero centendum effe Scholarem facultati ti Decretorum, ve printeglis vinteen efitatis & immunitatibus fungatur, infi ter, aut bis ad minus, per fingulas hebdomadas feholas frequentateit. &

more scholarium lectiones audierit.

fum, adftuere voluit Tholofanus de Repub. d. lib. 18. c.7. n. 15. quand fripfit: Si in Academia ftuders ferais procuratori programatico Cuize Palimenti, tunc amittir priunlegium, quia ab officio transit in artificium, esi quibusdam horis lectioni interfit Scholarium. Et ita pronunciaum 38natu Parifiensi refere Papus lib.5. rbapsaldearress, tit. 14. arr. 3. Verba Papnii sunt; Amanuensis allegabat, se, antequam ad ades Charonda (sett Porce Procurator in Caftelleto) accederet, Rudiofium fuilfe, & affidue flutia fua continualfe: & quamibles amanuenfis eller, mhilo minus fe quotidie qurbusdam lectionibus interelle, permittente domino fino, acque ideo prinifegium flutioforum amittere non oportee. E contratano, pars eius aduerfa repræfinataba, postquam amanuenis factus eller, cum prinulgium flutioforum amittere debere, eo quod ab officio transferat ad artificium: arg.llegatus fue fue in. 51, 16 de legat. Con fecuntor mhilo minus decernite, cum procedere oportere. A quo appellat treus connennus: Currea autem artefto, appellatione, & eo, à quo appellatum fuerat, in irritum deductis, appellanis remusfus fuit, & appellatus mhilo minus in expensa causia appellationis condemnatus; 111, lulis, M o xxxx. Hace Paponius: cui Additionator, qui autorem latinitate domauit, situabrelle, pag. m. 191, pro amanuenis Consiliarii ciuisdam flutdis operam dante, siticum fuitle, eum fruiturum priuilegio Scholaritatis: mensile Maio M o xxxxIII.

g) Vide supra lit. c. adductam constitutionem Ludonici XII. Regis.

 Privatur privilegiis Vniversitatis, qui pragmatici sollicitatores ptocelluum efficiuntur, siue in Curia Parlamenti, vel in alia, ex constitutione Henrici III. super comitiis habitis apud Blocsenses, artic. 33. Tholosan d. lib. 18.

6.7. n.15.

i) Si Scholaris agatur reus de causa politica, & publica, quia fauor publicus prafertur singulari, id ipsima: si cum Scholastico Procurator sisti den Principis agat, declaratum est, per SCas Parisiensis Parlamenti, non pertinere ad forum, prius legiarum (scholasticum), neque (scholasticum) propole in his remitti de ad luum indicem prius liegiarum: Tholos despirator.

§) Rebuffus 4rr. printleg. 149. p. 4a15. hoc reftringit ad figure annos inclinie, quitus sit Scholares Gallos gaudere polie prunliegiis, what vero nort: idque haberi in ordinatione Regis Ludouici, concernente reformationem priuilegiorum Vniuerfuscum. Addit porro, se audiville, in vultizatem Scholarium multa arteffa data, per Dominos Generales Parifienses, & Montis Pellulani, super hoc. Post fillud tempus scholares communiter se date practice, maxime in Regno Francia; & cunnon no pole gaudere priuilegiis scholarium. Sed. vbi Ludouici constitutio, quam sub inc. exhibutimus, nobis pro norma est, variant anni, prout variarum facultatum studiosi in Vniuerstratibus degunt.

I) De inte albinagii dictum supra lib.2, c.7, lit.xx.

m). Putatem, ait Rebuffus d.sr. priudeg. 129. pag. 377. quod licet pergini bona, id ele, exteri, motientis in Regno, Rex Francia capiar, iure, quod practici dicum, albinagii, tamen non capiet bona Scholaris. Nam ratio, quate Rex illa capit, ele, quia exterus illa acquifiuit bona in fuo Regno; fed ille Scholafticus nihil acquifiuit, imo fere omnia, quæ habebat, in ludo ludo ludo.

ludo literario consumpsit. Igitur dicerem, non habere locum in eisius albinagii, licet non reperiam scriptum : cogitet doctus, Hactenus Rebuffus,

n) Bien que les Escoliers, & Vniuerficés, jouissent de grands prinileges, tonzesfou tous Escoliers, & Regens de Colleges, sont subiects au droit d' Aubaine, comme il a efté jugé par divers arrefts du Parlement de Paris : Bacquet, en la 1. parsie du droict d' aubaine, chap. 12. n.1.2. & 2. contre l' aduis de Rebuff, in trad. de literu naturalitatu, gloff.1, n. g. & 9. & de Bugnyon au 1, liu des loix abrogit, chap. S. vide le traité des successions testamentaires, & à intestat de Chatlesde Bonques, & Antoine Despeilles, part. 2. n.84 pag. 580.

o) Scholares, in Vniuersitate Lutetiana literis incumbentes, iuri albinagii non subiiciuntur, vi edicti Regii : Bret de la souncrain. du Roy, lin. 2. ch. 8. p.ag. 228. & Pontificis Gregorii IX. vt annotauit Rebuffus, d. p.ag. 377. Eodem privilegio fruuntur Germani, qui literis navant operam in Vniverti-

tate Aurelianenfi, vt dixi fupra d. lib. 2. 6.7. lit.xx.

p) Les supposts sont certains artisans, ou autres gens , qui sont soumin. O tenus obeir aux principaux officiers de l'Vniuerfité; & außi iouissent des priniteges d'icelle ; comme les Imprimeurs, Libraires, Messagers iurés de l'Vniuerfité, O aueres tels artisans, qui seruent à icelle : Loyseau des offices, liu. 5. ch. 7. n. 75. Inter suppositos Vniuersitatum comprehenduntur, papyri confectores, libratii iurati, & alii similes, veluti tabellati, bedelli, qui foti præscriptionem habent, & immunes sunt, & liberi, vigore testimonialium; Additionator ad arresta Papon.lib.s.tit.14.arrest.9.

# CAPUT VII.

## De numero Vniuersitatum Francia,& in specie, de Lutetiana Vniuersitate.

N recensendis Vniuersitatibus Regni Franciz non vna est scriptorum diuersitas. Nonnemo suo tempore numerauit fex (a), alius duodecim (b), alius septendecim (c); Ego habeo quod in fingulis horum defiderem (d). Caterum, dum in specie de vnaquaque agere constitui, primo loco de Lutetiana, tanquam principaliori, dicere aggredior, de reliquis fecundum ordinem alphabeticum postea. Quando, & à quo Rege, Vniuersitas literaria Lutetia instituta fuerit, adhuc sub iudice lis est. Sunt qui Carolo Magno attribuant (e); funt qui negent

negent (f), & cius principia referant ad Ludouicum VII. Incrementum autem ad tempora & regnum Philippi Augusti(g). Non minor quoque diffensus opinionum est inter cos, qui hanc Vniuersitatem corpus ecclesiasticum (h) dicunt, & illos, qui feculare (i); atque hi, præter rationes, quibus vtuntur, habent etiam affenfum Parlamenti (k), atque ipfius Vniuerfitatis confessionem(1). Vr vero industria sua maxime inclaruit, ita. autoritate (m), ac encomiis (n) quoque egregie mactata dignoscitur: prodieruntque ex eadem, ceu ex equo quodam Troiano, viri variis in disciplinis perquam eruditi (0). Regibus ram chara fuit, yt cam titulo filiæ primogenitæ affecerint; fic dignitatem, locumque Principis nacta perhibetur (p). Est porro inter cateras Vniuersitates eminentissima : vnde graduatus incadem, graduato in alia Vniuerlitate, etiam prius ad beneficia nominato, præferri in beneficiorum acquisitione consucuit (a). Habet ius patronatus in certas Ecclesias (r), aliaque non exigua iura. Prætendit quoque, fibi votum locumque in comitiis Regni,inter Ecclesiasticos competere (s). Quatuor nititur columnis firmissimis, facultatibus puta Theologia, Iuris Canonici, Medicinæ, Artium. Tres ex his priores, singulæ suos habent Decanos, duosque curfores, quos bedellos (bedeaux) vulgo dicimus(t). Illud notabile eft, quod Honorius III P.M. hic iura ciuilia Romana publice legi prohibuerit (u); cuius constitutioni, qua falcem in alienam messem immissise Pontificem nonnemo(x)monuit, alium fenfum, quam communiter fieri solet, attribuere voluit Rebuffus (y). Ratio prohibitionis duplex effe ferrur, cuius partem vnam quoque affignat Charondas constitutioni Regix, qua eadem prohibitio continetur(7). Habet hæc Vniuersitas Cancellarios quatuor. Principalem quod artinet, dependisse eum aliquando à Pontifice Romano fama est, postca ex Canonicis Ecclesia Cathedralis affumi cœpit (aa); munus administrat quousque inter viuos est (bb). Alii huius solum mentionem faciunt ; sed nonnulli præterea trium aliorum meminerunt; nempe duorum Cancellahhh

cellariorum Baccalaureorum, & vnius S. Genouefæ (ec). Conferuatorum prinilegiorum vnus est Apostolicus (dd), alter Regius, qui eft Præfectus vrbis Lntetiæ (ee); cui à Philippo Valefio R. A. Mccext. protectio Profesforum, & Scholarium expresse commissa, cum potestate coërcendi cos, qui vim, vel mole ftiam iniuriarum illis inferunt, fiue id fiat intra prapoliture Lutetiane fines, siucalibi: quod & ab codem Rege an. MCCCXLV. noua declaratione confirmatum (ff), ac à Carolo V. anno M CCC LXVI. ad alix extensum (28). Coram hoc Conscruatore, Professores & Scholares Vniversitatis Luterianæ conveniti, nec extra muros ciuitatis in caufa personali citari, vel trahi debent; iidemque, tanquam actores, alios, sub quocunque Parlamento degentes, coram Conferuatore suorum prinilegiorum conucnire, atque eo trahere possunt inuitos (hh): quod Henricus II. confirmauit; ac in specie quidem, vr Vniuersiratismembra debitores fuos, qui fibi pro Scholarium victu, habitatione aliisque necessariis obligati, ibi conuenire queant (ii). Rector, qui totius Vniuerlitatis caput est, ab arrium facultate (kk) (vel à quatuor nationum procuratoribus (ll), vt alii affirmant, fingulis trimestribus, (co enim vsque, non vlera (mm), officiant fuum continuat) nouus eligitur; nempe festis solemnibus, I. mense Decembri, Natiuitatis Christi; II. mense Martio, Diuæ Virginis; III. Iunio, S. Johannis Baptiffa, IV. Octobri, Dini Dionysii (nn). Electionis notabilia apud Belleforcstum annotata leguntur (00). Electus iurat varia in capita (pp), & nanciicitur iurisdictionem in membra Vniuersitatis. Tribus in septimana diebus, scilicet, Lunæ, Mercurii & Veneris, horasecunda post meridiem, cum Procuratoribus, ordinarie, conuenire solet, vt negoria expediat (qq). Muneris, quod gerit, emolumenta funt, honor (rr), autoritas, vel potestas, & varia commoda pecuniaria (ss). Sunt etiam Vniuersitati sex Aduocati quatuor quidem, cum duobus Procuratoribus, in Parlamento; duo vero, cum vno Procuratore, in Castelleto (11). Car sa, quæ notatu digna, vel infignia (un), & res, spectant, vel perfonas. Ad illas referri debent ades & coflegia (xx), que olim, & hodicque fatis multa (yy); inter quæ Sorbonicum (zz), & Nauarenum (ana), præ cæteris primas obtinent. Huc etiam pertinent bibliotheca, & figuid aliud reale eft. Persona, aut funt Professores, vel Magistri, aut discentes velscholares, aut vtrisque inseruientes, & illi, qui vocantur suppost s, suppositi; quorum omnium immensus quandoque dicitur fuiffenumerus (bbb). Professores, & Magistri, sunt quatuor istarum facultatum, de quibus supra mentionem secimus. Perueniunt autem ad docendi munus, præuio examine, secundum constitutiones Regias, flaturave (ccc); & quod Professorem Mathematices attinet, secundum Petri Rami dispositionem (ddd). Salaria qua olim constituta, tempore nostro, quo rerum pretia nimium excreuerunt (eee), dicuntur esse non admodum pinguia (fff). Priuilegia habent egregia, & in plerisque cum scholaribus communia. Studiosi comprehenduntur sub quatuor Nationibus (egg), quarum prima dicitur Francica, vel Parifienfis, altera Picardica, tertia Normannica, quarta Alemannica, seu Germanica. Harum membra, & que pronincia, atque ex iisdem oriundischolares, adsingulas pertineant, inspecie determinatum (hbh). Vnaquæque fibi eligit peculiarem Procuratorem, vt capitis loco fit, habetque idem bedellos, & tabellarios (iii). Sunt autem scholares omnes sub speciali Regis protectione vel falua guardia (kkk), sicque non modo libere ad Vniuerfitatem venire, fedetiam ibi commorari, & ab cadem in patriam redire, debent ( Ul). Olim, quando Vniuerlitas magno erat in pretio, seucre in illos animaduersum legimus, qui scholaribus vim intulerunt. Et superest eins adhuc publicum, dirutæ olim Sauoisii domus (mm), ac postea non nisi Vniuersitatis gratiofa permissione readificata, testimonium (nnn). Conflat præterea, quid agere & pati debucrit Tignouille, Præfectus ille Lutetianus, pollquam scholares, qui homicidium commiferant, prouocantes ad fuum iudicem, de patibulo festinanter suspendi secisset (000). Quantum autem Philippus Rex, qui hhh 2 Pulchri

428

Pulchri cognomen tulit, de secura mansione scholarium sollcitus fuerit, patet ex iuramento, quod voluit Vniuersitati prastari à Præsecto vigilum (pp). Interdictum tamen scholaribus, nearmati vagentur perciuitatem (qq). Priuilegia, quibus Vniuersitatis Lutetianæ scholares gaudere debent, sunt restricta ad certum tempus (rrr); data vero, velà Pontifice (sss), velà Rege. Innocentius statuit, venulius in Vniuersitatem Magistrorum, & Scholarium, aut Rectorem, vel Procuratores, cuiuscunque, aut quarumeung: facultatum, seu quemquamalium, pro facto, vel occasione iphus Vniuerlitatis, excommunicationis, suspensionis, vel interdicti sententiam audeat promulgare, absque sedis Apostolica licentia speciali, & si fuerit promulgata, iplo iure sit irrita, & inanis. Gregorius IX. prohibuit, ne vllus Magister, vel Scholaris, Vniuersitatis Parisiensis, capiatur pro debito contracto, nec pro delictis, quamquam probabilis fuspicio fuerit contra prædictos orta, sed idonea cautione præffita, ceffantibus carcerationum exactionibus, dimitrantur; ff forte tale crimen commiserint, quod in carceratione sit opus, Episcopus culpabilem detineat (ter). Alia ab aliis quoque Pontificibus promanarunt, quorum nonnulli, vr Alexander Ill. & Innocentius III. exempli foco esse possunt, consque potesta tem suam extenderunt, vt leges in Vniuersitate prascribere non erubuerint (uuu). Regio priudegio, nempe PhilippilV. declaratur, Magistros, Doctores, vel Scholares, studii Vniuersiratis Parifienfis, non teneriad muruum pro bellis Regi fubministrandum, velad subsidia pro bello imposira, vel imponenda (xxx). Idem, & fimile, ab aliis Regibus, vel literis, veliplo effectu, confirmarum (yyy ). Ab codem Rege Philippo interdictum, ne ob debitum reale bona mobilia scholarium pignorentur (222). Philippus VI. prohibuit, bona Magistrorum & Scholarium Parisiensis Vniuersitatis, de quibus in studiisaluntur, capi, vel arrestari, aliqua ex causa, (verba sunt prinilegal confiderata occasione guerrarum, nec per quoscunque, cuius sunque conditionis, status, vel eminentia existant, ne Magusti,

& Scholares Vniuerlitatis illius, vagandi à studio assumant materiam (aaaa). Idem postea alio privilegio, plenius confirmauit. Carolus VI. eos voluit immunes effe, ab omnibus impofitionibus & subsidiis, concernentibus vinum, atque frumentum, aliosque fructus, quos ex hereditariis fundis, vel beneficiis, percipiunt, fiue illos vendant minutatim, vel alio modo; quosvepro sustentatione sua sibi comparant (bbbb). Ludouieus XI. noluit Vniuersitati onus imponi literis, quantumcunque generalibus, sed eam in odiosis semper pro excepta haberi debere (esce). Franciscus I, ab antecessoribus suis data confirmans, disposuit, vt non solum Professores, & Studios, verum etiam officiarii, & suppositi Vniuersitaris, à subsidiis, nec non ab excubiis, & custodia portarum, aliisque confimilibus oneribus, immunes fint (dddd). Exteri, qui tanquam scholares hic degunt, iuri albinagii non subiiciuntur (eeee). Competit porto Vniuersitati, pretium constituere pergameno, quod Lutetiam importatur; idque ab Henrico II. confirmatum noscitur (fff). Ab huius Vniuerlitatis sententia non licere ad Parlamentum appellare, Rebuffus tradidit ( 9999), sed vsus reclamat (hhhh). Edicto quoque Caroli VII. docemur, causas nonnullas Vniuersitatis in hoc Parlamento ventilari, & decidi posfe. Denique, vt finem huic capiti imponamus, de officiariis, & aliis suppositis Vniuersitatis, sciendum est, cos Scholarium printlegiis vti (iiii): effe autem in horum classe (kkkk), Bedellos, Bibliopolas juratos ( Ull), aliquot Pergamenarios, librorum Ilfustratores, (Enlumineurs) librorum Compactores, Scribas, papyri Confectores, arque Nationum, vel Vniuerfitatis, Tabel-Parios.

#### Testes & Testimonia.

a) Li fludii primi sono quatro, Parigi, Orliens, Borges, & Pottiers, & dipoi Torsi, & Anghieri, mà vagliono poco: Machiauelli part. 2. oper. nelli vitratti di Francia, pag. 128.

b) Fauyn au theatre d'honneur, liu. 2. chap. 13. pag. 412.

6) Merula, part. 2. Cosmograph, lib. 2. cap. 18. circa finem, has enuhhh 3: merat: merat : Andegauensem , Auenionensem , Aurelianensem , Bituricensem , Burdigalensem, Cadomensem, Cadurcensem, Dolanam, Lugdunensem, Massiliensem, Montispessulanam, Nannetensem, Nemausensem, Partien-

fem, Pictaujensem, Rhemensem, & Tholosanam.

d) Machiauelli catalogus non imperfectus modo, sed & in eo vino. sus, quod Turonensem nominat, que nunquam extitit. Fauyn omid Aquensem, quæ sententia Regia, apud le Mercure François tom. 10. p. 417. inter Vniuersitates refertur. Merula, proposito suo insistens, in catalogum refert, non modo illas, quæ fub ditione Regis Franciæ funt, led ettam Auenionensem, quæ Pontificis est; Dolanam, quæ Ducatus Burgundiæ, Massi liensem, & Lugdunensem, quæ olim fyerunt, sed iam divelle desierunt; & omittit Valentianam.

e) Belleforest, en l'histoire du Monde, tiu. 3. ch. 44. p. 233. Zabarella & Petr. Anchoran. in clem. I, de Magift. Posseuin. lib. 3. felet. biblioth. c. g. Mid. dendorp. de Academ. lib. 6. p.358. Giuseppe Mattheacci, ragion. polit. fol. 18. b. Chenu quest. not ab.7, pag.55. Bret de la souuerain, du Roy, liu.4. chap.12 p.600 Gilles Corrozet, des antiquités de Paris, ch. 7. fol. 42. Charron, en l'hift. vol. uers. chap. 113. pag. 776. Carolus Magnus, circa annum DCC ExxI. ex Alcuini, præceptoris sui, Venerabilisque Bedæ discipuli, consilio, Academiam Parisiis erexisse fertur, ad eius, quæ Romæ iam erat, archetypum : Merula d.l. & d. pare. 2. lib 3. c. 21. vbi fcribit, hanc Vniuersitatem inftitutam fulled Carolo Magno, Romanorum Imperatore, incitantibus eo magnanimim Principem quatuor Venerabilis Bedæ discipulis, Alcumo, Rabano, Claudo,

Iohanne Scoto.

f) Loylel apud Chenu, d. queft. 7. pag. 86. & fegg. Eftienne Pasquier liu.3. des recherch. de la France ch.21. fol. 149. Cuius verba, & mentem, praftat hic adiicere. Ceux, qui en ont parlé deuant moy, difent, que l'Empereur Charlemaigne en ietsa les premieres traces, & qu'estans arriués quatre anglou, au Escossois, disciples du Venerable Bede, en France, Alcuin, Raban, Iean, & Claude, furnommé Clement, qui crivient, qu'ils auvient de la science à vendre, cest Empercur les ayant ouis, à leur infligation, & semonce, establit dans Paruvne Valuerfite, ou ces quaire grands Dolteurs donnerent les premiers auancemens, & progres aux bonnes lettres. C'est l'opinion de Robert Gaguin, puis de Nicola Gilles, & de Boece, historiographe Escossou, lequel, pour illustrer sa patrie, dit, que l'inniuerfite de Paris doit a l'Escoffe son commencement, & que Clement fut Escoffu. Certes, le veux croire, qu' Alcuin, bomme doste, selon la portée de sontemps, ach à la suitte de Charlemaigne, mais que coste Vniuersité ait iamais este sond e par cest Empereur, ie ne me le suis iamais peu persuader, encor que pour ne mi demouuoir de ceste commune opinion, i'age voulu rechercher pour elle som lei 4 uantages, que l'on luy seauroit donner. Car se neseroit pas petits rencontis

pour l'exaltation de nostre ville, que l'Université cust vn tel parrain , comme ce grand Prince. Tousesfow, ie ne voy, ny qu' Equinars, ny Aimon, ny Rheginon, ny Adon, ny Sigubert , en facent aucune mention. Car quant à l' biftoire , qui court fous le nom de Turpin, indubit ablement elle est supposée , par quelque Religieux de Sainct Denys: & neant moins encores n'en parte elle point. Chofe, qu'à mon jugement , ils n'euffent efcoule fous filence , s'il en euft efte quelque cas ; eftant certe fondation non moins digne de commemoration, voire plus, que plusieurs autres Particularités, qu'ils ont soigneusement deduictes, en recitant ses faicts & gestes. Mefmes, qu' Eguinart, que a faict fa vie , semble avoir laissé aux aucres historiographes la deduction des exploies militaires de ceff Empereur, & pru pour fon partage feulement ce, qui regardoir le fcanoir , & bonnes lettres , qui eftoient en cet Empereur, nous difcourant, qu'il anoit efté nourri non feulement en falanque naeurelle, man en plusieurs estrangeres, & specialement, que la Latine luy estoit ausse familiere comme fa langue maternelle. Et quant à la Grecque, qu'il l'entendoit, ores qu'il ne la fcent prononcer. Comme pareillement it avoit efté inftruit aux arts liberaux, en la Grammaire par Pierre Pifan, & aux autres disciplines par Albin Surnomme Alcum : voire auoit l'incelligence de l'Aftronomie. Qu' it fir la vie des Rojs de France en vers; donna, à son vulgaire, les noms des mois, & des vents. Que à ses repas, pour ne perdre temps, it se faifoit lire, ou reciter quelque belle histoire. Brief, eftaut la plus belle remarque, dont Eguinart embelliffe la vie de Charlemagne, que le foin qu'il auoit eu aux bonnes lettres, ie ne me pun persuader, qu'il ne eust à la quene de cecy parlé de ceste Vniuerfité, s'il en eust este fondateur, tant pour la dignité du lien, où elle est establie , (ancien seionr des Roys de France , des l'aduenement de Clouës) que pour l'excellence mefme d'vn tel œuure, effant la plusbelle clofture, que ceft historien cust peu adiouster à la suitte d' vne telle narration. loint, que combien que par les loix, & ordonnances du Debonnaire, il foit eniointe aux Euesques, d' auoir Escoles en leurs Eglises, suinant ce, qu'ils luy auoient promu de faire, au Parlement, par luy tenu à Latigny, & que mesmes an Concil celebré fous Lothaire Empereur , fon fils , dedans la ville de Para , foit failt pareit commandement : toutes fou ic ne trouve point , que l'on fe foit onques founenu de cefte Vniuerfité, ny mesmement, qu'elle ait taman produit vn seul bomme de marque, ou vn feul fruitt fous toute la lignée de Charlemaigne, ny bien auant fous celle de Hugnes Capet. Et mesmes en la seconde partie de ce Concil tenu à Paris, artiele douziesme, les Euesques le prient, qu' ensuiuant les traces de son pere, & à fin', qu' vne intention si louable du defunct, ne deuine en friche, it vouluft ordonner, que sous son authorité on establist des Escoles, en trois villes, les pluscommodes du Royaume ; quoy faifant , il procureroit vn grand bien , & houneur à l'Eglise ; & quant à luy , qu'il se rendroit à tout iamais recommandable à la poflerité. Ce Concil estant tenu dedans la ville de Paris, l'on parloit de l'inflitution des Efcoles publiques . fom l'authorité du Roy. So Parn eust la recen ceft honneur, d'auoiv

d' auoir yne Pninersité de la main de Charlemaigne , il ne me peut entrer en te, que l'on n' en euft faift expresse mention , pour exciter Lothaire Empereur, a fure le semblable. Adioustes, que descendant beaucoup plus bas, on n'en trouvers feul mot dedans Sainct Bernard , homme fludieux le possible, dans les œuures duquel on recueille plusieurs choses, qui apparticuneut à l'ancienneté, Bienes niil à Hugues de Saind Victor , qui lors effort en estime dedans Paris, (car vers te temps commençoienit les lettres de poindre dans cefte ville ) & encores à attacha il a Pierre Abelard, grand perfonnage, fors qu'il ienois quelques propoficions !ronées: Mau qu'il nom ait iaman baille le moindre esclair, dont nom purfionertencillirgie ne fear quoy de cefte Vniuerfité, il n'y en a rien, Toutes lesquelles raifent me font non feulement penfer, ains croire, qu'en nos historiographes il que upt reil erreur, au discours de l' Vniuersité, comme des Parlemeus, & Pairs de Franc, & neantmoins erreur grandement louable, d' auoir rapporté l'origine de cestre grands ordres, avn fi grand patron, que l' Empereur Charlemaigne. (Qui de hac re ante me scripferunt, Carolum Magnum fuisse aiunt buius Vnuette tatis primum fundatotem; ac, poltquam quatuor Angli, vel Scott, Alcunus, Rabanus, Iohannes & Claudius, cognominatus Clemens, discipuli Venerabilis Bedæ, venissent in Franciam, atque se scientiam vendere palam profiterentur, eos audiuisse, eorumque monitu Lutetiæ instituisse Vniuerlitatem, in qua quatuor isti magni doctores rem literariam postea promouerint. Ita tradunt Robertus Gaguinus, Nicolaus Gillius, ac Bocous, historicus Scotus; qui in laudem patriz fuz affirmat, Vniuerstatem Lutetianam initium fuum debere Scotiæ: Clementera enim fuiffe Scotum. Credam quidem, Alcuinum, virum doctum, vt illo tempore, Carolo M. familiarem; at Vniuersitatem Lutetianam ab eodem Imperatore fundatam fu fse, nunquam mihi persuadere potui, licet, vt possem adhærere communi opinioni, omnia, que pro illa faciunt, diligenter conquifiuerim: augerete nim haud leuiter excellentiam ciuitatis nostræ, si Vniuersitas illa tantum Imperatorem pro fundatore habuisset. Verum, nec Eginhardus, nec Atmonius, nec Rhegino, nec Adon, nec Sigisbertus, yllam huius fundationis faciunt mentionem. Quodautem attinet historiam, que Turpino adictbitur, supposititia eft, & opus cuiusdam monachi S. Dionysii, nec tamen & ipfa vllam huius rei ingerit mentionem. Que fi facta, à tot scriptoribus filentio prætermilla non fuillet; cum hæc fundatio non minus, imo magi digna sit commemoratione, quam particularia alia, ab ipso Carolo conte-Ra, quæ diligenter annotarunt. Certe Eginhardus, qui vitam ipfius delaplit, videtur cæteris historicis annotanda seliquisle facta militaria eutrem Imperatoris, & sibidescribenda accepisse tantumilla, que concernun editionem, & literarum cognitionem, qua ille præditus. Sic refert, quod folum linguæ vernaculæ, fed etiam multarum aliarum gnarus fuent; que

que linguam latinam eadem facilitate effuderit, qua maternam; Græcam autem intellexerit, sed loqui haud potuerit. In artibus liberalibus fuisse eruditum, in Grammatica præceptorem habuisse Petrum Pisanum, in aliis disciplinis Albinum, cognominatum Alcuinum; didicisse etiam Astronomiam. Vitas Regum Franciæ verlibus descripsisse, nomina mensium & ventorum vernacula expressille; quo tempore cibo se reficeret, curatle sibi prælegi, aut recitari elegantes historias, ne scilicet tempus sine fructu elaberetur. Itaque, cum pracipue in eo occupatus fuerit Eginhardus, vt, vitam Caroli Magni describens, potissimum annotaret studium, atque curam, quam impendit bonis literis, non video, cur tandem fundationis Vniuerlitatis Lutetianæ, si à Carolo facta, nullam fecerit mentionem, vt facere debuillet, non folum permotus dignitate loci, vbi fundata, qui est antiquum domicilium Regum Franciz, à tempore Clodouei: verum propter excellentiam operis iplius, cuius descriptio coronasset historiam. Porro, quamquam legibus & constitutionibus Ludouici Pii iniunctum fuit Episcopis, vt in Ecclesiis suis haberent scholas, vti promiserant in conuentu Latignanensi, atque in celebri Concilio, habito tempore Lotharii Imperatoris, Ludouici iftins Pii F.in ipfa Lutetia idem mandatum reiteratum legitur;attamen,nullibrreperio, vilam tunchuius Vniuerfitatis factam fuisse mentionem, nec observani, quod vlium produxerit hominem eruditione clarum, aut quicquam præclari egerit, vnde famam confecuta, toto illo tempore, quo Carolip ogenies Regno præfuit, ac fatis longo etiam postquam Hugonis Capeti familia Regnum tenuit. In fecunda huius Concilu Luteriani parte, articulo duodecimo, Episcopi rogant Regem , vt insistens vestigiis parentis, que tam egregia defuncti voluntas obleruetur, mandet sua sub autoritate, instituischolas in tribus cinitatibus Regni maxime commodis; id Ecclesiæ commodo, atque honori futurum, Regi vero æternam pariturum landem. Hoc in Concilio, quod Lutetia habitum, actum fuit de erigendis icholis publicis, interneniente autoritate Regis; quod fi Lutetia Vinnersitas iamdudum à Carolo Magno instituta fuisset, non video, cur non expresse illius debuisset fieri mentio, vt Imp. Lothario exemplum esset, quod initaretur. Sanctus Bernhardus, qui diu post hæc tempora vixit, vir exacte diligens, & qui multa ad antiquitatis notitiam facientia annotauit, ne verbo quidem huius fundationis meminit. Scripfit quidem ad Hugonem Sancti Victoris, qui tunc Lutetiæ magnæ erat existimationis, (illo enim tempore literæ ibi incipiebant resplendere) ac contradixit Pet: i Abelardi, viri al'oquin egregii, propolitionibus erroneis; sed ne minimum quidem indiaum nobis suppeditat, hanc Vniuersitatem tunc fuille constitutam. Hac omnia me mouent, vt credam, nottros historicos hac in re non minus erralle, quam in origine Patlamentorum, & Parium Francia, laudabili tamen intentione,

CHA

qua trium harum rerum initia tam magno Imperatori (Carolo Magno id

g) Mon opinion eft, (pergit loqui Pasquier d. l. lit, h.) que ceste Vniusfité commença de ierter ses premieres racines sous Louys VII. & de les espa ... grandement fotu le regne de Philippes Auguste, que l'on scait entre nos Ross une grandement adoune a l'embellissement , & illustration de nostre ville, & tout, qu'elle en doit les premieres promotions à Pierre Lombard, Euesque de Psru, & a fon Eglife; Euesque, puu-ie dire, qui fut l' vn des plus grands perfonnage de son ordre. Opinion, que ie mis en auant des l'an MDLXIV. plaidant la carle de l'Uniuerfité encontre les lesuites ( quam exhibet d. lin. 3, chap. 33.) Non toutesfon, que cofte Vniuerfité ait efté fondée tout d' vn coup, non plus que le Parlement, ny les douze Pairs ; mais, comme Dieu refueille les effrits fur on fubielt m. un temps plus qu' en un autre, il semble, que les lettres vers ceste saison commençaffent à fe desgourdir. D'autant, que fous Louys VII. vous euftes ce grand Sai 3 Bernard, Pierre Abelard , Hugues & Richard de Saint Victor , Hugue le Chartreux, G vn peu deuant Lues, Euesque de Chartres ; G en l'Espaigne, Aucenni, C Auerrois. Et tout ainfi, que ce fiecle produifit des gens doctes; aufi fe resuellels denotion des superieurs, de mieux vouloir aux bonnes lettres, que par le pase. Car lors, sous Eugene le tiers, au Concil, qui fut tenu en la ville de Rheims, sut concla, & arrefté, touchant les erections des Efcoles , & effudes publiques aux villes, & nulle mention particuliere de celles de Paris. Et depuis, ce mefine confeil francment suiui par Alexandre, & Innocent III. és deux Concils de Latran, qui furent faccefinement fous eux tensuresquels furent ordonnés prebendes, & pitante publique pour les maistres & precepteurs, qui enseigneroient cant la Theologis, que lettres bumaines, és Eglifes Cathedrales. Le tout presques de mesme sacon, que Saint Mare en anoit vfe en son Eglise d' Alexandrie, des l'aduenement de nostre Christianisme, & long temps depuis continué en la mesme Eglise. Ces commandemens fi founent reiteres, & par tant de Concils, il ne faut faire nulle doubte que la plus-pars des Eglifes fe voulurenren cecy acquiter de leur deuoir: mau fur tontes, celle de Paris, comme estano exposeen ce grand, & premier theatre dela France: & qui fauorifa encores d' auantage cefte devotion en ce lieu, fut ce mifit grand perfonnage, & Euesque de Paris, Pierre Lombard, autheur du liure dis Sentences, lequel, plein de fcauoir, & de bon vouloir, meit le premier la mana cest œuure. Quoy que foit, des & depuis ce temps-là, vous voyés fort frequente mintion de l' Vniuerfite de Paris, dont auparauant l'on n' auoit parlé. (Arbittorautem ego hanc Vniuerstratem copille primum sub Ludouico VII. deinde creuisse sub Philippo Augusto, qui maxime, vt notum est, Lutetiam exornarestuduit; multum autem debere Petro Lombardo, Episcopo Lutenano, (qui fuit maximus sui ordinis) atque eiusdem Ecclesia. Quam opin onem iam anno MDLXIV. publice proposui, quando pro Vniuersitate contra les u-

gas peroraui. Nolo tamen affirmare, hanc Vniuerlitatem vno tempore omnino constitutam, non minus quam Parlamentum, ac duodecim Pares, fed vt cœlum vno tempore hominum ingenia magis ad hoc, vel illud, excitare solet, quam alio, milii videtur literas tunc torporem excussisse. Etenim, fub Ludouico VII. fuit magnus ille Sanctus Bernhardus, Petrus Abelardus, Hugo, & Richardus de Sancto Victore, Hugo Ciftercienfis, & paulo anteluo, Episcopus Carnutenfis, ac in Hispania, Auicenna & Auerroes. Quemadmodum vero hoc seculum produxit viros doctos, ita & superiores maiori beneuolenția literas prosecuti fuerunt, quam antea. Tunc enim sub Eugenio III. in Concilio Rhemis celebrato, actum fuit de erectione scholarum, atque studiorum publicorum, in ciuitatibus; nulla tamen speciatim mentio facta Vniuersitatis Lutetianæ. Idem consilium postea studiose secutifunt Alexander, & Innocentius III. in duobus Conciliis Lateranensisbus, quæ successiue ibidem sub iisdem celebrata. Hic assignatæ fuerunt præbendæ, ac alimenta publica, Magistris ac Præceptoribus, qui in Ecclesiis Cathedralibus docerent Theologiam, atque arres humaniores. Quod fere factum ad exemplum, quo D. Marcus in Ecclesia sua Alexandria, tempore initii Christianismi, vsus, quodque postea longum per tempus ibidem obserwatum. Necdubitandum, poliquam hæc flatuta fæpius, ac tot in Conciliis. fuillent reiterata, maximam Ecclesiarum partem voluisse officio suo satisfacere, inter omnes autem potissimum Lutetianam, tanquam in magno, ac primario theatro Franciæ sitam. Auxit, & promouit hanc deuotionem, magnus ille Epilcopus, Petrus Lombardus, Magister sententiarum, qui plenus scientia, & bonæ voluntatis, primum operiadhibuit manus. Quicquid dicamus, tunc, & postea, reperimus frequenter mentionem factam Vniuerfitatis Lutetiana, de qua antea altum fuit filentium.)

b) Qui corpus hocecclessiticum este statucium, shis rationibus vst. bunt; quod huius Vniuestitatis Professores, vi constitutionis, cachbes este debeart. (tous les Lesteures Regens, de quelque faculté que ce fut ne pouvaient siftre aucunement marié pendant leurs Professons, comme files postories, d'Regensens fillens facilités à l'Egist, dant este pronount leur preniere fource: Pasquet d, liu, 3, & d. chap. 2, fel. 350. lis. d.) quod in Constantiana Synodo-Pattes oratonibus huius Vniuestitatis (essionis ordinem decreuerint, inter coccus Scelesia listic lisbellis, non magnatum profanorum. Addunte x Guymerio, pragmatice sanctionis interprete, hanc Vniuestitatem mixtum este foldalistum, ac proper retrum mixturam, verius, decentiusque, Ecclositicum dicendum esse; sitem quod ad distas, in veria. Ecclessifica, de costat. ex

gloff. c. 1. S. caterum, de iur. patron.

i) . Qui hoc corpus pro laico habent, vrgent, quod à Rege sit sundstum, & dehine Regis beneficii, & patronicii; quodque certo capite statuto-

rum Vninerlitatis exprimatur, conjugatos à regentia in Medicina non el repellendos: Choppin de facra polit. for. lib. I. zit. 5. n. 10. (olim, ve diche conjugati ad professiones, & regentiam non admittebantur; (chose qui continua iusques à la reformation, qui fut faite MCCCCLII. par le Cardina ! Touteuille. Car lors fut par privilege special permis, seulement aux Medetmin for marier, chofe toutes fois, dont de nostre temps les Dosteurs Regensen dron CL non se sont d'eux-mesmes dispensés. (idque durauit vique ad tesormationem factam anno MCCCCLIL à Cardinale Totouillano: tunc enim Medice lantum speciali prinilegio concessum fuit elle coniugatis. Nostro tamentempore Professores intis Canonici fibi ipsi candem rem indulserunt.) Pasquet d. lin. 3. & chap. 21. pag. 150. lit. d. & e. Antiquitates Francia, edita perdu Cheine, tit de la ville &c. de Paris, chap. 19. pag. 118. aliud docent, nempe, Parlamentum iplis licentiam ducendi vxorem concellisse.) L' Vniuerfiteat. Chenn d. queft-nosab. 7. pag. 68.eft vn cerps lay. Le Redeureft lay, non son,in. vé, & n' ayant aucune marque de personne Ecclesiastique. Que quelques Redient ont este consurés, ils n'one pris ceste marque, pour estre necessaire afin de parueur à la dignité du Rectorat, mais pour avoir une porte, qui leur donnait entrétaux. autres ordres Ecclesiaftiques. (Vniversitas est corpus laicum : Rector las us, non tonsuratus, neque vllum habens characterem ecclesiastici. Quisam Rectores tonfuræ characterem non propterea affumpferunt , quafi is necelfarius foret ad obtinendam Rectoratus dignitatem, sed vt viam sibs steinerent, perueniendi ad cateros ordines ecclefiafticos.)

(k) Curia suprema Parissensis census Vniuerstratem este seculare sollegium: Choppin de doman. Francia stit. 27. n. 12. Charondas ad L. M.

des colleges , au Code de Henry III. lib. 13. tie. 2.

minerfite de Paris fleulere: le Rétieur, Chanceller, Dopen, Spadies, Custom des quarre faculters, Procurenzer des quarre faculters, Procurenzer des quarre faculters, Procurenzer des quarres faculters, Quemadmodum (haus Ecclesia voinerfaits est feculisis le citam Viniterias Luteriana: Rector, Cancellarius, Decanus, Syndiens, Centen fores quatuor facultatum, Procuratores quatuor Nationum-lupposits, Megistri & Doctores sunt feculares.) Ita assertios Viniterias apud le Mercuo François rom. 2 pag. 187.

m) L'Pniner fet de Paris offoit en grand credit, les Rogs voifins la giens, (comme il fevodda Rog d'Inogrie, qui far le fishime des antispectos addressios fet lettres) Or se messioi bien au ant des affaires du Roysume, impune se que le Duc de Berry, oncie du Roy Charles VI. dis au Recieny, que les Prinquand ils vouloient, et se que reloient, de que in se que la printe partie men, que son de la comme de que la comme de co

Parlem, 1849. 16, pag. 313. (Vniverfitas Lutetiana in magna erat exiftimation en, Reges vicinia de am dabant literas, (ve videmas factum à Rege Hongaria, proper Chifma Antipaparam) atque acto e immifecba negotis Regns, vique dum Dux Burticenfis, partuus Regis Caroli VI dixi Rectori; Plunicips pro libitu arma fumere, ac vivi vidim, ikem componere: Vniverfitatem non amplus (e debere illis immifecre negotis: Eadem Vniverfitatem non amplus (a debere illis immifecre negotis: Eadem Vniverfitatem non amplus (a debere illis immifecre negotis: Eadem Vniverfitatem non amplus (a debere illis immifecre negotis: Eadem Vniverfitatem non amplus (a debere illis immifecre negotis: Eadem Vniverfitatem).

n) Lutetiana Academia, non Gallix modo, sed totius orbis Regina, & omnium Europa Academiarum mater, Lipsio videtur, in Lonanio, sib. 3,0

— Altera regia Phæbi , Magnanimis Gyrba viris, Chryfea metallis , Graca libris, Inda fludiis, Romana počiu , Attica terra fophis, mundi rofa, balfamus orbis ,

relegiurapud Nathanem Chytreum, in delie, Europe, pag. 554. La fontaine de Hillion, le buire des Muses, Otean des stiences. (sons Heliconis, pottus Mustarm, Oceanus Generatorm, Rulman en se pelaidosse, pag. 282. Petrargue l'appelle, le delicieus seione des Muses Betede la souverain. Im. 4, chap. 15, pag. 664. Ce s'el a mere souveraine du laist, de laquelle som doltes & lettrés, tant est page 15, pag. 16, 
o) Certes qui voudra repaffer par toutes les Vniuerfités de l'Europe, il n'en trounera vne feule, qui vienne au parangon de ceffe cy; de laquelle nous pouuons dire, que tout ainfi que du cheual de Troje fortirent innumerables Princes, & braues guerriers; außi now a-elle produit vne infinité de grands personnages, dont la posterité bruira, tant que le monde scramonde. En la Theologie, vn Gera fon, vn Clamengu: car ie ne veux faire mention de Pierre Lombard, pere de tous qui eft fans pair. En la faculté de Decret, vn Rebufy, vn Quintin: en la Medecine, vn Sylnius, vn Fernel, vn Tagault, vn Gonteric: en la Philosophie, & en toutes bonnes lettres, vn Guillaume Budé, (auquel, outre l'accomplissement qu'il eut de touses les disciplines, on doit l'inftitution des Lesteurs du Roy, sous le Roy François I. comme celuy qui luy en donna les premieres memoires ) on Iean Faber, on Adrian Turnebus, vn Pierre Ramus, vn Robert Eftienne. E's Mathematiques ,vn Oronce; en langue Grecque, le mesme Budé, & pn Tusan : en l'Hebraique , pn Vatable, & ce non-comparable Mercier; afinque ie ne parle des viuans, dont ceux, qui viendront apres nom, pourront parler fans ennie: Estienne Pasquiet d. ch. 21. circa f. (Certe qui omnes Europæ Vniuerfitates confiderauerit, nullam inueniet, que cum Lutetiana possit comparari. De hacenim dici potest, quod quem-

admodum ex equo Troiano plurimi prodierunt egregii duces & milites ia illam progeneralle infinitum doctorum numerum, quorum memorapet, omnia durabit secula. In Theologia habuimus Gersonem, & Clamengi m; nolo mentionem facere Petri Lombardi, qui, ve est omnium pater, ita porem non habet. In iure Canonico clari fuerunt, Rebuffus, ac Quintinus In Medicina Syluius, Fernelius, Tagotius, nec non Gontericus: In Philosphia, ac omnibus bonis literis, Guilelmus Budæus, (qui, præterquam quid fuit perfectus in omnibus disciplinis, etiam Regi Francisco Lautor fuit in. tuendi lectores Regios) Johannes Faber, Adrianus Turnebus, Petrus Ramus, Robertus Stephani: In Matheli, Orontius: in lingua Graca, modolauditus Budaus, ac Tulanus: In Hebraica Vatablus, & incomparabilis ile Mercerius. Vt nihil dicam de iis, qui adhuc in viuis sunt, de quibus postes fine inuidia loqui poterunt.) Graca lingua annis huius feculi decimitex decimo nono & vigelimo magis, quam antea, in Academia Lutetiana in cultu fuit. En l'an MDCXIX, furent faicles trois disputes publiques en Phili-Sophie, dans la grande fale du college de Montagu à Paris, toutes en langue Gree que, tant par les soustenans, qu' affaillans. Puis l'année MDCXX. le iour de Quafimodo, François de Harlay, Docteur de Sorbonne, cy-deuant Archeuesqued & drianopolis, pres Constancinople, & depuis Archeuesque de Rouen & Abbe des. Victor, officia en la meffe, qui fe die tous les ans en Grec, en l'Eglife des Cordellers Gapres l' Enangile, feit une predication en langue Grecque, reuestu de ses babill Pontificaux, où asisterent plusieurs doctes personnages. Ce qu'on estimen aum encores iamais este faict auparauant, depun la fondation de l'Univerfite de Paris s'estans la plus-part des Maistres de ladite Vniversité contentés, d'un commun. dire, qu'il suffisoit de parler Latin, entendre le Grec, & lire l'Hebrien : Chatte en l'hist. vniuers. chap. 153. p. 1339. (Anno mbcxix, tres disputationes Philofophice habite fuerunt in aula maiori collegii Montagu Lutetie, Graceloquentibus tam qui respondentium, quam qui opponentium vices suibnebant. Deinde anno MDCXX. dominica Quafinodo, Franciscus Harlaus, Doctor Sorbonicus, Archiepiscopus antehac Hadrianopolicanus prope Conftantinopolim, & poltea Archiepiscopus Rothomagensis & Abba S Victoris, millam, ve quotannis fieri moris elt. græce celebrauit in Eccesia Franciscanorum, lectoque euangelio, indutus habitu pontificali, semonem habuit eadem lingua Graca, cui interfuerunt multi viri docti. Cres tur, à tempore fundationis in illum diem vsq; simile non fuille susceptumplerisque enim Magistris dicta Vniversitatis, vt communitet serebat ... ficiebat, latine loqui, grace intelligete, & hebraice legere.)

p) Charles V. appellont l'Vninerfite sa file, & Charles VII. aus Ce dissontinua aucunement. Maisle grand Roy François in redomnate nun honorer les lettres, qui sont la Lumicre d'un pais : Louys d'Otleans, aus a se

des Parlem. d. chap. 26. pag. 313. Les Roys ont offreje droit de principause à l' Vniuerstee de Paris, en luy donnant tiltre de fille aisnee , de la Couronne de France. De faitt l' Aduotar en Parlement, qui plaide les caufes de l' Vniuerfité, prend place au banc des Princes : Coquille fur lescoustumes du Ninernois, chap. 1. ara 16. 10. pag-33. vel, ve legimus apud Bouchel , en la Bibliotheque ourbrefor du droit Françou, tom. t. pag. 370, verb. barreau ; il pluide du barreau des Pairs,que eft du coffé de la cheminee.

q) On a confiours tellement porté les gradues de l' Vninerfité de Paris, que quand ils viennent en concurrence auec les gradués des autres Vinnerfites, om lsur adinge la preference , bien que les autres soient plus anciens-nommes : Bret

de la fouverain. d. liu. 4. chap. 12. pag. 666.

r) Cefte Vniuerfité a le droit de patronage de trou Eglifes parochiales, S. Germain le Vieil, S. André, & S. Cofme & Damien , par versu de ce droit, les supposts à icelle nomment au Recteur vn gradué, qui est esteu entre les Escoliers,

& prefence par le Retteur à l' Euesque de Paris : Chenu d. q. 7. pag. 16.

s) Anno MDCXIV. cum comitia trium Statuum haberentur Lutetiæ, l' Université de Paris fit faire une supplication au Clerge, qu' il pleuft ala compagnie de la fauorifer, & receuoir en affemblee, en laquelle, par longue poffeffion, vlage, & observance, elle deuoit anoir entrée, voix , & seance : le Mercure François, tom. 3. pag-131 . fed non fuit admitfa, mais seulement ordonné, que l'Univerfité pourroit dreffer fon cahier de plaintes, & l'apporter, & remestre à l'affemblée du Clergé: d. som: pag. 133.

r) Merula, d. part. 2. lib. 3. cap. 21. L'Vninerfiré est dinifée en quatre facultés, de Theologie, Decret, Medecine, & des Ares : Pafquier d. liu. 3. chap: 330 fol. 175. e. Achacune des eron premiers facultés prefide un Dayen, chacun desquels à deux bedeaux, qui sont comme hussiers : Corrozet d. fol. 42. 3. Habeo autem vnaquæque prædictatum facultatum, suum librum matticulæ; in qua si inueniatur scholasticus descriptus, & postea in singulos annos iurafoluisse, non debent ei negari literæ temporis studii, quod eis est veile, vestmul atque in Vniuersitate degunt, matriculæ adscribantur, quæ non perditur, sed socii quandoque moriuntur, & discedunt, ob id testificari non posfunt. Ita tradit Rebuffus d. er. prinileg. 170. pag. 463.

u) Honorii III. constitutio, que refertur in c. super fecula 28. deprisnileg. ita sonae; Sane, licetsancta Ecclesia legum secularium non respuat famulatum,quææquitatis,& iustitiæ vestigia imitatur:quia tamen in Francia, & nonnullis prouinciis, laici Romanorum Imperatorum legibus non vtuntur, & occurrunt raro ecclefialtice cause tales, que non possint flatutis canonicis expediti; ve plenius sacræ paginæ insistatur &c. firmirer interdicimus, & districtius inhibemus, ne Parisiis, vel in ciuitaribus, seu aliis locis vicinis, quisquam docere, velaudire ius ciuile prasumat: Et qui contra feceeit, non folum à causarum patrocinis interim excludatur, verum etiamper Episcopum loci excommunicationis vinculo innodetur.

\*) Marc Vullon, de la puissance du Pape, & des liberses de l' Eglise ua-

licane, liu. 3. chap. 17. n. 4.

1) Illa decretalis Honorii III. aliter intelligitur à Rebuffo, in 1113. nominationum, quaft. 5. n. 15. & feqq. quam, vt absolute prohibeantur lettones ciuilis iuris, omnibus in Francia, Parisiis, & vicinis locis : siguidem contextus illius decretalis, vt iple afferit, agit de personis ecclesiafticis, & causis, que possunt terminari canonibus; est que veluti pars alterius decretalis, super specula 5. de Magistru, & c. non magnopere 3. ne Clerici vel Monache fecular. negot. feimmifc. quibus locis prohibitum fuit monachis, & alisteligiolis personis, claustrum exire, ad audiendam Medicinam, seu Physicam. & leges discendas, id iplumque presbyteris. Quibus accessit decretalis, super specula 28. de priuileg. tanquam pro ratione; nempe, quod persona ecclesia-Atica non tam indigent legibus ciuilibus, quantum canonicis, & facta Theologia: maxime, cum etiam laici in Francia, nempe Pacisiis, & locis vicinis, wtantur iure consuetudinario, non legibus ciuilibus: Ideo multo minusnecellariæ fint illæ leges ecclesiasticis personis. Deinde, & datur alia tatio, quod Academia Parisiensis præcipue instituta est pro sacra Theologia, & ideo, ve liberius, & diligentius, facris literis eo confluentes clerici vacare pollint probibetur lectio publica iuris ciuilis, ne illius curiofitate à Theologia. distrahantur. Sed neque etiam leges explicari vetatur, quæ faciant ad iuns pontificii explicationem, quales sunt, qua in ius pontificium translata sunt, & dicuntur canonizata: Tholofan. de republic. d. lib.18. cap. 6. n.7.

e) In Codice Henrici III. Ith. It. it. da reglement des Painurfuts conft. 3: ita legitur: Nous defendons à ceux de Puniurfut de Para, de Incou gradure, en droit ciuil: quod Charondas, ibiden in noru, ideo factum manes, non vitus ciuil e reprobetur, sed vt Theologia potifimum, Philosophia.

alizque scientiz debeant florere.

"aa) Le Chancelier de l'Vniuerfité de Paris, estois anciennement voussité et elle importante, que Boniface VIII. Iors des grandes assistantes, qui la austo France, le tira à sop, à fin d'avoir la autorité particuliter en Vivaurifie pracipalement anuers les Dolleurs de Técologie, auguste c'est le Cohancelier, qui sen les degrés, boundation, d'ocomissions de presider par vous le mont. Man après la mort de Boniface, l'Vniuersite, ayant voulur vanoir cel office, Bennstit sin succession de la durant fin affecté vous Chanoniné de l'Espis Carbartale de Paris, comme us (voisse la durant de le Cerpace, glant és registres de ladire Busses, ceux de S. Genues de vois la lure du Relleur, vois 17 a encer yne autre busse de Gengeneix. Loyen un droit des Offices, liu. 4. chap. 2. n. 34. (Officiaum Cancellant Vniueilium droit des Offices, liu. 4. chap. 2. n. 34. (Officiaum Cancellant Vniueilium

Lutetianz olim tanti zstimabatur, vt Bonifacius VIII. quo tempore magna negotia in Francia tradabat, illud adde traxerit, singularis in Vniutessitate obstimenda zuotratis cauda, pottissismun aupud Doctores Theologia, qui-bus Cancellatius confert gradum, benedictionem, & facultatem concionandi per vniutessitum orbem. Cum autem Vniutessitas, post mottem Bonifacii, illind Cancellarii osticium repeteres, Benedictus, euss faccessito in papatu, id illi relituut, & ne iterum eiussmodi vsitrapaioni in fiturum docus relinqueretur, addictum fitu certo cannoitausi in Ecclesia cathedrali Luestie, vt. cognoscimus ex bulla eius dem Pontificis, que in archiuo dicta Ecclesia, nec non S. Genouefa, aslemunta, ac legitur in libro Rectonis, vbi etuam alia bulla exast, que ett Gregorii XI.)

bb) Le Chancelier de l'Vniuersité de Paru, ionit sa vie durant de sa charge: Pasquiet in editione posteriori, des recherch. de la France, liu. 9. chap. 22.

Pag. 842

cc) Deux Chanceliers fur les Bacheliers; le Chancelier de Nostre Dame de Pariu, le Chancelier de fainste Geneuiesue: Cottozet d. loc. fol. 44. a. Metula dict, loc.

dd) Apoltolicus Conferuator prinflegiorum, constitutus est pro actionibus duntaxat personalibus, & ciuilibus, non etiam realibus, & ad actininum cognitionem pertinentibus: Roussel, lib. 6. hystor. iuriudist. Ponti-

ficia , cap. 7. n. 23. pag. 679.

ee) Pour conservation de leurs privileges, leur fut baillé, pour luge, le Preuost de Paru, lequel pour ceste causé sur appelle Conservateur des privileges Rogaux de l'Vainerssié de Paris Pasquier d. sin. 3, des recherch, chap. 11, sol. 15, a. veter. edit. Et est constitutus pro cassous aloca luius dictionis . Roussel

dic. loc.

ff) Philippus, Dei gratia Francorum Rex, sminecfis, præfentes literasi infecturis, falutem. Noum facimus, quod ad fiipplicationem Vniueficatis Magiffrorum, & Scholarium, Partins fludentum, nos etuidem non fitas conceffimus literas, tenorem qui fequitur continentes. Philippus, Dei gratia Francorum Rex, Præpofto nottro Parifienfi, vel eius Locumenenti, falutem. Cum Vniueffratis Magiffri, & Scholares Parisenfes, in noftra speciali faluaguardia', & procedione existant, cum venenint ad studium, & tibidem morantus, vel ad partias situs redeunt; frequenter tamen, prout accepimus, iniuriæ, moledia, oppressiones, violentiæ, nedum in præpostura tua & fedele dåt in locisalis, informuru, in præiudicium guadiæ nostra, quas profequi nequeunt extra Parisinesem ciutatem injurias biuissom di prosequio prosequi operative standinesses, sibi per nos deremedio proudeti opportuno. Quare nose corum supplicationi fauora-

442

biliterannuentes, idcirco tibi protectionem ipforum, custodiam coccas tionem insuper corum, qui in protectionis & guardiæ nostræ præmdieme Vniuerstati, sen Magistris, & scholaribus prædictis inferent violentiam indebitam iniuriarum, vel iacturam, fiue intra Præposituræ tuæ fines, seen locis aliis quibuscunque Regni nostri, tenore præsentium committents quod etiam concedimus eis de gratia speciali, prinilegiis, sen consuctu bus in contrarium impetratis, feu etiam impetratidis, non obstantibis que buscunque. In cuius rei testimonium, nostrum sigillum prasentibusel appensum. Datum ap. Vincen, vltima die Decembr. A. Domini Mccext. Postmodumque Vniuersitatis Magistri, & Scholares prædicti, asserences quod licet illo verbo, jacturam, in dictis literis contento, illicite detenta, contineantur, dictus tamen Prapolitus lapins hasitanerat, an ipledebnis, ad dictos Magistros, & scholares pertinentibus, & de his, qua debentut eisdem, deberet, seu polset cognoscere, virtute literarum prædictarum, Allerentes insuper, quod nounnilli Balliui, & alii, de Ducatu Normannit, & de quibusdam aliis partibus Regni nostri, prætextri quorundam pruste giorum, eisdem, vt dicebant, à nobis, seu prædecessoribus nostris concel srum, dicto Præfecto in præmissis obedire recusabant, nobis supplicantes, Super hoc declarationem facere dignaremur. Nos igitur, visis literis lapa dicis, & supplicatione Vniuersitatis Magistrorum, Scholarium pradebrum, hisque confideratis, quæ circa hæc confiderati debebant, habita lapet hoc deliberatione diligenti cum fidelibus, & dilectis gentibus Parlamenti nostri, Cancellario, & pluribus aliis Consiliariis nostris, declarauimus, quod super hoc iniuriarum, molestationum, oppressionibus & violentiis, eisdem Magistris & Scholaribus, in personis, aut familiaribus, in propriis corundem, seu Magistrorum, aut Scholarium propriis bonis, ad ipsos Magist ob feu Scholares, fine fraude, aliqua fictione, & absque cessione, transportio vel alio simulato contractu, pertinentibus, illatarum, vel inferendarum, dictam guardiam nostram infringendo, contra dictarum literarum teno rem, nec non super damnis, & interesse, exinde secutis, à quibuscunque personis, & vbicunque, intra Regnum nostrum, dictus Præpositus summarie, & de plano cognoscet, & faciet bonæ iustitiæ complementum, ilciendo nobis, & parti, debite emendari. Et ab omnibus Regni no fl Iustitiariis, vbicunque constitutis, obedietur nostro Prapolito, mh parte, non obstantibus quibuscunque priuilegiis, Normannis, seu 2015 Regnicolis, concessis, sen etiam concedendis. In cuius rei tellum nium, præsentibus literis nostrum fecimus apponi sigillum. Parifits, in Parlamento nostro, xxII. Maii, anno Domini MCCTLLI Leguntur apud Fontanon, com. 4, des Edicts, & Ordonannees des Roude France, tilt. 11. pag. 1993.

ge) Carolus, Dei gratia Francorum Rex, vniuerfis præsentes literas Inspecturis salutem. Grauem querimoniam dilectæ nostræ Vniueistatis Magistrorum, & Scholarium Parisiis, recepimus, continentem, quod cum à sancta Sede Apostolica eisdem indultum existat, vt vniuersi Magistri & Scholares, in Dei Eccletia beneficiati, in studio Parisienti actu studentes, in qualibet facultate licita infistendo studio, fructus, reditus, & prouentus omnium beneficiorum suorum, vsque ad septennium integre possunt percipere, quotidiams distributionibus duntaxat exceptis, ac si in Ecclesis, fine locis, in quibus illa obtinent, personaliter residerent. Nec non, tam à dicta fancta Sede, quam prædecefloribus nostris Franciæ Regibos, & nobis, veniendo ad dictum Parthense studium, in ipso morando, actu studendo, vel ab eodem ad propria redenndo, ipli, & eorum principales ternitotes, vipote Confernator prinilegiorum, Sigillifer Curia, & quatuor facultatum principales Bedelli, à pedagio & quacunque exactione fint immunes, exempti; & virtute priulegiorum, à dicta fancta Sede eidem Univertitati indultorum, defensores, occupatores, impedientes, fucctus, reditus, exitus, prouentus, & arreragia dictorum suorum beneficiorum, iuxia formam & tenorem dictorum priudegiorum, foluere reculantes, & quoscunque, ab iptis pedagia, & exactiones quascunq; recipientes, & leuantes, coram Conternatore dictorum prinilegiorum citare, & ad indicium enocare, ac iple Conservator de premissis cognoscere, eosque ad reddendum, & solvendum, eisdem Magiftris & Scholaribus, fructus, reditus, exitus & prouentus, ac arreragia fibi debita, ratione fuorum dictorum beneficiorum, nec non ad delistendum, & celfandum à detentione, occupatione, & impedimento, per iplos in iplis fructibus, reditibus, exitibus, prouentibus, & arreragiis, & ab iplis ablata, teddendum, & restituendum, censura Ecclesiastica cogi, & compelli, à tempore concessionis dictorum privilegiorum, à quo tempore non est memoria hominum, & de eis cognoscere consueuerint. Nihilo minus tamen, dilecti & fideles Confiliarii nostri, Parlamentum nostrum Parisis tenentes, Prapositus Parisiensis, nonnullique Iustitiarii Regni nostri, de die in diem, eisdem Magistris, & Scholaribus, ac Conservatori dictorum prinilegiorum, ex parte nostra, sub certis, & dinersis ponis, nobis applicandis, inhibuerint, & inhibent, ne de dictis reditibus, fructibusque, exitibus, prouentibus, & arreragiis, dictorum beneficiorum, eisdem Magistris, & Scholaribus debitis, ac de receptis per dictos pedagiarios, & exactores, feu exactiones recipientes, & leuantes, cognoscat, nec per dictum Consetuatorem cognosci procurent; dicentes, causas ipsas fore mere reales, & ad ipsos Confiliarios, & Iustitiarios, forum que nostrum de eisdem cognoscere debere spectate. Propterea cum instantia, & humilitate nobis supplicauerunt, quod cum eisdem Magistris, & Scholaribus effet graue, & sumptuosum, pro kkk 2 qualibes

qualibet actione, seu querela, ratione præmissorum, coram prænominal nostris Consiliariis, & Iudicibus comparere, ipsosq; oporteret totaliter suum dimittere studium ; maxime, cum plures de dictis debitoribus, detentor bus, occupatoribus, leuatoribus, & exactoribus, interdum extra Regnum nostrum fore contingat; quaterus de nostra speciali gratia eisdem Confie riis nostris, Praposiro, & Iudicibus Regni nostri, inhibere vellemus, nede catero tales, vel confimiles inhibitiones, dicho Confernatori, Magilins & Scholaribus, fa :erent, sed prædictis immunitatibus, & libertatibus, ac prim legiis vti, & gaudere, ac prædictum Conservatorem de præmissis cognokete, permitterent, & alias super præmissis de remedio providere dignaremus opportune. Nos vero attendentes & confiderantes fructus vberes, & palmites pretiofos, quos Parisiense studium, præ aliis generalibus studiis, in pratogatiua scientiarum fingulare vbique dissundit, & ne ab corum studio distrahantur; nec non magnam affectionem, quam erga dictam noftram filiam, Vniuer Gratem , hactenus habuimus , & habemus , dignum & rationib & vteorum supplicationibus, præsertim in his, quæ Magistrorum, & Scholzrium iplorum commoditatem respiciunt, fauorabiliter annuamus, quamnis de iure nostro Regio cognitio pramissorum ad nos, & forum noftrum, spectare dignoscatur, tamen eidem nostræ filiæ, Vniuerstatt Pasilienfi, de gratia speciali concessimus, & tenore presentium conced mus, quod Conferuator dictorum prinilegiorum de præmiffis cognofcat, dum ta men conclusio libellorum, seu petitionum fuerit personalis: Inhibentes esdem nostris Consilirariis, Praposito Parisiensi , caterisque Iusticiariis Regut noffri , ne de catero eisdem Confernatori, Magistris & Scholaribus, tales vel consimiles, inhibitiones, de & super præmistis, faciant, seu fieri practpiant, & procurent, fed nostra præsenti gratia vti, & gaudere, ac distum Conservatorem de præmissis, modo prætacto, cognoscere permittant In cuius rei testimonium, nostrum præsentibus literis fecimus apponisigillum. Datum apud Luparum, prope Parissos, decima octava die Matu, anno Domini Mcccixvi. & regni nostritertio

b) Philippus VI. anno McCCCL. menle Ianuario, conflicuimelle giffit. & Scholace's, Parifisi fludentes, per quoscomque iudices Regnifais culaires, extra muros Parifientes, initia'i jircaufa perfonali, sal udciumă exament trahanturi, nec citentur, nec procurent factee lairchipfius Regnifaiti. Propter hoc priulegium, fait Rebuffits, de priulitg. "Munacific", put grante procurent parce lairchipfius Regnifaiti. Propter hoc priulegium, fait Rebuffits, de priulitg. "Munacific" mit grantes, de conference procurent alos intera refortum estamble ares, act conferuatores Parifienfes. & tinterim, pendente procedifis, qui ellu Curia Parlamenti, inter Parifienfes Scholatticos, & aliarum V nucrinamo folent filolaces Parifisi fludentes, per Senatum temitti ad Confernacion Parifienfem, yu fapitus vidi; yu ell mpetranturi literer. Regue, y va pandente

processu inter Vninersitates, causa remittatur ad Conservatorem Parisien-

fem, quæ facile concedi folent, & verificari.

ii) Henry, parla grace de Dicu Roy de France, à tous prefens, & à venir falut. Combien que les Maistres, principaux des colleges, nos lecteurs ordinaires, & precepteurs de nostre tres-chere , & tres-amée fille aunée , l' Vniverfité de Patis, agent de tout temps & ancienneté leurs causes commisés par privileges exprés, tant en demandant , qu' en defendant , & pour quelque caufe que ce foit , pardeuant les Conferuateurs des prinileges Royaux, & Apofloliques , de noftredite Vniuerfité, & deuffent à cefte cause tirer , & faire conuenir, toutes personnes bors de leurs Parlemens, & refforts; toutesfois, ainfi qu'ils nous ont faich dire, & remonfirer, quelques exprés que foient leurdits privileges, arrefts de nostre Cour de Parlement de Paris, & grand Confeil, fur ce interuenus, ceux de nostre pais, & Duché de Normandie, som ombre de certain prinilege, qu'ils disent avoir, & appellent Chartre Normande ; encores qu'il y est afies expressement derogé, comme apere par certains extraices de leursdits prinileges, denement collationés, cy attaches fous le contreféel de nostre Chancelerie, n'y ont voulu, ne veulent obeir, ne semblablement ceux des autres Parlemens de nostre Royaume sous pretexte aussi de quelques prinileges, qu'ils difent auoir , pretendans, respectiuement , ne ponuoir estre diffraits bors leur Parlement, refforts & iurisdictions, d'autant me mement que par certaine ordonnance , faite par le feu de tres-heureufe , & recommendable memoire, Roy Louys XII. noftre tres-honoré Seigneur, & agent, (que Dieu abfolve) a efté ordonné, que les prinileges des Vniuer fités ne pourroient tirer, ne faire connenir par deuant leurs Conservateurs , aucunes personnes de plus-longue di-Stace que de quatre ionrnées, de force, que lesdits Maistres, principaux, nos letteurs ordinaires, o precepteurs, sont contrains aller plaider en diuers Parlemens, pour auoir folution, & payement de la penfion desenfans, qui leur font baillés, & mis en leurs colleges , & maifons , à droit de chambre , & menues necessités , par eux fournies , à la requeste & priere des peres , & autres parens , qui leur donneut la charge d'iceux. Au moyen de quoy, si cela auoit lieu à l'aduenir, lesdits Maistres, principaux, nos letteurs ordinaires, & precepteurs, ferdient reduits, & confom-Dés en une infinité de frais, qu'il leur contiendroit supporter pour les procés, que leroient forces auoir en diners lieux, & flipendier pour cet effect grand nombre de solicitateurs, outre lesdits frais, qui se font d'ordinaire, qui reniendroit à plusgrandes fommes, le plus-fouuent, que ne monteroit le principal; qui cauferoit, que lesdits Efcoliers eftudians ne trouveroyent aucun, qui les vouluft accueillir, & receuoir, encore moins de leur subuenir, & aider en leurs necesités, en façon, que s'il n'y estoit promptement donné ordre, nostredite Vniuerfité demeureroit bien toff deferte, & abandonnee desdits Escoliers, & amateurs des bonnes lettres : nous supplians à ceste cause, & requerans tres-humblement pour de ce les releuer, & obuier a diverfité de jurisdictions, leur pourvoir la deffus par la declaration de nokkk t Are you446

vouloir, & intention; Scauoir faifons, que nous, aprés auoir bien, & meurs et entendu en nostre Conseil prine, le contenu desdits prinileges, inchnans L'asment à la supplication, & requeste, & defirans en ceft endroit fauorabie ni eraiter lesdits supplians, comme leur bon pere, & proceeleur, enconfiaerat n de leurs bonnes doil rines , & fciences ; dont non feulement la France, man toute autres nations estrangeres, sont pour ce jourd buy illustrées, & pour les ret ut auße desdits frau & vexations. Pour ces causes, & autres, ace nom monnaus, auons en ce corroborant, y amplifiant leursdits prinileges, dit, declaré, vou u, & ordonné, & de noftre certaine fcience, pleine puiffance. & authorisé Royal, difont, declarons, voulons, ordennons, & now plaift, qu' iceux Maifires, principaux des colleges, nos letteurs ordinaires, & precepteurs, de nostredue Vuiuerstee de l'aru, y actuellement residans, ayans cenu, & qui tiendront cy-apres , en lour college & maisons, enfans, & Escokers, pourront cirer, & faire connenir, par veriu de leule dits prinileges, en noftredite ville de Paris, toutes perfonnes, non feulement densfire Parlement de Ronen, mais außi generalement de tous les autres Parlement de nostre Royaume, pais, terres, & Seigneuries, pardenant lesdits Consernatem des printleges Royaux, & Apostoliques, de nostredite Vniversite de Parn, & chara d'eux, respectimement, pour auor payement des sommes de deniers qui eur j. ront deues pour la pension, chambre, & autres menues necessues, par enx sourmn aux enfans, & Escolvers tant feulement , & fans que pour demers. fournis aussits Escoliers, pour autres causes, que les susdites les dits Maistres, principaux liceure ordinaires, & Precepteurs , puiffent iouir , & pfer du prinilege , aeux cur epar ces presentes. Et ne seront tonus plaider ailleurs, si bon ne leur semble, ve sem lablement noftre Huifier, ou Sergent, ou antre, qui fera les exploits, & execution alenr requeste, demander placet, vifa, ne pareatie, ne faire aucunes inua d'sceux anosdites Cours, & autres tuges quelconques, sans que les adiournes. conucnus, puissent decliner, ou demander, par vertu de la Chartre Normande, C' autres prinileges, ordonnances, tant unciennes, que modernes, par nordu pridecesseurs, & nous,ottrojes, & confirmés, ant audit pais, & Parlemens, de nostre Roy lume. Et que fi aucunes oppositions, ou appellations, sourdroyent al'aduent en confequence que deffus , nous vouions , & entendons , qu' elles foyent releves q noffre Cour de Parlement de Paru, on ressortissent les dits Confernateurs, paut eftre definies. & determinées en dernier resfort, prinatinement à tous nos autits Cours souncraines, & luges quelconques: leur defendant d'en prendre au uns Cont, surudiction, ou cognossince. Ce que nous auons des à present, comme peut lors, interdit, & defendu, interdifons , & defendons fur peine de nullue, parti dites presentes: Par lesquelles donnous en mandement, a nos ames, & seaux. gens de nos Cours de Parlement de Paris, Thoulouse, Bourdeaux, Roues, Dau ne, Prouence, Diion, Sauore, Piedmont, & Bretagne, Baillifs, Senefihaux, Phi uoft, & a tous autres Officiers, & Lufticiers, qu'il apparetendra, que nes p

declaration, ordonnance, vouloir, & intention, ils gardent, observent, & entretiennent, facent de point eu point entretenir, garder & observer, lire, publier, & regulter, & du contenu cy-deffus lesdits supplians, & leur successeurs, ionir, & vfer plemement, & perpetuellement, ceffans, ou faifans ceffer, tous troubles, & empeschemens au contraire : Cartel est nostre plaisir, non obstant ladue Chartre Normande, privileges, & concessions sustites, erection, & estab essement de nos Cours founcrannes, & quelconques ordonnances, tant anciennes, que modernes, mefmes celles, fuicles par nostredit feu Seigneur, & ayeul, le Roy Louys XII.comme dit est, clameur de haro, doleances, restrictions, mandemens, defenf s, lettres impetrées, ou à impetrer, à ce contraires , dont nous auons les dits Maistres , Principaux, nos lecteurs ordinaires, & precepecurs, exceptes, refernés, & aicell. dite Chartre Normande, prinileges, erection, & establissement de nosdites Cours, F ordonnances sudites, nous anons, pour ce regard, & sausy presudicier en autres shofes, & aux derogatoires des derogatoires) contenues, de nostre puissance, & anshorite, que deffus, deroge, & dirogeons par cesdites prefentes. Et pource que d'icelles l'on pourra auoir affaire en plusieurs , O divers lieux , nous voulons, que à leur vidimus, deuement collationné, ou faict fous feel Royal, foy foit adrouf cecomme an present original. Auquel à fin que ce soit chose ferme, & flable a toitiours , nous auons faich merere nofte feel , fauf en autres chofes noftre droitt , & l'autru; en toutes. Donné à Fontainebleau au mois de Mars, l'an de grace M D LIV & de nostre reque le VIII.

kk) Merula d.l. Sur toute cefte Vniuerfite'y avn Chef, appelle Refleur, qui est esteu par la faculté des Ares, de trou mou, en trou mou, auquel tous les Bholiers obeiffent, & mefmement les quatre facultés : Corrozet, d.l.pag. 42.6:

11) Belleforeft, en l'histoire vniuerfelle, liu. 3.ch. 44. pag. 234.

mm) Briefuete de temps ainfi par nos ancestres aluy, selon mon ingement , octroyée , parce qu'ils estimoient son authorité plus grande , tout ainsi que du Dictateur femeftre de Rome: Eftienne Pasquier, des recherch lin. 9. chap. 23. pag. \$42. edit. recentior.

nn) Merula d. l. Corrozet d.fol. 43.6.

00) Le Recleur fera par cy-aprés esteu en cefte maniere. Les quatre Procureurs des Nations, (à francir de France , Picardie, Normandie, & Allemaigne) iurerons folennellement, deuant les Nations , d'eslive vn autre Refleur que celuy qui est, G tel, qu'en confeience ils effinieront ideine, suffigant, & profitable, tant alacharge, que pour tout le corps de l'Vniuerfité, sans qu' amitie, ny baine, faneur, ny autre pastion, les esmeune a choisir un plus-tost que l'autre. Celuy, qui feraesleuper ces quatre, ou trou, en l'election, le Recteur precedent fera appellé, pour recucillir les voix, lesquelles ne pouuant s'accorder, seront encor nommés quatre el. fleurs, de chacune nation, se'on le choix desquels, & la plus-grande voix l'emportant, le Recteur fera nommé, & touïra de fon rang, durant le trimefire

prefix à cefte dignite; l'estection de laquelle se faict tous les trois mois. On en 30 les electeurs dans un cereain lieu, d'où ils ne peunent foreir fans nommer le &f des Escoliers, & faut que l'election se vuide dans le semps, que demeure a ru'u. pne chandele de cire, de poids certain,n' eftant permit au Bedeau, ny autre, d'a te vers les electeurs, pour leur recommander homme quelconque, afoirans al'office voire, y est estrontement defendu, que les cletteurs ny mangent, ny bounent, aulun. où fe faict l'election. Et ne pouuant s' accorder, c'est aux Maiftres es Arts & 07 enuoyer d'autres, fans que plus ces premiers puissent rien pretendre en l'eledi. Belleforest d. pag. 234. (Rector imposterum hoc modo eligatur. Quatur Procuratores Nationum, (hocest Francorum, Picardorum, Normanne rum, & Germanorum) iurabunt folemniter, in præfentia Nationum, lette-Auros Rectorem alium ab eo, qui nunc est, talem autem quem in conficetia æstimabunt idoneum, sufficientem, & proficuum, tam officio, quan toti corpori Academico, nulla fanoris, amicitia, odii, aut alterius cumupiam affectus, habita ratione, vt vnum præ alio eligant. Vbi quis fuett electus ab his quatuor, auttribus, in electionis actu Rector decedens aduocabitur, vt vota colligat, quæ si fuerint discordantia, quatuoralii nominabuntur electores, ex nationibus, secundum quorum electionem,quimiiora obtinuerit vota, nominabitur Rector, & suo vtetur gradu, durantetumestri præfinito huic dignitati, cuius electio singulis tribus peragiturmenfibus. Caterum, includuntut Electores certo loco, vnde exire nequeunt, priusquam denominauerine caput Scholarium, & necesse est, vt elections soluatur temporis spatio, quo flammam spargit candela cerea, certiponde. ris. Prohibitum est bedello, aliisque, ne accedant electores, ve ilis commendent aliquem, ad hoc officium adspirantem: stricte quoque interdi-Lum, ne electores, in loco, vbi perficitur electio, cibnm, aut potum capiant. Quod fi neque bi concordia rem peregerint, connenit Magiftris artum alios eo mittere, nec primi quicquam amplius circa electionem pratendere poslunt.)

APP) Le Resleur iure, quandil est institué, d'exercer sidelement sonstate de l'Annuersité, c'a dela faculté des arts. Il tures d'autres des comments de mantenire, c'a défendre course sec autres de Vinnessité, d'est de l'un est de l'autres de l'autres de l'autres de l'eximple, comment de l'eximple de l'autres de l'eximple de l'autres de l'eximple de l'autres de l'eximple de l'autres d'autres de l'autres de l'aut

expedition d' vn Concile general, quand il en fera befoing. Il iure en dernier lieu, qu'il observera & defendra les privileges, flatues, libertés, & conflumes louables, de l' Vniuerfite de Paru, en quelque eftat qu' il parutenne; & fpecialement, les flaturs, prinileges, & conflumes de la faculté des Ares; & qu'il ne reuelera les secrets de l' Univerfité, & fera surer les mesmes articles à son successeur. (Rector, quo tempore electus, iurat, se fideliter exerciturum officium fuum, in honorem, & vtilitatem Vniuersitatis, atque facultatis Artium. Promittit quoque, se omnia negotia Vniuersitatis defensurum, coram quocunque ludice: se obseruaturum statuta Vniversitatis, & in specie, reformationem Cardinalis Totautlli. Et quoniam est vicarius Regis, in illis, quæ concernant inta vniuerfalia bonarum artium, ac fingularum facultatum, inrat, quod fibi curæ cordique elle velit libertates Ecclesiæ, quoad pecunias, hocest, quod velit impedire, ne ab Ecclesiasticis exigentur subsidia, contra decreta, & fanctiones canonicas. Iurat, se omni studio promotuzum vnionem Ecclesiarum, Græcæ atque Latinæ, secundum formam, modumque, qui Vniuersitati placuit; atque curaturum, vt connocetur Concilium generale, quando necessitas id flagitabit. Denique promittit, se obset-, naturum, ac defenfurum privilegia, statuta, libertates, & consuetudines laudabiles Vniuersitatis Lutetianæ, ad quemounque perueniet statum, ac in specie, statuta, prinilegia, & confuetudines facultatis Artium; nec reuelaturum secreta Vniuerlitatis, curaturumque et in hosce articulos iuret succellor funs in Rectoratu: Chenud. quaft. 7. pag. 69. Vindicia fecundum liber-Latem Ecclefia Gallicana, pag. 175.

99) In Vniuerlitate Parilienli, Rector, cum Procuratoribus, tribus diebus in hebdomada, scil. Lunz, Mercurii, & Veneris, hora fecunda post meridiem, folet congregari, & iurifdictionem in fuos exercere, tam pro iugibus primariorum, Regentium, & bedellorum, quam pro locatione domorum, in quibus scholastici morantur, tam pro eo, qui alteri domum locaust, quam qui ab altero conduxit. Item, ibidem tractari folet de Icholaribus, discurrentibus de collegio ad collegium, de pergameno, cuius confiscationem habet Rector, de papyro, de libris, de scripturis, de religationibus, de illuminationibus, & cateris, ad scholaritatem pertinentibus: Re-

buff, d, er. prinileg. 152. pag. 421.

rr) Le Recteur, aux entrées, & obseques des Roys de France, marche du pair aucc l' Euesque de Paris : Du Chelne, és antiquités & c. chap. 19. pag. 132. (Rector, quando folemni introitu Rex cititatem ingreditur, nec non in exequits Regis, pari passu incedit cum Episcopo Lutetiano.)

ss ) Le comble de la grandeur du Refteur de l'Vniuerfité de Paru, c'eff, que le Lendy, Ic harles le Chaune transporta à S. Denys la foire, que Charlemagne anois eftabli à Aix la Chapelle , appellee Indict , parce qu'elle effoit indicte, & afienée

gnée à certain iour, à raison de quoy ceste foire retient encore le nom de Lends, pour dire, l'indit: Scipion du Pleix, en l' bistoire generale de France, tom. 1.9: 518. n. 10.) tenu en la ville de S. Denys, composé d' vne infinité de marchands forains, me s'ouure, qu'il n' ait efte beng par le Retteur , le lendemain du jour & feftede S.Barnabe: ouurage vrayement d' vn Euesque. Auquel lieu il s' achemine en parades, fuiuy des quatre Procureurs, & d'vne infinité de Maiftres és Aris, toma cheual. Et après avoir fourny à son devoir , il est gratifié par les Marchands d'en bonoraire de cent escus. Et comme l'ancienneté luy decerna tous ces bonntuis, außt lug bailta-elle plusicurs grandes prerogatiues en l'aconomie, & mesnage, de l'Unincerfisé, C'est luy, qui ouure la porte a tous ceux, qui veulentionir des privileges d' Escoliers, par les leteres de Scholarier, qu' il leur baille, luy, qui failles firibes , libraires , parcheminiers, & meffagers, du corps de l' Vniuerfite, quand Ivn d'eux est allé de vie à trospas : luy, qui confere les benefices vacquans parments qui sont affectés à la mesme Université, & a certains droits sur le parchemmap porté dedans Paris. (Summæ magnificentiæ Rectoris Vniuerfitatis Luterianz indicium eft, quod nundinæ, dichæ Lendy, ( Carolus Caluns in cinitatem S. Dionyfii transtulit nundinas, quas Carolus Magnus instituerat Aquisgrani, & appellabantur Indicta, quoniam certo termino, & die, indicta erant, unde etiam adhuc idem obtinent nomen, corruptum tamen, ut proindictis dicatur Lendy ) quæ in ciuitate S. Dionysii habentur, magna mercatorum, exterorum etiam, frequentia, non incipiant, nisi postquam Rector, altero die post festum S.Barnabæ, cas benedixerit: quæ actio vere Episcopaliseit Eo vero le confert Rector magna pompa, quem lequuntur quatuor Vniuerfitatis Procuratores, & infinitus Magistrorum Artium numerus, omnesim equis. Pro hostimento opera, ac honorario, à mercatoribus accipit cenum scutatos. Vt vero antiquitas Rectori contulittales honores, ita etiam multas prerogatiuas alias, coconomiam, & administrationem Vniuethtatisconcernentes. Ille literis Scholaritatis, ( feu testimonio scripto, quo attestatur Titium elle Scholarem ) facit, vt, qui eas accepit, possit frui prinilegiis Scholarium; eligit & instituit scribas, bibliopolas, membranarum politores, ac tabularios Vniuersttatis, in locum demortuorum, confert beneficia va cantia per mortem, quæ ad Vniuersitatem pertinent. Nonnibil commodi præterea percipit ex membranis, quæ Lutetiam afferuntur.) Palquierlin.9. des recherch. de la France, chap. 22. pag. 843. edit. recent. Belleforest d. lin.3. chap. 44. pag. 235. Quod pergamenum attinet, ex constitutione Henricill. ( quam vide infra lie.fff. ) discimus, que le Recteur a pour la vifitation, apprestation, & estimation du parchemin, pour chacque botte seize deniers Parists.

Merula d.l. Corrozet d.l. pag. 44.

uu) Vn liure de gueules, feuillé d'or, fur trou fleurs de lys de mesme, sont

les armes del Vniuerfité de Pariu: Fauyn, au theatre d' bonneur, liu.10. p. 18,0. (Liber coloris ruboit, & folissaureis, cum tribus floribus liliorum, funt infignia Vniuerfitatis Lucciana.)

xx) L'Uninersité de Paris sut anciennement espar se par conce la ville, & non au recoin, que l'on .uy asigne maintenant. En tesmoignage de quoy voyonsnous encore le college de Bous Enfans en la rue S. Monoré, prés du Louure, l'Eglife de S.Germain de l'Auxerrou, que l'on appelle l'Efeole, & celle de Sainte Catherine, que l'on surnomme du Val des Escoliers , nous servir de belles remarques , & mefines en tous les monafteres de la ville, où le Recteur fait fa procession, il ne la fait, fi non de tant, que ce font lieux, qui font du corps de l' Vninerfite de Paris. Vray, que depuis que leanne, Royne de Nauarre, femme de Philippes le Bel. eust construit le College de Nauarre, vers le baut de la montagne de Paris, en l'an M CCC IV. ceux, qui aprés s' adonnerent à mesme subject, comme il y en eut vne infinité vers le regne de Charles VI. lors que l'Pniuerfité effoit en grande voye, ils choistrent tous ce mesme quartier , pour y estre l'air vraysemblablement plus sain. qu'en la fondriere, qui est accompagnee des esgonts de la ville. Chose, qui a depuis apporté entre nous la difference, que nous mettons entre la ville, cité, & Vniuerfité: Außt, que des son premier establissement elle faifoit ses congregations au college des Bernardins, que l'on a depuis reduites aux Mathurins, pour la commoditedulien. (Olim Vniuersitas Lutetiana per totam ciuitatem extendebatur, nec folum eum, quo nunc est, occupabat locum. In testimonium huius politionis, videmus adhuc collegium bonorum adolescentium in platea S. Honorii, non proculà Lupara, Ecclesiam S. Germani Autricensis, quam Scholam nominamus, ac alteram S. Carharina, qua appellatur Vallis Icho. larium. Omnia quoque monasteria, que accedit Rector, dum processionem peragit, propterea ab eo visitantur, quia sunt loca pertinentia ad corpus Vniuerlitatis Lutetianæ. Postquam Iohanna, Regina Nauarræ, vxor Philippi Pulchri, construxerat collegium Nauarrenum, in colle Lutetiano, anno MCCCIV. cæteri, qui postea alia consimilia erigere volebant, quorum multi extabant sub regno Caroli VI. quando Vniuersitas erat in augmento, omnes eligebant eundem collem, quod putarent ibi acrem verifimiliter elle falubriorem, quam in locis inferioribus, limofis, ac comofis, recipientibus ciuntatis cloacas. Id postea occasionem nostratibus præbuit, constituendi differentiam inter vrbem, ciuitatem & Vniuerlitatem. Olim, tempore vbi primum instituta, Vniuersitatis congregationes siebant in collegio Bernhardinorum, que postea translate fuerunt ad Mathurinos, propter commoditatem loci.)Pafquier d. liu.z. des recherch. de la France, chap. 21. fol.150.f. g. edit. veter. Du Cheine és antiq. de Prance, tis. de la ville &c. de Paris, cb. 19. \$4g. 119.

111 2

yy) Celle-

452

(n)

Sorbonne: Vide feqq.lit. 22. Cholets: Cottozet des antiquités de Paris, chap. 12. fol. 97.6.

Nauarre, Vid. feqq. lit. aaa. la Marche: Costozet d. tr. chap. 13. fol. 104. b. & feq.

Laon: Corrozet d. chap. 13. fol. 105. b.

Cardinal le Moine: Cottozet d. fol. 105. b.
Bourgogne: Cottozet chap. 16. fol. 119. a.
Autun: Cottozet d chap. 16. fol. 121. a.

Beaucourd: Corrozerchap. 17. fol. 124.

Beautaus Corrozet chap. 18. fol. 126.

Danuille: Cottozet d. chap. 18. fol. 131. d. Fortet: Cottozet chap. 19. fol. 133. b.

Reims: Corrozet chap. 21. fol. 142. a.

Bons enfans: Cottozet d. chap. 21. fol. 143.b. Montagu: Cottozet chap. 23. fol. 147. a.

Clughy: Plefy: Cottozet d, chap. fel. 148-Marmoutier: Mans: 7

Cambray: Corrozet chap. 25. fol. 155.

8. Michel: } S. Barbe: }

Harcour. Corrozet chap. 19. fol. 133. b.

Boncour. J Petite Sorbonne; Dir Cheine d. chap. 19. pag. 120.

Collegia publica xxI. priuata, ex ampliffimorum hominum beneficio, XXI. numerat Merula, d. lib. 3, c. 21. in totum LXIII. Ranchin d. 10m.2-p. 196.

22.) Va Robert de Sorbonne, four S. Louys, est fondateur du college, vit porte son nom, destint pour les Thologiens; & Crey, que vous ne trouvere pour plus-ancien, que cestuy le la Cambrie those, que vis yn simple y det le Lochabrie Roy, ait apris aux Roys, Frinces, Frelast, & grands Seigneurs, vous sinsté atibis exclure: Pasquiet d. liu 3, chap, 21, fol. 300. g. Aliver autem Cottocet. In thap, 12, fol. 91. & Aliver autem Cottocet. In the part of the simple si

de laquelle tous les Theologiens de Paris sont appellés Sorbonnistes, à caufe, que d'est en Sorbonne, que se font les actes principaux pour la preune du scauoir de ceux, qui aspirent au Doctorat. Icy se font les disputes generales, tous les Vendredis de la fe-Ac des glorieux Apostres, S. Pierre & S. Paul, au mois de luin , iusques à la Tomfainlts, & on le refondant tient, & failt tefle des le matin iusques au foir , à tous les Bacheliers, à chacun en son rang , sans qu'il y air aucun President , pour supporter celuy qui respond. On tient, que cetec constume fut introduite par vn Religieux de l'ordre de S. François, qui, pour faire prenue de son scauoir, onurit le pas tout le long du iour, & fes compagnons ne voulans effre veus moindres que luy. continuerent le mefme, tellement, que ce, qui gifoit en la volonté des arguans, & respondans, s'est conuerti en loy inuiolable. La faut qu' asistent les Does. urs, à fin qu'ils sugent du merite des hommes, & feachent à qui ils deuront donner les premiers lieux des licences. (Robertus à Sorbona, tempore Ludonici Sancti, fundanit collegium, quod ipfius nomine clarum est, destinatum Theologis; & credo hoc elle, omnium antiquissimum. Res mira, simplicem cubiculi Regii famulum, hac nobili architectura Regibus, Principibus, Prælatis, ac magnatibus, monstrasse viam ad laudis atam. Aliud vero videtur tradere Corrozetus, quando docer, Magistrum Robertum à Sorbona, hominem perquam eruditum, & Doctorem Theologia, Ludouisi Sancti familiarem, instituisse collegium Theologiæ Sorbonicum, illique multos assignasse reditus, pro sustentatione Baccalaureorum, & Doctorum, eucldem facultatis, à quo omnes Theologi Parisienses acceperint nomen Sorbonistarum, quoniam in Sorbona præciput expediantur actus, quibus exploratur eruditio corum, qui ambiunt Doctoris gradum. Hic habentur disputationes generales, singulis diebus Veneris à felto Apostolorum S. Petri, ac Pauli, mense Iunio, víque ad festum omnium Sanctorum, in quibus respondens sustinet infultus, à mane vique ad ferotinum tempus, omnium Baccalaureorum, fecundum ordinem illorum, fine Præsidis auxilio. Origo huius rei attributtur cuidam Monacho, ordinis S. Francisci, qui, in documentum eruditionis luz, integrum diem theles à le propolitas defendit, contra quolcunque opponentes; cumque eum in hoc imitarentur fodales, ne scilicet viderentur scientia inferiores, res, que primum voluntatis fuerat, conuersa est in necessitatem. His præsentes esse debent Doctores, vt indicent de eruditione disputantium, ac intelligant, cui primum licentia gradum conferre debeant.) Hoc collegium noftro tempore perquam splendide exornauit, & dotaut, Cardinalis Richelius.

a.a) La Royne teanne, cfhoufe du Roy Philippe i Bel, fonda, & fit con-Bruire le grand College appelled C Colonyaigne, sod e Naurere, enfemble l'Egiffe, qui est au milieut d'iceluy; C'eur donna deux mille liures T-urneis de rente, for fon domaine de Bris, & Champaigne. Ce college est le plu-beau de Paris, & de 2 grand

grand circuit, de forte muraille: Cottozet d, tr. chap. 13. fol. 101.b. (Regina Johanna, coniunx Regis Philippi Pulchri, fundauit, acextruendum curanit magnum collegium, quod vocatur Campanum, vel Nauarrenum, vna cum Ecclesia, qua est in illius medio; quibus assignauit, pro dote annua, duo millia libellarum Turonensium, ex terris suis Briæ, & Campaniæ. Hoc collegium omnia reliqua, quæ Lutetiæ extant, elegantia superat, estquesatis amplum, ac muris forte.)

666) L'Université de Paris estoit tellement peuplée sous Charles VI. que Iuucnal des Vrsins atteste, qu' ayant failt vne procession en l' au M CCCC IX de l' Eglife de Saincle Genuiefue, à celle de S. Denn, pour l'affoupiffement des troubles , qui adonques voguotent par la France , l'affembée se trouua si grande , que le Recleur effort encores deuant les Mathurins, lors, que ceux, qui tenoient lu premiers rangs , estoient en la ville de S. Denis : Pasquier d. liu. des recherch ch. 21. fol.151.g. (Tempore Catoli VI. Vniuerlitas Lutetiana adeo studiosis frequentabatur, Iuuenale Vriino referente, vt, cum anno M ccc 1x. publica processio, pro impetranda pace Franciæ, instituta esset ex Ecclesia Santiz Genouefæ, ad Sancti Dionysii fanum, Rectore adhuc ad Mathurinos consi-Rente, primi in processionis ordine ingrederentur S. Dionysii vzbem.) Aux funerailles du Roy Charles VIII. le Resteur de l'Uninerstié de Paris sit offre de amener la totalité des Estudiaus de ladicte Vniuersité , que l'ou estimois à pluide ving scinq mille hommes; Theodore Godefroy, an Ceremonial de France, pag. 43. (In exequiis Regis Caroli VIII. Rector Vniuersitatis Lutetianæ, se compariturum promilit, cum toto luo Scholaltico ordine, qui luperare credeba tur viginti quinque hominum millia,) Florent in Gallia Philosophiæstudia, quæ in tantum aucta funt, vt Parifis ad decem millia hominum effe dicantur, qui humanarum divinarumque rerum cognitioni vacent. Itade fuo tempore Ioh, Iquian, Pontanus de obedient, lib, 5. c. 6. Adde quod Nicolaus Pasquierius, citatus supra hoc lib.5. c.2. lit.x. affirmat, Lutetiz adtrigitta ant quadraginta Scholasticorum millia fuisse,

Vide supra boc libro c.4.lit.b,

ddd) In collegio Cameracen si tabulæ æneæ incifa legitur dispositio P.Rami, his vecbis. Lex Professoru Mathematici ex testamento Petri Rami. E velligali meo DCC. libellarum lego D.iu stipendium Mathematici Prosessiva qui triennio, Arithmet. Music, Optic. Mechan. Astronom. Geograph. non ad beminum opinionem, sed ad logicam verttatem, in Regia Cathedra doceat. Elidio nem a Professoribus Regiu sic institui volo. Professoru examen omnibus, cuiucuuque nationu, Mathematum fiudiosis, à Collegis Regii Decanoin tertium mensem promulgator. Ad examen nemo, nifi Latinu, Gracuq, literu, & ingenuù artibu. prater Mathemat, reliquis instructius admittitoro Trimestri promulgationu preterito, Candidati, prajentibus, aut certe rogatu, atque inuitatu, Senatus Prafide primos

primo , primog, Oratore regio , Mercator. Prafecto , deinde Profefforibus Regiu , omnibus, omntno, quibus intereffe libuerit, publicum examen subeunto, pralegendo seprem dieb. horum vnam, de praespuis singulorum Mathematum capitibus, octano die respondendo, & fatufaciendo problematu, & theorematu omnibus, que contra à quolibet proposita sucrint. Ex omnibut examinatu, qui indicio professor. Regiorum, omniumg, Mathefeos profesfor, peritorum, aptifimus videbitur, ad Mathemat. Profesionem deligitor. Primag, pralectione Mathematum landibus inuentutem, ad capeffendum landata feientia fludium, exhortator. Triennio quoque nonum examen confimile efto , ve tamen Profeffor , qui ante fuerit , cateru, vel paribus Candidatu, anteponatur. Si quo tempore vnicus omnium Maihemat. partium peritus inueniri non poßet, flipendium duobes dividitor, qui fesquianno descriptum Professorum aquis partibus exequantur. Prafedunt Mercatorum, & Adiles, in quorum cuftodia Bafilica vrbu pofita est, oro, ve in perpetuam Paristensis Academ. gloriam, vedtigal illud perpetuum esse velint, aut fi forte redimatur pecunia, in alium reditum collo: ator. D.O.M. & M. A.V. C. P. Rami, Gjminafii prolearchi, Eloq. & Philosoph. Prof. Regii, Nicol. Bergeron, & Anton. Ifelus , in Senatu Parificus. Aduocati, teftamenti procurator. bas professionis Mathemat.leges cenotaphii vice posuerunt, ex SCto, VII.Iulii MDLXXVI.

ece) Decian. refp.14.n.5z. Menoch.de arbitr. iudic.quaftion.lib.2. cent.

4. caf.514. 11.12.

The Collegium Sorbonicum, fingulis fere manufcriptis libris libliothem fux, hoc addiditelogium: Hie libre ell paperum Magifronum domu Sorbonice. Papir. Malfonius, amal. lib. 3, pag. 349. Sed nouov. fupra aixi, qualf fato hos dirauit Richelius, v tho die nihil luperelle videatur, quod titulo pauperum relpondeat. De litipendii impetrandi molelius fuo tempore ita querulatur Ramus imperfatione trium priorum librorum Sobalarum mathematica-ram Adoctariana Madicaem: Libreas omnium linguatum atque doffinarum iberahum fippendio profitentur: Sed flipendio à mille manibus emendicato verius, quam à regibus donator. Se quidem emendicato es ia Stura & temporis Se pecunic, ve bona pars tum temporis, quod flutola inuetturi protegio flipendio tribuendo fir, tum flipendii, quod pro metcede affidui laboris profelionibus regie expelium ferturi, ni flipendii procuratione abstimature.

ggg) Merula d. l. Corrozet, d.tr. pag. 43. Chenu d.quaft -- pag. 56.

(bbb) La Nation de France est diuisce en cinq proninces, Paris. Rheimir, Bourges, Sens, Tours. La province de Paris, content ces divecs (es. Paris, Meeux, Chatrest. La province de Reims, content, ces divecs (es. Rheims, Chalons, Thou, Verdun, Mets, Suison, Senlin. La province de Bourges, content ces diverses: Thoulousses, Bourdeaux, Poritiers, Narbonne, Auchx, Auignon, Arles, Aix, Emberun, Romante, Esplaigne, Arabie, Armeinie, Egypte, Medie, Perse, Syrie, Falessiane, Samarie, Italie, Lombardie, Gennes, Venise. Rome, la Foùille, Campagne, Nature, Campagne, Paris, Campagne, Campagn

ples, & Sicile, & autres nations, non comprises sous les autres prouinces. La prouince de Sens , contient ces diocefes : Sens , Troje , Orleans , Auxerre , Neuer, Bourgogne, Vienne , Befancon, Lyon , Sauoye. La prouince de Tours contint ces dioceses : Tours, Angers, le Mans, & neuf dioceses de Bretaigne; à sauoir, S. Brieu, S. Maclouou S. Malo, Dol, Nantes , Vannes , Leon , Triguer , Rennes , Cor-La Nation de Picardie est diuifec en deux parties: La premiere parsie contient cinq dioceses: Beauwais, Amiens, Noyon, Arras, Terouenne. La seconde contient cinq diocefes : Cambray, Tournay, Traieft, Laon, Liege. de Normandie contient Rouen, auec fes fuffragans, a fcauoir auranches, Confiaees, Eureux, Lifieux, Sees, Bayeux. La Nation d'Allemaigne est divifec en tres parties. La premiere pronince, des bauts Allemans , contient, Boheme, Baniere, Auguste, Constance, Suiffe, Lozanne, Pologne, Magonce, Strasbourg, ou argenius, Hongrie, Basle, Dannemarch, Treues. La seconde prouince, des bas Allemans, imsient, le Traist, Liege; ( pour yne partie, car l'autre est de Picardie : & fut fuilt ceste limitation du consentement des Nations, l'an de grace mil trois cens cinquate buich. Les fleunes de Meufe, & Moselle, separent les Picards des Allemans; fem blablement les Françou des Allemans; & du coste de Sauoye, le lac de Lozanne stpare les François des Allemans) Cefte prouince, auec les dessus-nommées, a d'ausstage, Cologne, Prufe, Saxe, Hollande, Lorraine, & autres pais. La tierce promisse contient Efcoffe, Angleterre, Hibernie. H.zc, qua Gallice Cotrozet diff.lis. pag.43. latine ita exhibuit Merula d, part.2. Cosmograph.lib.3.c.21.

 Parifientem, quæ comprehendithas diœceles: Parifientem, Melodunen fem. Carnutentem.

2. Remensem, quæ sub se habet Remensem, Catalaunensem, Tullensem, Vitdunensem, Metensem, Suessonensem, Siluaneckensem.

3. Bituricenfem , quæ completiut Tolofanam, Burdigalenfem, Pditienfem, Nathonenfem, Auferfem, Auenionenfem, Ardatenfem, Aquenfem, Ebrodunenfem, Itom, Romaniam, Hifpaniam, Arabim, Armeniam, Ægyprum, Mediam, Perfam, Syriam, Palafitiam, Se mariam, Italiam, aliasque protincias reliquis non accenías-Coattot

Parifienfis.
Hæc in
quinque «
diuiditur
prouincias,

In ipía quidé Gallia, Quattior Pagilienfis Academiz funt Nationes: 4 Senonensem, quæ continet Sendnensem, Tricassensem, Aurelianensem, Autissodorensem, Niuernensem, Burgunduram, Viennensem, Bisontinam, Lugdunensem, Sabaudam.

5. Tutonensem, sub qua sunt Turonensis, Andegauensis, Cenomanensis, Nouem item Britanniæ: dioxeses: Briocensis, Maclouiensis, Dolensis, Nannetensis, Venetensis, Leonensis, Tricoriensis, Redonensis, Curolopitensis, Redonensis, Curolopitensis.

Picardica,quæ distribuitur in duas partes:

abit partes.

In priori cenfentur quinque diecefes : Bellouacenfis , Ambianenfis, Nouiomagenfis , Atrebatesfis, Morinenfis. In pofteriori totidem : Cameracenfis, Tornacenfis, Traieclenfis, Laudouenfis, Leodienfis.

2.1

Extra Galliæ limites, Al lemannica, quæ in tres

i. Est superioris Germaniæ, cui concensentur, Bohemia, Polonia, Hungaria, Dania, & aliæ conregionales.

 Inferioris Germania, cui adiungitur pars tractus Leodiensis; reliqua entim ad Picardiam spedat: Archiepiscopatus Colomensis Prossia, Saxonia, Lotharingia, & alia.

3. Comprehendit Angliam, Scotiam, Hiberniam,

m m m

l) liki

iii) Il y a quatre Procureurs, felon les quatre Nation. Le Procureurs Le Nation de France, est esteu par les Intrans des cinq dessudires promote, a Saint Iulian le pautre, de suas les autres diguires, Chacune des quatre Nume, comprinses son la faculte des Arts, a deux Bedeaux, comme les autres suites Corrocce d. tr. p. 43. Habet etiam que libet Natio nuncios, vel tabelune. Metula d. k.

kkk) Magistros, & Scholares Vniversitatis Parisiensis esse in special

faluaguardia, & protectione Regis, legimus supra lit. ff.

III) Ludouicus IX. Francia Rex, in diplomate, dato Parilis II b. III, anno Domini McCexv. air: Concedimus, & volumus, quod omiest finguli, de quactinque regione, vel Narione oriandi, de biunimoticopa re V niueritatis Parilientis exiltentes, & elle volentes, ad cam accedenda rati, tedire, & e., numcios fuos, resque fuas visi libet transferre panite, & libetes, abfigue aliqua inquitetatione pollunt, ficue racius etidem vidam

expedite: Rebuffus d. tr. privileg. 151. pag. 420-

mmm) Les gens de Mefire Charles de Sauvify, grand Chambellande France, ex l' vn des plus-fauores du Roy, s'oftans temeratrement attaches aqueques Efcoliers, en vne procession, que l' Univerfite faifoir en l' Eglife S. Carbinot. du Vai des Escoliers, & en ayant bleffe quelques vns , par arrest du Roy, du P. ces du sang, & de son Grand Conseil, donné l'an MCCCCIV. il fue du, que samafon feront demolic, & Sauoiff tenu, de fonder vne chapelle, en faueur de l'Vautefite, de cent liures de rente, en mil cinq constiures, envers les blefits, & mi enuers l'Vniuerfité. Monftrelet adroufte, que Sauoify feroit banny, & external de la Cour du Roy, & toru ceux qui luy appartenoient de parentelle, & aueccept ué de tous offices Royaux. Ce qui fut executé, & cefte maifon demolte, depuis tetdifiée du confentement de l' Vniuerfité, qui oft autourd'huy celle, que l'on apple l'hostel de Lorraine: contesfou, ce fut à la charge, qu'il y auroie vu tab eaust-Baché contre la paroy , au deuant de l' Eglife de S. Catherine , dans lequel and contenue toute l' histoire, & iugement, que l'on y peut encores autourd'bu ret Et fut pareillement desapointe Sauoify quelques mois de fos estats, pour contint l'Uneuerfice, man pain après restable : Pasquier d.lin. 3. des recherch. chap. 21. 151.6.4. (Nonnulli ex domesticis, & famulis, Domini Caroli de Salos) magni Camerarii Franciæ, & pulli Regis, cum aufu remerario quoid a Scholares, in processione, quam Vninerlitas agebat ad Ecclesiam S. Calar tinæ vallis Scholarium, vulneraffent, fententia Regis, Principum fan with & maioris Confilii, lata anno MCCCCIV: dictum fuit, vt domus Saudirus dirueretur, & iple effet obligatus fundare facrarium , in Vai tatis commodum, dotaretque reditu centum librarum, datet praterea le & quingentas libras vulneratis, & mille libras Vniuer litati. Mante addit, fuille conclusum, vt Sauoilius relegaretur, & proscriberetur

Regis, cum omnibus agnatis, prinareturque omnibus officiis Regis. Id quod executioni mandatum fuit, & domus ifta diruta: postea tamen reædificata, conseniu Vniuerfitatis, quæ hodie vocatur palatium Lotharingicum. Permissim id quidem; sed cum conditione ea, vi parieti, qui versus Ecclefiam S. Catharinæ spectat, adponeretur tabula, em hæc historia, vna cum sententia, inscriberetur, quam adhuc hodie ibi videre est. Et fuit Sauoisius ad tempus aliquot menfium remotus ab officiis, quo Vniuerlitati fatisfieret, fed postea restitutus in integrum.)

nnn) L'vne des grandes partes de cefte maifon eft murée , & deffu eft eferit ce qu' enfuit. Cette maifon de Sauoify, en l' an mil quatre cens quaire, fut demolie, & abbatue par arrest, pour certains forfactis, & exces, commu par Meßire Charles de Sauoif, Cheualier ponr lors, feignenr, & proprietaire d'icelle maison, & ses ferniteurs, à ancuns Escoliers, & supposts de l'Université de l'aru. en faifant la procession de ladicte Vninersité de Paris, a Saincte Catherine du Val des Escoliers, pres dudit lieu , auec autres reparations , fondations des chapelles, & charges declarées auditt Arreft, & a demeure demolie, & abbatue, l'espace de cent douze ans, & imques à ce, que la ditte Vniuerfité de grace especiale, & pour certaines caufes, a permis la reedification d'icelle , aux charges contenues, o declarces és lettres sur ce faicles, & passées à laditle Université, en l'an milcing

cens dixfept: Corrozet esdiftes antiquités de Paris, chap. 19. fol. 135.

000) En l'an MCCCCVII. Guillaume de Tignonille, Preuoft de Paris, fift pendre deux Escoliers, estudians en l'Université de Paru, l'un nomme Leger de Mouffel, Normant, & l'autre, Olivier Bourgeou , Breton , tous deux malgifans, qui audient tué vn homme de fang froid, lesquels ayans demande leur renuoy, comme Escoliers, pardeuant leur luge, Tignonille, sans y auoir esgard, les condamna d'eftre pendiu, & estrangles au gibet de Montfaucon, où il les fit conduire de l'instant mesme, aiour failly, auec la lumiere destorches; craignant que s'il remettoit du iour au lendemain ceste execution, ils ne fussent recous du Roy, en fauenr de l' Vniuerfité. Chofe, dont elle appella, & en fit l'espace de quatre mon telle instance, qu'il fut ordonné par arrest de l'an MCCCCVIII, qu'ils servient dependus, comme il fut faict (enuiron fept mon après le premier acte : Charton, en l' hift. vniuerf. chap. 142. pag. 1069. ) Et dit Alain Chartier, que le Preuost y fust en personne, & les baisa en la bonche, & les conuoya auec ses Sergens , depuis le gibet inques au Monflier , où ils furent inhumés, eftans leur corps emmenés dans rnebiere, sur vne charette, & effoit le bourreau sur le cheual , vestu d' un furplis, comme vn Prefire. Monstrelet adiouste, que pour garder les prinileges de l' Vninerfite, il fut dit, que les corps feroient rendus à l' Euesque, & au Recteur, ( commeil fut failt au parun de Nostre Dame) & de la enseueln au cloiftre des Mathurins, ou l'on void encores la tombe: Pasquier dict. pag. 151. lit. d. e. (Anno MCCCCVII. Guilhelmus de Tignouille, Prapolitus Lutetianus, fecit suspendi m m m

duos Scholares, literis operam dantes in Vninersitate Lutetiana, quommas teri nomen erat Leodegarius de Moussel, Normannus; alteri, Olivanis Bourgeois Britannus; propter committum homicidium, nulla ad id provoca ti ira, It licet petiissent, vt, tanquam Scholares, remitterenturad uum udb cem, petitione tamen non attenta, Tignouille ad patibulum Monfa me condemnatos fine mora duci iuffit, Sole iam occaso, & accensis faubis & mens, ne si executionem in posterum diem differrer, illi gratiam del 23 Regeconsequerentur, in fauorem Vrniuerstatis. A qua sententia illa a pe lauit, & per quadrimestre ita institit, vr sententia anno Mccccvin luci ordinatum , cos de patibulo tollendos effe, quod & factum (fepumo let mense postquam suspensi fuerant,) Alanus Carrerius scribit, ipsum Prapofitum tunepræsto fuisse, & vtrumque deosculatum, eosque secumm cum fuis lictoribus, à furca vique ad monasterium, vbi terre mandan, quam eorum corpora, feretro & carro impolita, eo deducha, comiteca fice, infidente equo, & vestito immorem facrificuli. Addit Monsteletter quod, pro conservatione privilegiorum Academicorum, suerit mandar m, ve corpora Scholarium redderentur Episcopo , & Rectori , prout et ... factum in atrio B. Virginis, que postea terræ tradita in Monasterio Mei minorum, vbi tumulus adhuc cernitur.) Epitaphium huius eltrenous !! fubrus incent, Leodogarius de Monfel', de Normannia, & Olivarius Bourgest, Britannia, oriundi, clerici scholares, quondam dutti ad institiam secularem. obierunt, restituti lionorifice, & bic sepulti, anno Domini M CCCC VIII. de XVI mensis Mati-

PPP ). Le Roy Philippe le Bel vouluft , que le Cheualier du Guet, (le Pranf de Paris ) feift tel ferment al Vniuerfité: Vous turés , que pour nul effett seune meterés, on ferés metere, la main aux Maistres, on Escoliers de l'Unimersité, mair sun d'iceux meterés en prison, fran en rel cas, & frenorme, qu'on le dome fatte Eten tel cas ledit Maistre, ou Eftolier, coupable, arrefteres, ou feres arrefter, as lieu orele erouueres, fans le ferir, ou molefter, & incontinent le rendres si auf 1 de l'Eglife, à l'aquelle en appareient la garde. Et s'il aduenoit, qu'enpressont did Maiftre, on Efcolier, fans la rebellion , on defobeiffance , iceluy enti all at. noment iniurie, vilenné, ou bleffe, vous, par vostredit ferment, en feres, outes faire, amende zo punition. Item; & filedie Maiftre, ou Efcolier effont pru, 6 .. refté, par vos officiers, à telle lieure, que la tuflice de l'Eglifene peut effret as vous le meteres, ou ferés metere, en garde en aucune maison d'Escolier, he mont, sans luy faire iniure, ne vilenie, iusques à ce qu'il soit rendu a lu lu l'Eglise. Item; & pareillement és biens meubles desdies Maistres & Esco shacun d'eux, vous ne mestrés, ou feres mestre, la main, mais s'ils de suent arrefles, ce fera par la main de la Inflice de l'Eglife, & pour faire ce, que lu. mordonnera: Chenu d. quest. 7. pag: 97in Eccleia Lutetianeufi, Idus April, pontificatus fui anno quinto y film the house of the control of the presentation of the p

797) Priuilegium Scholaritatis Ācademiz , feu fludir Parifenflo, temporale est, & rettrictum ad certum tempus, habita ratione studiorum, sen facultatis, quam quis sequitur. Qui prostientur, & docent, tamediu vuntur priuilegiis, quamduu vixerint in vrbo, seu in dicta Viniuersitate. Scholastici vero, studentes in Theologia, per quaturodecim annos vit positiut priuilegii studii; in Iure ciuili, aut pontificio, per septennium; Grammatici, Dialcetici, Physici, per quatuor, non plutes; vrdeclarauti Curia Parissensi Curia Onto Montin, mense Maii: Tholosan d, sib. 32 de republ. cap. 10, 15, 9.

sis). An ea Pontificum pruilegia, præsertim quæ politica concermun, valere debeant dubitari potest. Pro negatiua facit Bodinus de republi-

46.3.cap.7.pag. 530-

ter) Rebuffus d. er prinileg. 15%, pay. 434.

uuu) Mexander II, [one pretexte de corrigir les obus , s'ingere dé bailler de lois à l'Pointefié de Paris, c'é defind au Chenetitir, on Réteur d'ieller, d'exiger aucune chofe pour la licence, c'e permission d'y enseigner les sécures ; e-quamo, extr. de Magiste, Et Innocent III, sit aussi certaine ordonnaues, que, four peint de voumnaues et ons auxum persival à doing et le ogle vide par vu autres Cequiri appartient qu'au Roy; Vollon de la puissacco du Pape, c'é des libertés de F Ressile Gallienes, sins, a, chop. 7, n. s.

aven) Philippele Bel, par l'Editélel'an NCCNC, ordomas, que queique emprunt qu'il fiff paur la moefficéet genre, il v'entedait que l'Viniuepfié fift comprife en ce mandement: Pasquiet d.liu.; des recherch. ch. 21. ful. 150. bi-Philippus Pulcher; six Rebuff. d.rr. prainteg. 50, par 62), Jolim Francia Rex. Maglitris, & Koholaribus Viniuesitatis Partifiensis, conceffie, ne mutuare pecunias, vel altud teneantus, etiam pro impugnatione inimicorum Regniquiavis fibilipie fuppeditare pooliunt, quomo do allis mutuabunt?

)))) Cam Legatus Apottolica Sedis, tempore Innocentii VIII: exigeret decimas Ecclefartum, & 20000 orbus, & Magiftris, & Scholafficis, in fludio general Partiforum petrete, tunerefiit vinuefitas, & prouocauit fetipto fummum Pontificem, & in appellatione propofuit, ex pruilegio.

mmm 3

Philippi V. R faithefills, non teneri cosdem ad mutuum probellis, ve al subsidia, pro bello imposita, vel imponenda. Quodque Iohannes.Rezales. cum pro eo redimendo à captinitate, qua tenebatur ab Anglo, fuifient impolita, & postulata subsidia à regnicolis, & decima præstanda superion Ec olefia Gallicana, conceffit tamen prædictis Magiftris, Doctoribus, & Stolasticis, Vniuersitatis Parisiensis, exemptionem & immunitatem a solutone horum subsidiorum, & decima, Consequenter & Carolus V. pradition Magistros, Doctores, & Scholares, in dicta Vniuersitate studentes, 2000-Ctis præstationibus, pro recuperatione sui regni indictis, exemptos & mmunes effe voluit, Deinceps & Carolus VI. filius Caroli V. eosdem Mar Rros, Doctores & Scholares, à decimis, & aliis quibuscunque hibhdiss. per Sedem Apoltolicam percipere concessis, aut imposterum concedences, exemptos fore voluit, declaraust expresse, & ordinauit. Carolusquoq VII. eadem libertate, priuilegio & immunitate, cosdem frui, & vti voluit. Simliter Ludouicus XI. eiusdem Caroli VII. filius : Tholosan. d. lub. 18. cap. 7.

222) Philippe le Bel ordonna en l'an MCCXCIX, que pour vne debieral.

le, on ne pourroit gaiger vn Escolier en ses meubles: Pasquier d.lit.h.

Rebuffus d.tr. prinileg.83. pag.250. vbi etiam pag.feg. annecht mandatum eiusdem Philippi, anno M CCC XLV. X111. Febr. (que des bieus dudicts Maistres, & Escoliers, ne d'aucun d'eux, ne prenes aucuns biens, quelique ils soient, pour les garnisans de nos guerres, ne pour nostre hostel, pour l'hostel de nostre tres-chere compaigne, la Royne, ne pour nos enfans, ne pour autres quel qu' ils soient de nostre lignage, nos Lieutenans, Capitaines, Connessables, ou tres, voulans, ou soy disans auoir prinses à nostre Royaume, par queique autorité que ce soit ; mais tous les biens desdits Maistres, & Escoliers, leur lasses pulblement.) Ne prædictis Magistris & Scholaribus, aut cuiquam ex iis, auteratis aliqua bona, qualiacunque ca sint, pro præsidiis nostrorum bellerum, neque pro Regia nostra domo, aut pro domo carissima nostra coniugis Regina, nostrorumve liberorum, neque pro aliisquibuscunque de nostro genere, nostris Locum-tenentibus, Capitaneis, Connestabilibus, autalisvolentibus, aut dicentibus fe ea accepille à nostro Regno, quacunque amontate; sed omnia bona prædictorum Magistrorum & Scholarium, issem-

6666) Magistris & Scholaribus, Parisiis studentibus, est concession per Carolum VI, anno м сос ехххии die xi. Ianuar, apud Vincensa (с. quod fint immunes ab omnibus impositionibus, & subsidies, tam up a no habito ex heteditatibus corum, velex beneficiis, fiue illud ven laut 1814 nutatim, fine alias, fine ex frumento, & altis quibuscunque bonis fir pome-

pientibus Rebuff, d. er, prini'eg. 147, pag. 405. Verba prinilegii hac funt, Charles, par la grace de theu Roy de France, a tous cenx, qui ces prefentes lettres verront, falut. Scanoir faifons, que nom, mens de plufienrs infles con fiderations, defirant garder noffre tres-chere , & tres-amce fille , l' Vniue, fite de Paris , en fes franchifer, & libertes, & teelle traitter & pourfuture en grace, & en faueur, fi que les supposts y puissent mieux profiter, luy auous oteroje de grace speciale, & ottrojons par la teneur de ces lettres , (1.) Que les Maiftres, Batheliers , & Efcoliers lifans, & eftudians en icelle, & aufi les feruiteurs, & officiers d'icelle nofire fille fam fraude, de quelque eflat qu'ils forent forent francs, quiste, & exempts de tonte imposition, & autres aides, des vins, & autres biens quelloques creus en leurs beritages, & leurs benefices, qui font, on feront vendus par lesdits Muifires, Bacheliers, & autres supposts, & officiers defindies, on par leurs serniteurs, en gros, ou en det ail, & femblablement des difmes, ou autres aides a nous ottroyés, ou aottroyer par le fainct Siege de Rome; aufi de tous les vins, O autres biens, que lesdit s Maiftres,on autres supposts,ou officiers achepteront pour leur necessie en l'eftude. Voulons, & ottroyons de nostre grace, que les fermiers de nosdits aides, & antres, àqui il appartiendra, croyent, & adioustent pleine foy au signet du Recteur de nofire fille i' Vniuerfire, & des fucceffeurs Recleurs fur la regence, & Scholarité desdies supposts, & aufi desdits officiers. (2.) Et pour eschener les fraudes, & malices , que en ce pourroient eftre commifes, auons ordonne, & voulons , que les Efco-Liers, qui voudront auoir expedition d'eftre quittes desdits aides de vius, & autres biens deffusdicts, foient tenu d'aller vers le Recleur , en leurs perfonnes , & de iurer, que les vins, & autres biens dessudits, sont creus en leurs heritages, & de leurs benefices, ou achepres, pour leurs necefités en l'eftude, comme dit eft. Gle: dits Maistresy pourront semblablement aller, & turer comme lesdits Escolters, s'il leur plaift, qu' i's afferment en boune for, en leurs cedules , que fur ce enuoyeront audit Recteur , ce que lesdits Escoliers iureront en leur personnes , comme dit est. (2.) Voulons anec se, & auons ordonne. Cordonnons, que le Reffeur foir tenu de iurer en sa creation , present un Maistre en la faculté des Arts, qui à ce sera commis de par nous, lequely pourra eftre, s'il luy plaift, qu'il ne baillera fon figuet pour l'expedition defdits vins, & autres biens , s'il n'est en fa forme & mantere deffusdite. Et toutefou pour l'absence de nostredis commis, s'il n'y estoit, l'elettion dudit Recleur n' en sera pas retardée. (4.) Et s'il venoit à la cognoissance desdits Refleurs, & Vninerfité, qu' aucun Maiftre ,on Escolier, face fraude fur l'expedition desdits vins, ou autre biens, en abusant de nostre present ottroy, lesdicts Refleur, & Vninerfité,ou leurs Confernateurs, procederont contre eux, à resesation, ou autrement , comine le cas le requerra , en regardant leurs flatuts sur ce faitts. (5-) Et d'abondante grace voulons, & anons ottrojé, que tout ce qu' a efté pris defdits Maiftres & Escoliers , à cause desdits aides , contre la forme de noftre present ottroy , depun le premier tour de Feurier dernierement pafé , leur foit rendu , & re-

Philippi V. B partuentis, non teneri cosdem ad mutuum pro bellis, velad subsidia, pro bello imposita, vel imponenda. Quodque Iohannes. Rex alius, cum pro eo redimendo à captiuitate, qua tenebatur ab Anglo, fuillent impolita, & postulata subsidia à regnicolis, & decima præstanda super tota Ecclesia Gallicana, concessit tamen prædictis Magistris, Doctoribus, & Scholasticis, Vniuersitatis Parisiensis, exemptionem & immunitatem à solutione horum subsidiorum, & decima. Consequenter & Carolus V. prædictos Magistros, Doctores, & Scholares, in dicta Vniuersitate studentes, à cunctis præstationibus, pro recuperatione sui regni indictis, exemptos, & immunes effe voluit, Deinceps & Carolus VI. filius Caroli V. eosdem Magiftros, Doctores & Scholares, à decimis & aliis quibuscunque subsidiis, sibi per Sedem Apostolicam percipere concessis, aut imposterum concedendis, exemptos fore voluit, declaraut expresse, & ordinauit. Carolus quoq; VII. eadem libertate, prinilegio & immunitate, eosdem frui, & vti voluit. Similiter Ludouicus XI. eiusdem Caroli VII. filius : Tholofan. d. lib. 18. cap. 7. num.13.

222) Philippele Bel ordonna en l'an MCCXCIX, que pour vne debiereel-

le, on ne pourroit gaiger vn Efcolier en fes meubles: Pasquier d.lu.h.

assas) Rebuffus d.r. primite. 83, p.g. 250. vbi etiam p.g. feq. anneckit mandatum eiusdem Philippi, anno M. CCC KLV. XIII. Febt. (que des bien desidist Maiften, & Efesiters, ned aucun d'eux, ne preue aucun biens, quelque dist finient, pour les garnifons de nos guerres, ne pour nofre boffel, pour l'hoffel de noffer tre-chère compagne, la Ropue, ne pour non enfans, ne pour autres quelq qu'il faiens de noffre lipunge, nos Leutenans, Capitaines, Connesfables, vu un-tre, voulant, so de fuil finiens de nos frei lipunge, nos Leutenans, Capitaines, Connesfables, vu un-tre, voulant, so de fuil finiens de son de fuil finiens de la contra del contra de la co

bbbb) Magiftris & Scholatibus , Parifiis ftudentibus , eft conceffum per Carolum VI, anno μ ccc LxxxIII. die xi. Ianuar. apud Vincennain, quod fint immunes ab omnibus impofitionibus, & fubfidiis , tam fuper vino habito ex hereditatibus eotum , vel ex beneficiis , fue illud vendant minutatim, fiue alias, fiue ex frumento, & aliis quibuscunque bonis sic proue-

nienti-

pientibus : Rebuff. d. er, prini'eg. 147. pag. 405. Verba prinilegii hac funt, Charles, par la grace de titou Roj de France, à tous cenx, qui ces prefentes lettres verront, falut. Scanoir faifens, que nous, nieus de plufieurs iuffes sor fiderations. defirant garder noftre tres-chere, & tres-amce fille , l' Vuiue, fite de Paris , en fes franchafes, & libertes, & icelle traitter & pourfuture en grace, & en faueur, fi que les supposts y puissent mieux prositer, lny auons oteroje de grace speciale, & ottrojons par la teneur de ces lettres , (1.) Que les Maistres, Bachelers , & Efcoherstifans, & eftudians en icelle , & aufiles ferniteurs, & officiers d'icelle nofire fille fans fraude, de quelque eftat qu'ils forent, forent francs, quistes, & exempts de toure imposition, & autres aides, des vins, & autres biens queltoques creus en leurs beritages, & leurs benefices, qui font, ou feront vendu par lesdits Muifires, Basheliers, & autres supposts, & officiers defiudits, on par leurs feruiteurs, en gros, ou en detail, & semblablement des difines, ou autres aides à nous ottroyés, ou à ottroyer par le fainct Siege de Rome; aufi de tous les vins, & autres biens, que lesdit s Maiftres, on autres supposts, ou officiers achepteront pour leur necesset en l'estude. Voulons, & ottroyons de nostre grace, que les fermiers de nosdits aides, & autres, àqui il appartiendra, croyent, & adioustent pleine foy au signet du Recteur de nofire fille i' Univerficé, & des successeurs Recteurs sur la regence, & Scholarité desdits supposts, & aufi desdits officiers. (2.) Et pour escheuer les fraudes, & malices, qui en ce pourroient effre commifes, auons ordonne, & voulons, que les Efceliers, qui voudront auoir expedicion d'eftre quittes desdits ardes de vins, & autres biens de flusdicts, foient tenu d'aller vers le Recteur, en leurs perfonnes, & de iurer, que les vins, & autres biens deffudits, font creus en leurs heritages, & de leurs benefices, on acheptes, pour leurs necessités en l'estude, comme dit est des dits Maifires y pourront femblablement aller, Giurer comme lesdits Efcoliers, s'il leur plaift, qu' i's afferment en bonne for, en leurs cedules, que fur ce enuoyeront audit Recteur , ce que lesdies Escoliers iureront en leur personnes , comme dit est. (2.) Voulons anec se, & anons ordonne, & ordonnons, que le Retteur foit tenu de iurer en fa creation , prefent un Maistre en la faculté des Arts, qui à ce fera commis de par nous, lequely pourra eftre, s'il luy plaist, qu'il ne baillera son fignet pour l'expedition defdits vins, & autres biens , s'il n'est en fa forme & mantere deffusdite. Et toutefou pour l'absence de nostredit commu, s'il n'y estoit, l'elettion dudit Recleur n' en fera pas retardée. (4.) Et s' il venoit à la cognoiffance desdits Re-Beurs, & Vninerfité, qu' aucun Maiftre ,on Escolier, face fraude sur l'expedition desdits vins, ou autre biens, en abusant de nostre present ortrey, lesdicts Recteur, & Vniverfité, ou leurs Confernateurs, procederont contre eux, à refecation, ou autrement , comme le cas le requerra , en regardant leurs flatues fur ce faicts. (5-) Et d'abondante grace voulons, & auons ottrojé, que tout ce qu' a efté prin desdits Maiftres & Efcoliers , à caufe defdits aides , contre la forme de noftre prefent ottroy , depuis le premier tour de Feurier dernierement pagé , leur foit rendu , & re-Rithé

Actué de faict, par les fermiers qui pris l'ont Si donnons en mandement à nos amés de feaux, les Generaux Confeillers fur le faill des aides ordonnés pour la guerre, & atoms nos autres tufteciers, Refleurs & Officiers, a qui il appareiendra, & achacun d'eux, noftredite fille, les Rettenr , Manftres, Bachelsers, Efcoliers, lifane & effudians en icelle; & aufit les ferniteurs & officiers d' colle, ne les moleftont, ou empeschent en quelque maniere que ce foit , & sout ce que a effé pru du leur an contraire depuis le premier jour de Feurjer dernier , leur facent rendre & reflituer de fatt, felon noftre prefent ottroy, ceffant tout empefihement, & delay. Et pource que les finguliers supposts deladire Vninerfire ne pourroient de leger recouurer des nos presentes lettres, si sonnens comme leur pourrois estre besoing nom auons ottroje à noftredite fille d'abondante grace, & ottrojons par la ceneur de ces lettres, qu' au transcrit, ou vidimine d'icelles, sous feel authentique, soit pleine for adiouflee, comme a l'original : Non obstant ordonnances, fratues, edites & obseruance au contraire. En tesmoing de ce, nous auons faict meetre nostre feel à ces lettres. Donné au bou de Vinconnes de croificfine iour de lanuier, l'an de grace mil trou cons quatre vingt trois, & le quatriefme de nostre regne.

cut) Constitutio Ludonici xi. elt deanno M CGCG LXXVIII. KIY. A-

pril. Rebuff. d.er. prinileg. 179. pag. 494.

dddd) François, par la grace de Dien Roy de France, atom cenx, qui ces presentes lettres verront, falus. Nostre tres-chere, & bien amie fille aunie l'Uninerfite de Paris, nom a bumblement faict dire, & remonstrer, que combien que par plusieurs premileges à cile donnés, & offrojes parmos predeceffeurs, & par nous confirmes, elle & ses officiers, sapposts, & serviseurs, soyent exempes de touses quets, garde des portes, faire bommes d'armes, en nostredie, ville & cite de Paris, & de contribuer pour l'affiette dudit quet , en quelque maniere que ce foit : Cenon obfant fons ombre de ce, que par nos lees res parentes, du mon de lanuier MDXXXIX. par lesquelles auons ordonné, que tous marchands, gens de meffier, artifans, & autres, senans boutiques, & onuriers, dedans noftre velle & ciré de Paru, peinilegies , & non prinilegies , fuffent affu au guet , chacun a fon tour , exceptes quant à ladice Vniuerfice, les bedeaux ordinaires, messagers d'icelle, durant leurs abfences ; aucuns de nos officiers , ou autres , ont contrainit , & contraignent de sour en tour, non feulement lesdits meffagers, mais plusieurs autres officiers, supposts & seruiteurs de nostredice fille, comme Libraires, Relieurs, Enlumineurs, Escriuains iurés, qui sone en nombre trente, les quatre papetiers, & quatre parchemimers, d'aller au guet de nostredite ville de Paru, ou, en leur defaut, pager pour chacune fou deux fols,fix deniers Tournou, en enfraignant les dies privileges, ausres-grand grief, & dommage de nostredite fille, imminente ruine, & defolation d'icelle , tant que prafemblablement cesdits officiers, & feruiteurs amfe troubles , se defisteront de leurdits estats , charges , & offices , & ne se trouvera pas quafi qui les queille prendre, qui est entierement contre le singulier desir, & af-

fedion, que nous avons à l'accroiffement d'icelle, en toutes bonnes lettres, & effades. Pource eft. il, qu' aprés auoir veu lesdies prinileges, & confirmations d'iceuxo & aufi auoir oui noftre Procureur general en noftre princ Confeil, & defirans paternellement traitter noftredite fille , supposts , officiers , & feruiteurs d'icelle, la conseruer, maintenir, & accroiftre en sesdits prinileges, pour l'augmentation de toutes bonnes & faincles lettres, l'amour de Dieu, noftre createur, & ebauffement de la fainfle for Catholique; à quoy nous auons sa mu, & mettons de iour en jour toute la peine, que posible nous est, & continuerons, luy aidant, à l'aduenir pour le bien qu' en peut redonder à toute la Chreftienté. Confiderans aufi les bonnes & faintes prieres & oraifons, que nostredite fille fait & continue, tant en general, que particulier, pour la profperité de nous, de noftre fang, de noftre Royaume, & pour plufieurs autres bonnes & iuftes caufes , & confiderations, à ce nom monuans, auons de nostre grace peciale, certaine science, pleine puissance & authorité Royal, declare, & declarons, que par nosdites lettres patentes, & ordonnances dessusdites, nous n' auons iam au entendu, & n' encendons comprendre nostredite fille, ne les supposts, seruiteurs, & officiers d'icelle, en aucune maniere, ains ensant, que befoing feroit, par ces prefentes les anons exempte, & exemptons dudit quet, & garde de portes, & toute contribution à iceux. Si donnons en mandement par ces presentes &c. Donné à Villiers Costerets le cinquiosme iour de Juin. L' an de grace mil cinq cens quarante trou, & de nostre regne le vingtneufiesme. ecce) Les Efcoliers, qui viennent de pais eftrange,eftudier en l' Vninerfité

de Paru, ioniffent de l' exemption de la rigueur du droit d' aubaine, comme il eft expresement porté par l' Edict de l'année MCCCXV. qui est conforme à l'ordonnance de Frederic, en l'auth. babita, C. ne fil. propatre. Ce qui leur a efté donné enfaueur des Mufes, dont l'empire fpirituel s'eftend par tout l'Vniuers , & n'eft borne d' aucunes limites, que del' sonorance, & de la barbarie : Bret de la fouver. du Roy, liu. 2, chap. 8. pag. 228. Contratium docet Bacquet du droit d'au-

baine part. 1. chap. 13. n. 2.

Henry, par la grace de Dieu Roy de France, à com presens, & à venir, falut. Come noftre tres-chere & tres amée fille premiere ne,l'Vniuerfite de Paru, eust des le dernier iour de Feurier MDXLIII. prefente requefte au fen Roy noffre tres-honoré Seigneur & pere,contenant,qu' entre autres droitts,prmileges, ottroys, par les feus Roys nos predeceffeurs, elle auroit droift, de vifirer prifer & eftimer tout le parchemin, amené à nostre ville Sbanlieue de Pari, Sa cefte fin effoit porte, & conduit, par les marchands forains, & autres personnes, qui l'amenoient, aux halles des Mathurius, & non ailleurs; esquelles halles avoit effe des tout temps faite ladite vifitation , poifée & eftimation, par les quatre parchemini es iures de ladite Vniuerfite : Et où il estoit trouué aucuns vendans parchemin en ladite ville Chanlieue,ou qui le cachoient, il effoit confisque au profiedu Relicur de noff edite Vniuerfité. Pour laquelle vification, appreciation, & eftimation, ledte Red ur preprenoit pour chacune botte de parchemin feize deniers Parifis; & contre ceux. qui auoiens voulu faire le contraire, s' en effoient ensuiun plusieurs sentences, sugemens, & arrells, au profit d'icelle Vniverfité. Et parce que ceux, qui ont eu le maniement desdits privileges , auoient a dire la chartre dudict droit, nostredise Vniuerfité auroit requis commission, pour informer fur la iouissance d'iceluy droit, qui leur fut ottroje par noffredet feu Seigneur & pere: En vertu de laquelle noftredite fille auoit faici informer par l' vu des examinateurs de noffre Chaftelet de Paru, noftre Procureur en la Prenofte dudit hen denement appelle, & ladite information faite, & rapportee par deuers nostredu fen Seigneur, & pere,en fon Confeil prine, auroit ordonne le sout effre communique à son Procureur general. lequel auroit requis ladite requeste, information, sentemes, arrests, & autres proces , par noftredite l'niuerfit e produttes pour la verification de fon droiet, effre communique aux Officiers de noftiedit feu Seigneur & pere, au Builliage & confernation de printleges de nostredite Vniuerfité, au Chastelet dudit Paris, pour donner leur aduit. Ce qui auroit nostredite fille presente esté faiet par iceux Officiers, & rennoyé leurdit aduis à nostredit fen Seigneur & pere. Et depuis nous auroit nostredite fille prefente autre requeste, à ce que veu les dites requestes, informations, & autresprocedures , faites fur la verification de leurdre droit , & prinileges, il nous pleuil ratifier, appronuer & confirmer iceux droitts & prinileges ; Scanoir faifons , que veu par nous en nostre prine Confeil lesdites requestes, information, & aduis de nosdits officiers, cy attachés fom le contrefeel de nostre Chaucelerie, & ournostre Procureur general en nostredit Confeil prine, auons par aduu, & deliberation d'iceluy, & de nostre certaine science, pleine puissance & authorité Royal , continué , & confirmé à icelle , nostredite Vniuerfité, lesdits droills & printleges, de vifiter, prifer, & estimer tout le parchemin, qui fera amené en ladice ville, & bantieue de Paris, & de prendre par ledie Rolleur, pour ladise visitation, appreciation, & estimation, feize deniers Parifis pour chacune botse de parchemin, sinuant les dies droiets & prinileges. Voulons, ordonnons, & nous plaist, qu' elle en iousse, comme elle a cy-deuant anciennement faict. Et que pour faire ladite visitation, appreciation & estimation, tout le parchemin soit mené, & sonduit anodites halles de Mathurins. Et où aucun parchemin sera trouvé sacheson entre les mains d'aucuns marchands on aueres icelus vendans, sera pries faifi , & mis en noftre main , pour , ladite faifie faite , pourfuiure la confifcation d'iceluy parchemin, par deuant nostre Preuost de Paris, Consernateur des prinileges de nostredire Université, ou son Lieutenant. Et où aucune confiscation y escherra, fera, & apparesendra audit Retteur. Er outre, les delinquans, contreuenans, & recetateurs, feront condamnés enners nous en amendes arbitraires, felon le merite des cas. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à nos amés & feaux, les gens & c. Donné à Fontainebleau, au mois de Septembre , l'an de grace mil sing cens quarante fept, & de nostre regne le premier.

gggg) In

LIBRI V. CAPVT VII.

gggg) In Parifienfi Vniuerficate quælibet Facultas, & Natio, habet sindstronem in concernentibus fachum Facultasis, seu Nationisch i Facultatis, seu nom eritut sint appellare, sed ab Vniuerficate non licet appellare, sed qui am omnibus licitis Vuerficati acquiescere subditi debeant, & obedites & statuto Vniuerficatis præsiche cautum est, ne ab eius sententia, inter suos subditios stata, appelletur, quod est notandum pro degentibus in hac Vniuerfitate. Sed eo nunc per hominum malitiam ventumest, vtabipsa facto-sanca Vniuerstrate demacum appelletur, non amen sine perigiti teatur chresis, des gringir. Hac scribis Rebussis, d. 1r. priniteg. 157, pag. 433.

bbbb) Il fut ordonné par l'Edid du Roy Charles VII. verifié le II. May MCCCCXLVI. que la Cour cognoifiroit des caufes de l'Vniuerfité, quand le casy

efcherroit : Palquier d. liu. 3. des recherches, chap. 21. fol. 153. b.

iiii) Carolus V. Vniuerstracem Parisiensem, & eius collegia singula, Magistros videlicet, scholares & bedellos quoscunque, nec non & librarios, qui sub protectione, tuitione & custodia ipsius Vniuersitatis, de officio libraria absque alia mercatura vinunt, de & pro suis domibus, quarum domini, vel proprietatii existunt, de quibus etiam locagiis vel censum recipere, aut ad fuum proprium commodum facere possint, nec non & domibus feu scholis, propriis, non ab alio locatis, ad quas idem Magistri, scholares, & bedelli vadınıt quotidie, scientias, videlicet artes docturi, & alias audituri, à iuuaminibus seu auxiliis, noper, & de nouo soper domibus, seu locagiis Parifiis situatis, vel reditibus earundem pro facto guerrarum dictiRegni indictis. ac etiam ab omnibus aliis iuuaminibus, tam fuper vino & sale, quam fuper quibusuis rebus aliis, pro dicto facto guerrarum nuper impolitis, iplos, & eorum quemlibet, omnino quittos & liberos elle voluit & immunes. Datum Parifisanno MCCCLXIII. die XVIII. April. Hoc priuilegium ampliauitidem Rex, anno MCCCLXIX. die XXIV. Sept. apud Vincennam postea taxauit, & limitauit ad vigefimum quartum, ad librarios, & alios seruitores Universitatis, vt in privilegio continetur, dato Parisis anno MCCCLXVIII. die y. Nouemb. & Ludouicus XII. hos Vniuersitatis famulos ad ttigesimum redegit, anno MDXIII. die IX. April. Hactenus verba Rebuffi, d. tr. privileg. 166. pag. 456. Hisadde quæ supra leguntur, lit. dddd. in privilegio Francisci L

keke) Qui inter suppositos Vniuersitatis Parisiensis numerentur,

cognoscimus ex prædicto privilegio Francisci I. supra lie. dddd.

an Quod ad librarios iuratos, id est, bibliopolas Vninersitatis Parisitensis attinet, pruilegium ipsorum constrmatum suit Arresto 111. Mail MDXO1V.apud Catholicianos super immunitate ipsorum à iuribus, que voeant, foraneis, & transitus, ratione librorum excusorum, in causa G. Meranii bibliopoles. Et notandum est, viii. Febr. Molkaviii. Artelo, ad postulationem bibliopolarum iuratorum Vintestitatis Partsensis, edu pereginits, ne libros exponant, seu vendantaliis, quam mercatoribus libratiis, seu bibliopolis: Appondix ad lib. f. tit. 14. artestor. Paponii, artest. 2. Le Roy a declare en l'an Molkaviii. XVII. Sept. sous, & vuchacun des liures, selicis & non relits, qui feroient apporties to son Royaumed apais estranges, ou transported d'iculup prite libraires de l'Vniuessité de Paris, sous feudes, quittes & exempt de tous droits. de entré, siste, simpositions, trauers, & generalement de tous droits, substitute apresentations.

# CAPUT VIII.

### De Vniuersitate Andegauensi.

A Ndegauensis Vniuersitas instituta dicitur à Ludouico Andegauensium Duce, anno meccxxeix. (4) ves, vtalii, erecha à Carolo V. Rege (b), & restaurata nonnihi ab Henrico Valesio, Caroli EV. frater, tune nondum Rege (c). A Carolo V. ei, vel darit, vel consistant sunt Conservatores privilegiorum, nempe Prasectus Regius, Vicarius Senescharchi, & Prasectus minorum, qui est minorvrbis luridicus (d). Ab codem Rege quamplurima alia obtinuit benesicia (e), hac portissimum causa, cius, & torius regionis, in laudem subiecta: quodinter regiones alias Regninossir, iciuitas Andegauensis, veluti fons sciutias amirrizaus, vuros alti consilii solet ab antiquo, propagatione quassinaturalis, pronidere (f). Sunt autem Vniuersitatis huius collegia aliquot, & si recte memini, tria (g), aut quatuor, tam lurisconsultorum, quam Medicorum.

#### Testes & Testimonia.

a) Merula d. part. 2. Cosmograph. lib. 3. cap. 22. Du Chesne ét antiquités & c. pag. 553.

b) Tholofanus de Republ. d. lib. 18. cap. 10. n. z.

Euocato, qui insibi profiteretur, Francisco Balduino, vt ipsemet
 Mert, ad. I. si patto, C. de pattie: Merula ditt, loc.
 d'Cad'Cad'Ca-

d) Carolus V. Rex Gallarum, quo tempore rexit Vniuerfitatem, vel ftudium generale, Andium, dedit Conferuatores, (vel tunc fuerum faltem) Præfectum Regium, Vicarium Senetcharchi, & Præfectum minorem, qui est minor vrbis iuridicus, qui iudicarent de Scholasticorum controueris, folda, indiuduaque poctettae: fuituge tunc ea poresta comiunca cum ordinaria iurisdictione: postea tamen nouus Magistratus Conservator à Reg creatus fuit, cui prædicti se obiecersani. & re controuera în Senaru Papisiems, facta inquisitione, num expediret hoc distinctum esse iudicandi murnus: tandem placuite, anno Domini m o txxvv11. noutum Magistratum lossum habiturum: Tholosan. d. et. 10. n. 2. y.

e) Carolus V. Rex, Academiam Andegauensem iisdem donauit pritillegiis, quibus Aurelianensis Shelippo Pulchio decorata suerat. Extant sabula priuilegiorum in armatio illius Chola, scripta Patisiis A. MCCCLXIV-Papirius Massonius annat. 1.62.4.pag. 492. De iisdem priuilegiis videri potest

Choppinus lib, t. de legibus Andium municipal cap.55.n.2. pag.408.

f) Quod diximus, (verba funt Bodini, de republ.tib.; c.ap.; 1992, 790. Auftrales ingenio praftare caretis; non modo id perfigiciur inter Germanos. & Hispanos, qui maximo interuallo à se inuicem seiunguntur; verum estam in vna . & eadem regione. A en elongius exempla petantur, nostri somines satis intelligiuns, quantum Pictaul, Arterni, Lemouices, Normanni, Cenomani, Belgas ingenio superent. Itaque nostris moribus iudicantur illi anno xix vel ad simmum xx. maiores, Belga mon nifi xxv. Ingratianimi labem effugete non possim, si patria, ac meorum popularium videar oblitus, de quibus iudicium extatin antiquo diplomate Caroli V. Francotum Regis, eius qui Sapiens vitorpatur; quo quidem beneficia quam plurima Andium Academiz indulta sun; hacposissimum causa subsecta: quadque inter regiones altas regni instituitus Andequantis con caretti cuitus Andequantis con car

g) Nomina collegiorum funt le Neuf , de la Porte de fer , & de la For-

Magerie; Du Cheine d.tr. pag.533-

# CAPUT IX.

# De Vniuersitate Aquensi.

A Quentis Vniuerlitas fundata est pro Iuris & Medicina studio, ab Henrico, cui res gesta cognomentum Magni pepererunt (a)

nnn 3

Testes

#### Testes & Testimonia.

a) Ita Panchinus d. 16m. 2. pag. 123. Sed quid fi Vniuerfitatem hanc tegno Henrici IV. vetustiorem credamus: Sane P. Ramus inter Franciæ Academias Aquensem diserte memorat, in fine libri 3, Schol. Mathemat.

#### CAPVT X

# De Vniuersitate Aurelianensi.

7 Niuerfitas hæc inter alias celebris, fuit instituta à Philippo Pulchro, anno м ссс хи. (a) & est iurisprudentiæ cumprimis conferuatrix. Niuernium aliquando translata fuit, paulo tamen postad primam sedem reuersa (b). Egregia habet priuilegia (c). Ibidem olim decem Nationes fuisse memoratur, quæ postea ad quatuor redactæ; inter quas Germanica secundum locum tenet (d). Qui huius membrum fieri optat (e), intra certum, post aduentum suum, tempus, nomen matriculæ Nationis inscribere (f), atque nisi illustri, vel gencrosoloco natus(g), iurare in certa capita debet (h). Inscriptus non folum prinilegiis, à Regibus datis, & confirmatis (i), gaudet, sed & beneficiis aliis Nationis suz. Accedentes ad hanc V. niuersitatem, vel abea retrocedentes, possunt in securitatem fuam per omnia Regni loca gerere gladium, pugionem, & sclopetas, piftolets dictas. Tempore belli, fine illud ciuile fit, vel etiam geratur contra exteros, secure, tanquam saluaguardia Regis gaudentes, venire, commorari, atque abire possint, nec molestari religionis intuitu, nec incarcerari, nec compelli ad foluendum lytrum, licet fint subditi Principis, qui contra Regemarma mouet (k). Quod si moriantur, illorum bona exempta sunt ab onere albinagii. Toto isto tempore, quo in hac Uniuersitate degunt, incedere per ciuitatem possunt accincti gladio, & pugione. In publicis conuentibus Vniuerfitatis, Procurator Nationis Germanica locum occupat primum poft Procuratorem Nationis Francicæ. Liberam habent potestatem eligendi Procuratorem, aliosque officiarios sua Nationis, nempe, Adsesorem, Quastorem, Seniores, Bibliothecarios, nec non Bedellum, & Tabellarium. Pro iudice, sue agant, siue conucniantur, tanquam Nobiles habent Ballimum Aurelianensem, aut eius Locum-tenentem, ciuilem & criminalem (1). Inscripti in matriculam, sunt liberià solurendo Beanio, vel suo Noue, anti sucundo adaenta; exactores autem huius tune peenam excommunicationis ipso sado incurrent (11). Inscriptus, domo empta, vel condusta, familiam alens, ab omnibus aliorum incolarum muneribus immunis est (11). Instruta nostra Natioegregia sibi hie possiti, vel accepit, quæ Procutatorem (2), Quastorem (2), Adsessorem (3), Seniores (7), B bliothecarios (3), ac cærte a membra coproris concernuat (11), itemque nonnulla Bedellum, & Tabellarium (21).

#### Testes & Testimonia

 a) Merula part. 2. lib. 3. c. 22. Alii eam longe vetustiorem, tempore Aurelii Imperatoris plantatam dicunt. Du Cheline es antiquités de France pag. 281.

b) Vt retuli fupra, b. lib. s. cap. 2. lit. t.

c) Priuilegiis iisdem vti debet cum Vniuersitate Lutetiana.

d) Studioforum ordo olim fuit diftindus in Nationes decem, Francicam, Lotharingicam, Burgnndicam, Campanicam, Normandicam, Picardicam, Turonicam, Aquitanicam, Scoticam; qur, arrefto Parifienfi, anno MDXXXVIII. fibr Rege Francifco I, ad quattor funt redacta: 1. eft Francica, que fibr fe Burgundicam, Aquitanicam, & Turonicam continet. II. eft Germanica, quar fub fe Lotharingicam continet. III. eft Picardica, que contuncta eft cum Campanica. IV. eft Normannica, cui adhæret Scotica: Genliz, in Visif Galebeig, pag. 328.

e) Pro receptione nominis sui, (quod ipse in matriculam inscribit) foluere debet aureum coronatum, non minus; plus autem, si eius liberalita-

ti ita videtur : Statur . fol. 78.

f) Qui ad Germanicam Nationem pertinet, intra tres feptimanas, a die admentus in vrbem numerandas, nomen fium in album, feu marticu-lam, rite confignate debet.(ex referipto Aurel, Magiftt, ann MDXCVI ex fentent, Balliui, lata M DC XIII, & alia, M DC XII, in pleno Senatu contra duos

Bar. Fland. Ita in actis Nationis nostræ ibidem legitur.) Quod si vero ob-Ainate nomen dare recuset, à Balliuo vrbis coërceri debet, & audire, quod amplius pro Germano (respectu prinilegiorum) haberi non debeat, nec Germanorum immunitate, aut foro, quod ibi peculiare habent, vti frui. Deinde ad carites tabulas, nota caula, ob contemptum honoris, & printlegiorum nationis suz, referri potest. Et si contingat, eum operam & auxilium Nationis postea implorare, non auditur. Ita in statutis fol. 114. Procur. lib.2.fol.439.lib.3.fol.134.

g) Illustris, vel generosus, nomen suum matriculæ Nationis inscribit domi, vbi hospitium elegit, sine exactione & præstatione iuramenti:

Procur.lib 3. fol. 246. & lib. 4. fol. 331.

b) Iuramenti hæcest formula: Ego iuro, quod quotiescung, generaliter, aut fectaliter, requifitus fuere à Procuratore noftro, congregationi nationu mes adero, fideliter del iberaturus super busqua à me petentur. Item auro, qued obediam Procuratori nostro, in licitis, & honestis, & sernabo honorem Vninersitatis, & nationis mea; & secreta, que in cadem audiero, nulli reuelabo. Item, suro, quod libros, cateraiq, res Nationu mea non vendam, non oppignorabo, nec quonu alio modo alienabo, nec quicquam ex judem delebo, nec ad inuidiam adscribam, nec confentiam, velinterere scienter alicui pramiforum. Item, iuro, qued fi me contingat eligi ad aliquod officium Nationu mea, non refut abo onus, & honorem, nife tufta de caufa. Item,iuro, quod nomen Nationu Germanica, Sigilla, aliag, ad candem pertinentia, nunquam immutabo, nes confentiam, vel interero scienter alicui pramisforum, sed eandem sub nomine, insigning, Imperatoriu, conscruabo. Item , sure , quod nomen & cognomen hoc, meum verum , & proprium , minime falfum ausfiltum fit patriam, prouinceam, diocefin, & fedem domiciliivfitations voce nuncupatam, omni dolo malo excluso, & setuntto, albo inclyta Nationis Germanica inscribam, aureum, coronacum, in consuetos vsus impendendum, ad minimum,persoluam. Item, iuro, quod si bic ambiam gradum,vel Licentia,vel Doctura, petiturus fim inscriptionis buius testimonium à Procuratore, & eundem ad subscriptionem diplomatu Promotorialismuitaturus, & Proguratori de coronato aurzo, Bibliothecario vero de XXX. asibus, aut eindem pretti libro, satufaciam. Item, iuro, quod libros Nationis ex Bibliotheca non fim exportaturu, nift fingulorum titulum, vna cum numero, & quantitate, sub nomine meo proprio, in chartam, ad id à Bibliothecario destinatam, sideliter, in prasentia Bibliothecarii,inscripsero.Item,iuro me libros,quos ex Bibliotheca exportauero,nemini extero concessurum, non extra vrbem mecum portaturum, antequam ablatos ipsemet bibliotheca restituero; nec alium extraneum fine confensu Bibliothecarii mecum introducturum. Item. iuro, me conuiuium, fi forfan in Procuratorem à Natione electus fuero, ratione Procuratoris non celebraturum, aut electum ad illud ella ratione compulsurum; neque sacro, in festo erium Regum à Natione celebrando. contradicturum, aut fumptus, ad id debita honestate cantandum ordinatos, demegaturum. Item, suro, me, dum Aurelie suro, ordinarium Nobilum sudicem, saum civilibus, quam criminatibus, sela alto, se trem suro, selum ag miturum, que in surudictionem Pratorio busur vrbu, nist forte cum protestatione de non prejudicando mistra Nat. Germ. consensarum. ta eteragi, intra, V primitegra I.N.G. quantum in ucels, propagaturum. I tam Deum aduntes.

i) Vltima prinilegiorum confirmatio quam ego vidi hac eft. Lours. par la grace de Dieu, Roy de France, & de Nauarre, à tous prefens, & à venir, falut. Nos chers & bien aimes, les Procureurs, & supposts de la Nation Allemande, estudians en l' Vniuersité d'Orleans, nous ont faict dire, qu'il a cy-deuant pleu aux Roys nos predecesseurs, mesines au feu Roy Henry le grand, nostre sres honoré Seigueur & Pere, (que Dieu abfolue) pour plusieurs grandes considerations, les gratifier des plus-beaux. & signales printleges, notamment, que pour leur feurté, soit en venant de leur pais, ou en s' en retournant, ils puissent, par tous les lieux de nofire Royaume, porter efpies, dagues, & piftolles , ou en temps de guerre ciuste , & estrangere, ils puissent, som nostre sauneguarde, venir en ladite l'ninersité, y faire residence, & s'en recourner, sans estre recberchés en leur religion, faicts prisonniers , ny mu à aucune rançon, combien qu'ils fussent subiects de quelques Seigneurs du parts contraire. Qu' adnenant le deceder d'aucuns desdits Escoliers, leurs biens ne nous feront declarés acquis par droit d'aubaine, Que durant tout le temps , qu'ils feront en ladite Université, ils pourront aller par la ville avec la espee, & la dague. Qu' aux affemblees pub iques de l' Vniuersité, le Procureur de ladite Nation, marche immediatement aprés le Procureur de celle de France. Qu'ils ayent l'election tibre du Procureur & autres officiers de leur Nation, comme außi du bedeau, & d' vn meffager, pour incontinent apres l'election faicle, les presenter aux Redeur, & Regens de ladite l'niversite, pour veu qu'il n' y ait aucune chose legitime de les reietter. Ou'ils avent leurs causes commises, comme nobles, par deuant noftre Baillif d'Orleans, ou fon Lieutenant civil, & criminel, tant en demandant, qu' en deffendant prinatinement an Prenoft d'Orleans. A iceux, pour ces causes, & autres, à ce nous monuans, auons confisme, confirmé & approune, & de noftre grace fectale, pleine puissance, & authorité Royalle, confituons, confirmons, & approunous par ces presentes, signées de nostre main, tous, & chacuns desdies priniteges , cy deffus declarés , & plus-amplement declares , & exprimés, par lesdites lettres de noftredit feu Sieur, & Pere, cy-attachés, fous le contrefeel de nostre Chancelerie, pour iceux, & leurs successeurs, en jouir, & ver pleinement & paifiblement , comme ils en ont par cy deuant bien , & deuement ioui, & vsé, iouissent , & vfent encores de prefent. Si donnons en mandement à nos amés & feaux, les gens tenans nostre Cour de Parlement à Paris, Chambre de nos Comptes , Threforiers Generaux de France, Commifaires fur le faitt d: la iuftice de nostre Threfor, Baillifs, Seneschaux, ou leurs Lieutenans, & a tom nos .ures tufficiers, & Officiers, & Achacun d'eux endroit so, ces presentes faire enregistrer, & de tout ce contenusiouir, & of or hestite explans, & leurs fuccifiur enpleinement, & paisson en fant permetre, my louffer teur estre since aucun trouble, que empsilement au contraire, encore que les dutes lettres, de nogreden su temmo Pere, n'agent est vorisses, ce que nous ne voudons leur nuire, ny prevailles de nostre messen suisses en ensières, contraires, auquelles de nostre messen suisses en entre sont en entre en entre en entre en gouis par ces presentes, cert est mostre plaisse, but en mos de tuin, l'an de grace mil su cons seize. & de nosse regne le spriesme. Ains figne Louis, & sur le en pluspeaux de le de cive verde.

Il est certain, que les Efcoliers , pendant les guerres ne font fubietts an droit de repressailles, ny aux proclamations genoralement faites de se retirer hors du Royaume, pendant les guerres. Ainfiqu'il fut plaide en la Cour le XII. luilles M D LVIII. pour vn Escolier Allemand, effudiant en l'Vniuersité d'Orleans, pru prisonnier par un Gentilhomme, demourant prés de Gyen,le frere duquel avoit esté pris en guerre par le frere del'Escolier : Bacquet des droies du domaine de la Couronne de France, part, 1. chap.13.n.3. Scilicet, Scholaris Germanus, qui nomen fuum dedit Nationi Aureliis degenti, repressaliis non subiicitur. Hoc prinilegium olim Germanica Nationis Scholaribus Lutetia literis operam nauantibus, non competiille, aut male observatum fuisse, constat ex sequenti exemplo, qued ex Chronicis S. Dionyfii depromptum, refertur à Bonchello en la bibliotheque , ou threfor du droid Françou tom. 3. pag. 248. Au mon de luillet M CCCC LXXIII. le Duc de Calabre mourut de pessilence à Nancy, en la Duché de Lorraine: Et incontinent apres son trespas fut nouvelle, qu'vn Allemand, qui avant sontrespas auoit la conduite de l'armée dudict Calabre , print prisonnier le Comte de Vaudemont, beritier de ladite Duche de Lorraine, al' aducu, & faueur du Dus de Bourgogne. Par laquelle caufe, & à fin de r'auoir leur Comte de Vaudemont, fut pris par marque en la ville de Paris, vnieune fils Escolier, neueu de l' Empereur d' Allemagne.

D'Hoc plenius declarat privilegium Henrici IV. Regis, hisce formalibus. Henry, par la grace de Diva, Roy de France, & de Nauerre, à nesamés &
feaux Confeillers, six gens tenans noftre Cour de Parlemne à Farie, falux. Delle
gart de nos chers, & loca-aimés, her Procureur, Eschiers, & supposit de la Nation
d'Allemagne, esquidains nel l'viuenfié d'Orleans, noue a géle exposit, que de tous
temps, & ancismenté, eux. & leurs predecesseure de ladite Nation d'Allemagne,
esquidains en la luriprudeuce, auroient banic & frequenté ladite Vnivessité de
Orleans, auez celle assetine, qu'ily auroiens estable vnebelle, & ample bibliotheque, instruite d'vne grande quantité de lures, auex personnes stipendiées pour la
construite d'icelle, comme le domicile de leures, falus ce le qui avaire est se des
construites d'icelle, comme le domicile de leures, succ personnes stipendiées pour la

que ladite Vniuerfite auroit efte ordinairement remplie de grand nombre d' Efceliers , iffus des Ducs , Contres, & Barons , & des plus-nobles familles d' Allemagne, le squels felon lour louable coustume, auroient conioictement embrase l'effude des loix anec cciui des armes, comme encores à present il y en a bon nombre, continuans le dies exercices. En confideration de quoy, nos predecesseurs Roys, les ayans fauorablement traictes, leur auroient facilement accorde de grands privileges. & immunités, esquels ils auroient esté de temps maintenu, & conferues, & mesmes en auroicat obtenu de nous lettres de confirmation, à vous addressées, en date du mois de Feurier, mil fix cens fix, entre lesquels nous leur aurions pecialement accorde, qu'en tontes leurs caufes, tant ciuiles, que criminelles, tant en demandant, qu' en defendant , ils ne pourroient eftre traillés , ny connenus ailleurs , que pardeuant noftre Buillif d'Orleans, ou son Lieutenant, suivant le cinquiesme articie de l' Edict de Crimieu; attendu que la plus-part d'entre eux sont de noble & illuftre extraction. Toutesfois, à cause, que par nosdites lettres nous vous aurions emoinel, d'examiner, & vous enquerir, si par le passé ils en auroient ainsi ioni, pour en ce cas les faire iouir dudit prinilege ; le Preuoft, & Officier du fiege de la Preuofied' Orleans fe feroit oppofe à l'interinement desdites lettres , en difant , que ledis Preuost est aufi Conservateur des privileges de ladite Vniverfité, concurremment auec ledit Baillif , & par prevention est mu en failt, que par le pase les Efic. liers Allemans auroient plaidé pardeuant luy , pource qu'ils scauent , que pendant les guerres civiles , qui ont eu cours cy-devant enere nos subjects, leurs chartres, & tiltres auroient esté perdus, & esgarés ; & que quelques vus de ladite Nation, estans prisonniers, & molestés, auroient esté contrainets de subir l'interrogatoire par deuant ledict Preuoft, ce qui ne peut faire preiudice au general de ladete Nation.loind, que lesdits actes indiciaires, fi aucuns fe trouvent, font fort recons, & aduenus du temps des troubles, Glors, qu' il ne leur effois pas bien libre de se deffendre. Pour ceste occasion lesdits exposans nous auroient faiet remonstrer, qu' en y procedant par cefte voye, c'eftois les fruffrer entierement du bien de noftre clemence, & liberalité, le los de laquelle ils auoient espandu par toute l'Allemagne; d'autant que, s'il falloit que ceux d'entre eux, qui font Nobles, & de la Nation ihuftre, fuffent tenus de comparoir en ingement par deuant ledict Prenoft, qui est inge des roturiers , & gens de baffe qualité , fom pretexte , qu' allant eftudier en ladicte Université, ils ne portent auec eux les lettres de leur noblesse, & que bien souvent pour bonnes causes als ne veulent faire paroiftre la grandeur de leur maifon ; ceferois comme les degrader de leur nobleffe , & les mettre au rang des plus viles personnes, Et pour le regard des autres d'entre eux, qui ne sont point Nobles, outre que ce font ordinairement Gouverneurs, & Conducteurs des enfans de bonne maifon, & autres domeftiques , & ainfi feroit point de privilege, s'il leur failloit plaider deu ant leditt Preuoft : & que d'ailleurs, s'il failloit faire cefte discretion de Nobles & non-Nobles d'entre eux, ce feroit ofter la concorde, & amitié, que 000

a toufours effe en ladite Nation : Veu mefme , qu' à toute ladite Nation , & fant diffinction de personnes, nous, & nos predecesseurs, leur auons octrojé de porter leurs ef 'es & dagues, qui eft la vraje, & ancienne marque de Nobleffe. De forte, que la gratification, qu' il nous auroit pleu leur octroyer, leur feroit plus-toft à charge, qu' a profit, & honneur, contre nofire vouloir, & intention. Et lors qu'ils font prefts de fe retir er en leurs pais ,ou qu'ils obtinfent gain de caufe denant ledict Preuoft, ils pourroient eftre moleftes par yn appel deuant le Baillif, & Prefidiaux, aulien que n'y ayant qu' vn degré de iurudiction pour eux, ils pourroient auoir prompte inflice. Mesmes que nos subsects, estans aux Vniuerfités d' Allemagne, joui fent de pareils prinileges. Et partant nous auroient requis, que, pour les faire tour de noftre munificence, il nous pleut leur oftroyer, que fans qu'il foit befoin de s'enquerir de l'vlage du temps pafe, ny d'autre preuue par efcrit, aueun de leur Nacion ne pourroit eftre tire en ingement, par deuant autre luge, que ledict Baillif d' Orleans, ou fon Lieutenant , foit en matiere civile , ou criminelle, tant en demandant , qu' en deffendant ; requerant bumblement fur ce nos lettres de prouision. Pour juog nous, ces choses considerées, attendu l'ancienne amitié, & confederation, que nous auons auec les Princes, & Seigneurs d' Allemagne, & que nos subiects, & ceux de ladite Nation Germanique, toufiours ont efte tenus & reputés comme freres, & germains, ayant une mefine origine. Et que c'est le profit & veilité des habitans de nostredicte ville d' Orleans, d'inniter par bon traitlement lesdits expofans à continuer leur demeure & frequentation en ladite Vniuerfité; & pour plusieurs autres considerations, desirant les traitler fauorablement, & selon leur merite, vous mandons, que sans vous enquerir, ny arrester, ou examiner, deuat quel inge les dits exposans, ou leurs predeceffeurs, auroient plaidé par le paf-A, & fans requerir d'eux aucune prenue & teffimoniale, ny par efcrit, de laquelle, entant que besoin seroit, de nostre elemence accoustumée, puissance, & authorité Royale, now les anons tolere, tolerous, voulons, & nom plaift, vom ayés à verifier nosdites lettres du mou de Feurier mil fix cens , & du premier iour de Mars, mil fix cens fix , purement , & simplement : Et ence faifant, les faire iouir pleinement C sufffamment du contenu en icelles, non obstant toutes choses à ce contraires: Car tel ell noftre plaifir. Donne a Fontainebleau, le XV. iour de Juillet, l'an de grace mil fix cens buiet, & de noftre regne le dixneufiefme. Signé Henry; & plus bas, par le Roy, de Lomenie, & feelle de cire ianne en fimple queue.

m) Statut. fol. 550. renountum à Rectore, Collegioque Doctor.
M CCC LXIII. & ex decreto, flue rescripto, Hugonis, Episcopi Autelianensis
M CCC LXVII.

n) Libro procurat. fol. 280.

In Procuratoris electione, (ve etiam reliquorum officiariorum)
 primus locus (uffragiorum ferendorum competir officio abeuntibus; fedundus, illustribus personis certius, senioribus; quattus reliquis Nationis membris



membris, ex ftatuto, lato anno MDC. vide lib. Adfeffer. fel. 456.) Procurator alrernis vicibus, modo ex superioribus, modo ex inferioribus Germanis, eligitur,nifi continuatio,ob feltum anniuerfarium,indulgeatur, (flatur. fol.114-Procur. lib. 2, fol. 70.) Electus iurat Nationi in hac verba. Ego iuro , quod officium Procuratoris fideliter exercebo, d deliberata in congregatione Nationis exequariuxta poffe. Item, iuro, quod nullam priuatam, nifi Seniorum, faciam congregationem ; fed quoties congregationem fecero publicam , omnes Dominos de Natione ad illam per Bedellum Nationu vocari mandabo. Item, iuro, quod folia taiuramenta anouitiu recipiam. Item , iuro , qued tempore procurationis mea elapfo, officium meum fine quacunque difficultate refignabo, Item, iuro, quod figilla Nationu mea, gefta atque ftatuta, pleno Nationu, vel maioru eius fcitu, atque lamore confensu, ad eius viilitatem , & bonorem facta, diligenter inscribam, & in mei officit depositione, nisi me tufta & rationabilu causa excusauerit, inscripta offendam- Item, iuro, quod hoc meo procurationio officio, tam pro ipfo habendo, quam non habendo, per me, vel alium, tacite vel exprese, nullo pacto fipulatus fui. Item, iuro, quod iffa iuramenta à successore meo recipiam, nec depositum Nationiu, aut prasentes actorum libros, seu figilla, eidem tradant, nist iusturandum hoc ab eo folemniter fuit adimpletum. Item , iuro, me conniutum illud vniuerfale, cum pernicie Nationu nostra introductum paucu ab binc annu, neutiquam celebraturum, Item, iuro,me quinque coronatos inclyta Nationi German. ratione Procuratorii debitos, ante refignationem officit met erario illaturum, auf in libros bibliotheca emendos insumpturum. Ita me Dem adiunet. Caterum tite electus Procurator Rectors fiftitur ac, nulla, vel Doctoratus, vel Licentia: dignitate infignitus, admittitur, etiam fine iuramento Vniuerlitati prækando. Eft membrum Vninerfitatis, vndead conuentum publicum einsdem, im negotiis publicis, vocari debet. (ex conflit. Car. VII. MCCCCLXI. Stat. fol. 108.) In conventibus Vniversitatis publicis, atq, aliis consessibus. Procurator Nationis Germanicæ primum post Procuratorem Nationis Francicæ locum tener. Procurator Candidatus, in confequendo Licentia, vel Doctoratus honore, ad medias tenetur. (Procur. fol. 6.) Rationes Vniuerfitatis à Rectore, Collegioque Doctorum, vnoquoque trimestri, vel ad summum anno, exigere potelt. (Statut. fol. 169. ex confirm. Henrici IV. anno MDC.) ex legato Iohannis de Prussia, Medie. Doctor. sacro quando interest, die S. Matthiz celebrando, præfentias capit. (Statut. fol. 12.) fuffragium non habet in connentu Nationis, nisi post careros; quod si vero vota sint paria, ex animi sententia concludere potest. (Procur lib.2, fol.243. Promotorum diplomata graduum, quos confecuti funt, fubfignandi ius habet. (Statut. lib. 1. fol. 45. ex prinileg. Rett. & colleg Doctor. 1325. conceffo ) Eius officii, præter illa, quæ in iuramento expressa sunt est, in nationis album neminem secreto, sed publices & legitime per bedellum citatum, (exceptis personis Illustribus, & Generofis, ve fupra dictum) in loco confuero tecipere. (Haute, fal.9) Neminem vero ex Germanits recipere in hoc album, nifi eum, qui vel fludiorum, vel exercitorum gratia. (mechanicis exclufis)ad hanc vrbem fe contulerit. (ex mandato à Balluo promulgato) (Hattar facta, in librum Nationis ad hoc deltimum referes, antec tamen in conuentu publico prelegere. (Aleffger. lib., 5 ful.114.) Officium hoc trimeftreeft. Hxcaliaque, qux ex libris flatutorum, Procuratorum, & Adefforum Nationis Germanica; in compendum redach, & inter acta referenatur, exhibet Goeintex, in a Litimerario, p. 236. Oct.

p) Ourftor, fine pecuniarum receptor, rite electus, Exquaftori iusiurandum præstare debet, secundum vsum confirmatum ab Henrico IV. anno MDC. luramenti cenor elt. Ego iuro, qued officium Receptoris fideliter exercebo; honorem & commodum Nationis mez fideliter feruabo, ac procurabo. Item. iuro, quod pecuniam Nationis mea, ettam quous colore habito, pro lofius negotin non erogabo, nifi cadem Natione rite congregata, confulta ac confentiente, Item , iuro, quod boc officium Receptoru, coram Natione mea debno tempore, absque vlla difficultate refignabo. Item, iuro, quod pro bot officio Receptoris,tam pro illo babendo, quam non habendo, per me, vel aleum, tacite, vel exprese, nullo modo ftipulatus fui. Item, iuro, quod in refignatione buim officii mei, Nationem meain de omnibus, & fingulu per me ex parte eiusdem receptus, atque expositiu, fileliter, & fine omni difficultate, ante meam liberationem prim contentabo, ftgillaque, ac libros receptorios fucceffori meo, in facie Nationis mea, integre, & libere refignabo. Item, jure, me figilum Nationu, diplomatibus promotorialibus cinium noftrorum, velliteru teftimonialibus exofficiariorum, & feniorum, non impressurum, antequam per attestationem Bibliothecarit mibi conftet, eum bibitocheca de XXX. afibus, vel eiusdem pretit libro , fatinfeciffe. Sie me Deus adinuer. Porro, in ferendis suffragiis, & dicendis sententiis, primum locum obtinet Quæltor (Procurat. lib.2. fol. 18. Adfeß. lib. 3. fol. 578. ) Solus pecuniam inclytæ nationis recipit, & inde tertiam partem bibliothecæ persoluit. (Procur. lib. 4. fol. 578. ) Ex ea nihil, nifi decreto Nationis, ac Plocuratoris, impendere dehet. ( Procur. lib. 2. fol. 18. ) Pecunia zrarii, in tuendis priulegiis, in conuiuium Nationis, in innocentia defendenda, in redimendis capriuis, in fubleuandis agrotis, pauperibus, & milerabilibus personis, eroganda est: (fol. 78. 79. 112.) In eleemolynas vitra quindecim alles, nifi meritum perfonæ pluris fingulariter iudicatum fuerit, folui non debet. ( Adfeß. lib. 3 fol. 300.) Ærarii scrinium tribus clauibus occluditur, ( flatut. lib. 4. fol. 130.) vna Quæstori, altera Procuratori, tertia Adseslori, committitur. Quod ex liberalitate aduentantium, aut quocunque alio iure, inclyta Natio recipit, fingulis mensibus bis, præsentibus Procuratore, & Adsessore, imponi debet: (flat. fd. 116.) Si contingat ante diem trimestris euocari Quastorem, alius in eius locum in Senjorum collegio subrogari potest. ( Pracur. lib. 4. fol. 177.)

officio legitime abiens, rationes coram Nationes, vel Procuratore, & Adfelfore, reddere, & actsa fus, feu tabulas accepti, & expenfi, in librum Nationio Queltorum feribere enetur. ( Pratur, fol. 18 lib. 1. Adfelf. lib. 1, fol. 44: 1). Hoc officium fultinui anno MDCXIE. cum Procuratoris munere fungeretur lulius Theodorus Steennuic. Transifulnum

a) Adfessor rite electus Exadsessori insigrandum rale præstat. In nemine Domini iuro, me manus adfefforium Incl. Nat. Germ . nostra in bac vrbe Aurelianenfi, optima fide, & edienitate, commodoque Nationu administratu. rum : er inprimis nullam iniste pactionem, vel coitionem de boc munere velrecufundo, vel adipifcendo. Deinde, Procuratori Incl. Nat.noftra me, in rebue, fulitis maxime, aliuque recte deliberandu, & procurandu, in adeundu magistratibus, falutandu principibus, & legatis, perferibendu epiflolu, cautionibus, formuluque, ad honorem Nationis pertinentibus, confelio, opera, & re prafto futurum. Item, iuro, me curaturum, vt durante meo munere, omnia noua prinilegia, arrefta, & flatuta, & alia eiusdem genern Incl. Nat. Germ. concernentia , à Notario Regio, fi caufa defideret, fideliter in librum flatutorum & prinilegiorum feribantur, Sie me Deus adiquet, Caterum Adfelfor in fuffragiis ferendis, & fensentiis dicendis, secundum obtinet locum. (lib. 3. Adjeff. fol. 18.) In electione officiatiorum cauere debet, ne cui ex officiariis suggeratur nomen alicujus deligendi. (Adfes. lib. 3. fol. 360.) fi ante diem ei dilcedendum fuerit, in seniorum consilio officium refignare debet. (Adfest. lib. 4. fol. 577.) Acta sua, literas, & quicquid ad Nationem pertinet, in librum Nationis inscribere debet. ( Adfeß. lib. 3. fol. 314. ) Originalia, & authentica exemplaria qualiacunque, ad Nationem pertinentia, in archiuo, seu chartophylacio bona side ab ipfo recondi debent. (Adfeß. lib. 3. fol. 445.)

r) Seniores, & Consissati Nationis, in hæc capita iutant. Egoiuro, me quoiescunque à Domine Frouvairer ed convenum vocatus sere, ad prassituan boram assistationa, aut promitto sscundum leges, sslationem, nustre signima canss, equie à senata approbata, abstres, item, iuro, me non ex assessiones, sele exte extinuis distaturum. Item, iuro, me, cum ribe hac exitere, bibliableca librum, aut XXX. ad minimum asses, ad libros in Bibliablec. emendo, daturum. Item au Deus adiunet. Duodecim vero Seniores esse solle solent, nempe

fex Germani, ac totidem Belgx.

s) Bibliothecæ præfectus olim vnus fuit, hodie duo lunt, quorum iuramentum, quod Exbibliothecatio præflate polt electionem deben, tale est. In nomine Dominiuro, me munus præfeti bibliotheca III. A. A. Germ. in bac vrbe Aurelianensh, oprima fule. E è dignitate, commodog ciudem Nationio, administraturum. E inprimu, nullam insiste pactionem, vel coitonem, de boc nunere vel recussando, vel adipsicendo, Me alaxum esse operaren problementa nustra, ca que perinebant ad issam essentenum, augeantur, E stocans:

.

Sune aliqui libri, vel pecunia, ad cam conferantur, diligenter conferuemer. omntaque collatorum , & conferentium nomina, in alla mea referantur: Me m itas inlibru collocandu conferuaturum, F in aliu libru, qui cunque ad bibliothecam accefferint, continuaturum, cosque ,feruatis omnibus circumftantiu, ritein bibliotheca catalogum tralico charaftere confignaturum: Me,dum Magiftratu abiero, fuccefforibus meis per octo dies in bib.iotheca adfuturum, illosque de omnibis necessaris instructurum : Me non permajurum , ve vllus ex libris prohibitis ex bibliotheca auferatur, nift infe Procurator, aus Exprocurator, aut reliqui quatuor officiaru, prafentes fint, & cum venia Procuratoris petant : Me, cum ab hoc munere fuo tempore, fine prater fem, non finito fatio functionis, fen etiam legitimo, & ordinario modo, difceffere, rationem redditurum, & claues, libros bibliothecarios, & fi que erunt reliqua,exfide traditurum. Ita me Dem adinuet. Posthac Bibliotheca prafectus solus copiam introdundi in bibliothecam largiri potelt, cæteri officiarii minime, lub pæna decem affium. (Procur.lib. 3. fol. 103.) non nisi à pomeridiana hora prima, vique ad tertiam, vt bibliothecam aperiat, ac ibi fit, interpellari poteft. (Precur. lib. 4. fel. 150.) Extra vtbem euntibus, vel degentibus, membris Nationis, nullum librum vlui dare potelt. (flatut. fol. 119. Procur. lib. 4.fol. 150. ) A Doctoribus nouis, & Licentiatis, honoratium, in augmentum bibliothecz, exigere debet. (Procur. lib 4. foi. 151.) Pluribus eundem librum volentibus, per alternas hebdomadas fingulis eins vium addicere potelt. (Procur, lib. 1. fol. 198.) fub finem officii cuiusuis Procuratoris, antequam nouus eligitur, libros commodatos tepolcere, & in bibliothecam refetre debet. Si præfecto bibliothecæ ante diem folemnem abeundum fit, in seniorum couentu al us surrogatur. (lib. 2.f.13.) fuccellori librorum, fuis numeris & circumstantiis notatorum, catalogum nouissimum, stem, & alterum tradere, & præsentibus reliquis officiariis pecuniarum rationem reddere debet. (fol. 95.)

t) Si membrum Nationis à prafecto vigillum, & vigillous armis exutus (it, ea publico Nationis fumptu recuperari debent. (lib., 3-fol. 15). In neceffitate, fiue carceris, fiue morbi, fiue inlurie illate, fiue inopiæ conflictutus, modo non fit ex culpabili & digna caufa, fiumptu publico fubleuandus, & liberandus ett. (lib., 5-for. 5), in inferipo innocenteriniuria illata fis publico quidem omnium nomine eftin iudicio ea vindicanda: fumptus autem inferenti imputabunum; & ab eo representor, fi foluendo fiu. (Present. 1bb., 5-fo. 14;1). Inferipo egeflate pecuniz laboranti: fideiufforibus idoneis, vel ex natione duobus, vel ex vintis cuibius vino, datis, & formula fyngraphe, qua Germanicæ Nationi cauetur, tie conferipra (flar. fol.18) pecunia mue too dari poreit. fi ærativ vires viginti coronatos (uperabunt. Inferipo acceficas di biliothecam, librorum; vium legirumum conceditur. (flar.fol.17). Qu'in libris quid ruperit, arbittaria poma pleckiut. Qui clam librum afore-

staterit, eo libro, & doctem affibus mulchatur (Presur. lib.; fd. 198.) Qui durripuit libros, vel vendidit, vel plane reftituere recufat, facrilegi inflar habetur, Infacipuis, fi nationem contemptui habete præfumpierit, præter violati facramenti fidelitatis pemam, vel à Ballino cociceri, fi præfies fixvel ad cerites tabulas, notæ cuali a nomen eins ematriculatum, pro grauitate caufe, potetit referri, vti ndignus cenfeatur eius preinlegiis, & iure, quo fe iam indignum quali fipe iudicauetit. (ex mandato Ballium anno Moxvi, promulgato. Statut. MDXXXV.) Infanis habendus eft, qui confilia fecreta Nationis leiminauetit. [flatut. MDXXXV.] et, [6.2] s Inforpus ad Nationis conuentus legitime vocatus, fine iufla excufationis caufa, Procuratori probanda, fi emansferit, decem affium mulcham foluere debet, per Bedellum exigendam, & bibliothece applicandam. (ex fat. 116.5) Vero tradius iuflo venerit, vel ante conuentus finem abietit s. quinque affium mulcha punitur. Vide Gednitz. d. itimer. Galbedgies, p. pg. 37.16.

n) Vterque iurat Procuratori, & Nationi. [flat. fel. 26. & 276.]

vterque immunitate Studioforumavtur. [flat. fel. 24.] Bedello nullum cet,
tum falarium datur, fed ipfi quotamis, tepetitis precibus, à Natione de competenti fractu laborum prouidetur. [Prosun. sib. 5, fel. 24.] Quinque affes ab
vnoquoque, qui immatticulatur, petere poeter. [Prosun. sib. 4, fel. 48.]
tem, quoteis ad priuatum .conventum connocat vocandos, quaturor affes,
ad publicum.convocans, octo, à Quarthore accepit. [Prosun. lib. 5, fel. 9, 3]
in.conventibus, & progreffionibus publicis, feeptrum. [ho e. nim infigit honoris vitur Natio) fetre, idemque integrum, & iuviolatum pratitate de-

ibet. (Stat. fol. 49. Procur. lib. 3. fol. 100.)

### CAPUT XI.

# De Vniuersitate Bituricensi.

BIturicensis Vniuersitas copisse fertur sub Rege Ludouico Sancto (a). In ea viget maxime lurisprudentia, quam ibi prosessi sum Prosessores excellentissimi, inter quos non postrems sucrume, (b). Andreas Alciatus, Eguinarius Baro, Petrus Rebussus, Franciscus Duarenus, Franciscus Balduinus, Antonius Contius, Hugo Donellus, Hottomannus, Jacobus Mercerius, &, mootempore, Edmundus Merillius. Caretum non exiguis gaudet priuilegiis, ac ante non multos annos, permissus gaudet priuilegiis, ac ante non multos annos, permissus Regis, ibi instituta fuir Natio Germanica cui cademeoncessore. cessa sucrement privilegia, que obtinult, quibusque gaudet Natio Germanica in Vniuerlitate Aurelianensi.

### Testes & Testimonia.

a) Du Chefne, & antiquités, pag. 457. Iodoc. Sincerus, in Itinerario Gallie, pag. m. 59. Eam paruis insuis capille, mox interruptam, poste de la capilla de Carolo (fratte Regis Ludouici XI.) Biturigum Duce, inflantatam, & autoritate Pauli II. Pontificis comprobatam, (cribit Gelinitz

in Vly fe Belgicog allico, pag. 305.

Omifit tamen vterque alios , quos ex inficriptione, qux ad cathedram , in auditorio lutrificonfultorums, politaquam hic fubrie Cocognofices. Regnante Ludouico lufto, Henrico Borbonio Condro Protege Buntigam , lic pofita effuccello Antecelforum, qui in Academia Biurneoni. & desendo, & Cerbendo clarucrum , vt quisque corum fato funchus eft, quo dignuta huius feholz omnibus adeuntibus perípecta fit; anno Domin McCastir-Nomina, addextram pofitas fiune: Andreas Alciatus, Egninarius Bare, Francificus Duarenus, Francificus Budainus, Nicolaus Bongerius, Nicolaus Ruffardus, Flugo Donellus, Francificus Hottomannus, Annonius Contix. Ad finiftram funt Academiz infigrita, nimirum manus écolo porreda, liborum apprehendens; circa lilia Gallica, & nomina hæz: Lacobus Cuiacitu, Iohannes Mercerius, Francificus Rougellus, Ægidius Hortenfius, Ioh. Rencardus, Antonius Bongeus, Jacobus Mercerus Iohannis F. Gelnita A. 117, 1184, 906

### CAPVT XII.

### De Vniuersitate Burdigalensi.

Byrdigalentis Vniuerfitas ad inftar Tholosanæ erecta dicitur vir, Idus Maii Meccexel, referipto Eugenii, fummi Pontificis: comprobata vero, confirmata, priudilegiiss, ornati yariis, anno Meccexel, i. Auduonico XI. Rege(x) Docetut ibi omne genus artium diuerfis in collegiis (b). Vniuerfitatis Cancellarius perpetuus est Archidiaconus de Medoc, in Ecclefia S. Andreæ (c).

#### Testes & Testimonia.

a) Merula d. lib. 3. cap. 34. png. 338.

6 Col-

6) Collegium enim aliud est iuridicum, non procul ab zed D. Andrea, aliud Aquitanicum, de quo, non tota Viniueritate accipio, quod Meeual generalter enuncia estidase. Gymnas fum Aquitanicum, zel tegori vocari jin vico Bassilica contiguo. Huus nouem sunt estalles & quaetordecim Doctores, quitradunt, Gracam linguam, Logicam, Rhetoricam, Physicam, Mathematicam; et quam Franciscum Fisica Canada annuo quingentarum librarum stipendio dotauit, anno MDXCI. 1V. Cal. Aug. vt tabula znea, in aditu ad dextram positia, indicat: Sincer. in append. itinerarii, de Burdigala.

6) Ranchin d. 10m. 2. pag. 313.

### CAPVT XIII.

## De Vniuersitate Cadomensi.

Adomensis Vniuersitas anno MCCCCXXXI inflituta, varia habet collegia, & regitur à Rectore, Cancellario, & Conscruatoribus priuslegiorum tum Regiorum, cum Pontificiorum (a). Institutam alius eam traditab Hentico VI, Angliz, Rege, diplomate latine scripto Rothomagi anno M'cccce 1. quoad Ius Canonicum & Ciuile 3 cui anno Mccccxxxvi. Theologia, Medicina, & Artesaccesscriferint (b).

### Testes & Testimonia.

 a) Du Cheine des antiquités des villes &c. de France, liu. 7. chap. 10, \$48.979.

b) Ranchin d. 10m. 2. de la descript. de l'Europe, silt. Royaume de Erance, pag. 123.

# CAPUT XIV.

# De Vniuersitate Cadurcensi.

I Ohannes XXII. Pontifex maximus erexisse dicitur Vniuersitatem Cadurcensem anno accexxxII. (a) in qua priuslegiorum, studentibus à Pontificibus datorum, Conscruatores sunt Abbates Marssiliaci & Mossaci (4).

PPP 2

Teftes

#### Testes & Testimonia.

4) Ranchin d. pag. 123.

b) Tholosanus lib. 47 , Syntagmat .iur. vniuerf. cap. 22. n. 24-

### CAPVT XV.

# De Vniuersitate Montis Pessulani.

M Ontis Pessulani Vniuersitas instituta memoratur circa annum Mexevi. (4) vel faltem quo tempore Saracenis, Hispania pulsis, Medicina cum discipulis Arabum-Auicenna, Auerrois, & aliorum, huc migrauit (b). Rectoris ibitanta olim fuit autoritas, vt Studiofi, quaeunque etiam de caufa egredientem comitari, honoris gratia, coach fuerint, quod se non sine maximo studiorum suorum, multarumque horarum iactura, nimis frequenter feciffe, conqueritur Rebuffus. Collegia funt ibi varia, inter qua amplicamumeft, Papa cognominatum, quod ab Vrbano Pontifice fundatum, & copiolissimis ornatum est reditibus. Nec minus clegans est Regium, ab Henrico II. Galliarum Rege erectum. Terrium elt, quod vulgo de Vergier; optima spei adolescentibus, sfudiorum, victusque necessaria in decennium præbens. Vniuersitas variis privilegiis donata fuit à Carolo VII. Rege (c), & perhibetur staturo ibi cautum, scholarem secum portantem librum non polse capi, nisi ex grauissima causa (d).

### Testes & Testimonia.

a) Merula d. lib. 3. cap. 37-pag. 367.

Burpe, a son audieire, sei sor ancienne, & renommée partoute Europe, a son audieire, sei logement of theatre anatomie. Le lardin Royal ell hors de la ville, aute vu amus de fimples expais & recherchés de toutes parts. & les departemens necessaries, pour toute sorte de curiosie évrile & faisant à la Madetine, en cette partse, que on nomme Batanique: Ranchin d. tom. 3, pag. 359-11) a sept Professers du Roy, & vn Dolleur aggregé, vn Chancelter, & lugedé Essale; leden d. loc-

6)Apud

e) Apud Rebuffum error commissus est in numero, & pro Carolo VII. politus VIII. vt recte monet Hilliger in Donello enucleato, part. 2. lib. 17. cap. 20.lit.e. Vei ba autem concessionis Carolina hac funt, Carolus, Dei gratia Francorum Rex, ad perpetuam rei memoriam. In solio Regiæ maiestatis supremi Regis clementia constituti, adillorum, qui literarum studio ingiter insudant, in quibus pretiosa reperitur assiduo quarentibus sapientiæ margarita, statum prosperum, & quietem, regia sollicitudine vigilantes, eorum profectibus libenter intendimus, & illa, quæ ad dicti Studii augmentum, & tranquillitatem fore conspicimus opportuna, fauorabili concedimus liberalitate. Hinc est, quod nos dilectorum nostrorum Gutifredi de Sancto habundo, genere nobilis, Rectoris moderni, nec non Magistrorum, Doctorum, Licentiatorum, Baccalaureorum, & Scholarium Vniuersitatis Studii villæ nostræ Montis Pessulani, in hac parte supplicationibus inclinatiattendentes insuper, quod ab ipso samoso Studio tanta, exactis temporibus, manauerint salutiferæ fluenta doctrinte, vt quam plutima eiusdem membra in lignia Apostolica dignitatis gloria donati, decoratique extiterint: à quorum paterna prouidentia etiam, vrclaræ recordationis prædecellorum nostrorum, Francia Regum, ampla munificentia, supplicantes prædicta platimis sunt priuilegiis, prerogatiuis, libertatibusque pramuniti. Considerantes etiam, quod thefaurus fciencia pretiol ffimus, per quam rationalis creatura à terrenorum desideriorum ille, ebris abducitur, institia colitur, & Ecelesiamilitans fructiferis stipitibus spiritualiter & temporaliter illustratur, non nisi animi tranquilla quietudine, contemplationisque dulcedine libere adipilcitur, memoratorumque antecellorum, qui Regni huius florentissima ftudia fuis temporibus ampliffimis profecuti funt fauoribus, vestigia imitari volentes; habita etiam cum nonnullis mag iltratibus, & aliis de magno confilio nostro, viris peritissimis, deliberatione matura, pralibatis supplicantibus libertates, prærogatiuas, immunitates, exemptiones, franchifias, & prinilegia infra scripta, dedimus, & concessimus, ac serie præsentium damus, & concedimus, eisdemque in posterum ver pariter & gaudere ipsos, regia volumus liberalitate. Et primo, quod Rector, Doctores, Magistri, Licentiati, Baccalaurei, ordinarie & continue legentes, aliique vere studentes, eurlus & actus scholasticos pro adeptione scientiz & graduum exercentes, ab omnibus impolitionibus, gabellis, quarta, aut octaua parte vini, & aliorum fructuum, excretorum, tam in fuis prædiis patrimonialibus, quam aliis, ratione beneficiorum Ecclesiasticorum sibi competentibus, & pertinentibus, etiam & aliis personalibus vectigalibus, pedagiis, angariis & parangaris, fint & remaneant in perpetunm quieti, liberi, franchi, immunes pariter & exempti. Item, quod dicti supplicantes possint, & valeant debitores, iniuriatores, iurium detentores, inquietatores, & molestatores suos, in patria

Occitana commorantes, necmon in diecesibus Ruthenensi, & Vabrensi degentes à loco prædicto Montis Pesfulani, per quinque dietas vulgares di-Rantes, facere conueniri,& tractari coram Conferuatoribus pradichi fludii, infra villam nostram antedictam Montis Peffulani, in & superiustitia & inre responsuros. Item, quod officiarii & Curiales prafata villa nostra Montis Peilulani, minime poilint prænominatorum supplicantium domos, fine domicilia, aut habitationes intrare, sub quouis colore, nisi duntaxat codem modo, quo priscis temporibus vsi sunt, juxta, & secundum tenorem transactionis, ob id olim facte, & concordate. Item & quod prefati supplicantes non possint extrahi, citari, vel adiornari per quoscunque iudices ordinarios, committarios, vel extraordinarios, pro quibuscunque caufis ciuilibus, vel criminalibus, extra villam prædictam, in qua pro tempore degunt, seu com morantur. Quas quidem prærogatiuas, libertates, franchifias, immunitates, exemptiones, & privilegia pradescripta, sape dictis supplicantibus, & eorum cuilibet concedimus, & concedentes laudamus, & approbamus, autoritate Regia, & ex potestatis plenitudine, per prasentes. Que omnia, & fingula, ve perpetuz stabilitatis robur obtineant, præsentes literas sigilli nostri, in ablentia magni ordinati, fecimus appensione muniri, nostro iure, & in omnibus quolibet alieno semper saluo. Datum in Pedenacio, Mense Maii, anno Domini M CCCC XXXVII. & regni noftri xv. Leguntur apud Rebuffum, de prinilegin Vninerfitatum, collegiorum &c. prinileg.149.

c) Rebuffus ad authene, babita, Cine fil, pro patre, ad verb. omnibu qui caufa fiudiorum; vibi praterea annechit, thoc facere contra illos Scholaficos fucatos, & Venereos, qui dedignantur deferre libros. Ratio stauti, fi vilum tale est, mihi videtur ea prasium prione niti, qua librum secum descens creatiles.

ettur rei literariæ caufa, non alia, in publicum prodiisle,

# CAPVT XVI.

# De Vniuersitate Nannetensi.

Nannetensis Vniuersitatis fundatorem laudant Pium IL Pontificem maximum.

### Testes & Testimonia

La ville de Nantes est embellie d' vno Vainerfité, erigée par le Pie II. (en le an MCCCC LX.) grand amateur des lettres, luy donname mesmes privilleges, que a tette de Bologne, Sienne, Pariu, & Angiers: Argentté en l'hissoire de Bette ont. LIBRI V. CAPVT XVII.

gre,fin. 1. chap. 19. fol. 56. lit.f. & liu. 12. ch.z. fol. 668. lit.f. Le Roy Charles VIII. ayans espouse Anne beritiere l'an MCCCCI. en confirma les prinileges ; Ranchin d p. 12.113.

### CAPUT XVII

# De Vniuersitate Pictauiensi.

DIctauiensis Vniuersitatis conditor dicitur fuisse Carolus VII, Francorum Rex, anno M CCCC XXXI. huic alii fedundum, post Parisiensem, locum adsignant (a). Rebuffus conqueritur (b), fuo tempore ibiffudiofic, à viliffimis, turpiffimisoue hominibus, graues fape iniurias illaras fuiffe. Ego cam non fatis florentem, & Professoribus, & Scholaribus, deprehendi.

### Testes & Testimonia.

a) Merula d.lib.3.cap.27.pag-290.Scaliger quoque eam common fat, in luis prhibus, hifce verficulis:

Si fludium est anima, veniunt à corpore vires, Galliaque à meritis poscit verumque sibi. Hat fludiu, alia belli exercentur amore, Pictauium est animus, catera corpus erunt.

6) Rebuffus ad Auth. habita , C. ne fil. pro patre.

### CAPUT XIIX.

# De Vniuersitate Rhemensi.

CArolo Lotharingio, Cardinali, & Archiepiscopo Rhemensi, permissum fuità Rege Henrico II. nec non à Pontifice Paulo III. erigere v niuersitatem literariam in ciuitate Rhemenfi.

### Testes & Testimonia

Charles Cardinal de Lorraine, Archeuesque de Rheims, pour immortaliser fa memoire, en un tres-noble subiect, voulut fonder une Vniuerfisé dedans la ville de Rheimse

NOTITIE REGNI FRANCIA

.488 de Rheims , quec plusieurs beaux printleges. Chose qui luy fat permise par le Roy Henry II. & en outre par le Pape Paul III. en ce qui comernont le fpirituel feulement : Pasquier d.lin. 3. des reiberch.de la France,ch.10. fol.125. lit. 4. Ranchin d.pag. 123. Videatur omnino Thuanus lib. 6. bifler,

### CAPVT XIX.

### De Universitate Tholosana.

THolosanæ Vniuersitatis initia alii ad annum м сс xxvi i referunt, ad curam legati Pontificis (a), quam Gregorius IX, anno M cc XXXIII. approbauerit (b), atque simul Vniuersitati egregia concesserit privilegia (c), quorum conseruatio mandata cft Abbati S. Saturnini (d). Alii eandem, cum suppressa multis iam annis iacuisset, restaurasse Ludouicum Sanctum memorant (e). Olim omnium artium & disciplinarum, hodie autem cumprimis Iurisprudentiz studio, florens cft (f).

### Testes & Testimonia

a) En l'an M CC XXVIII. fut fait yn traitte entre le Comte Remond, le ieune, & le legat du Pape, nommé Romain , ou plus-toft la fentence duditt Legat prononcée contre se Remond, qui s'effoit rendu prisonnier, par laquelle, entre autres chofes , eft dit , que pour l'entretenement de quatre Maifires en Theologie, deux Maiftres Grammairiens , qui liroient tous les jours aux Efcoliers , qui viendrojent à Thoulouse, Remond bailleroit quatre mille marcs d'argent, desquels chaque Maistre en Theologie en auroit vingt cinq par an, durant dix ans ; le Docteur en droict canon,ou en Decret, quinze;le Maistrees Arts & Grammairien, dix: Vulfon de la puiffance du Pape, & des Laberces de l' Eglife Gallicane , liu. 3. chap. 18, nomb. II.

b) Voila (pergit Vullon d.ch.18. n.12.) l'ereftion, & fondation de l' Vnimersité de Thoulouse, laquelle le Pape Gregoire IX.en l'an MCCXXXIII.appronua, G confirma particulierement, par fes lettres & bulles addreffees à l' Vninerfité, des Maiftres & Efcoliers dudis Thoulouse, qui sont au regiffre des prinileges de ladite Vniuerfité difant, que cela avoit efté prudemment ordonné par ledit Legat au no n de l'Eglife, pour le restablifement de la foy Catholique, qui sembloit du tout abbatue en ce quartier-la,

(6) EF

e) Et en outre (Vulfon d. loc.) par les mefmes lettres ottroya pluficurs prinileges à ladite Vninerfite, & entre autres, qu'elle ionira des mefmes libertes, & privileges, que celle de Paru : que tont Maiftre, qui aura efte examiné par elle, puiffe librement, & fant autre examen , regenter par tont, Que les Maiftres , Ef. collers, ou Clercs, & leurs ferniteurs , trounes en quelque malefice , que ce font, ne pourront eftre juges par aucun laic, fi ce n'est, qu' estaus ruges par le jugement de l' Eglife, ils foyent laiffes à la Cour feculiere. Qu'en toutes caufes les laics foyent tenus de refondre aux eftudians par denant le luge Ecclesiaftique. Que les Citoyens de Thouloufe feront tenus de bailler a louage aux Escoliers leurs maisons, au prix, qui fera eftime par deux laics Catholiques, qui feront communement eslem. Defend a tout homme, quel qu'il foit, d'y contreuentr , à peine d'encourir l'indionation de Dieu toutpuiffant, & des Saincts Apoffres , Pierre & Paul. Et par autre bulle, commet les Euesques de Narbonne, Thoulouse, & Carcassonne, & leur dom ne pounoir, de faire observer lesdits privileges , non obstant quelconques appellations. Ces preuileges ont esté confirmés, & augmentes par plusieurs Papes subsequens : mefmes, Innocent IV. en l'an M CC XLVI. ordonne, qu' aucun Efcolier ne pourra eftre prins au corps pour debte : & par les mefmes bulles difpofe des biens des Escoliers, qui decederont fans auoir tefté, ou qui n' auront commu à quelque un la disposicion de leurs biens.

d) Tholosan. in syntagm.iur.lib. 47.cap.22.n.24.

e). Sainel Louys ne fue pu moins zelé pour l'auancement des lettres, que fes predecesseursce qué lip paroiftre par le restablifement de l'Principité de tobus louse, qui auore esté supprime pusseurs sièceles au paranament par l'institution nunquelle de celle d'Orleans: Bree de la soucrean, du Roy, liu 4, chap.12.pag.663.

f) Merula d. lib. 3. cap. 37. pag. 360.

# CAPVT XX.

# De Universitate Valentiana.

Vinersitas Valentiana, pro studio Iuris & Modicinæ, instituta suit à Ludouico Delphino, Caroli VII. F. anno MCCCLII. & abcodem Regestato, illius nominis yndecimo, confirmata anno MCCCLIXIV.

Ranchin ditt, pag. 123.

# NOTITIAE REGNI FRANCIAE

# LIBRI SEXTI,

De ciuit atibus Francia, atque earum incolis:



Vod Latinis ciuitas est, Gallis dicitum ville (a), vel sité, olim bourg (b). Ciuitatis autem condendæ ius nulli est in Francia, vin ced loco ad locum transferendæ, nifi cui, vel quibus, id Rex permittit (e). Interciuitates va

rios obrespectus, varia est disferentia: Alia maior, alia minor, alia maxima (d); alia murata; alia non murata (e); alia iurata, alia iniurata (f); alia ciuitas de Loy, legis, alia non talis (g); alia; quæ cum conditione ad Regnum accessit(b), alia, quæ sine conditione. Respectu prinilegiorum quoque magna est interciuitates differentia: dum alia, maiora obtinuit præ cæreris; aliasfua titulo onerofo acquifiuit (1), alia, gratiofo (1/2). Qui ciuitates inhabitant, ipli quoque differentes funt : Alii enim ciues, (Gallis bourgeou dicti) alii non (1). Inter cines, alii magiffratum, vel officium gerunt, alii his inseruiunt, alii priuata conditionis sunt. Qui officia ciuitatis (de Regiis enim hic nobis sermo non est) gerunt, pro diuersitate munerum, diuersa obrinent nomina; quæiterum vel communia funt, multis in ciuitatibus viitata, vel in certis tantum. Sic, quos communiter Efcheuins, illos Tholos Capitoux (m), Burdigalæ Iurats, in plutimis Aquitaniæ ciuitatibus Confuls, in Picardia Connerneurs, acalibi, Pairs, appellare solent. In plerisque, inter Eschenins, tanquam caput, est le Maire, qui olim apud Romanos Primus curia dice-

batur.

batur. Maire, & Maieur, idem fonant, & Latinis eft maior (n). Eligi ille folet à ciuibus (0), confirmandus alicubi à Rege, & recipiturab officiario Iustitiæ Regiæ, vel ordinariæ in eadem ciuitate, coram quo fimuliuramentum præstat (p). Est, vt dixi, caput Scabinorum, atque ciuium, quasi illorum Magister (q), vnde etiam maior populi à Gregorio Turonensi nominatur. Diuersa in diversis ciuitatibus eius est potestas, atque autoritas. Alicubi jurisdictionem habet, sed inferiorem duntaxat (r); nullibitamen in generali ciuitatis conuentu Prasidis vices obtinet; hoc enim, vel Gubernatori, vel cius Locum-tenenti, aut primario officiario Iustitiæ regiæ, competit (s). Vocem Escheuin alii à barbaro latino Scabinus (1), quod iudicem fignificat, deriuant. Aliis Hebrax originis (u), aliis à scamno (x), esse videtur: Loyfeau autem illud deductum putat à verbo Gallico, efchener(y), quod Latinis sonat canere, vel enitare: hoc enim ipsorum muneris, videre ne quid Respub, detrimenti capiat. Electione ad hoc perueniunt, illa autem, pro cinitatis more, velab omnibus, vel à certis deputatis, peragitur. Hanc alia non sequitur cofirmatio, sed electione absoluta, statim Balliuo, aut eius Locumtenenti, aut alii Magistratui Regio, qui conuentus Præses est,eilectus iuramentum præftat (z). Munus hoc non est perpetuum, fed alicubi annuum, alicubi biennio terminatur (aa): & effe potius commissionem, quam officium, nonnulli videtur (bb): Idemque tradit, hocpotius in cura & gubernatione ciuitatis, quam in administratione institiæ consistere (cc), indeque de plano, & summario ordine, vel compendio, expediri (dd). Negare tamen haud licet, criam nonnullis ciuitatibs iustitia administrationem per suos officiarios competere (ee), vel ab antiqua libertate (ff), quærara, & varie turbata (ee); vel ex prinilegiis Regum (hh), quæ ditterfa (ii), & per Edictum Molinenfe (kk), (qui tamen contradi@um(ll)) alicubi (mm) limitata; Hinclicet emolumenta ad ciuitatem pertineant, mandata tamen nomine Regis expediuntur(nn). Sunt autem interalia iustitia istius capita (00), Agoranomia (pp), & Astynomia (qq), quæ ggg

quæsummarie (rr.), & gratuito (ss) expediri debent.) Alicubi, quodrariffimum tamen, potestatem habent conferendi officia nonnulla minora politiam concernentia (tt). Veste ab aliis, in plerisque locis bicolori, distinguuntur, qualis nota eriam nonnullorum aliorum est, qui ciuitati inscruiunt (uu). Sunt praterea ciuitatibus, Procuratores, Syndici, Confiliarii (xx), Quaflores ( yy ), velalterius nominis, qui pecuniz communis (zz), fiue illa ex patrimonio (aaa) cinitatis, fiue ex benignitate Regis proucniat (bbb), curam gerunt. Reliqui incola ciuitatum, qui extra magistratus, atque functionum publicarum classem, referendi, varii funt ordinis, tam honesti, quam viles (ecc). Alii fuis ex reditibus fe fustentant, alii mercaturam exèrcent, alii agriculturam, alii artificium, vel opificium (ddd), alii alios labores, & interillos alii vilissimos subcunt. De quibus singulis, aut faltem plerisque, multa notatu digna occurrunt; vr de Aurifabris (eee), Aurigis (ff), Cauponibus (egg), Chirurgis (hhh), Fabris(iti), Lanionibus (kkk), Maiftre fifi (lll), Mercatoribus (mmm), Meffagers, nunciis, vel tabellariis (nnn), Molitoribus (000), Pharmacopolis (ppp), Typographis (qqq), Vinitoribus (rrr ) Vittiariis (555) &c.

### Testes & Testimonia.

à) Villes semisoient anciennement les maisons des champs, aimsque le lativ villa; d'ai procéde, que la plu-part des villages de Bauffe, seriennement a sort a termination de ville, à la juire du mond le leur ancien Stegueur. I de present les villageous appellens, en pluseure contrées, leurs villages, villes I coyleut des ordres, cha, 8m. 7, Sed pollee in Gallia, & alhio lobinuit, vobes cuitates dici, & villas: Tholosanus de republ. 11b. 2, cap. 1. m. 7. Sunttamen, qui differentiamen conflituant inter villa, & ciet Villes; selont vigage comman de ce Royaleme, (aut Coquille, sur les confliquemes de Nienroui, vill. des massions of greit, redies, artic, 13, pag 370.) sont nommére les places, equelles sont pluseurs massions; les seus en conflictes de la conflicte de la communauté, ent Es loientus, or deniers communs: Cité, selon ledit ylage commund co Corestine, sout apolles selutions en conflictes de les establishement en villes (este, qui en Es spice cathe d'act, de le cusquez. Ceta procede de l'es flabissiment, qui eston au temp de l'Empire Romain, selon lequel establissement la police de l'Essisse, quant aux artice.

defeber, & Euef. bes, a efte eftablie. (Vibes, fecundum vlum communem in Regno Francia, nominantur loci, vbi multz funt domus, circumdati muris, habentes portas, ius corporis ac communitatis Scabinos, & grarium. Ciuitates autem, viu inter Christianos recepto, dicuntur loci, muris circundati, habentes Ecclesiam Cathedralem, & Episcopum. Hoc originem habuit à constitutione Imperii Romani, secundum quam politia Ecclesia, quodattiner Archiepiscopatus, ac Episcopatus, stabilira fuit. ) Eadem de re apud Bouchel, au tom. 1. de la bibliotheque, outbrefor du droit Francou, verb. enes, pag, 199. ita legitur : Selon l' Ordonnance de nos anciens, les villes, qui eflorent fieges d' Euesques, ou Archeuesques,ils les ont nommées villes, & cités, enrendans mettre difference entre ces deux noms, que toute cité foit ville, & non touve ville cité. Comme, que Bourdeaux, & Xaintes, foient cités & villes, auquels lieux ya Archenesque, & Enesque; mais la Rochelle, Pons, Blaze, & Libourne, où it n' y a fiege, ny d' Eucsque, ny d' Archeuesque, qu' elles foient villes feulement. Paris, pour cefte raifon eft appellee ville & cité, appellans mesmement les Parifiens cité, celle partie de la ville , on eft l' Eglife cathedrale de Nostre Dame, & la demeurance de teur Enerque. ( Secundum vium maiorum nostrorum , loci; vbi erant sedes Episcopales, aut Archiepiscopales, nominabantur vrbes & civitates, quo interihæc duo nomina, aliqua daretur differenția; vr omnis quidem ciuitas effet vrbs, fed non qualibet vrbs efferciuitas. Ita Burdigala, & Xantonenfis civitas, funt civitates, & vrbes, quoniam in illiseft fedes Archiepifcopalis, ac Episcopalis; at Rupella, Pons, Blaya, Libutnia, in quibus nec Episcopalis, nec Archiepiscopalis sedes repetitur, sunt tantum vrbes. Lutetia, hanc ob causam, nominatur vrbs, & ciuitas; arque ipsius incola eam partem, vbi ecclesia cathedralis B. Virginis sita est, & habitat Episcopus, vocant cititatem.)'

b) Villes, envieil Français, & socro maintenant en Aleman, à appellent Burgs, d'où vient, que nous appellont Fortourge ce, qui eft borr le Bourg. LOy-feau d. l. Bourg pour ville, & de la Bourgeoir, pour citryent, Bourgeoiffe. & forbourge, que nous atons adout du mot de faux-bourge, qui font voutes les maifant Bour l'encient de la villet Palquet de tre there that de la France late. Obs. folloyabe. Et televieux appellent les sités & villet, Burgan, & est à dire, Bourg, les cress en leur langue! & ou-go est les Memans pur gum à causé de la utilione & desfined plus-feare & ferme. & les Bourguignons Bourg , à raifon du logement plus erraint & affente ; Durce des decadences, musasions, & etc. des Monarchies & trobap. 1, pag. 33

c) Vide fupra lib. z. c.p. . lit. zz.

d) Tholofanus d. lib. 2. cap. 1. n. 7.

e) Villas muratas, à non muratis, distingiunt concordata Gallicalità, & pragmatica fauctio. Atque muratas, seu muro cinctas, tradunt

esse populosiores, & egentes dignioribus Curionibus, seu graduatis, in re-

Higionis præpolitura : alias non item : Thololan. d. c. n. 8.

f) En France il m', aussit anciennement que cert ainer bonnes villet, où il y eut certains messiter i ures, e' os à dire, a jans droit de corpt, & communaute, eu Laquelle on entroit par sorment. Mais par l' Edit du Roy, de l' an MDXXXXI. construie & renouuelle par vin autre, de l' an MDXCVII. Loutes lev villet de France son à present ures. Messine, il off sport par ets Edits, que les maissires de me ssient peut ures. Messine, il off sport par ets Edits, que les maissires de me ssient cet, & receu en uightee, & austin et ures, & receu en uightee, & austin et villes, aint aussi du plat pait, doinent estre iures, & receu en uightee, & austin et di da compt. Communaute: Loyseau du droit de coffice, liu. 4, thap, 7, n. 77, & des Seigneur, chap, p. n. 48, voltait, (bib videct dichas iurees, qui out droit de corps de ville, & Eschenius, qu' on appelle, en quelques endroits, surass.

g) Plusseurs villes de la Gaule Belgique, ons tousours gardé la insticeordinaire, imques an temps de nos peres, quand l'ordonnance de Moulin fut faite, qui encor à peus qu'en executie en touere. Et es villes sons appliect dans les cousseurs villes de loy : comme en la coussime de Baulonnois, article XIII. au Comit de Boulonnois, estiqu'elle de loy, apans Maieurs, & Historiaus, qui ont cognosse fance du faith politique, & de toutes mativers sur unannes aux bourgeois. Et es l'article XCIX. iless envo parlé des voltes de Loy, & Escheuix.age. Car ès cousseure de l'article & Communement dans Bautsiller, qui estoit dis font decesse fromaince, le moré de jo, signific institic, opinion, qui a ibi nulla lege (cripta, arbitria Magistratum pro legibus etant. Inde, vesir à loy, est indicio listi: main de loys, est la main de institu ext. Loys eau des signeuries, chap, c. n. 4,6 6 47.

h.) Talem se elle alleuesuit Bolouiu, repugnans sanctioni Molinenfique civitatibus admebat ivitsdictionem ciulem. Les babitaru de Boulogne
soustindreut rout hautemens, comre le Procurer geners du No. qu'il acuront
laur institut out bautemens, comre le Procurer geners du No. qu'il acuront
laur institut condition, que cesse ces les institutes demeurerois, & en auciton toussions ivid
depuis: Loyseau des Signeut. Achap. 16. n. 32. Conssimile aliquando à Rupellanis in medium produtum, disaus, qu'après aucir esté, contre leur rolonte,
abandemnés il Angelia, pas le traissé de Breitign, & depuit ayant chasé & i' eflaur mis en pleine liberté, ils : essente cux-messes remis, & resionsts à ce Royames (de France), à condition expresse, de iouir de certaines si anchises, d' libertés
Loyseau d. chap. 2,60.

i) Les printiques des villes, qui ont esté bailles à titre onereux, ne sont point subtets à estre confrait, & renouvelles de Roy en Roy, pource que la cause en sois fisse toutions, & que les courraitons trait à perspenité. Pareillement, ils vi ent pas accoussumé en ce cas d'estre revoqués, principalement, quand ils ont estre rifies au Parlement, pource qu'il y va lors de la sop publique, & que les Roys sont aeum de leurs contrasts legitimement faits, aussi bien que les particuliers. C'est aeum de leurs contrasts legitimement faits, aussi bien que les particuliers. C'est que les particuliers.



nourquoy les babitans de Chauay furent maintenus en leur Infice, non obstant l'Ordonnance de Moulins, par arrest provisional du XI, Ivin MDLXX, ayans fait apparoir, qu'ils la tenoient à tilere ouereux. Et c'est la cause, pour quoy on laife les instices aux Seigneurs de France, pource qu'elles leur ont effé concedées par les Roys, a tilere de fief, qui est reputé tilere onereux, qui de tout temps a effé licite , iuques al' ordonnance du domaine, qui a probibé, pour l'aduenir seulement, les concessions en fief du domaine, ou droites de la Conronne. Et partant il n'est-befoing de confirmation, & renouvellement des inflices Seigneuriales , aux changemens des Roys, ains seulement en faut reiterer la foz, comme des ausres fiefs. Non que pourcant le Roy ne puisse sans iniuffice revoquer les prinileges, concedes a tilpre onereux par fon predeceffeur , lequel le peut encer moins lier , que le predeceffeur peut lier un beneficier , en attribuant nouneaux droits aux vaffaux du benefice, Car, enoutre, le Roy a pour luy la confideration du bien public, qui est tomiours plus forte, que l'interest des particuliers. De maniere que pour un reiglement public, & vne bonne reformation, il pent toufiours renoquer les prinileges concedes à tilere onereux, & fuft-ce par luy-mesme. Mais toutesfois, il faut en tout cas, qu'il rende indemnes ceux, à qui il les ofte, & qu'il beur reflieue preallablement tout ce, qui est entré du leur au profit de la Couronne : Loyleau d, ch. 16. N. 88. 89. 6 90. (Prinilegia, quæ ciuitates titulo onerolo obtinuerunt, non habent necelle, vtà fingulis Regibus confirmentur, & renouentur, quoniam earum causa est perpetua, tanquam contractus. Similiter, eo quoque casu non solentreuocari, potissimum, quando in Parlamento fuerunt approbata; quoniam publica nituntur fide, ac Reges obligantur feruare contractus legitime celebratos, non fecus atque prinati. Hinc Chauenfium iurisdictio, non obstante constitutione Molinensi, permansit integra, sentenna prouisionali lata xt. Iunii M D LXX postquam demonstrassent, quod eam consecuti fuillent titulo oneroso, Sic quoque Dynastis Franciz relinquunturiurisdictiones, quas Rexiisdem concessit titulo feudali, qui habetur proonerolo, & lemper æltimatus fuit licitus, vsque ad tempus quo constitutio de domanio lata fuit, qua fancitum, ne imposterum domanium, autiura Coronæ, concedantur in feudum. Ac propterea non opus est, vt iurisdichiones illa confirmentut, aut renouentur, vbi nouus Rex succedit antecesfori suo, sed sufficit, ve renouetur fidelitas, ficut fit in cateris feudis. Nonquidem inde, quod Rex, non nisi iniuste possit reuocare prinilegia, ab antecellore suo alicui, titulo oneroso collata, qui eum minus obligare potest, quam antecessor beneficiarium, vasallis beneficii attribuens noua iura. Rex pro se semper habet considerationem boni publici, quæ vincit commodum privatorum ; vnde propter bonam reformationem publicam, & politiam. semper potest renocare prinilegia, que concessa fuerunt titulo oneroso, etiam a semetiplo. Verum, omni calu, debet indemnitatem præstare illis, quibus 496 quibus illa aufert, atque prius restituere, quod ab iisdem ad Coronam petuenit )

k) Quant aux priudeges concedés gratuitement , d' autant qu'ils font contraires au droid commun, & partant odieux, ils ne lient iamais le fucceffenr du Prince , qui les a concedes : Loyleau d. ch. n. 91. (Priullegia , que gratuito concella, quontam iuri communi funt contraria, nunquam ligant Princi-

pem, qui succedit illi, à quo fuerunt concessa.)

1) Le terme de Bourgeois ne comprend pas proprement tous les habitans des villes : car les Nobles , ores qu'ils facent leur demeure dans les villes , ne fe qualifient pas bourgeou; pource que la Nobleffe est un ordre du tout separe du tiers Effat, auquel la bourgeoifie connient. C'eff pourquoy le bourgeon eff ordinairement oppofe au Noble , comme quand nom difons , la garde Noble , & bourgeoife. Et d'ailleurs, les viles personnes de menu peuple, n'ont pas part aux honneurs de lacité, ny voix , aux affemblées ; en quoy confifte la Bourgeoifie. Qui plus est , à parler proprement, les Bourgeon ne font pas en toutes les villes , ains feulement (s villes printlegiées, qui ont droit de corps, & communante : Loyleau des ordres, shap. 8. n. 7. 6 8. ( Nomen ciuis , proprie non comprehendit fub fe omnes qui ciuitatem incolunt : nam nobiles ,quando in ciuitate domicilium habent, non se appellant ciues; quoniam Nobilitas est ordo omnino separatus à tertio, sub quo sunt ciues ; inde regulariter , ciuis opponitur nobili, vt quando dicimus, tutela Nobilium, tutela ciuium : personæ quoque viles, ex plebe, non habent ius se appellandi ciues; nec enim admittuntur ad honotes ciuitatis, nec habent votum in conventibus, in que confiftit insciuis. Ac, quod magis, si proprie velimus loqui, non reperiuntur ciues in omnibus ciuitatibus, sed tantum in ciuitatibus priuilegiatis, que habentius cocporis,& communitatis.)

m) Ragueau ent'indice des droies Royaux, pag. 408. Loy leau, du droit des Offices , liu 5.ch. 7. n. 19. Capitolinos dicit Tholof. lib. 47. fintagm. inri wniuerfi, cap. 15. n 4. & c.35. n.7. ce font les Efcheuins de ville, comme à Thouloufe, lesquels außt ailleurs s' appellent Confuls. Capita regionum vrbis, in statutis Romanis, capita hominum in fua regione habitantium recensent, & explorant: lib.1.cap.18:lib.2.cap.57. Ragueau en l'indice des droits Royaux pag.134.

Afin que les Escheuins ne soyent fans Chef, il y a entre eux , presques en toutes les villes, on premier Officier, qui au droit est nommé primus Curia:l. Alexandrinis, C. de decurionibus, lib. 10. C'en France est appelle Maire ou Maieur, qui est cout vn. Car en vieil Françou Maire fignifie maieur ou plus-grand. Inde vimaire, vis maior; mairemouftier, maius monasterium. Aufi Gregoire de Tours appelle le Maire des villes, maiorem populi : Loyleau du droit des offices, d. line 5. ch.7. n.20.

e) Loyleau d. sb.7. n.42.

E's villes , où ily a vn Maire , ou autre tel chef du corps de ville , il est bien raisonnable, qu' ayant esté esteu par le peuple, il soit par aprés confirmé par le Roy, notamment és villes d'importance, qui ferent toufiours plu-volontiers maintenue's par la Maieste en leurs prinileges, quand elle les cognoiftra soigneufes, de choifir des Officiers, qui luy font agreables. Quoy que ce foit, il est bien certain, qu'il doit eftre receu, & faire le ferment pardeuant le premier officier de la Iustice Royale de la ville, ou bien, de la iustice ordinaire, comme porte l'ordonnance de l' an M D.LIX. Loyseau audist chap. 7. nomb. 23. (In ciuitatibus, que habent Maiorem, aut aliud confimile caput Vninersitatis, rationi conueniens eft, vt. postquam electus fuit à populo, confirmetur deinde à Rege, potissimum in ciuitatibus maioris ordinis, quarum prinilegia Rex magis ltudiole defendet, quando cognoscet, illas eos sibi elegisse in Magistratum, quos ipleamat. Quicquid fit, certum eft, quod ille, qui electus fuit, debeat recipi, & præstare iuramentum coram primario officiario iustitiæ Regiæ ciuitatis, aut iustitiæ ordinariæ, vt iubet constitutio, facta anno MDLIX.)

q) Es villes, où il n' y a que des Pairs, on Es heuins, sans Maire, le premier Iuge, or principal Macifirat dela villea, d'oist de presider, o'esfret ches de Eschemans, comme esfant ieur Maire perpetuel, afon que le copp a devile ne soit achete, le, o'f sur ches: Loyseau, d. cho. n.25. (In ciuitatibus, vbi tantum Pates sont, vel Scabini, sine Maiore, primarius iudex, vel magistratus ciuitatis, habet ius presidendi, de est caput Scabinorum, tanquam perpectuus cotum Maior,

ne corpus ciultatis fit acephalum & fine capite.)

r) 11 y a grande appareux et d'ure, que les Maires de France, évilles, và lit ont inflite, fe rapportent aux desneurs, du treist, (defensorem ciuitaits. L. fancimus, Cade Boje, & Clevic, sos. tit. C. de defensor, ciuit.). Quoy que ce soit, nos Maires des villes n'ent que basse hasse concentrates de ce es que sous les Ossicies et l'empire Romain, n'autoint inflicts, que de cause les greens et de la compensar e

e) C'ell vu droit commun par toute la France (fuinant l'ordonnance de l'am MDLIX, art. 6.) qu' es affemblées generales de tou les habitans de la ville, ce n' ell pale Maire qui prefile, ainzen l'abfence du Couverneur, le Lieutenann general, ou autre premiter efficier de la tuflice, qui s', trouue: Loyfeau, du drout des offices, d.lim.; ch.y.m.2.3. Aufi a, icoui dire, (aitichem Loyfeau d.ch.y.m.2.3.) que le Lieutenant general de Charvres a faith ordonner par arreft, qu' il profidevoit, nou feulement aux affemblées generales du peuple, mais aufic au corp de ville, C'aux affemblées pariculieres des Efcheuins. Es de veriré, il fevoit trouveils, pour maintenir le peuple en la parfailte obiffance du Roy, que fun premiter fische.

sier, qui reprejente sa Maiessé, presidust par cour anx copp de ville; & sicela colt en litera un paramant les rembies (sou litery 111.) il a apparence, qu' il no singua pas sidaema, (Secundum ordinazionem anui so Litz, areid. 6. per toism Franciam; in conuentibus generalibus omnium incolarum ciusatis non practifede Maios, sed in absentia Gubernacoris, generalis Locum-tenens, vel primatus officiatius institus, qui ibiest. Percepi etiam, pro generali Locum-tenens, commencia et al contra la commencia et al contra la commencia et al contra la 
t) In Regno Francia Sabini, feu Confules, jurisdificiorem temperadenti quibusdam ciuitatibus exercent, inquii Pontiferin, t, de trumure. Ectefin G. Et in capital ribus Caroli Magni, Dudonici Pri, plus quam decise Sabini dicunturi iudi ces. Sic lot., ser. t-, Indicise Sabinirurum aequiefere, artic, q., discubini, qui caufam indicarunt. artic, q., mier Schwise de legen udicundam. artic, 48. pofi tudicitum Stabinovum. C art.; s., rullus iudex y antic schwise ui iglitim differer prefromat. Aufi è a popiti, gait Coloreli.

des Seigneur. d.ch. 16. n.52. que Stabin en Allemand fignifie luge.

u) A Scaphat Hebræorum, quod latine sonat, indicanit: Choppin. de doman. Gall.lib.3, tit. 20. n.4. Keckerman.lib.1. fistem-polit. cap. 17. pag. 293.

x) Vide me, de iure publ. iib.4, c.8. 11.265.

x) Il semble especiario du verse, Est bener, qui est courné du latin cancee, be signific, eniter, pource que c'est à case s'obvers, c'e eniverst demmage de leur ville : Loyleau du drois des offices d.line, c. lor, nu, p. c' des seigneurs, d. h. lon, 20. Chatron, en l'hyloire miners felle, chap, 113, p. og. 782, ac chap, 131, p. og. 964. Facete ille, qui dixit, Est benin, quasties libervin, d'autaut qu'il doit tasse le vine pour commencer vue bonne polise: Ragueau en l'indice de droise Roques.

pag:261.

2) En France, en affemblée generale de la ville, ou de certain, depute de chatun quartier, selon les formes particuliers de chatun ville, on estitute le flotentins, sans nomination precedentes, via pud Roomanos in viu fuit; 1.1.6° 2.0. de perie, nominat, lib, 11, de ceux qui fortent de charge, quo que ce fisit. Tils nominat, lib, 11, de ceux qui fortent de charge, que que ce fisit. Tils nominat, lib, 11, de ceux qui il esfiment deuvis effre esteux, ce n' est que comme la premiere voix & juffrage, & ne font charge auxumement de selle nomination. C'aprés telle election, si n'elb éfini d'auxume confirmation: (for paul tere, gard du Manre, on auxumes des principales villes de France feulement, où il estre quia qu' il foit confirmé par le Ro) ains sous ausit ros que el celtion est fisite, le

Baillif, ou son Lieuteuant, ou autre Magistrat Royal, qui preside en l'affemble e, prend le ferment des officiers esleus, fans qu'il foit aufi befoin, non plus qu'en le Empire Romain, d'informer de leurs vies, & mours, pource que l'election publique en rend fuffifant tesmoignage, & pareillement, fans qu' ils foient chargés de bailler caution. Ce qui deuroit neantmoins effre es villes, où ils font la recepte des deniers communs. Car il adnient founent, qu' on y met, par brique, des marchands fortunés, & autres gens infoluables, qui n'ayant plus que faire en leurs boneiques font bien aifes d'eftre employés aux affaires de la ville, & fe recourrer de leurs perces fur leur patrie. Qui fut le pretexte de l'erection des Receneurs des deniers communs, comme l' Edict porce: Loyleau d.lin.5, chap.7. n.42. 6 43. ( la Francia in congregatione generali ciuitatis, vel deputatorum, secundum formam peculiarem cuiusque ciuitatis, eliguntur Scabini, nulla pracedente nominatione, (vt apud Romanos vlitatum : 1.1. 6 2. C. denominat, lib. 11.) ab ilis, qui à munere recedunt : quicquid fit, fi nominant & proponunt illos, quos putant eligi debere, est instar primi voti & suffragii,ac nullo modo obligantur propter nominationem fic factam. Post hanc electionem pera-Gam, non opus est vlla confirmatione; (excepto Maiore in nonnullis solum principalioribus ciuitatibus Francia, quem à Rege confirmari oportet) sed fatim Balliuus, aut eius Locum tenens, aut alius magistratus Regius, qui præsidet in conventu, exigit iuramentum ab officiariis electis; nec opus habet inquirere, non magis ac Romæ factum, in illorum vitam ac mores; quoniam electio publica sufficiens testimonium est, adeo vt nec cautionem præftare-teneantur; quod tamen fieri deberet in ciuitatibus, in quibus arario præfunt. Sæpius enim contingit, vt per ambitum ad hoc promoueantur mercatores, qui bonis laph, aut alii, qui foluendo non funt; qui cum nihil amplius habeant quod agant domi, amant præfici negotiis ciuitatis, atque fortunam suam restabilire impensis patriæ : quod præbuit causam, vt con-Rituerentur receptatores pecunia communitatis, teste Edicto.)

aa) Loyleaud. ch.7.11.29.

bb) En France on peut dire, que les Elbeuins ne sout par wais officiers, comme en l'Empire Romans, où tous les officiers (ficiers divine duris) eurs, au lieu qui or France vou de versu Officiers (mis perpetuels, Gena qui sont à temps (comme les ambolfadeurs, Gè alun-sorre raison encor les Elbeums, qui ne sunt commit que par le peuple) sont plus-198 Commissilaires, au Commissilaires, que de fait, cela est motore, qu'après leur tharge sinte, il ne leur relle plus aucun nitre yrang, ui prevogative d'hanneur, sice n'est en quiques villes, qui once privilleg, que lour sinf que leur Elbeums (me nemobles: C'mpsin pendame kur chargest' estime, que cour sinfi que les Commissilaires, ils ne doinent aucur rang, uis fance, en qualite d'Elbeums, forcés actes, qui conservent teur charge aucun dis marcheus en corps de voile, comme és procésions generales.

NOTITIA REGNI FRANCIA

Loyfeaud th.7, n.47. (Affirmati potelt, Scabinos in Francia non-elle vetos efficiarios, vin infeprio Rom. vis nomes officiarie erant breus tempons, aque ac illi; cum è contratio in Francia comes fint perpetui ac qui funt temporatii, (vi legati, ac mags Scabini; qui commiffichem fitam habent à populo) magis fint commidisti, quam veri officiarii. Hoc norum efiquodo fintum munusillis non-reftet amplius ellos titulus, ordo, aux honosis pterogatuia, (ultim ils cuitatabuts, quubus foo priuleigh attum, vetilorm presonation de la cuitatabut, quam set foo priuleigh attum, vetilorm escabini fint nobilitati); mo estam proc, ca tempore, quo adhuc munus exerent, tanquam commilifarios non debete habete federu, a Tocum tanquam scabinos, infi in actibus qui con certuar munus estum; aut quando represente processor de la constantina de la constan

fentant corpus ciuitatis, vt fit in proceffionibus generalibus,)

Quant au pouvoir de ces Magistrats populaires, il faut considerer, qu' ils font plus toft Officiers de gounernement, que non pas de tuffice, ou de finance. Außi en piusieurs villes ils sont appelles Conuerneurs, & de faid, ce qui est du gounernement de la ville, leur apparitent, & non aux officiers de la Inflice, en l'abfence du Gouverneur , ou qu'and il n'y a aucun : comme de garder les elefs de la ville, d'ordonner de la garde des portes, & des guets nocturnes, & par confequent, de donner le mot du guet : Combien que les Baillifs, & Senefebaux, & leurs Lieurenans, en leur absence, s'attribuent, en plusieurs villes, ceste autborité, sem prerente, que le Baillif s'intitule Baillif & Gounerneur. Ce qui effoit de failt auft bien que de nom, du temps que le gouvernemens, la luftice, & les finances effoient confondus, & mestes ensemble, qui depuis ont efte separés, & n'est domeure aux Buillifi, & leurs Lieutenans, que la fimple administration de la inflice. Et quand il y a vn Gouverneur, il doit prendre aduis des Eschouins és principaux aftes de goumernement, au moins en ce , qui n'est fecret ; mau au demeurant il n'a que veoir fur eum, fi non en ce qui depend precifement du faitt de facbarge: Loyfeau d. cb.7. 1. 49. 6 50: (Quod attinet potellatem horum magistratuum popularium, considerati debet, quod potius sint officiarii gubernationis, quam iustitiz, aut quastura, Sicin multis civitatibus vocantut gubernatores, & teuera, quod ad gubernationem ciuitatis spectat, ad eos, non autem ad officiarios iuftitie, pertinet, Gubernatore ablente, vel nullo Gubernatore conflituto: vt, custodire claues ciuitatis, cura custodiæ portarum, ac vigilum constituendorum, ac consequenter, excubantibus refferam indicere; licet Ballini, ac Seneschalli, & corum Locum-tenentes, in illorum absentia, in multis ciuitatibus fibi attribuant hanc autoritatem, fub prætextn, quod Balliuus fe diwat Ballinum & Gubernatorem, quod facto, & nomine, ita fe habebat, quo tempore gubernatio iusticia, & quastura erant confusa, & commixta, qua postea fuetunt separata, ac Balliuis, vt & corum Locum tenentibus, tantum relicta fuir limplex administrationultitia. Quando Gubernator constitutus eft, debet in principalioribus negotiis, vel faltem in iis, quæ minus fecreta Sant, exquirere sententiam Scabinorum; in cæteris nihil cum ipsis rei habet, nili quæ præcife munus fuum concernant.)

dd) Dont resulse (pergit loqui Loyleau d. b n. 51.) que les aftes, que fent les Efcheums, eftans acles de gouvernement, & non de iuffice, doruent estre expediés fommairement, & en forme militaire, fans qu' il foit befoin les verbalifer au longs & y garder les procedures & formalités de la inflice contentienfe. Et s'enfuit aufig que de ces actes il ne doit point j'auoir d'appel, pource que l'appeln' a lieu proprement, qu' és actes de inflice contentiense, mais il se faut pour ucoir contre iccux par voje de plainte, qu'on peut faire aux superieurs, & principalement au Roy, & à fon Confeil: & fant en ce cas,fi le Roy l'ordonne, que les Efcheuins viennent rendre raifon, de ce, dout on fe plaint d' eux, autrement, n'y ayant communement point de partie requerante, en ce qu'ils font pour l' villité publique, s'il falloit qu' à chaque occasion on leur en fist des procés en la iuftice ordinaire, leurs charges feroient par trop onereufos, d'les corps des villes trop charges de proces; fi que, pour les eniver, ils delaifferoiene ce qui feroit de l'intereft public. (Flinc fequitnr, acins qui expediuntur à Scabinis, cum ad gubernationem, non veroad iustitiam pertineant, debere expediri summarie, ac modo militari, nec tequiri, vt magno verborum apparatu conficiantur, ac in forma iustitia contentiola. Sequitur præterea, quod ab his actibus non detur appellatio; hæcenim proprie locum obtinetin actibus iurisdictionis contentiola, sed proptetea querelam deferre licet ad superiores, potissimum ad Regem, & eius Consilium. Atque hoc calu, ad Regis iuffum Scabini debent reddere rationem, de eo, quod in querelam deductum : alias vero', vbi communiter non est qui querelam moueat, si ob quamlibet occasionem in iure coram ordinario iudice. comparere deberent, iplorum munus nimis foret onerolum, ac vniverlitas nimis grauaretur processibus, vnde, ad enitandas molestias, cessarent petagere ea, quie concernunt vulitatem publicam.)

ee) Enla Gaule Belgique, (qui fut le premier endroit , où la Monarchie Prançoise commenca à s'establir, & qui fut außt presque la borne des conquestes Romaines ) plusieurs villes demeurerent libres , par les capitulations , qu'elles fivent auecles Romains y comme Pline liu. 4. chap. 17. nous tesmoigne, & Suetone in tulio, nous det, que quand il reduiste les Gaules en forme de Prouince, il excepta quelques villes alliées, & quelques autres bien-meritées des Romains, auquelles il luissa leur priftine liberte, c'eft à dire leur permit d'anoir leurs loix, & leurs Magiftrats, comme auparauant. Et de faitt, plusieurs villes de la Gaule Belgique, ont toufours garde la iuftice ordinaire, imques au temps de nos peres, quand l'ordonnance de Monlins fut faite, qui encorn'a peu effre executée en toutes: Loyleau' des Seigneurres, d.chap. 16. n. 45. & 46. In Gallia Belgica s (in qua primum Monarchia Francica copie flabiliri, & que simul fuit quali meta victoriasum Romanorum) multæ ciultates permanserunt liberæ, vi pattionum

szum Romanis-factaum, ve Plinius lib. 4. cap. 17, tellatut, & Suctionius is with a liint. (cap. 25) telert. eum, cum omnen: Galliam in protunciae formam nedigeret, foris gudbusdam, ac de Romanis bene menus ciuitatibus, reli-quilife prifimam libertatem, hoc ell-pernicilie ve propris vetentur legibus, & magilitatibus, ve antea confuencant. Cette multe ciuitates Gollier del gicze, lemper inititia ordinaria vize fuerunt, vique ad tempus patrum nostrorum, quando confututio Molineniis facta ell-, que necipia visque potuit deductin vium.)

f) Talem libertatem prætenderunt, Bolonia, Aginum, Rupella:

Vide fupra lit. b. & ipfum Loyfeau, ibi cuate loco, de Agino n. 84.

gg) Tous amfique l'Empereur Leon, pour ofter de son Empire d'Orieut sout restige de gouvernement populaire, aboist sont à faits les signices des rolles, par sa conflictation XLVII. aufit ont-cles esférert anchées en France, de temps en semps, le plus qu'on a peu: Loyleau des Siepeur, d. chap, 16. m. 33.

bb) En la Guile Celtique, & l'Aquitenique, qu'i furent entierement affidirettet aux Romains, & reduites en forme de prounce, les inflices de villes ny ont pas effet fauthorifets, aint comme ic croy elles fant soutes vennés de printige. & concefton particulteres, faille de tempe en temp par nos Roys, sufficien que elles, qu'a ausient les villes de rempe en temp par nos Roys, sufficien que elleutatum dedit. en un autea fine publico confilio, verpore fiob Regibus, viueret, von oindec contenta : & dans Plance 19f., qu'u elle like Purperan Traisa lum mande, qu'i liveus, qu'en en entretienne le printige des spametens, cité de Distraise, vatarbiteto (un Rempublicam fuam administerne: De mefine en Frante, au moins en est proninces-la, les tuffices des villes ne fabificar que par printiges, de sont font de la se la facilité tou fou de la facilité tou de la facilité tou de la facilité tou de la facilité tou fou de la facilité tou de la facilité de la facilit

ont i) Ces privileges, außi bien à l'ergard de la instice, qu'ès autres points, font intens, selon que nos Roys ont voult dinnessement graetsfer les villes. Peu d'e celles ont eu la instice entière, borseniu celles de la Gaule Belgique, qui l'auviens de sout rempsynais pluseurs ont obtenu la busse little instice. Loys (ean d. ch. 16, m. 18.65 19-

(b) Her let utilites des Confut, & des Bourgeou policiers, qui encuente four pau exercées par les El benius, & n' appartienneu pa proprement aux vites les villes n' ont à prefent aucune inflice en France par droit coumnn, auns fullement aucune et out par primilège, encro par l'ordomaine de Meulins, art, LXXI-nonoblante je prinièges particuliers des villes, la inflice civile leur a effeinters ditte, & offes, & a feutement ficlasfic cognosfiante de la police, & du crimide aux villes qui l'aucient paranant & De verite, il y a bien quelque apparante, que la police, ou le pout pe de la colle, au le pout le containcrest, foit adminisfrée par Officiers populaires muitié en se fap pas sur quo s'ont fondee les contessous attributes à anunes en maisit en se fap pas sur quo s'ont fondee les contessous attributes à anunes.

villes de France, d'anoir la inflice creminelle, & pourquoy ceste ordonnance de Moulins la leur a p'us toft luffee , que la civile ? Car la suffice criminelle eff le droiet de glaine, qui ne doit point eftre baillen furienx ; & e,? le meram imperium, qui en vn Effat monarchique ne doit point effre communique au peuble: Loy feau d. chap. 16. n. 80. (Excepta administratione institute Confulum, & Ciuium, qui curam politize habent, quam non exercent Scabini, nec proprie competit ciuitatibus, chritatates Francia hodie nullam habent iurisdictionem ex jure communi, fed nonnulia tantum habent ex prinilegio; ac fecundum constitutionem Molineusem, art. LXXI. non obstantibus priuilegiis specialibus ciuitatum, exercitium iurisdictionis ciuilis illis est prohibitum, & ademptum, atque illis solum relicta fuit cognitio de politia, & iurisdictio criminalis illis cruitatibus, qui eam babuerant antea, Satis videtue rationi conuenire, vt politia, in qua totius populi interelle vertitur, adenini-Areturab officiariis populi; at nescio, quo fundamento constent concessiones, quibus nonnullis civiratibus Francia data fuit intisdictio criminalis, ac cur Molinensis constitutio hanc potius illis reliquerit, quam ciuilem ? lurisdictio enim criminalis est sus gladii, qui non debet offerri furioso: est merum imperium, quod in statu monarchico non debet comunicari cum populo.)

§ Quand on vaulut executer eigle ordonnance de Moulins, & often par effed anx villes le inflice civile, pluffeurwilles formeren opogitoms, fer vine diajans, que offe inflire leur apparennet de toute ancientete, voure anan l'effatiffeuren de ceffe Monarchire, averes, que le leur ainst effe concelle à cilitre onevere, active, que leur presuleges apant ellé d'acièment revouvelles. & confirmé par le Roy lorregnant, il ne deuvent effet abolir : G'ur ce opposition on diffueratemment que fleu no, le quand, les printiges conceles par les Roys, setten.

nent estre reuoques : Loyleau d.ch.sp. 16. n. 82.

mm). L'ordonnance de Moulins n' a peu encor estre executée en toutes les

villes: Loyleau d. (bap. 16. n. 46.

nn) Le Roy demente confinante premier Scienceu direct des inflictes des Rouments par le moyet de foodalite, au lieu qu'en cellet des villes il u'a reteuu aucune directe, ains les a données opcinno iuve au peaplé, leque l'partant y met des Officiers par election, en perçoit les consimment proprietaires, comme les annendes, d'reuenn du Greffe; Maule commandement en fait e cannomis au nom du Roy, d'non de la ville, pource que en l'Esta monarcibique de Frame, en trouse-vois manuaide le faire au mon du peuple: d'a élieurs il ne fe part faire an nom des Officiers de ville, pource qu'i sin es fait unmais en France au nom desiments de l'action de ces infliers de ville representation de l'esta de confine de ville que de l'esta de ces infliers de ville ville, d'avoit en confiner est, de ville en partien en l'esta de ville de l'esta de

nomine omeatiorum cuitatos qua uniquam ratiotata in vidence dicum. Similiter, figillum horum iddiciorum debent exhibete, vtenepe exhibiti, infignia cuitatum, atque ad illas pertinere; yerum A. MDLXYIV. ac tunc, quando Rec Carolus IX. infituuic officium cuftodum figillorum, voluir eos quoque iurisiditionihus ciuitatum praficere, vt fecit respedu Confulum, quod tamen in paucis ciuitatibus in effectum deductum funi. On La police, dont les Officiere des vilecen mentreprus de segnostre, adem parties, if cauvir P. Agorgomies, qui eff le reiglement des marchandiess C. Affrences.

parties, à scauoir l'Agoranomie, qui est le reiglement des marchandises; & Astynomie, qui est l'execution de la menue police, qu' on appelle proprement le fait de police. Außig a il quelques villes en France, dont lenrs Offisiers, foit parconceffion, ou par vourpation, ont pris cognoiffance de l' vne & de l' autre ; comme, entre autres, ceux de la ville de Paru faifoiert auparauans que teur inrudiction euft effé retranchée par le Roy Charles V. Et de là vient , que le premier officier d'icelle eft appelle Prenost des Marchands, d'autant qu'il cognoissoit anciennement, anes les Eschenins , du faict de marchandise , lors qu'il tenoit sa iustice au Parloir des Bourgeou, dont il tient encor la cognoissance de la marchandise amende dans Paru, sur la riniere entre les quatre tours : Loyleon d. chap. 16, n. 61. 6.6. [Politia, cuius cognitionem officiarii ciuitatum fibi arrogarunt, duas haber partes, nempe agoranomiam, que concernit fratum mercature ; & affynomiam, qua est executio minoris politia. Et sint nonnulla ciuitates in Francia, in quibus officiarii, fine per cocellionem, fine per viurpationem, fibi attribuerunt cognitionem de vtraque, vt inter alios fecerunt Lutetiani, antequam illorum iurisdictio suit accisa à Rege Carolo V. Hincest, quod primarius officiarius huius cinitatis appellatur Præpolitus Mercatorum, quoniam olim cognoscebat, cum Scabinis, de mercatura, tunc, quando indicium sum tenebat in loco, qui dicebatur Parloir, (colloquium, aut exedra colloquii) ciuium; vnde etiamnum cognoscit de mercibus, quæ Lutetiam flutio adnehuntur intra quatuor turres.)

pp) De ceste antiquisé ce doite Chancelier de l'Hospital recueillis & st renouveller, de son temps, en France, deux sortes de institues, qui encor son extrcées és villes, par les habit ans d'icélles, esteu par le peuple. L'une, pour l'égannomies, qui est la sinstitue des lagres Constitut des marchands, qui pro micrement su infitude à Paris, en l'an MDLXIII, puu en d'autres villes, par concéfiont parziaulivers, & finalement par Edit general de l'an MDLXVI. Cefte infitee fus eftablie en soutes le sonnes villes de ce Royaume, où il y a sifluente de marchand; pour vauder les procts de marchand, & pour fait de marchand; etc
gour Bodin nous apprend effer pratitiqué de long temps en la plue part de visité
il Italie: Loyleau d., chap. 16. n. 63. 64. 65. (Ab hac antiquitate, doctus
ille Cancellatius Hofpitalius, eccepitas l'uo tempore renount fect in Francia duas s'pecies Iultitus, que adhu-execentur in ciuitatius a, ab illatum
consulum and colectis a populu. Vna agoranomia, que est iultitua iudicum
Consulum mercatorum, que Lutetie primum infituta fuit, an. MDLXIII.
& poste etiam in aliis ciuitatius, ex permissionius feccialibus; tandem
autem, anno MDLXVI. generali ediçõe instituta fuit in onnibus maioribus
ciuitatibus huius Regni, in quibus abundant mercatores, vites inter mercatores, ortas propete mercaturam, decidad, quod, Bodin te ferente, à lon-

go tempore in plerisque Italia ciuitatibus in viu fuit. )

99) L'autre pour l'Affynomie, & menue police des villes, inflituée tant par l'ordonnance de Moulins , art. LXXII. que par Edict de l'an MDLXXII. qui peut, qu' en chacune ville Royale il foit esleu , en l'affemblée generale d'icelle, & de fix en fix mou, fix personnages notables, scauoir, deux Officiers, & quatre Bourgeou, pour cognoiftre de la police, qui penuent inger fans appel, insques à quarante fols, & executer non obstant l'appel, insques à dix liures. Et faut noter neantmoins, qu' à bien entendre ces lustices des Confuls, & des policiers,n' appareiennent pas aux villes, ains au Roy , qui feulement remet , & concede aux villes l'eslection des officiers d'icelles, man les emolumens luy appartiennent, comme les amendes & reuenu des Greffes, & du fean pareillement, qui dois effre aux armes du Roy, & non des villes : Loyleau audict chap. 16. n. 66.67.68. (Altera affynomia, & minoris politiz ciuitatum, que instituta fuit, tam constitutione Molinensi art. LXXII. quam edicto anni Mpixxii. quod vult, vt in fingulis ciuitatibus Regis, in conuentu generali, ( qui haberi debeat bis in anno, fex mentium internallo) eligantur fex person z notabiles, nempe, duo officiarii, ac quatuor ciues, qui cognoscant de politia, ac iudicent exclusa appellatione, de summa quadraginta assum, ac exequantur sententiam, non obstante appellatione, vique ad decem libellas. Hoc. vt recte intelligamus, sciendum est, haciudicia Consulum, atque eorum, qui politiam tuentur, non pertinere ad ciuitates, sed esse Regis, qui solummodo concedit, ac permittit ciutatibus electionem officiariorum, emolumenta vero fibi retinet, vt mulctas, tabularium forense vectigal, ac reditus sigilli, quod debet exhibere infignia Regis, non ciuitatis. )

rr) Toures ces iustices populaires ont esté de tout temps, & deiuent estre encor fommaires, ainsi que la basse iustice de France, & qu'essoient en Empire Poucsin

#### NOTITIE REGNI FRANCIA

506 NOTITIE RESNIFICATION COMMINICATION COMM

s.) Dont rensuit par consequent, que ces iultices doiseut elle exercée
graticement, & sais par permèt els parties, pource qu'il n'esset acum, le
laire de ce, qui se vauide en l'audence. Ausse ell-ce un secours matuel, que choque
houusse babiteur dont en son rang a la patrie, ains qu'a 800me mum institunt
elle mis un terrete racteauxes, et shietelines presonnelles: l'ul. s'. indicantis, l'en
elle in un terrete racteauxes, et shietelines promuelles: l'ul. s'. indicantis, l'un
entre de l'ausse de la la l'ausse de l

de mun. & honor. vbi Budæus late: Loyleau d. chap. 16. n. 74.

et) Il a trois villecen France, qui entre printiges, que les Essenin d'ielles ensereut phiseurs menu Officer de police, ai fauor, Paru, Amins, 60 Calain, le ne se, partouresson, si Aminas O'Calain une entor ce printiges, depui
leur nouvelle reduction: mais quant à Paris, il esse seus esqu'encer anuval bus
ju nipus offices, qui four conferés par les Preuneur de ville, (qu'en qualitée à pretent Prouvereur du Rep pour la ville) O' de Gressier de la ville de Paris, O entor
plusquer peris soffice de posice. Loyleau du droit des offices d. liu, c, thap,7.n.64(In Francia tres ciultates hoc haben printisquem, vu corum Scabini confetant multa officia polities, nempe, Luteria, Ambianum, ac Caleum, nesse
ann confectio polities, nempe, Luteria, Ambianum, ac Caleum, nesse
efficia confetantur à Prapposite un estapoud et aim hodie injunures
efficia confetantur à Prapposite un escaproum, ac Scabinis, etiam officis Confiliationum, ac Procuratoris ciuitatis, quem nunc dicum Procuratorem Regis pro ciuitates pue con na Revusti ciuitatis, quem nunc dicum Procuratorem Regis pro ciuitates pue con na Revus de la contra de la c

uu). Le officier palitiques des principales villes de France, ont des roles de liurée, qu'ils portent és alles de cremonie. Vorre, en Govenne sin'y a fipetit Confid de village, quine parte par tous fon thapron rouge fur l'affaule. Bi communement, ces roles de liurée des Elécenius, font mis parties, & de deux coulturs dont l'unce l'incologner d'affantee, ou pourpre, enligines commune du Mafgitter; & l'autre est la couleur partieuliere de la ville; pource, à mon adui, qu'e ces officiers populaires in font que deux Adagistrats; ou bien, pour refinoigner la varieté d'incologne du deux pupile: Car mefine les Sergens, ou Clercs de villes vitte parties de villes vittes de villes villes vittes de villes villes de villes de villes villes de villes de villes de villes villes de villes de villes de villes vi

Tiuree mi-parties, mais non iamais d'efcarlate. (Officiarii politici præcipuarum ciuitatum Franciæ, vtuntur tesseraria veste in actibus solemnibus. In Aquitania, etiam minimi pagorum Confules, humero gerunt cucullatum laciniolumque capitium rubrum. Communiter vero illa vestes testeraria bicolores sunt, quarum pars vna semper purpurea, nota peculiaris Magistratuum, parsaltera constar colore proprio infignium ciuitatis. Cuius causa, meo iudicio, est, quod isti officiarii populi sinttantum dimidia ex parte magiftratus; aut, vt ita reprælentetur varietas, & inconftantia populi. Præterea, etiam apparitores, aut ministri ciuitatis, nec non scribæ fabricæ parochialis, aut confraternitatum, eiulmodi tellerariis veltibus vtuntur, at nunquam purpurei coloris.) Loyleau d. liu. s. chap. 7. n. 49. Des manteaux bigarres des Sergens , vide Palquier lin. 4. des recherch. de la France, chap. 27. vbi eius antiquitatem ex Codicis Theodofiani lib. 4. titul. 10, lege deducit, cuius verba hæc funt: Officiales, per quos statuta complentut, ac necessaria, vti quidem penulis iubemus, verum interiorem vestem admodum cingulis obseruare, ita tamen, vt discoloribus palliis pectora contegentes, conditionis suæ necessitatem, ex huiusmodi agnitione, testentur.

xx) En France, le Procureur, Syndic, ou Procureur de ville, est communement annuel, qu biennal, ainfi que les Escheuins. Toutesfois, en quelques villes it a gaigné ce point, d'eftre perpetuel, ainfi que les Confeillers de ville , comme à Pa-

215: Loyleau d.ch. 7. 11. 29.

17) Ily a encor vn ancien Officier en aucunes villes, à fcauoir, de Receueur des deniers communs, qui maintenant est erigé en tiltre d' Office Royal, par Edict del' an M D LXXXI. par lequel il fut permis aux villes de nommer trois bourgeou au Ray, l' vn desquels il pour uoiroit de ceft office , en luy payant finance ; puis, tron, ou quatre ans aprés, il yeur decharation, par laquelle le Roy permit aux villes de rembourfer ces Receneurs, & faire administrer leurs deniers par les Officcers des villes, ainfi qu' auparauant , ce que quelques villes ont faiet. Et des l'an M.DXIV. le Roy François I. mit és villes des controlleurs, par commission, pour controller les Officiers des villes, & les contraindre d'employer les deniers d'icelles, fumant les Ordonnances de fa Marefté. Item, le Roy Henry H. en l'an, M D L. mit en chacune generalité yn Confeiller general, superintendant des deniers communs des villes, pardeuant lequel les Officiers d'icelles deuvient refpondre de l'adminifration de ces deniers , & en prendre eftat de luy. Lequel office fut fupprime par les Eftats d' Orleans , article 94. Ce. & facharge atttribuce aux Thresoriers de France : Loyleau audiet chap. 7. nomb. 30. 31. 32. (Reperitur, etiam in nonnullis ciuitatibus antiquus officiarius, qui est quastor pecuniæ communis, cuius munus factum est Regium, edicto anni m D LXXXI. quo permillum fuit ciuitatibus nominare tres ciues, ex quibus Rex, accepta pecunia, vni confesset hoc officium. Post triennium, aut quadriennium

nium, Regia declaratione permiflum fuit ciuitatibus, didis quæftotibus nummos, quos in emptionem officii expendearnt, refundere; ac cutam pecania communis committere officiatis ciuitatis, vet antea fieri folitum, quod 3 nonnullas factum. Anno moxtv. Rex Francifcus I. in ciuitatibus per comniffionem inflituit cenfores, quifidei officiatiorum ciuvatis elfent inflectores, eosque cogetent pecuniam communem impendere in vius confitutione regia præficiptos. Henricus II. anno md. .. culibre general: tatiaddidic fluperintendentem pecunia: minerfatatis, cordm quo officiari ciuitatis rationes redderentadministratx pecunia, atque easdem ab eodem faceren subscrib. Hoo officiam fuit suppressim in comitiis Autelianensibus 417. XCIV. & cac actuributum messaratism permis in comitiis Autelianensibus 417. XCIV. & cac actuributum messaratism permis in comitiis Autelianensibus 417. XCIV. & cac actuributum messaratism permis in comitiis Autelianensibus 417. XCIV. & cac actuributum messaratism permissione per

22) Les demers des villes sont generalement appellés deniers commune, ainst que les affairet des villes é appellent affairet semmants, en consequent de se, que les villes uns d'oit de communauté, d'outre commune: Loyleaut d. ch., nomb ;3, (Reditus ciuitatis generaliter dicuntur pecunia communis, nont secus ac négotia ciuitatis appellantut negotia communis quoniam ciuitates habent uns communitatis, ét arca communis, sue butfa, viloquuntur.)

aaa]. Et en a deux forces ; à stauoir eles deniers patrimoniaux, qui sont les reuenus des beritages, & autres biens apparentans aux villes, pour quilque eause que que ce soit, autrentent que par concession du Roy. Loyseau d. chap.7-n. 24; (Suncautem illi reditus duplices, nempe, pecunia patrimonialis, qui sont reditus pradiorum, a eque aliorum bonorum, ad ciujtates pertinentium,

quacunque ex causa alia, quam ex concessione Regis.)

bbb) Et les deniers d'octroy, qui font ceux, qui procedent de certaines lenies, que le Roy offroye', & permet de faire chacun an dans les villes ; comme des appetissemens de mesure sur les bleds , ou sur les vins , ou quelque attribution sur le prix du fel, ou quelque peage fur les rinicres, ou paffages : & tels deniers ont ordinairement une deftination pecifice par l'oftroy , & concession d'iceux ; finon, ils Anuent eftre employes à la fortification, entreteuement du paut, des murailles, ou des portes des villes , & ne doinent eftre divertis à autre vage : en quoy est compris l'entretenement de l'horologe publique, la garde des portes, & les quets. Et quant à l'entretenement des fontaines publiques, des predicateurs, & des Maifires d' Escole,ily peut estre seulement employé par an iusques à cent liures, commeil est contenu en l'ordonnance de Blow, art.351. Mais quant aux deniers patrimoniaux, ils peuvent eftre employés indistinctement en toutes les necessités des villes par ordonance des Escheuens, Et c'est à noter, que les comptes des deniers d'octros doiuent eftre rendus en la Chambre des Comptes & ceux des deniers patrimoniaux pardes uant le Buillif,ou Senefehal de la ville, appelles les Aduocat, & Procureur du Roy. y afiftans le Maire , & Efcheuins , fans aucun frau , & falaires ; dit l'ordonnance Orleans, att. 95. Loylean d, ch-7. n. 35.36.37. (Et pecunia .. concessione proud-

proueniens; quæ est illa, quæ colligitur ex certis impositionibus, quas Rex concedit atque permittit fieri, quotannis in ciuitatibus, vt ex imminutione mensurarum, frumenti aut vini, aut ex pretio salis, aut portorio, constituto in flumine, vel via publica. Hac pecunia ordinarie destinata est ad certa impendia, exprella in concessione, aut si hoc factum non fit, debent impendi in munimenta, in structuram paulmenti, murorum aut portarum ciuitatis, nec conuerti debent in alios vius. Sub liis etiam comprehenditut conferuatio horologii publici, custodia portarum, ac ciuitatis excubiæ. In conseruationem fontium publicorum, in sustentationem concionatorum, Magistrorum Scholæ, tantum ex his impendi perannum possunt centum libella, ve legitur in constitucione Bla fins facta, artic. 351. Reditus autem patrimoniales pollunt impendi fine limitatione, in omnia quæ ciuitati necessatia, Scabinorum iudicio, videntur, Notan porto debet, quod rationes de pecunia, ex concessione Regis collecta, reddi debeant in Camera Compuforum ; illa vero, que concernant reditus patrimoniales, coram Balliuis, & Seneschallis ciuitatis, vocatis ad hoc Aduocato, & Procuratore Regis, ac præsentibus Maiore & Scabinis, sine remuneratione aut salario, vt habet constitutio Aurelianensis artic. 95.)

ccc) Viles funt, (lecundum Rebuffum, ad auth. babita, C. ne filim pro year, ad verb. & a vilfinim) culfodes captatum, & porcotum, cloactii, ventitores cantium, & qui wendunt falem, faponem, latdum, claus; quos reuenditores dicimus: (aleg. l. ne qui «ti be fef. Battol. & Platem, de dignt. lib.11.C) & generalitet omnes, qui minutatim vendunt, (lecundum Plateam bi , quod non elle verum dicit Rebuffus d. lot., nifi vendant viles tes) item piftores, balneatores, tonfores pannorum, progatores lattinatum, blanchiarit, qui pelles cum calce mundant, macellarit, & goliadi (d.l.ne quis, C. de dignit. lib. 12. & Dd. in c. 1. de viia & boneft. cleiri. in G.) caupones, fum tabernarii, quando ipfi vinum miniftrant potantibus, quia aliquando etiam tonesti vici vinum vendunt: Albertichi bamilem, de interf. nupt. per text. in

Lqua adulterium, C.de adulter.)

ddd) Quorum nonnulli corpus, & collegium, approbatum à Reger

habent. Vide qu'e annotatti fupra hoc libro cap I.lit.pe

cec) Quoque l'orfeure ne puisse vendre la matiere de ses ouurages plus, qu'il ne luy eil permis part ordonnance, il ne se fouce pat seutesson de la suraber per s'Orpendre d'ailleurs, se récompensant coussours aftes du serabaps, qu'il danne aux façons, lequel n'eil pas triglé, ny borné par l'ordonnance, comme cless de la matiere. Pour remedier à tet intennenient, nos 1030 ont, comme il ferenarque par les Registres du Chasse-les, suit pour à la monorque la vaisse de ceux, ausquels il n'estot pas permis de en auoir, ou qui excedoient la permission, qu'ileur estois ostroyee. Il se trouve, à to auoir, ou qui excedoient la permission, qu'ileur estois ostroyee. Il se trouve, à taison

saifon de ce , vue ordonnance du Roy Louys XII. faite par luy à Blois ,le XII, iour de Nouembre, M DVI. quoj qu'elle ne soit point inserée dans le corps des ordon. mances , dans laquelle cet article fe lit fur ce subicct : Item , Nous ordonnons , que tous orfeures de nostre Royaume, pais, & Seigneuries , ne pourront d'oresenanant faire aucune vaiffelle de cuifine d'argent , comme bafins , pot à vin , flaccons , & autre groffe vaifelle, fans nostre conge, ticence, & en auoir lettres patentes, vegifiées par les Generaux de nos monnoyes, ou par les luges ordinaires des lieux? ains feront seulement taffes, & pots d'argent, du poids de trois marcs, ou au deffous , falieres & quelliers , & autres menus ouurages, de poids moindre ; aucc tous ouurages pour ceintures , & reliquaires d' Eglifes. Et en l'article qui fuit ; Item, pour les peines de fusdites, de confiscation de corps, & de biens , lesdite orfeures ne pourront faire aucune vaifelle d'or, fans nostre congé & licence: Sawot au discours fur les medailles antiques, part.3. chap.19. pag.216. (Licet autifaber non pollit materiam operis, à le facti , pluris vendere, quam constitutione exprellum, nihilo minus tamen illam comparare folet maiori pretio, & quo extra damnum fit, operis, feu manus pretinm, auget, quod conflitutione determinatum non eft, vt alterum, materia. Huic malo vt poneretur obex, Reges nostri, quod acta Castelleti testantur, ad fabricam monetariam deferri insserunt, vasa aurea, & argentea illorum, quibus non erat permissum talia habere, aut non habere intanta copia. Reperitur hac de re constitutio Ludouici XII. facta Bloefiis, xII. Nouemb. M p VI. (que tamen non est relata in corpus constitutionum Regiatum) in qua hic legitur articulus: Item prohibemus, ne aurifabri in toto Regno nostro, imposterum faciant vasa culinaria argentea, ve catinos, vala vinaria, aliaque eius generis maiora, fine nostra permissione & licentia, ac literis patentibus, sublignatis à generalibus monetarum, aut indicibus loci ordinariis: Sed tantum faciant crateres, & vala argentea, pondere trium marcarum, & minori. Salina, cochlearia, atque alias res minoris ponderis; nec non cingula, ac reliquiarum factarum capfulas, in vius Eccleliarum. Et in articulo sequenti: Item, sub pœnis supra dictis, confiscatione corporis ac bonorum, aurifabris non liceat facere vllum vas aureum, citra nostram permissionem & licentiam.)

off Vnellranger, alant de Paria à Orleans en cache, y met sa valise, qui en version par le cocher, & mise au lieu. & endrait qu'il adusse: vout espous lur le chemin elle est perdué, & pour la restitution d'icelle, & de te qui softent dedans. L'astranger pour suit et cocher, qui est condamné. Mais n'essant le cucher squi est condamné. Mais n'essant le cucher squadhes, il r'adastis et au maisse de soches, à sin de la pregule ladite valise, & ce qui essont en la paper la insiste palent. E courre le mussifre des coches de socher, qui en appelle, comme aussi le cocher de celle contre luy dannée. Les appellans sembliste siste bien bien de socher, parce qu'il n'auoit vien de leur faute; d'autana que c'essoit vue perse aduenué par cus forsuit; dout vuel essou réposit plus l'actors que c'essoit vue perse aduenué par cus forsuit; dout vuel essou réposit plus l'actors.

erall w

trallus, in f. s. de R. l. me sum ent ledit maistre des coches remonstrait, qu'il ne es pouvoit estre seun y qui que il ny avoir rien du sirit de son seun estre continue de son de la companie de la com

sondas liu. 10, refponf. 70. pag. 406. ggg) L'eftat & condition des Tauerniers effoit vile, & abiefte, en l' Empire Romain, & encores adiourd buy est en Italie : l.bumilem, C. de inceft. nupt. & off remarquee leur improbité: l.1.6 l.z.verf.miratur,ff.nauta,caupones &c. Main en France est autrement, parce que les Hofteliers, pour la plus-part, melme fur les grands chemins, & és bonnes villes, font honnefles, & es hofteleries la reception y est auec beaucoup de civilité : pourquor n'en faut iuger felon le droit Romain : Coquille fur les coustumes de Nivernon , tit. des bosteliers & tauerniers , art. 1. 949,687. Verum, fi Paponio aures præbemus, arreflor. lib. 23. tit. 6. arr. 4. caupones in Francia quoque vilis conditionis funt, non ex fe, (receptio enim aduenientium officiosa est, & laudabilis) verum propter eos,qui canponam exercent, Cilicet non alio studio, & desiderio, quam corradendi dinitias, & bulgas suas complendi, venditis, vetra iusti pretii modum, victur, & cibis, & viatoribus coruino more inhiando. Neque dubium esse asseuerat præterea Paponius, quin si huinsmodi res bene constitutæ atque ordinatz effent, eumque in effectum Officiarii locorum operam finam collocare vellent, eos inuenturos, loco expensarum quinque folidorum, viginti folidos exigi,id quod verum & genuinum furtum est. Consentit Rebuffus, ad d. auth.babita, C.ne filim pro patre, ad verb. vilifimin fape bominibus, vbi,commumiter hospites & campones fallaces effe, ex Bald, in l. 1. ff. locati , Angel. in L. I. furti aduer (.naut. affirmat ; additque: Et ita vidimus modicos caupones divites, & divirias corum diutius durare, & ideo in mendaciis corum nom iustificabitur Ecclefia, vt tenet Curtius in addit. ad Alexand. in l.1. C.de edendo : hodie fatim diuntes efficientur, iure vel iniuria, nefcio, Deus scit. Et iterum idem Rebuffus, ad d. auth, verba, quin enim non mifereatur &c. caupones taxat, quod vendentes studentibus vinum, illi antea misceant aquam,

Digital S. Go

contra prohibitionem textus, in can. eiiciens, & can. quoniam, 88. distinct. bbb) A Paru, ceux, qui veulent effre receus maiftres Barbiers Chirurgiens , doinent anant la reception parachener les œnures & operations de Chirurgie, en la maniere accouftumée, fcauoir, la tent atiur, le premier, & le fecond examen, & les quatre semaines. En la premiere desquelles se faict la diffection generale du corps humain, ques les operations requifes, & neceffaires , pour la conferuation de la fante. En la feconde , les bandages de fractures , & luxations , aues entiere cognossance des tom les os du corps humain. En la troisiefme, les faignets, ventoufes, & fangfues, aues le difcours & cognoifiance des maladies, ausquelles communement feruent tous les dits remedes. Et en la quatriesme, fe tratte des medicamens , tant fimples, que compofes, preparation d'iceux , concernant la Chirurgie, en prefence, de quatre Docteurs en la faculte de Medecine, deux maifires Chirurgiens, premier Barbier du Roy,ou fon Lieutenant, & les lures, & Gardes desdits Maiftres Barbiers Chirurgiens. (Qui desiderant accenseri Lutetianis Chirurgis, debent, antequam recipiantur in ordinem, expedire operationes chirurgicas, more recepto; boc elt, sustinere tentatiuam, primum & secundum examen; & quatuor septimanarum specimina exhibere. In prima illarum fit humani corporis diflectio generalis, & exploratio scientia candidati, in his, que anatomiam concernunt, ac fanitati membrorum. conducunt ; in secunda tractatur de offibus corporis humani, eorum fra-Eturis, ac membris luxatis, nec non de fasciis ad hac pertinentibus. In tertia interrogatur de sanguinis missione, applicatione cucurbitularum, ac hirudinum, nec non de cognitione morborum, quorum causa sanguinis missio fieri debeat. In quarta tractatur de medicamentis, tam simplicibus, quam compositis, atque eotum præparatione, quantum quidem ad Chirurgiam pertinet. Fit autem hoc omne in præsentia quatuor Doctorum facultatis Medicina, duorum Magistrorum Chirutgia, primario Regis tonfore, aut eius Locum-tenente, ac iuratorum, & custodum Magistrorum tonforum.) Iacques Corbin, aux plaidoyés, chap. 126. pag. 371. Est aurem differentia constituta inter corpus Tonsorum, & corpus Chirurgorum, & anno MDLI. perorante Thuano, &M D LXXII. perorante Choppino, permillum tonsoribus, & chirurgis, sanguinem emittere, & primos apparatus facere, reliquis, que peragenda funt, tonforibus-chirurgis relictis : Bergeronius, in addit. ad lib. 23. tit. 8. arr. 1. Paponii.

166) Parcequ' yn, nomme Sanfon, boucher de Thouloufe , tuoit ordinatrement les boufs & moutons dans fa maifen, quieftoitiorgnant celle de Barbaria, Aduocat en la Cour; ledit Barbaria, moleffe tous les iours des mugiffements & beelemens, desdites bestes , presenta fur ce requeste à la Cour , laquelle, par son arrest du XX. Auril M D LXX. donné en audience, sie commandement audit Sanfon, & autres bouchers de la ville, d'aller tuer, & escorcher les boufs, & moutons, és lieux à ce destinés par la ville, auec inbibition de ne les tuer dans leurs maisons princes : Bouchel, en la bibliotheque, ou threfor du droid François, tom a. p. 421.

111) Nous appellons maistre fify , celuy, qui se meste du mestier de curer nos lacrines : Pasquier des recherch. de la France, lin. 6. cb. 25. fol. 322. lit.e.

mmm) Marchands, & autres personnages, vendans marchandises, & autres choses quelconques, ne doinent s'enquerir, en quelles especes, d'or ou de monnoye, on leur deura faire payement, par l'ordonnance du Roy Prancois I. en Pan M D XL. auparauant laquelle il fe commettoit un grand abus, d' aut ant, que des marchands estoient coustumiers, auant la closture de leurs marchés, de s'enquerir, & demander, en quelles efpeces d'or, ou d'argent, & à quel prix d'icelles, onles vouloit payer, & felon ce haufforent & baiffoient le prix de leurs marchandifes , receuans les especes à plus-haut prix, que n'effoit permis par les ordonnances: Bouchel. d.tr, tom. 2. pag. 203. Inter res, quarum venditio prohibita, relata etiam aliquando fuerunt larua, quarum vius etjam lub pæna capitis in Anglia quandoque prohibirus fuit, tefte Polydoro Virgilio, de inuentor. rer. 116.5. c.2. Arresto Parisiensi-xxy. April. MDXIV. omnibus mercatoribus Parifijs in Palatio, interdictum fuit ne venales latuas haberent & exponerent. Curia quippetum certo animaduerterat, has merces non modo nihil prodelle, verum etiam, obelle quam maxime; imo mille malorum caulam præbere, & hilce nulla non stupra, nulla non adulteria, nulla non latrocinia, nullas non cades, nulla non alia facinora perpetrata fuille : Papon. arreft. lib. 232 tit.7. ATT.I.

nnu) Suinant? ordonnance del' an M D LXXIX. les meffagers font tenm de la perte des lettres, & argent, fauf fipar force, ou cas fortuit, aduenu de iour,

la perte a efte faicte: Automne, in d.tr.ad 1.20. ff. commod.pag.251.

.000) Es Eftats d'Orleans, qui furent generaux, M D LX. le tiers Effat fit grande instance, qu'il fust ordonné pour reigle generale, que les musuiers prinfent , & rendifent au poids , & fuffent payes en argent. Mais quelque manuaife ame, pour faire cuanouir cet article, en dreffant le cayer du tiers Effat, mit la requifition en treis mots, à la queue d' vn autre article, au lieu qu' elle denoit faire pn article fepare, & raifonnée au long, pour eftre mieux apperceue: anfir elle duparut, & n' en fut rion ordonné. Fray est, qu' il est mal-aife de le fauuer de l' improbité des musniers, car si on le pressoit par les poids, ils mesteroient du son .ou feroient autre piperie. L'on tient, que le pray falaire du mufnier eff la feiziesme Partie partie du blé, au pais de Ninernois : & ils ont vne efcuelle , qu' ils prennent pleine pour chacun beiffeau, qu'ils appellent la raifon, & fe dit raifon à ratione, qui vient de rado, d' non pus à tatione. Cefte escuelle faict la feizie sine partie du boufeau, o le umfuier la prend rafe Go, Autres confiumes reiglent le droit de mafnier autrement Le Maine, art . 16 dit , que le mufnier doit rendre quatorze boiffeaux combies de farine, pour donze boiffeaux res de bic. Tours, art.14. & Bibis art.140. difint, que le ninsnier red treize combles, pour douze res. Poiton, art. 36 dit rendre le boisfe au comblé pour les res, mais que de deux boifeaux de farine, l'on peu prefie, & caché quet les deux mains en croix, & derechef comble &c. Or, pource que le comblé emporte plus quand la circonference du boiffeau est plus grande, les conflumes du Maine, Poictou, & Touraine, reiglent la profondeur, & le diametre du boifcath qui emporte la proportion de la circonference, difant, que le boifeau doit eftre au tiers poinet, c'est i dire, que la profondeur du boifeau emporte la moitié du diame tre. Le deametre est celus, qui fepare le cond du boiffeau en deux efrales portions, paffent par le centre qui rond Go, l'interest est en ce que tant moins le boiffeau est. profond, tant plus est grande la circonference, & par confequent le comble tient plus: Coquille, for les conflumes de Ninernon, tile. des fours & c. art. 6. p. 443.

ppp) Quoriescunque Reges Franciz edicha deartificibus promulgarunt, fiue in introitu, feu accessu ad coronam, ipsorum matrimonio, vel uztiuitate liberorum Francia, semper exceperunt artem Pharmacopolarum, Chirurgorum, & Tonforum, qui rabernas erigere non pollunt, nili prius tyrocinium fecerint & examinati fuerint, vtrum huicarti exercende idonei! fint, & fufficere pollint: Appendix ad tit.g.lib.23. arreff. Papolit. Vi Apethicatre, pour , en demandant l'argent de fes parties , avoit decele yne mauaule maladie, de laquelle fon debteur auort effépenfe, par arreft donne en la Chambre nela Tournelle, abuis clos, le IX. de luiller, M D XGIX. fu: condamné en l'amende, J fes parties confisquees, au profit des pauvres , auec defenfes àtous Apothicatres, de deceler les maladies : Bouchel d. cr. rom. 1. pag. 210. Par arrest de Thoulouse, dw XII.Octob. M. D. XC. contre la Cointeffe de Carman, qui opposoit à son Apothicaire L'ordonnance du Roy Louys XII.P an MDX.art. 62. que les fournitures des Apothil .caires, ne peuvent eftre demandees, que fix mois aprés l'exposition d'icelles, fut dit, ladice ordonnance n' ausir lieu la , où il y a ordonnances de medecine, & fut laditeConteffe condamuee au payement, fuinant l'eftimation, qui feroit faille des droques par exprés: Bouchel d.p.210. à la distribution des biens de Picardy, sut ingé par arrest, du XIII. Sept. MD LXXXIII. que l' Apothicaire effoit preferable à tous autres creanciers, voire a la femme, pour les medicamens expofes a la maladie, de laquelle le debeeur eftoit mort, feulement, & non aux autres maladies; Idem d.tr.pag.211,

qqq) Il) a cinquante mille personnes en France, qui trauaillent à l'imprimerie, & librairie: Antoine de Mont Chiestien, en l'aconomie politique, Hu. 3, pag. 113. In Parlamento conclusum fuit, priuilegium, quod typographus, vel alius, de imprimendis Horis canonich, obtunterat, nullum elleatque monopolium (apere, pource que c'ell e pain quatien des Christiens,
anquel n'ell reisonable d'y mestre, c'p permattre remobre, c'monopole: Cotbin en fes plaidors, ch. 128 pag. 183. L'impresson d'alphabets, est premise cobin en fes plaidors, ch. 128 pag. 183. L'impresson d'alphabets, est premise cobin en fes plaidors, ch. 128 pag. 183. L'empriment, accorde à vn impriment d'en imprimer prinatiuement. Cet arress et atrouver au Recueil des arresses notates de Boueles, c'hos, since, sin apag. 28. L'e a est éconne le VII. ser
M DC XII. sur ce que l'on remonstra, que ce privilege auvit este verifie sansonir
le Syndic des Imprimers: isind, que tels Alphabets u estoren linres nouvellement
musées en lumière.

rrr) Vinitores, mercede conducti ad operas diurnas, à Sole oriente ad Solis occasium affidue operari debent, alioquin falarium ipfis promisium folui non debet, iuxta e a, quæ notat Baldusurustat oper. Ibber 1 foan.de Imola, & Alexander in Effipulatione, de V. O. & in I. mera, ff. de fr. & it sindicatum fuile arrefto Parsientis, anno meccexet. Ictibit Paponius, arrefter. Ibb. 6. iti 11. 477.10. Ciuis quidam Gratianopolitanus, in vinesa siuas computers operation so operatum mittit, iisque pollicetur, se tantundem ipfis prodiuriis operis foluturum, quantum extert ciues Gratianopolitani vinitori-bus siuis foluturi esten. Postea reperiuntur nonnulliin diem quindecim demarios dedific, alii ocodecim, nonnulli etiam viginti; domitus quindecim offert. Indicatum fuit pro quindecim Gratianopoli, per textum expression allegi enculorium, scamm is 1,5 de legat. 7-Papon.d. Larry. 7-Papon. d. Larry.

sss). Lemeflier de la verrerie ne deroge pas al anoblesse, mau n'attribué pas ausi la noblesse, or n'est pas asserté aux nobles, comme aucuns pensent : Loyseau des ordres, ch.s. n.106. allegans Bret, au plaidojé 38.

### CAPVT II.

### De Cinitate Ambiana.

# FRancia, vt populo, fic & ciuitatibus abundat(a),

de quibus nunc figillatim, præstantiores quod attinet, agemus ordine Alphabetico. Ambianum, Amiens, præcipua Picardiæ ciuitas, olim, yt multis videtur, Samarobriua (b) dicta. Sita est ad Somonam sluuium, qui eam sindit, ambitque, ynde cum aquis ambiatur, nomen quod habet, obtinnisse fertur (A). De conditore diucrsa traduntur: alii, nescio ad quem Pichno-

113

nem, ducem exercitus Macedonum, post Alexandri Magni mortem, alifad Imperatores, Antoninum Pium, & Aurelium, referunt (d): verique fine folido fundamento (e). Certe, inciusmodi traditionibus plerumque veritas nube antiquitatis obscuratur, quam radii indicii nostri vix, ac ne vix quidem, penerrant (f). Ad securitatem ciuitatis faciunt fossa maxime profunda (e) quibus cingitur, (vnde ab hosteanno M D x cylivaloina potius aftutia, quam leonina virtute capta (h)) & Cafiellum, in parte eminentiore positum. Adificia catera, vel facra,vel profana. Inter illa prinras tenet Ecclefia Cathedralis (i). opus magnificum. & admirandum, cuius in facello reliquiz capitis Iohannis Baptiftæ refermantur (k). Inter politica, præcipua funt, Curia, & Armamentarium. Dignitatem ciuisatis offendity in factis, quod fedes eff Ipifcopi (1); in politicis, quod Vicedamiæ caput (m), nec non Balliniarus, Scabinatus, & Generaheatis iuribus infignis (n). Inter priuilegia incolarum, vnum eft, quod ab exterorum militum præfidis, alterum, quod à fubfidiis, immunes fint (0)

### Testes & Testimonia.

a) En Brance il y dquatre cens groffes villes, & comme aucunt on escrib, vimpt pp mille bourge seunés , & gros villages , la plus part desquels sont se grands, & firiches, qu' on les pourrois comparer aux bonnes villes des autres piùs Chacton en l'oist voniner (chap der m. pag. 1916).

tron en l' bift.vniuerf.chap.dern.pag.1351.
b) Ambianum,olim Samarobriuam fuille,cenfent losephus Scaliger,

Petrus Diuaus, Goropius Becanus, Iofias Simlerus, & alii.

e) Ambianum purant dichum, quod aguis ambiatus: Merula pert. 2006. 16.3 et 20.0 F. 221. pouvee que la ruiere de Sune enuirmne fou affettes Ó Farroufen quarre, ou conq outroirs. Les antquites, of recherches des vides, the Facus O place plus-remarquables, de voute la France, d'André du Chefice stit, da pais els Picarles Den, 1746. 471.

d) Les uns en atribuens le premier plan à un Pichnon; chef de l'armét Miscedonieme, après la mort d'alexandre le Grand: les autres riennent, quelts Amgereur; Antonium Pinc, ét durelius, per c'o fils, la firent bastir fur les rumes do Lantienne Samobrier; Diu Chefine d'oac!

e) Vide eundem Du Chefned. p.

f) L'ori

f) L'origine des villes eft mal aifée à dire : Palquier des recberch. dela

France, liu. 1. chap. 14. paulo post pra

g) Municioribus Galliarum, & ab natura, & ab hominum induftria Merito cennumeranda, fossis pulcris præaltisque vallata: Merula d. page Elle tient i' pu des premiers rangs entre les belles, bonnes & fortes places de la France, & ades foßes fe profonds, & fe effrogables, qu' ils n' ont peut-eftre point leurs feconds en tous le Royaume : Du Cheine d. tr. pag. 420. La ville eft fors. Sopuleule, iniques la, qu' en l'an MDCXV. on y comptoit plus de douze mille hommes portans armes : Ranchin d. tom-2, pag-209.

by Amiens fur priven renard, auec des noix, fe reprend en lion , à coups de canons : la perte avoit efté malheureuse, le recouurement en eft glorieux : Piette'

Matthieu en l' biffoire de Henry IV. lin. 1. narrat. 2.tom. 1. pag-31.

i) Templum habet fpecioliffimum : Merula d.l. E Eglife cathedras le eft l'yne des pius-magnifiques de la France, richement embellie en fes pilliers, d'yn nombre de rares & admirables tableaux, tirés de dinerfes hiffoires , & renommee, par cour le Royaume, pour les precieuses reliques du chef de S. leans

Baptifte: Dit Cheine d. ir. pag. 422.

Non fatis contiemunt Catholici in hoc, & similibus, Concilium Constantiense (edit. Colon. pag. 813. ) dicit, sefone 10. D. Iohannis caput alferuari Roma in conobio Veitalium, ad D. Syluestrum. Ambianum vero, & Atrebatum, gloriantur de einsdem poffessione; nec minus & lean d'Angele ob has reliquias diu in fama fuit celebrt. Molinaus in feuto fidei, pag. 459.

Vide fupta, lib. 3. cap. 6. lit. Tr.

m) Vifdamie d' Amiens: Metula d. l. pag. 2201

n) Cef.e cité eft Bailtiage , Efcbeainage , & Generalité. Balliage, qui ionit des droits de fiege Prefidial, & qui a vn Baillif, auce fes Lientenans general, & particulier, des Prefididux, fept Confeillers, les gens du Roy', vn Greffier, d' appeaux, & autres Magiftrats, & Officiers de luftice, qui font es meilleures villes du Royaume. Escheuinage, qui a Maieur, Escheuins, & autres Seigneurs de l'Hostel de ville, ausquels eft commife la garde , & conferuation des babitans , & de leurs prinileges. Generalisc, qui a des Threforiers, auec leurs Greffier, Huisiers, & auaves officiers, pour le fait des finances : Du Chelne d. tr. pag. 423.

a) Incolæ multis clarent primlegiis; inter ea, quod cum ab extero fum militum præfidiis, tum à sublidiis, fint immunes: Merula d. pag. 221.

# CAPVT III.

De Civitate Andegauensi.

A Ndegatium, Angers, olim Andes (a), vibs Meduana flumine interlecta est, ex viraque ripa in collis

altitudinem late exurgens. Constructa dicitur, regnante Sar. rone, tertio Galliæ Rege: Troianos Angiones, eam olim inhabitasse, & nomen indidisse, fabulam fapit. Ad defensionem, velad coërcitionem, aut ad vtrumque, castellum, sine arcem, in extremitate habet, in editiori loco positam, fortem, profundis fossis, & turribus octodecim: opus, cuius antiquitas ex stru-Aura genere cognoscitur. De conditore nihil certi, an Anglorum quidam Rex, quibus principatus in Andegauenses fuit (b), an primus aliquis Comitum eius Ioci, an Siciliæ Regina (c) fuerit. Addes sacra numero plures, primaria vero, & carbedralis, quæ diuo Mauritio adscripta (d), tribus turribus eminens, & interiori artificio infignis. Inter profanas est Curia. Communiter autem omnes ardelia tecta, vnde, periocum, cinitas nigra audit (e). Clara est præ aliis, & dignitate præcellens, tum, quod Episcopali sede (f), tum quod Academia (g), Prafectura iuridica pronincia, sede prasidiali, aliisque curiis (b), condecorata. Habet etiam Maiorem, & viginti quatuor Scabinos (i), qui ciuium capita. Quotannis ibidem extraordinaria folemnitate celebratur festum corporis Christi, vt vulgo appellatur (k). Extra muros conspiciuntur rainæ antiqui theatri, in loco qui Grehanappellatur, & ambulacrum elegans, tiliis confitum, cui area adhærens inferuit ludo globi lignei, qui malleo, ciusdem materia, protruditur.

### Testes & Testimonia.

au) Ander, ou Andus, est l'ancien nom, que ceste belle, & grande ville, que nou applions aniourà buy Angers, partagois i adu ance la peuple de sout le territoire Angeuis: Est si encore vrasfiemblable, qu'el aci est été bustipe par les hairinns de ce pair, sou le regne de Sarron, troisfosme Roy des Gaules, puis que mes melme le poète à poilonime le resmoigne, en que el est felle vielle, puis des Troyens, dist Angium, l'agint i anun babite, en meite le lisse le volgre, c'el a memore de leur mon. Constituele, s'or apports fabuleux: Du Cheltoe d. trad. silt. du pair, & Duché Anious, Chap. 1985, e 46. Celes flant de pulseurs reputé pour fable; plun certaine opinion est, selon que dit Charton, est l'histoir viniurs sille, chap. 16, 2, 66, que la ville d'Angers a receu son nom du leu Egada, auguel cue a este basite : un

bien, comme d'autres penfent, de la multitude des caux, qui font en fi grande abondance au pais d' Aniou, qu' on y compte plus quarante rimeres &c.

b) Quant au Chasteau, place tres-forte & ancienne,les vns en attribuen? la fondation aux Princes Angeuins, Roys d'Angleterre; les autres aux premiers Comtes, & Counerneurs d' Angers: Du Chelned, chap. 1. pag. 549.

6) - Conditor ignoratur. Ainnt ædificatam à Regina Sicilia, Rege-Comite Andium, abiente, & coptorum ignaro: Sincerus in trinerar. Gallia.

242.106.

d): Saince Iulian, enuoyées Gaules, par le Pape Sixee , dreffa cefte ville aus modelle de la Religion Chreftienne, & fe tetirant au Mans , luy laiffa pour Enesa que, vn nommé Defenfor, que la piete a depuis remis entre 'es bienbeureux. Ce fut se Defenfor, lequel y dedia la premiere Eglife, au nom de S. Pierre, pour effre le Siege ordinaire de luy, & de fes successeurs: Comme depau y en ont efte fondes plufieurs autres, de freste en ficcles, tant collegiales , que paroiffes. S. Maurice, aujourd'huy la cathedrale, (en laquelle nos Roys fout aufit reputes Chanoines, par le feul titre de leur couronne) S. Martin Royal, S. Maurille, S. Mainbenf, S. leans. ou S. Tulian, qui effoit iadu l' Abbaye de S. Lezin, & les deux Abbayes, de S. Aubin, & de Toussainets. S. Michel du Tertre, S. Michel de la Palu, S. Dengs, S. Oueron, S. Aignan, Sainte Croix, fonde par S. Lezin quesorzisfine Enesque d' Angers; les Connens des lacobins , & Cordeicers ; l' Abbaye S. Serge , bors les murs , la chapelle de S. Sanneur, { fondée pour remarque, & memoire d' vir bataille, gaignée par les Angeums fur le Seigneur de S. Saunent, qui est venu auec les Normans mettre le fiege deuant laville ) S. Lau , Eglife Collegiale de Chanoines , & Paroiffe , bors les murs, & proche de la Balmette, maifon de Cordeliers, fondce par René, Roy de Sicile : (que ces années pagées les Recolets s'estans efforcés de reformer, donnerent arquiment d'une celebre plaidoirie au Parlement par laquelle farent confirmes ies auciens Religieux, en leur poffesson) la Trinite, les Religieufes de Nostre Dame de Souterre, dites de Ronceray, fondée par les premiers Comterd' anion; S. Laurens, B bofreal S. lean , les Connens des ordres des Carmes , & Augustins , & ladis les Religieux, qu' ou nommoit des Sucs , & de la penitence ; la chapelle S. Lazare, la Paroiffe S. André, la Paroiffe S. Lacques ; & de plus-freshe monoire, les Carusins, desquels le grand Roy Henry IV, afit la premiere pierre, a fin de rendre par là fa piete plus recommendable aux fiecles futurs : Du Chefre d. chap. pag. 548. & leg.

e) Aujourd buy Angiers est appellee la ville noire, pource que tons ses edifices font councres d'ardoife, qui eft noire : Louys d'Ocleans , aux onnersures des

Barlemens , chap. 2. pag. 261.

f) Vide fupra, lib. 3. cap. 6. lit. 15.

Vide fupra, lib. g. cap. 8. La ville d'Angers eft Seneschaußee. Siege Presidial, apant President, LichteLieutenaus, general, ciuil, criminel, dix Confeillers Boyane, & le Greffier: puis fant, le Confernateur des droits, & priulleges de l'Vniuer fitel, les Officiers des cons d'Avoid & Anion, les maiffers des Eaux. C des Borfis, les tolons, la Prenotie, de Les Opinitziontes Cours fignalées, d'Aducats, & Prouveurs Boyanx. Du Chefin. d. tr. 928-518.

i) L'Hostel, & corps de la ville, est gouverné par va Maire, (qui y est anuel: Ranchin d. town, pag. 216.) È vin; esquatre Esbeuins; la itrudiction det Consuls est pour le fait, & traste de la marchandise, la police pour la visitation,

& reiglemens de la ville : Du Chefne d. tr. pag. 555.

(b) On remarque dans angers la pracifica du isun de la Fefle piec, laquelle i fait aues grande ceremonie, o affuence du peuple, où font quatre mille habitans portans torches for groffes, o faconnées. On y accourt de vinge liusie, pour la voir, on pour y afeffer. Cette egrande felennite plus estatante qu'atleute, est particultez à angiers, à catale de l'hispiret de Perenger, Diarre de l'Eglife, on na la prefence reelle du corps de Christ, au fainst Sacrement de l'Eucharsflie, On a dit autrefoir. Egle Dieu d'angers, Rogasjons de Poistiers, o Mairie de la Rubblfe. Ranchiud e, sem. 2, pag. 2, pag.

# CAPVT IV.

# De Ciuitate Aquensi.

A Quæ Sextiæ, vulgo Aix, vel Aix, les Baings (a), a nomen habet ab aquis calidis illic è terra erumpentibus. & a Caio Sextio (b), qui victis Saliis, huic vrbi prima dedit initia Sita eftin planitie faitsameena. Templa habet varia (c), quorum principale, & cathtedrale, eft dedicatum S. Saluatori. Ædes profanæ, (inter quas primas tener Palatium Curiæ, conftructum à Rege Francico I.) communiter fuperbæ, & magnificæ, plateæ amplæ, & nitidæ, quales vix vikbi in tota Francia. Honorem ciuitatts auget, fedes Archiepifcopalis (d), Parlamentum Regium (e), cum Camera Computorum (f), Academia (g), &c. Confules habet tres & Affetforem vnum (b), eftque diulia in regiones quinque. Quod Principem Amoris attinet; cum longa confuerudo introduxit (i).

### Testes & Testimonia.

a) Ad differentiam Aix la Chapelle, quo nomine Aquisgranum venit. b)Catta LIBRI VI. CAPVT V.

b) Caisu Sextisus l'an DOXXXII, de la fondation de Rome, faifant le guerre en Prouence, qui il fousmit à l'Empire, en iettales premiers fondemens, cry fit confiruire de beaux bains d'eaux chaudes, pour lesquels il luy impofale mom, d'Aquas Sextiva, que nous auons depuis par vn feul most appellée dix: Du

Cheine d. er. chap. 2. pag. 8;3.

ches, & royand nombre, La grande, & principale, dedicé à S. Sauvaur, celle et Noffre Damed et conflation, S. Lauveur, S. Sebülien, la Magdelaine, Noffre Damed et conflation, S. Lauveur, S. Sebülien, la Magdelaine, Noffre Damed d'Embrun, Noffre Damed et la Nonciade, Noffre Dame de Belueder, S. Cathertine; les Connens des Lacobius, Cordeliers, Auguffins, & Carmes; Celly des Mimes, Surnommés Bans hommes; les Mondferes des Religeufes de S. Claire, & de S. Bartbelem; la Commanderie S. lean, de Vordre de Malthe; les Hoffin aux, de S. Laque, & du S. Effris, & quelques; bapelles; Du Chefine d. chap. p. 934.

d) Vide supra lib. 3. cap. 6. lit. 1.

e) De quoinfra lib. 7. cap :9.

f) Il y a ausi vne Chambre des Comptes, pour onir les comptes du pais: Du Chesne d. t. pag. 835.

g) Vide supra lib. 5. cap. 9.

b) pen's fâit que troit Conful & m Afesseur, qui prend place aprêt le premier Comulpriu d'entre la Nobelsse plus qualifiée de la Prouince. C les Consuis se alle et le coureurs du pais, dont ils sont le song. C la charpe auec celle de la ville, qui est diuisse en ting quartiers, dont chacun a son Capitaine, C autres Officiers: Ranchin d. l. pag. 376.

) Les marques de paffetemps, or humeur gape des Prouençauxs, paroifent en leurs anciennes, conflémes, d'auoir dans dux en Prince d'Amour, nommé par les Procureurs du pais, qui affife à la folemité du lour de la Eeffe Dien, auce belle compagnie: après quoj il traitle fempeunfenent les this Prouencer or Gomdis, auce la Nobelfe, d'abont le bal aux Dames, 'll avous fee officiers or membres

de compagnie, c'est le chef de la ieunesse: Ranchin d. l. pag. 378.

### CAPVT V.

# De Civitate Arelatensi.

A Relatum, vulgo Arles, nomen habere ab ara quadam lata, qua ibi fuerit, nonnulli coniiciunt (a). Conditores vrbis Phocences fuiste creduntur (b). Estautem amplifation of the control of

NOTITIE REGEI FRANCIA

north the Real Translation of the Real Provincia Color of

### Testes & Testimonia.

s.) Aram latam dictam, ex Geruafio scribit Gaguinus; quodduabus columnis, quæ adhuc hodie ibidem visuntur, ara imposita fuerit.

b) Elle eff seur d'origine à Marfeille, & les mesmes Grees de la Photidis, qui ont iet éle premiers sondemens de l'une, ont asula premiere pierre de l'au-

ere: Du Chefne d. er. liu. g. shap. It. pag. 872

c) Eam amplificati, vallis murisque cingi, cutauit Henticus IV. vnde illam ciuitatis pattem nonnulli Henricopyrgum appellate voluetunt : Gorlnitzin Itinerar. Gallicobelgico, pag. 527.

d) Vrbs est amplissima, vnica hodie, & simplex: olim interstuente Rhodano duplex, & ponte connexa, teste Ausonio. in vrbib. & Cassiooro 8. Epist. 11. Gothos alteram, vna cum ponte, destruxisse autumant: Sincerus in

Itinerar. Gallia, pag. 179.

e) Curiz exterius hac inscripta vetba, quæ retro lecta eandem syllabarum structuram repetunt; Salerata referat Arelas. Intus in atrio, saisamplo, Regum Franciæ imagines pictura refert, quibus sequentes vessiculos subscriptos annotaui:

Cefareu populus flatus Capitolia cinxii;
As neu vroundem se domusife sitati.
As neu vroundem se domusife sitati.
Aulum registrio ornat imaginibus.
Net mirum, suerat quendam quod Roma triumphis.
Het etiam Gallo Gallula Roma shit.
Anno a partu Virginia Cly 19CXIIX.
Repusate Ludon, XIII. Gall. C. Nau. Rege.

Aufoi

Aufonius in vrbibus, eam Gallulam Romam vocauit, ad quod autorversuum respexit. Sed Fauyn autheatre d' honneur, liu. 2. chap. 1. pag. 449. Ausonii locum depravatum fuille, atque legendum elle, Gallicam rumam , Scribit.

f) Portus hanchabet inscriptionem:

Et dinin Principibus Franc. & Nau. Regibus Christianisimis, Magne Henrice IV. & Ludonico XIII.quod eorum aufficiu, & liberalitate, vrbu muri antiquitate collabontes, refelli, & pomærio boc ad naualis emporii fecuritatem , & commeditatem nobilitati funt , grata Arelas Cof.

g) Amphitheatrum eft fexaginta arcuum, hodie inhabitatur ab incolis

b) Vide Goelnitz d. tr. pag. 533.

i) Pyramis ex saxo solido sexaginta pedum, vt dicuit, (extant tamen hodie tantum viginti quatnor ) in loco extra vrbem, quam la Roquette appellant. Vulgo fertur ara lata (à que nomen habeat vrbs) isthic fuilse, in qua Dianæ immolati fuerint quotannis iuuenes duo, & sanguine illorum populus adiperfus : Sincerus d, tr. pag. 183.

Vide Sincer. d. tr. pag. 175. & 184. Golnitz d. tr. pag. 535.

.1) Vide fupra, lib. 3. cap. 6. lit. u.

m) Arles, iadu capitale d' vn Royaume: Du Chefne d. liu. & chap. p.871. Sic etiam Guntherus in Ligurino lib. 5. verf. 268.

> Quaque caput regni, fedesque fuiffe verufti Bertur Arelatum, prifcorum curia Regum.

Deiplo autem Regno, vide, fi placet, me de iure publ. lib. 1. cap. 9. n. 9. & in addit. ad eundem.

n) Leonisaurei figura cernitur in Curia supra portam atrii, cui ab vno latere adscripta hæc verba:

Vrbs Arelatenfis eft haftibus hoftis, & enfis.

abaltero illa: Nobilu imprimu dici falet ira leonu.

Hac ego observaui. Galnitz d. tr. pag. 531. hoc distichon, quod me vidiffe non recordor, ibi extare ait:

Stratos non, aft ille superbos conterit hoffes: Sie Arelas hoftes, pacis amica, terit.

La ville eft exempte de tailles: Ranchin d. t. pag. 373-

CA-

# NOTITIE REGNI FRANCIE. CAPVT VI.

### De Ciuitate Aurelianensi.

A Vrelia, Gallis Orleans, (olim Genabum (a), vt nonnullis videtur) nomen accepit ab Imp. Aurelia-Bo(b), non autem ab Aurelia, Czfaris matre (c), nec abauro(d), vt quidam fomniarunt. Druides cam condidiffe creditur (e), Aurelianus vero amplificaffe. Sita est ad Ligerim, focundo in solo, vini generosi, & frumenti (f). Ea parte, que à Ligeri remota, & follis, & muris, & aggeribus, pro more veteni, fatis est munita. Interius ampla, nitida, & variis ædificiis fplendida. Inter facra, primarium fuisse sanctæ Crucis templum (g); rudera (h) oftendunt : hoc Regis cura iam inde ab anno moc. readificari coeptum(i), nondum tamen ad perfectionem reductum fuit (k). Ad portam introitus legitur inscriptio, que exemplum manumissionis (1), factæ in Ecclesia (m), suppeditat. Decausa solemnis actus, qui quotannis hic secunda die Maii reiteratur; diuersa accepi. Alii in miraculi (n), alii in commissi sceleris (0) memoriam, fieri affirmant. Elegans inter reliqua est Iesuitarum, acalterum, Patrum Oratorii, templum, structuræ recentioris. Profana adificia, non publica modo, scal etiam priuata nonnulla, splendorem vrbi conciliant. Publica funt, Palatium, quod antiquitas magis, quam nitor commendat. Curia senatoria, in qua varia inscriptiones leguntur (p). Pons supra Ligerim sedecim arcuum, in quo monumentum ex are erectum (q) Iohannæ d'Arc (r), quam historici communiter Virginem (s) Aurelianensem, la Pucelle d'Orleans, nominant: qua ad Carolum VII. Regem divinitus, (fic multi(t), alii aliter (n), ) missa, obsessam ab Anglis vrbem, anno Mccccxxviii. liberaffe scribitur (x), honore (y) inde, & donis, cum familia (z), aucta: cuius, ab Anglis licet damnara & concrematæ, memoriam quotannis die viii. Maii, festum ciuitatis innouat. (44). Dignitas ciuitatis magna ab antiquo, quamquam quam non semper vniusmodi. Olim, tempore, quo diussioni inter silios Regis locus erat., Aurelia capur Regin aliquotics sittis silioporta capur Ducatus, & apanagiatus siliorum Regiorum (cc). Est vero adhuc sedes Episcopalis (dd), & Vniuersitatis literaria (cc), nec non iustitia prassidialis (ff). Habet porto Miloren, & Scabinos, ciuium capita (gg), placeas amplas, areas egregias, interque illas festappe (bb), & le Martroy (ii); in ipso vallo ludum, quem Franti palemaille vocant, passium vitra septingentos quinquaginta.

### Testes& Testimonia.

a) Merula d. part. 2. Cofmograph: lib. 3. sap. 22. pag. 260.

b) Ican le Maire, en son l'ure des sibisses de l'Egisse, dit, sur elle sut sondée parce grand Aurelianue XXII.-Eupereur de Rome, qui commença son rene; l'an CCLXIII. O nommée Aurelia de son nom, à l'imitation, d'exemple des anciens soudareurs, d'inflaurateurs des villes, qui impositeur leurs nome à icelles, comme, Athents qui est dément en Grec, à Athentes; alexandre à diexandrie, Roinalus a Rome. Pompée à Pompeiopolise me Cities. Du Chesse de trait de la villespuelois, d'Prendit d'Otleans, chap, 1, pag. 280.

d) Sabellicue luj attribue le nom d'Aurelia, pour l'or qui abonde en cefte ville, par l'eriche trafic des marchants; & dit Leon Tripaut, que les François, confiderans, que vrajement par ce mojen elle a chéi [o] son Inde, & Jon Perou, l'ont depuis appellee Orleans, comme qui diroit, que l'or est lleans, en treu-grande fati-lité, tres-facile fecondité, voire tres-feconde felicité. Du Chelne d. pag.

c) Transnominata ab Aureliano Imperatore, nisi fallit Otho Frisingers lib. 4. cap. 41. Ridendi, qui ab Aurelia, Casaris matte, qui item ab auto, deriuant: Merula d. pag.

d) Du Cheine d. pag. 2803

f) Elle est vne des plus-secondes & heureuses en bieds, & en vins, & se heureuse est se freconde sur tout en vins, que non seutement on la peut dire? V not publicers celliers de Paris, mais aussi que de quatre compe du Royaume, & du misieu, les plus destrieux en pour sour seutement la possession, & la rechtre che Du Chesned. Lp. 279. Agec Aurelianensis vinorum serax, que nobisse sima; in alias Europe patres magha copia evelunturu Merula d.J. 2.6. Inter prime nobilitatis vina Gallie, sunt Aurelianensia: Lansius de prau, provinteurope orat, pro Gallie. Credo falli, quiri d'anitati nociuum este asserunt. Ego per vices, quindetium mensions illus dis degrecatira noxam biblineo deprehendi incolas peculiari ob hoc vinum morbo ossilgi; Immoderatum europe.

wium multis nocuiffe, non negauerim. Quare quod pincerna Regio vetitum perhibent, ne Regi hoc vinum propinet, (Sincerus in Itiner, Gall, peg, 37), aliquandoque Parilis promulgatum dicutta, ne caupona fub publica hedera idem entum exponerent, (Gazlnitz d. itiner, p.g., 222.) aut coapmentum ett, aut alia ratione, quam quod, etta, moderate fumptum, fanitati contratium fitti, nititur. Vide lupra lib. 1. 6. (lib. b. cf lib. 1. e.p.) lilit.

g) II ya plufurus, c'hedler Eglifer à Orleans, (winge deux Eglifer Parebiales, outre quarter pareifies anuexice dans autant d'Eglifer Collegader: Ranchiu d. ram-2, pag. 231.) Celle de S. Eflienne, où far flere Lonys le Gros, ent' an MCPIII. byfire par S. Al'in, premier Juesque d'icelle. Celle de S. Samfon, oò far derec, d'o convenue Lonys le Debomaire, aux esp alpoufe, par le Pape Eflicant IV-Celle de Noftre Dame de bounes mouelles, b' l'Abbay e. Airgan, présies uners foudes par le Roy Boter: 1 de Concens de quarte Mendians d'ec. Du Chefinel. hie.

pag. 238.
b) Ruina, bellorum inteltinorum, înter Catholicos & Hugonotas
gestorum, anno M D EXVII. indicium est. Les pilliers sont bauts de 17. inssert
keleber-qui est su milieu de l'Eglis, conuert de plamb dord, c' argents, etclaust
de 37. tosser an dessu des pilliers, c' de cinquame quatre du res de chaustée, qu' ou
remarque estre la plus-belle bauteur de bessiment, qui soit se mue. Il y a cin-

quante neuf Canonicats, & douze dignités: Ranchin d.pagage

i) Le Roy, ayans obsenu du Papele Iubilé del année faintes, (l'a MDC) en l'Egisfé d'Oriensiy alls des premiers auce la Royne, pour ajon exemple, qui vent vu commandement s, sfonusair fa Cour à une autre s'fi aliaste, c'fi faiunte, c'fi faiunte. Croix d'Oriensi, qui en fainte blume la memoire de ceux, qui en rainée de lous d'impietes, que les Papeus, qui en fairer de la querre flag moint les cemples, c'els impects que les Papeus, qui en fairer de la querre flag moint les cemples, c'els impects que les principes principes per et du suffinent. P. Macchieu diff, de Henry J. (l'u. 4., avarst. a.m. 2001. 2007, -D.) O Cheline d. l.p. 289.

Regis liberalitate, decies M. libras in annuam structuram donantis, readificatum scribit Golnitz d. tr. p. 223. Puto, vt. veritati conueniat, le-

gi debere, readificandum.

1) Ex beneficio S. Cruciu per Ioannem Epifcopum, & per Albertum S. Couciu cafatum, fastus est liber & libertus teste hac S. Ecclesia. Maiusculis hac

expressa sunt literis, & nonnullis syllabis, per compendium.

m) De boc manumifilonis modo in Ecclefu, legi poffunt titer, libid-Calicir Theodoffuni, ér tiri, 3, libid. C. tuftinianen, ac Forneri, Seleti, — Careum magnum fiulfa numerum & manicipiotum; en la ville d'Orleans, & ciemirons, appelés, homines de corpote, cognofcimus ex traditis à Philippo Labbox tom., de l'aliance Chamboique, clage 3, 6, pp. 1899.

m) Me-

n) Memorant ciues, duos olim captiuos fuiffe apud Turcas, viross Chriftianos: de quibus cum fupplicium eflet funendum, pridie firmifimis accis fuifie inclufos: cos sutem cum noche, cui fupplicii des inlucerest, maiorem in modum (e commendaffentreliquiis S.Grucis, quas in Antelianent virbe feruari fram e tact, van cum arcis ex tam longinqua regione Autelianen fuiffe per adrem transportatos, intraque zdem politos S. Crucis. Mox pulfantibus, nullo mouentes, campanis, factoque ab ciuibus concurfu, accas antelianente altare fuifie inuentas; apertis, captiuos, qui apud Turcas adhuc effe fe, quarque af fupplicium (pectabans, iam parata putabans, prodiifie: re cognita, vouiffe, fe oblautos impolis annis canales duas, magnitudine, qua arcez fuerant, cera plenas. Quicquid fic huits miraculi, in medio relimquo. Inferente feri oblationem hanc vidi pridie S.Crucis II. Maii, ato; adeo ab coactis heredibus, hiusismodi voti maiorum facto damnatis. Hze Menila 4,p.262.

o) Ab Aurelianensibus nonnullis mihi relatum , quosdam Barones, cum Episcopum Aurelianensiem occidistent, veniam dehchiposte aimpersas se hac conditione, ve quotannis, die perpetrate cessis, jost, 82, post corum mortem, staces silvas 
qui pro tenia fune, quamquam inuitus, vtebatur,...

p). Inter alias etiam hanclegi ::

Nou potuit magni caput effe Aurelia Regni : Ergo, qued reliquum eft, cor, animug, fuit.

a) Verba monumento, cum crucis figno, hac addita: More Chiffs me cruci nos contagione Loba aternorum morborum fanaur. Codonicum Rexim bac figno holle profitzaur. Colonicum Rexim hac figno holle profitzaur. Colonicum Rexim feruitute Britanucia, luberauit. Faitum cii ifud & c'est mirabile in oculor nostru. In quorum memoriam hac rostra sidet infignia, non diu ab impiu diruta, pritura sint, boc anno MD LXXIIX.

7) Ioannes Hordalius, scripsit historiam Ioanna d' Arc, quam He-

roina nobiliffima titulo mactat.

s). Meunt difent, que ceste leanne esseit la garce de lean, bastard d'Orleans; autres, du Sieur de Baudiriourt, & autres, de Pavos: Du Haillan de Essa Capacide des affaires de Frances lux-pag, 22; Seel in hoc alterentes valde inuchitur Estienne Pasquier liu. ç, des recherch, de la Francech; q, in pr. & lohanne patrocinium præstar Argenttó, en Phistoire de Erectaigne lux. 18pag. 1068.

s) Il feprefenta une fille, de vingideux ans, de Vaucouléur en Lorraine, nommée leanne, nourrie aux (hamps, entre les brebu : effant menée au Ro), di528 foit , qu' elle venoit par deuers luy , inspirce de Dieu , pour luy promettre, qu' elle chafferoit les Anglois de France. Le Roy , O les Seigneurs autour de luy , bien esbabu l'interrogerent de dinerfes chofes, où elle ne varia, er n' vfa de parole, qui ne fult fainte, modefte, & chafte. Les Seigneurs furent d'aduu ne mesprifer ce miracle. Alors le Roy luy fit donner cheuaux Garmes, G vne armée, auec bon nombre des plus-grands capitaines, en la compagnie desquels elle porta fecours à ceux d' Orleans. Ce miracle, composé, aposté, ou veritable, haussales cours des Seigneurs , du peuple , & du Roy , qui eftoient efperdus. Telle est la force de la religion, & bien fouuent de la superstition : du Haillan. d. l. (Aduenit puella duorum & viginti annotum, Vocolorienlis, ex Lotharingia, cui nomen lohanna, educata ruri, inter ouium greges. Cum ad Regem deducta ellet, le inspiratione dinina ad eum venite dicebat, Anglosque Francia expulsuram. Rex, & qui circa eum erant proceres, attoniti, de variis rebus eam interrogabant; at illa constanti oratione, nihil respondebat, aut dicebat, nisi quod fanctum, modestum, & castitati conueniens esset. Proceres itaque cum non contemnendum elle hoc miraculum, censerent, Rexilli dari iuslit equos, arma atque exercitum instructum magnis Ducibus, cum quibus auxilium tulit Aurelianen libus. Meraculum hoc, fine fictum fuerit, fine verum, excitauit animos procerum, populi, ac Regis, iam multum prostratos. Ea seilicet religionis vis est, acfa pius quoque superstitionis.)

u) Aucuns difent, que cefte leanne effoit la garce de lean Baftard d' Orleans ; autres , du Sieur de Baudricourt, G autres, de Poton ; leiquels fins , C'rufes, & voyans le Roy fi estonné, qu'il ne fcauoit plus que dire , ni faire ; de mesmele peuple, pour les continuelles guerres; s'aduiferent de fe feruir d' vn miracle, compofe d' vne fauffe, religion , chofe qui fort anime les cœurs , faifant croire ce quine est pas. Et punta faifon effoit propre à recenoir telles superflitions,estant le peuple denotieux, superstitieux, Gruine. Ainfi ces Seigncurs l'instruisirent auparauant de tout ce, qu' elle devoit respondre aux demandes, qui par le Roy , & eux, luy ferogent faites, voire publiquement. (Car eux-mefines deuoient faire les interrogatoires.) Et afin qu'elle peuft recognoiftre le Roy, lors qu'elle feroit menée vers luj, qu'elle n' auoit iamau veu, seuvent ils lug faisoient voir son pourtraict. Le iour defigné, auquel elle denoit venir deuers luy, en fa chambre, & eux , ayans drefie cette partie , ils ne faillirent de s'y trouver. Eftant entrée, les premiers, qui luy de-'manderent ce qu'elle vouloit, furent les Seigneurs, Baftard, & de Baudricourt, ausquels elle respondit, vouloir parler au Roy. Ils luy presenterent vn des Stigneurs qui là effoient , luy disans que c'effoit il : mau elle, pleinement inffruicle, dit que ce n'effoit point le Roy, ains qu'il effoit caché en la ruelle du lict, (où de pray il effoit) fi que l'y allant trouner , luy dit ce que deffiu. Mau en fin elle fut prife par les Anglois , deuant Compiegne , & menée à Rouen , où son proces luy eftant fait,elle fut bruitee. Quelques vns tronuent manuau que ie die cer, de autant

autant que c'est offer anos Françou vne opinion', qu'ils ont filonguement en d' pne chofe faintte, & miraculeufe, pour la conuertir en fable: Man ie l'ag poulu dire, pource qu' ainfi aefte descouners par le temps: tem,ce n'est chofefi importante, qu'on la dotte croire comme article de foy. Ita du Haillan, d. liu, 2. pag. 238, edit, Lugdunensis, par antoine Blane, anno MDXCVL (Nonnulli dicunt Iohannam fuisle concubinam Iohannis ,Bastardi Aurelianensis ; alii-Domini Baudeicurii, alii Potonii, qui, vt erant afturi ac callidi, videntes Regem adeo effe attonitum , vt quid dicendum, vel faciendum nescret ; & populum quoque desperatione, propter continua bella, laborare; sibi propofuerunt vti miraculo supposito, falso teligionis prætextu, quo modo multum excitantur hominum mentes, quando ficta pro veris habent. Erat præterea tempus illud maxime aptum ad introducendam superstitionem, vbi populus in deuotionem, ac superstitionem pronus, tamquam male afflictus. Prædicti itaque Magnates, ante omnia instruxerunt Iohannam, quid ad fingula, qua velà Rege, vel & ab ipfismet, etiam publice, proponereneur, deberet respondere. Vt vero illa Regem, nunquam antea à se visum, statim, in primo accellii, à cateris diftingueret, effigiem eius ipli lapius infpiciendam prabuerunt. Die dicta, qua debebat comparere in conclaui Regio, prasentes etiam erant illi, qui huius fabula antores, eamque primum Bastardus Aurelianensis, ac Baudricurius, interrogauerunt, quidnam vellete quibus, se Regi loqui velle respondit Cumque eam deduxissent ad aliquem ex proceribus, hunc effe Regem dicentes, illa fatis instructa ita effe neganit, fed Regem , delitelcere post spondam, (quod verum) atque eo se conferens, cum illo fermones miscuit. Tandem capta ab Anglis ad Compengamac deducta Rothomagum, accufata, ac combusta fuit. Male noimullos habet, quod hac descriptione pro fabula exponam, quod Franci longo tempore fanctum, acmiraculolum aftimauerunt ; at ita loqui mihi vilum fuit, quoniam tempus hæc postea detexit, nec res tanti momentifit, ve pro articulo fidei haberi debeat.) In re dubia merito meum fuspendo iudicium, agnofco tamen, mascula Gallorum virtuti, & rationi legis Salice, non satis conuenire, ducem belli, & anchoram publice salutis seminam habuisle.

 x) AV ide libellum Ioannis Ludonici Micquelli Antelianenfis, cui titulus, Aurelia Vibu memorabilu ab Anglu obfidio, anno MCCCC XXVIII. & 10-

anne viraginis Lotharinga res gefte.

1) leanie a medical pour ces chenalereux exploitis ennobles auec tom lea sien, & eur pour sie armorres du RocCharles VII. yn efen a champ d'azurauec deux sieur i de sje d'ez, & yne esse, es pointe e no baut, se més en yne couronne Pacquier su a deu recherchech . Jol. 84. stas.

2). Limitata fuit hac nobilitas edico Ludonici XIII. Regis, anno MDXIV. contenant le reglement des tailles, art. 10. cuius vetba apud Cotbin.

#### NOTITIA REGNI FRANCIA

som. 2. Codie. Ludonie. XIII. lib. 24. pag. 393. ita fonant : Les descendans des fieves de la Bucelle d'Orleans, qui vincen a present moblement, iouiront, à l'adunn' des primilèges de mobies fig. de une posservie, de manaite en males vinant moblement; me succeux, qui paur cet effett une obtenu nos lettres patentes, d'art est de mu Cours sonteraines. Mais eurs, qui nou volle, d'on es viene a present solle de musiconteraines. Mais eurs, qui nou volle, de ne viene a present solle des me constituent plus d'aductris d'aucunt privilèges. Les filles, d'feuimes aussi des cetts de la ditte Pucelle d'Orleans 3, n'ennoblisont plus leurs maris à l'Eaduenir.

Ioanna puella iuffu Anglorum Regis, instantibus Iunii Cail 44) anno M cccc xxx1. Rothomagenfi in foro exuritur, inagis odio, iraque, auod ab ignobili puella tot clades, viri bello illustres, accepillent, quain quod aliquid eis detam indignæ fæuæque mortis merito constatet: Pontus Heuterus , rerum Burgundic. lib: 4. pag. 107. Les Anglois l'effimerent , & forciere, & heretique, & jous cefte proposition la firent bruster : Pasquier d. liu. 5. chap. 4. vbi multa de procellu, & interrogatoriis videre licet. Mair le Pape Calexte.III. decerna commuficon a lean Archeuesque de Rheims , & Guil launie Euesque de Paris, pour renoir tout le proces : lesquels , ayans recogneu l'accufation calomnieuse, & la mort iniuste, qu' on luy auon faict souffrit, la dealarerent innocente, condamnerent deux de fes iuges, à eftre brusles, & deux: qui effoient morts, furent deterres, & jettés au feu. Puis, fut baffie à Rouen rue Eglife, & fur les biens de fes iuges fut fondce une meffe en welle , pour prier Dien pour fon ame, & luy furent eriges de tres-bonorables tropbecs, qui feveyent encor fur le pout d'Orleans : P.de l'Ancre, de l'increduliré, & mefiriance du fortilege, traitie 3. n. 13. pag. 165. (Angh eam dixemnt veneficam, & hæreticam, hocque prætextu flammis ablumpferunt. Calixtus autem Ill. Papa, commisit diligentia, & integritati Iohannis Archiepiscopi Rhemenfis, ac Guilhelmi Episcon Lutetiani, vt examinarent procellum qui' cognito, illam calumniole accufatam, ac iniuste ad mortem damnatam, declararunt innocentem, duos ex iudicibus flammis addixerunt, & duorum aliorum, qui iam mortui, offa effodi, atque igne cremari, fecerunt. Poftea Rothomagi adificata fuit Ecclefia, atque ex bonis iudicum illi tantum affignatum, quantum fufficiebat ad dicendam missam, & fundendas preces, pro anima loannæ, cui etiam erecla fuerunt trophæa, quæ adbuc in ponte Aurelianen fi videri poliunt:)

bb) Dés le temps de ros premiers Roys, & filonguement que le Royalme a elle partagé, Orleans a fle deflinée aux feconds fils de France, pour capital de leur Royaume, & que de lle tion empourur leurs plus-bais titres, & leurs plus-infigur; qualités, d'inflaprés la more du grand Cloius, noftre premier Roj Corélieus, quatre fiens fils disuferent, par equies parts, & portients le Royaumlsfanfant chautum d'une disurfigural leurs fieges, childébre à de pair, Colomiris de fanfant chautum d'une disurginage leurs fieges, childébre à levair, Colomiris de de la consecue de

Orleans,

orleans, Cleatire à Saifon, & Thiersi à Mets., 'appellans thatân à entre eux., Roy des villes, esquelles auvient est abil leurs principales demaners. Lequel parsage fix derechés rennuelle aux quaire enfans de Cleatire, Asibert, Chilgeric, Comtran, & Sigebert, & le Royaume & Orleans es bene a Contran & c. Du Chefine alchet, 1942, 185

cc) Som la triffesme race de nos Rojs, & depuis l'introduction des appamages, Orleans, a efférigé en Duche, & Pairie, pour en appanager le premier free du premier né. a cetiltre la donna premierement lean silisé e biblippe de Valous, à b'alispe fou free. & depuis Charles V. à Long de France, son paine : & aprés luy. Charles, son fill aunie, jere du Roj Longs, XII. fill Duc d'Orleans : De Carde en d. dep. pag. 38; Hodie est Gaston, states Ludouici XIII. Vide supra lub. 2. cap. 21. list. ii. Le Duché d'Orleans a este souvent bailé en appanage aux sits de France Ranchin d. l-pag. 23;

dd) Vide lupra, lib.3.cap.6.lit.aaa.

ee) Vide fupta, libri 5. caput 10.

f) Elle a vi Siege Presidial pour son Belliage, auec douze Conscilent, sionis e iceux les anciens Leuxemans, General & Particulier, simi & criminolità, vi Morellier d'appeaux: Du Cheline d. ch. pag. 231. Paulo aliver Ranchin, d. loc. pag. 233. Le siege Presidial d'Orleans est composse d'un President & Leuxenaux genral, soints auteureman general crimine, l'existence pariculier, vingideux Conscillers, vin Procurerur du Roj. & deux Aduocats du Roj. qui doiuent estre Confeillers.

Cefte noble, & belle ville, a des Escheuins, & vn Maire, qui est comme le maiftre, Councrain officier des Bourgeon, & citoyens: Du Cheine d.ch.p.290.Il y a (inquit Ranchin d.pag. 231.) vn Maire & dix Escheuins, moitie marchands, moitié officiers dans Orleans, Mareschaußes, Iustice des pons & chaußees, Chambre de Monnoye, qui ne trauaille point, grenier à fel, luge & Conful des marchands: & pour la Prenoftéou Iuftice ordinaire, elle est vne des plu-grandes de la France, pour son estendue & reuenu : outre le Preuost & un Lieutenant, ily a cinq Conseiller: , vn Procureur du Roy , & deux Adnocats : les lieux releuans du Chaftelet de Orleans, où est le fiege de la luftice, y respondent , & c'est le premier luge de la police, en laquelle il prefide , afifte du Maire, des Escheuins , & des Deputés ecclefia-Riques. Ily a aufi yn Chenalier du Guet auer trente Archers. Les habitans de Orleans ont l'intendance de la riuiere de Loire, & les Marchands, qui la frequentent, y ont yne Chambre de leur Communauté, en laquelle deux marchands d' Orleans prefident. Et cette Communauté,par vn priuilege fecial, plaide en premiereinstance en la Cour de Parlement de Parin. Les plu-grands proces des marchands eftorent contre les Seigneurs prenans peage fur Loire, aux fins de les obliger au balloyement de la riviere: des l'an MDCXXXI le Roy a rembourse les Seigneurs, & rednit som les peages adeux:Ranchin d.l.pag. 232. Vide Gipt. lib.1.6.6. lis.o.

#### NOTITIE REGNI FRANCIE

bb) Forum primarium Estappe audit, quod ibi vina stabulentut, alio exportanda: Metul. d. pag. 261.

ii) Suppliciorum locus Martroj, ab Martyrum, vt volunt, memoria, nominatur: Merula ibid.

### CAPUT VII.

### De Ciuitate Bellouacensi.

B Ellouacum (a), Gallis Beauuais, situm in Francia strictius sumpta, sub Valesiano Ducatu, est vrbs situ amornillimo, adfitos habens hine montes fertiles, non adeo excelsos, in de agros, ad omnis generis fructus reddendos perapros (b): fossis, murisque satis munita (e): adibus sacris (d), (inter quas Ecclefia Cathedralis(e)admodum magnifica)atque profanis, elegans. Est sedes Episcopalis (f), & caput Comitatus ac Pariarus Bellouacenfis (g), tam in Ecclefiafticis, quam Politicis, Episcopo subiecta (h); quamquam habeat Maiorem; & duodecim Pares, vel Scabinos annuos, quibus nonnihil potestaris in gubernatione, & politia ciuitatis, relictum (i). Incolis magna funt privilegia, ab Ludovico XI. Rege ipfis conceffa, anno M cccc Exxii. quod Carolum Burgundia Ducemi obsidionem', qua vrbem einxerat, soluere', reque infecta abire' coegiffent (k). Masculis data potestas acquirendi, & tenendi feuda, cum immunitate seruitiorum bellicorum (1). Fœminis concessum, vt certis diebus festis masculos præcedant (m), & die nuptiarum, vel quandocunque illis visum, ornamentis vtantur, & pretiolis quibuscunque, pro lubitu, citra metum mulctæ (n).

### Testes & Testimonia.

a) Merula d.part 2.lib.3.c.21.pag.246.

8). L'aftette de esfe ville est limitée de pluseurs coupeaux de montagnée 20, Mens fertiles, prés, pasfurages, vignes, terres foumenteters, bref, de voil 23, que l'homme se avoit subaitere, pour l'entretien, & necessité de la vie: Du Chelice, dir t. t. de la ville & Comté de Beaumin, chi. pag. 43: c) Les murailles bien flanquées, & remparées, les fossés profonds & largets, les esclusses, qui resiennent, ou laissent couler les eaux, à la saçon d'un ancien corps de garde : ldem d.pag.

d) La beaute des edifices & bastimens, la magnificence des temples, & la amenité du paisage, la mettent au nombre des plus-belles, plus-signalées, & plus-

fortes places du Royaume : Idem d.pag.

6) L'Eglise Cathedrale sondèc en l'honneur de S. Pierre, est l' vn des plus precine reiques de Sohemens du Royanne, & qui fait glorr pour sei plus precine reiques, des Gemens (arcié de S. Inst Marty, de S. Eunos, & de S. Cermer, Laviche Abbase de S. Lucian, le Connent des fieres presidents, & plusieus, dutres temples, sevient d'ernement, & de spiendeur à la ville : Ideens d. PAS.

j) Vide (uppra,lib.; c. 6. lis. eee. Ce qui releue encore plus son lustree, c' ce qui probausse d' auant age son excellence, c' est la chair e Epstempale, laquelle y fui fabble par S. Lucian, Apostre de Beauwossens, des la primitaire Egisse, c' que nos Roys, auec les Comtes de Blois, ont depuis enrichie des tres-glorienses qualités, c' prerogatiues. Les Comtes de Blois, ont de Champagne, de la Comte qui leur appartenoit, en eschange de celle de Sancerre; le Roy Huguet Capet de la Pairie, si tosse qu' il eut fait sember la costronne en sa famille: Du Chesine d.eb., pag. 445.

g) Merula d.loc.

b): L' Euesque est Seigneur temporel, & spirituel, & a droit de iustice. & Bailliage, tant pour le failt de l'Eglise, que pour levuidange des procés, & disserens, qui surviennent entre les Citopens: Du Chesne d. pag.

i) Bien y a il vn Maire, d'douze Pairs, ou Escheuins annuels, qui ont la reserue du Gouuernement, & de la police particuliere de la ville. Dis Chesne d. p.

k) Du Chefne d.ch.pag.415. Merula d.l.

L'exemption du ban, & arriere-ban, (du service guerrier, deu pour les siefs: Clement Vaillant, de l'Estat ancien de la France sin. 1-cb, 12. pag. 65.b.) & lepounoir de tenir siefs, sans pager auxune sinance à la Couronne: Du Chesne d. pag.

m) Les femmes, & les filles de Beaunaise effant monstrées tres-vaillantes é de define de leur ville, convre Charles Duade Bourgogne, il leur est permi par pateures du Re, Louys XI. d'aller les premiers à la protessen, & à l'affrande, le our de l'affaut, & de la feste Samille Angadresme, qui cit patrone de la ville : Loiles les memerse des pais de Beaunaist Charles, 6n. 4, pag. 17 (18).

CAPVI

### CAPVT VIII.

### De Ciuitate Bituricensi.

Blurigum, vulgo Bourges, olim Auaricum (a). Hoc nomen quidam putant habuisse ab Eura, flumine; illud vero idem esse quod biturris (b), vel, vt alii, deductum à Biturix nomine Graco (c): Gracos enim prima vrbis fundamentaposuisse. Nonnulli conditorem incertum esse (d), de restauratoreautem, postquam eliquoties vim passa fuisset, constare, affirmant (e). Sita cft in Aquitania, in agro satis amoeno, qui non modo frumentorum omnium, & leguminum, verum etiam vinorum præstantissimorum, pecorum, piscium, volucrum,& quorumcunq: fructuum feraciflimus. Quatuor dotata est riuulis, qui vulgo Aufron, & Aurette, ab vna; Ture & Molon ab altera parte fluunt (f). Veterispaulo sequior, quam hodiernæ vrbis litus fuisse creditur(g). Munita elt fostis, muris (b), & turribus octoginta (i); inter quas principem tuetur locum illa, quappellatur la groffe tour, turris crassa (k). Vrbs formam habet oblongam, amplissimam, & spatiossimam; portas matores septem, totidemque suburbia (1). Inter ades sacras, quarum plurimæ (m), Ecclefia Cathedralis (n), S. Stephano dicata, primas tenet; inter profanas publicas, est Palatium, & Curia (0); inter priuatas, maioris notæ, domus à Iacobo Cordo, thefaurario Regio, olim extructa (p), & ades Alemannorum(q). Dignitatem yrbis indicat fedes Archiepiscopalis(r), Academia (s), sedes Tribunalis præsidialis(s), generalitas Thesaurariorum (u). Maior, & Scabini (x), censentur esse Nobiles (y). Infignia veruecem repræsentant, vnde & incolæioculare adepti funt nomen, les Moutons de Berry ( z):quo genere animalis pronincia maxime abundat, & hinc mercatura pannaria (aa) fatis diues est. Priuilegia ciuium, & incolarum, sunt notabilias vtuntur titulo Baronum (bb);ipforum bona, mobilia & immo. bilia, confiscationi non subiacent (cc): gaudent immunitate rributributorum (dd), fi feuda tencant, non possume euocari ad bellum (ee); immannes sunt à militum præssidiis (ff); non debent in carceren conici, fi sificienter caucant, nist vbi crimen læse maiestatis commisserint (gg); non possume vocari in indicium, extra ciuitaten (bb). Ludouicus XII. Rex cos illo affecit beneficio, vt pro redemptione sigilli, quod in Præpositura Bituricus di contractibus apponitur, minus solucrent, quam olim (ii).

### Testes & Testimonia.

a) Merula d. part. 2. lib. 3. cap. 25. pag. 279.

b) Quelques von tennens, qu'elle effest anciennement nommée Bituries, écusée de deux tours, hafties la par deux fieres, qui duisferent ce pais entre eux. Du Chefine de tr. tri. du pais & Duchée de Berry, chep. 1. pag. 4-98. A binis turbus Biturigibus nomeninditum fabulantur. Et laudat antiqui Grammatici carmen Calametus:

Turribus à binu inde vocor Biruris,

Merula d. c. pag. 280:

e) D'autre disent, que Biturix est un nom Gree, impose aux Berruyers, à casse de leur force nazurelle. Es e ne trouue messes, qui manutement, qu'ils sont Greet s'orgine, ous, que du mount leur premiers soudines de leur principale ville one sété est par se parte par les réponantes, pale en Gaule, d'indément i écsée en serge-co desquélest ancien les softens en la serie de Bourge-co d'esquélest ancien les softens en la contra de la comman lequel de softens en la comman de la comman le contra les softens en la comman de la sont est profession de la sont est par se part de nomma, les sont est pour de la comman de la sont est profession de la sont est profession de la sont est partie de la comman de la comman de la sont est partie de la comman de la

d) Quis condiderit, vt pleraque alia oppida, incertum est : Merula

d. pag. 280.

Outre les nûmes, dans lesquelles la firent sombet les Romains fou la sonduire de Cefar, encore fut-elle banúe par les Vifigors, c'depois tellement demanselie par va Dudier, Comre ou Converseur de Blow, c'General de l'armét de Chilprits, allans contre Converan Roy d'Orlans, qu'il i y demeura Eglis, maifonts muralle, quin e part elle temarques de fon miquete, fiben qu'il à fallanque les babitans, c'principaux Seigneurs du pais, l'agens velcuée. Mais fut rout nofrest paul NOTITIE REGNI FRANCIA

.536 fire grand Charles, qui enferma le fleune d' Auerte dedans l'enclos de fes murailles, & aprés luy, un abbé de S. Ambrosfe, l'out montce à un fi haut estage de grandeur, & de force, que c'eft aujourd buy l'ene des plus grandes de la France, & fi forte, que la vou oir surprendre, seroit presque entreprendre de faire posible l'imposible : Du Cheine d. t. pag. 421.

Merula d. c. pag. 279.

g) Lailay, apud Du Cheine d.f. pag. 48 . Metula d. c. pag. 280.

Fortes quidem funt muri, altique, fed exterius perquam commaculati, propter lattinas, vel cloacas plutimas, vbi vulgus ventrem exonerat in folfas.

i) Hunc numerum exprimunt , Da Chefne d. t. p. 478. & Meruis

d.c. pag. 287.m.

b) Ronde en fa figure, & fi haute, qu' elle de conure trou, ou quatre lieuet de pais, fes murs ef au de trou toifes, ou enuiron, faits par dehors à poincie de diamans: Du Chefne d.t. pag. 486. (Ony monfire la cage de fer & de bois,où Loigi Duc d' Orleans, depuu Roy de France, douziefine du nom. fut enfermé: Ranchin d.tom. 2. pag. 281.) Saxez huic moli , inquit Sincerus in Itiner. Gall. pag. 56. vix vllam aques aliam. Accedunt fere turtes Norimbergenses iuxta portas zdificatz. Fallor ego, aut resita se habet, vt Norimbergensium turresista, elegantia, & altitudine longe hanc superent, crassitudine autem zquent, vel vix cedant.

1) La forme de la ville entiere eft presque en ouale, agant de circuit que tre cens quarante toifes, ou enuiron. Elle a fept grandes portes , outre les poternes : Ranchin d. tom. 2. pag. 280. Ingruente ab holtibus metu, quatuot tantum portæ patent, Burbonia, S. Prinati, S Sulpicii, & Aronia; Merula

d.l. pag. 220.

m) Septendecim sunt Ecclesia, quas collegiatas vocant, (ita Merula d. pag. 220. Sed fortaffis error eft typographicus, & vox feptemdetimex fequenti linea irreplit in locum vocis feptem : tot enim , non plures nume rant Ranchin d. l. & Du Cheine d. l. pag. 185. nempe S. Eftenne, la S. Chapelle, S. Vofin, S. Auffrille, S. Pierre le Pueillier, Noftre Dame de Sales, & Nofice Dame de Monflier moyen) septemdecim Parochiæ, quatuor Mendicantium ordinum conuentus, dux virorum Abbatia, vna S. Sulpicii, extra muros ciuitatis, altera intra, D. Ambrosii; tres mulierum conuentus, Annunciationis (l' Annonciade ), in honorem D. Virginis, D. Laurentii, Sororum Metdicantium D.Clara.

n) L' Eglife de S. Effienne eft la Cathedrale, chef de la premiere Aquilanique, qui a la preemmence sur toutes les autres Canonicales de la ville: Du Chefne d. tit. pag. 444. Moles magnifica, fituchuraque elegantia vix vilin Gallus secunda: Sincerus d. tr. pag. 54. Eius ornatum varie turpauit ciuilis belli belli licentia. Inter alia observaui, Dei Angelorumque imagines capite plerasque truncatas, Diabolorum autem integras, mansisse.

e) Palatium, quod olim Ducum Biturigum, nunc Regium, & iutlititudinal, opus eli, non admodum petfecti Iplendoris. Interius in attio, juxta iufi gnia Regis, hac legituri incipito. Henticu IV. Frantise/D Nuarra Rex Griffunifimu, fortifimus, ac Ipper omnet felicifimus Princeps, liberator Regnisfundator quietu, hanc Baflicam, à Iobanne, in thro Biturigum Duce, olim inclosatem, for pil variu eafibus afflicam, in viam Curie ac Populi Bitar, peragi iufits, curante Maximiliano de Bethune, Duce de Sult, Francia Pari, Marchone de Rofin, Comite de Dourdan, Iupremo Domino de Bobbel, che Kyriodornal, rei Jormentarie Mazifiro, ac Viarum curatore, erarii queque, ac operum, cum Re-

giorum, tum publicorum, prafecto. Anno Domini MDCVII.

p) Le palais magnifique de lacques Cour, ( quod tot luminibus diem haurire perhibent, quot diebus annus distinguitur: Sincer. d. tratt. pag. 58. fateor me illa non numerafie.) natif de Bourgesmesme, argentier du Roy Charles WII, & hardy marchand, trafiquant auec toutes les nations de l' Europe , & de l'Afie. Ce fut le cinquiesme marchand François, qui descouurant les mers à nous incognues, alla en Leuant, & eut commerce auec les Turcs. Il effoit fi babile homme, & auoit tant de vaiffeaux fur mer, tant d' intelligences auec les estrangers, & vne fi bonne reputation de loyauté, pour le fait du commerce, qu'en peu de temps il deuint extremement riche, acheta plusieurs belles terres, fist bastir plusieurs bolles maisons, & à ses despens decora la ville de Bourges de plusieurs bastimens publics, & l'embellit de rues nouvelles. Mais, comme en France yn bomme ne peut s'enrichir par son industrie, qu'il ne soit incontinent ennie, soupconné, & accusé de fe fernir de mojens illicites, il fut, fom ombre, qu'il trafiquoit entre les Turcs, accufé de pratiquer de secrettes intelligences anec eux, au detriment, & pre- . judice des Chrestiens, de leur ennoyer, contre l'ordonnance Ecclesiastique, des armes, & des armuriers, pour leur en forger à la façon de celles des Chrestiens, de fentir mal de la foy, pour auoir pratiqué par mieux, de leur auoir renuoje vn Chreften esclane, qui s'eftoit faunc des fers de la captinité; d' anoir communiqué les fecrets du Roy à fes ennemis, mal administré les deniers de fa Maiesté, & fait plusieurs grandes exactions en Languedoc. Pour ces causes, il sut, par le commandement du Roy, fon maiftre , min en prifon , & quelque comps aprés condamné à groffes amendes, & banni à perpetnite de la France : Du Chefne d. tit. p. 486.

q) Ædes Alemannorum ibi positæsinernnt ab Alemannis, qui quondam Regiægazæ præsuerunt, antequam nundinæ, quæ ibi, maximo peregrinorum concursu, celebrati solitæ, Lugdunum transferrentur, anno

MCCCCXCVII. Merula d. c. pag. 291.
7) Vide supra lib. 3. cap. G. lit. y.

s) De Academia Bituricenfi dixi supra lib. 5. cap. 11.

t') Les officiers de ce fiege presidial, sont, le Bailly, les luges presidians; Lieutenans, general, ciuil & criminel, mail Conseillers, les gens du Roy, & le

Greffier d'appeaux : Du Cheine d, tit. pag. 488.

u). Maintenant encore 7 a Election. & Seneralité de Threstriers, tans gant la recepte des tailles. & subsides de tout le pais, que pour la vuidange des procès. & disserens, qui se peuvent mouvair à cause d'occux: Du Chesnod iin

248.489. Sa police guet, & garde font entre les mains du Maire & de quatre E. Cheuins, afiftes de trente deux Confeillers de la ville : Ranchin pag. 281. Le Mais re, & les Escheums, ont la referné, & le gouvernement de la police , comme des viures, & edifices, & de la garde en temps de guerre : & cognoiffent mefme des proces, & differens, qui fe mennent entre les cirojens; proces, dont les appeaux ref. fortent fimplement à la Cour Souneraine de Paris , la où tout le reste du Bailings refpond au Siege prefidial : Du Chelne d.p. 488. Les Maire & Efebruins cognojfoient autres fou de toutescanfes ciniles & criminelles; & leurs appellations deuolugient immediatement à la Cour de Parlement de Paris: mais Louys XI. attribueles canfes ciules au premieringe & Mariftrat de Bourges, qui effle Prenost, laiffant au Maire les causes criminelles, dequoy il iouit aues les Eschenins & autres luges deputés par les bourgeon , dont eft appel pardeuant le Bailly par ordonnance de Charles VIII. Ce printlege a efté confirmé par les Roys subsequens, & verifié au Parlement de Paris, Ils ons leur corps de Lustice , & prifons aucc iour da plaid dans l'Hoftel de ville. Cette inrudiction eft non feulement fur Bourges, mais aufi fur la Septaine, qu'ils appellent à septo vibis, qui font dixneuf paroiffest

y) Les Muire & Estavains de Bourges, one le tilire de noblesse, ue fâte fans astecontraire à icelle: lean Chaumeau, en l'bissoire de Berry, liu. 5. chap. 16. pag. 214.

2) Sincerus in d. Itiner. pagagor.

Ranchin d. tom. pag. 286.

aa) Panni Bituricenses (les draps de Berry), commendanter, pta: aliisFrancia pannis, quod pluvia resistant. Les draps de Berry sont fort spinemet, of sont en effect les plus fine, de le meilleure, qu'en prisse veri y que Francis, et le meilleure, qu'en prisse veri y que Francis, que resistant Bourges pour les mars quer, cis singulares: chaque année sont esteu six bounnes à cet esfect, scannet au mars dands Drapiers, va Veintequier, va Paulon, va Disferan, of va Tondeux, les quels ont la charge de les visitere dans l'obsel de ville, qu'en un las draps sont appression, pour les recognositers, of inger, s'il spont appres de la marque of a moitted la ville, qui est va monton. Ceux qu'el excaps et a marque committe de la ville, qui est va monton. Ceux qu'el excaps et a le surge ve moitte de la ville, anuquels Louys XII en a donte i populor : Ranchin d'em pag. 285.

26). Il ja quelques villes prinilegiées, comme Bourges entre autres, dont

Les Bourgeou fe qualifient Barons, ainfi que Camdenus a remarqué, qu' en unglegerre ceux de Londres, Varuuic, & autres villes, ausient ce droift, de le qualifier

Barons : Loylean des Scigneuries, shap . 7 . n. 44.

cc) Les biens, meubles, & immeubles, des manans & babicans de la ville de Bourges, n'escheent, Sine font subsetts à confiscation, & publication aucune. pour quelque delict, forfaict, ou crime, qui ait-effe commis par aucun des manars de ladite ville, & paride Berry : ains l'execution faicle sur les corps, ou sur la rie, des criminels, leurs biens demeurent aux heritiers : Chameau d. liu. 5. chap. 2. pag. 167. Ranchin d. pag. 286.

dd ) La ville, & cité de Bourges eft exempte, quitte, & franche, de toites tailles, subsides, & impositions quelconques. Chameau d. liu. 5. chap. 3. p. 171.

ee) Les Bourgeou de Bourges tenant fiefs, ou arriere fiefs, font exempts duban, & arriere:ban : Idem d. liu. 5. chap. 4. pag. 172.

ff) La ville de Bourges est exempte de garnifon : Idem d :liu. c. thap. c.

pag. 174.

Non sculement pource, que la ville de Bourges est au milieu de ce Royaume, hors de toute soupcon d'intelligence, & faction, auec les estrangers, & que par ce moyen les personnes, des delinquans sont d'autant difficiles aeuader punition meritée; mais à cause des fidelités, diligences, & obeiffances, les Roys de France ont octrogé aux bourgeois de Bourges, par privileges, qu'iceux, ayans do. vaicile en la ville de Bourges, ne puissent, & ne doiuent estre constitués prisonniers, pourueu qu'ils baillent bonne, & fuffifante caution , borsmis en cas de crime de deze maiesté: Idem d.liu. g. chap. 8. 7.49. 176.

bh ) Les Bourgeou ne penuent effre tirés par adjournement , citation, ou autre exploit, hors les murs de la ville, ny distraits de leur iurisdiction ordinaire:

Idem d. lin. 5-chap. 14. pag. 183.

ii ) L'an MDXI. au mois de Mars, le Roy Louys XII. à Blois , remit l'emo? lument du feau es contracts de la Preuofté de Bourges, à dix demers Tournou, pour shacune lettre, & contrast, parce qu' an auoit accoustume payer un denier pour liure: Idem d. liu. s. chap. 7. pag. 175.

### CAPVT IX.

### De Civitate Blæsensi.

RLœsia, vulgo Blois, Belsiæ ciuitas, in dextra Ligeris, colli accliuis, faluberrimi est aëris, gratissimi soli, agri amœnissimi, vitibus pulcherrimis consiti, omnique frumentorum genere, fruftiferisque arboribus luxuriantis (a). Antiqua credi.

ууу 2

940 creditur, quamquam de conditore non constat (b). Sacras ædes habet aliquot, &interillas templa collegiata duo, vnum S.Salnatori, alterum D. Iacobo facrum (c). Profanz funt, arx Regia,quam condiderunt,& exornarunt,Ludouicus XII. & Francifcus I. Francia Reges, quorum fymbola, huius Salaman. dra(d),illius Erinaceus, repetita hine inde conspiciuntur. Supra introitum Ludouicus XII. equo infidens repræfentatur (e). Non proced ab arce, fed extra moenia, funt horti Regii duo, fatis ampli; superiori contigua est amœnissima ambulatiointer arbores, que víque ad fyluam proximam per mediam se extendit leucam. Palatium Iudicio Prasidiali inseruit. Pons saxeus, in quo pyramis (f)eminet, suburbium, ad sinistram Ligeris pattem, cum vrbe connectit. Vrbem, præter aëris salubritatem, claram reddit, quod Regalis ciuitas (g), & Comitatus caput dicta; quod scde Præsidiali (h), ac Camera Computorum (1), cumulata, aliquorque comitiis Regni (k) nobilitata fuerits præsertini illis anni molexxxviii. in quibus Guisius Duxcum

## fratre Cardinali interfectus (1), accorpora corum igneablum-Teffes & Teffimonia-

Metula d. traft. cap. 22. pag. 256.

pta, justu Henrici III. Regis (m).

b) Bien que Cefar en tous fes Commentaires ne face aucune mention ac Blou, fi eft il vrayfemblable, qu'il effoit des lors quelque chofe: Du Cheine d. tr. sit. de la ville, bailliage. & Cointé de Blois, chap. I. p. 267. Bloclenles Gregorio Turonenfi noti, circa annum DLx. Merula d.c. pag. 255.

c) S. Saluatoris templum, prope arcem est: D. Iacobi vero in clnitate:

d) Il a semblé à aucuns, que la deuise de la Salamandre, prise par le Roy Françon I. n' eftoit pus propre pour fa grandeur, comme estant denife amountufe; & prife d' une chanfon du Poète Petrarque , qui fe commence ; ben mi credea. G du mesme lieu est pris le mot de ladite deuise; mi nutrisco & ardo. Vray est, que ledit Roy, faifant profession d'amour, en appliquoit quelques fou les propos à chau. fes hautes: comme quand il denifoit à l'esgard de l' Empereur Charles V. de la pritenfion,qu'il auort eue a l' Empire,il difoir, que ledit Empereur n'en denoit effit mesconcent, nonplus, que quand il aduient, que deux ieunes Gentilshommes font amoureux d' yne Dame, ils n'en entrent en fascherie, & ne laiffent de monfirer ban vifage l'un à l'autre. Ceffe tomparation sembiait trop basse phane subtét. Coquille cet l'bissoire de pairs. O Ducké de Niteronis, pag. 201. De Salamandra Francisci I. hoc placetadicere, (verba siun Claudii Minois in sur tagun. des sub-basses de sub-basses de sub-basses de sub-basses de subquod pauci aut nullie x scirpioribus autrejeunt. vel ex nostris, alicqui curios se cuditis s forte quia sensium principis assequent vel ex nostris, alicqui curioluerint teneros amores, quibus ille delectatus sertur impenssus, susmum l'quibus dam familiaribus non semel monitum, abstinere a basmortum nimio, opposius consultation son semel monitum, abstinere a budram, que coniecta in socum crepitantem dicitur algore suo stam Salamana stringuere.)

e) Additi funt verficuli:

Hic, voi natu erat dextro Ludouicus Olympo-Sumpfit honorata regia fceptra manu. Felix qua tanti fulfit lux nuncia Regu! Gallia non alio Principe digna fuit.

f) Pyramidi hac incila: De cafu Pyramidu in crepidine pontu Blufensis eresta, incolumi manente corona ad basim posita, anno CIO 10 XCIII. Menssugust.

Fyramin excelo flabat que margine pontió,
Sacra coronata Litia fronte gerent,
Sam leuis audati pertenta culmine culum;
Nollumo venti turbine qualfa ruit.
Rom tamen illa faram pellu veolaffe coronam;
Aut Francos flores pollucre aufa fuit.
Guippe & tela louis Regalla figna verantur;
Hecque ful flornici numine tuta manent.

Pio, merito, felici, triumphatori , augusto, Henrico Gallia & Nauar, Regi, Popallus, & Magistratus Blæsensis D. D. N. Chaunet Prapositus vrbis versus panxit.

2) Blois est la capitale du pais Blossen, É l'une des Chambres Rosalles, où les usfans des hys prensient iadu leurs premieres nourritures. Cette ville est duce du chay. Loga. 262. d. chay. Loga. 262.

h) Elle eff riche d'un des principaux Baillioges, qui resportent, en prement pept, âfe Cour souveranced ne reinement de Paris, et qui a un Bailly derebecourte, commench de la Noblesse du Pair, un Etesteman general, un particulier. El lecriminel, spec Consciulers, un Procuireur du Roy, un cressier. Et auc stressificier pour la diri-busticu de la sufficie Osc Chesse de Roy. 161.

i) Elle void au dedans de ses murailles, vne Chambre de Comptes, pour

Bescompres de son Comté, & autres terres de la Miljon d'Orleans, & que son Gle neral en est Prefident : Du Chesne d. ch. pag. 264.

(k) Cest elle, qui a veu deux fois les Effats du Royaume tenu dans l'encles de fon Chasteau, des iours, & du regue d' H .nry III. Les premiers l'an MDLXXVII.

les feconds l'an MDLXXXVIII. Du Chefne d.ch.pag. 26c.

Dano de videlt a. Recueil des tosset plus memorables, adutanis soula Ligue, pag. 156. C seqq. l'Histoire des dermes roubles de France fal. 147. C seq. Hincare illa Principibus adhuc hodie suspecta de stablis. Le Dut de Vendelon pagant esté arresté tregnante Ludouico XIII.) dir a son frete, is rous avois bien dit, que le Chasse a de Blou est vos lieus fazal pour les Prince: Autoo de l'bistoire du minsser du Cardin de Richelieus, part., pag. 300.

m) Le prescute de la religion ausoir rendu ces deux Princes Lerrains frecommendables, dur ant leur vie, que le Roy, doubtan que le peuple superstituitux Acferast Aleurs corps la generation deux aux vrais martyrs, les fit dessectoris, de la chaux vius. & puis bruder les es, & en iester les cendres au vent: quoy qu' il Aes eust accordés à leur mere, pour leur donner seputeure: Sciption du Pleix, se Phissire de Henry III, pag. 266.n.22.

### CAPVT X.

### De Ciuitate Boloniensi.

BOlonia, Francis Boulogne (a), & cum additamento fur mer (b), Flandris Beunem (e); oppidum in Picardia, quod in fuperius hodie, & inferius duifum (d). Illud altiore fitum loco; hocautem, planiora occupans, mare alfuit. Alterum ab altero passibus distat centum; aut circiter. Comitaus Boloniensis, quem Ludouicus XI. in feudum recepit à Beata Virgine Maria (e) pracipuum est, & sedes Iudicii Prassidialis (f). Lastat se ad Regnum Francia accessisse salus (g).

#### Testes & Testimonia.

 a) Dictam nonnulli putant à băiiilir, quod ardere sonat. Totus enim tractus huius Comitatus arenosus est, eius generis arenæ, quam vrentem vocant: Metula d.tr.(ap.20.9.225.

b) Ad differentiam de la Boulogne la Graffe, Bononia, qua est notissima Italia ciuiras.

4) Flan-

e) Flandris, reliquisque Inferioris Germaniz populis, propius ad voterem appellationem accedentibus; dicitur Beunen: Merula d.c.g. 226.

d). Il y a (comme die Ferron, en fon supplement fur Paul Smile) Boulogne la bante , & Boulognolabaffe. Ceste-cy ne fut qu'yn bourg, auant que les Angloa Minfent y meetre le fiege. (Merula d. c. pay. 225, adlcribit Superiori) y 47ant vne Eglife dediée a S. Nicolas, & un conuent des freres Mineurs. La mer Augloife bas presque contre ses murs, & s' embarque on prés ledit Conuent, pour passer en Angleterre, Voirs est cefte ville baffe loing de la haute Bonlogne enuiron ceut pas . C quelque pend auantage. La baute Boulogne eff clofe de tres-fortes murailles, & fortifiée de fofes tres-profonds , qui enceignent les murs de toutes parts : Dis-Chefned trait de la ville, or de Boulogne cha pag 45%.

e) Longs XI. composa aues le Seigneur proprietaire de Boulogne, Bertrand de la Tour, & comme nouteau Seigneur, en fit bommage, defceint, & defefferonne, teftenue, & a genonx, ola Vierge Marie, donnant pour droit, & deuoir, a for image, preaur d'or mafif, pefant deux mille efeus, a telle condicion, que des lors en anant, luy, & ses successeurs Roys, ciendrojent la Comté de Boulogne de la Vierge, luy en feroient hommage, Fà chacune mutation de vaffal, payeroient un cour d'or fin de ce poids : P. Matthien en l' Inflorre de Louys XI. liure 8: pag. 433. (Ludovicus XI, transegit cum Bertrando Turriano, qui erat Dominus Bolonia; & tanquam noutus acquirens, Virgini Mariz homagium præftitit, disciridus, finevalcaribus, capite nudus, & procumbens in genua, offerens, tanquam debitum, eius imagini, cor, ex folido auro, pondere aquaas duo millia scutorum, hac addita lege, vt imposterum ipse, & eus successores, Reges Francia, tenerent Comitatum Bolonia à B. Virgine in feudum, ei iurarent fidelitatem, & mutatione vafalli contingente, offerrent cor exauro puro fabrefactam, prædicti ponderis.)

En cefte villey a Bailliage, ressortissable au Parlement de Paris: Dus

Cheined, tit. pag. 460.

g). Loyleau, des Seigneuries chap. 16, n. 83. vide fupta h.lib.cap. 1. lit. h:

### CAPUT XI.

## De Civitate Burdigalensi.

BVrdigala, Francis Bourdeaux, antiqua Aquitania, vel Guienna (a), ciuitas, ita nominata, à bardis Gallis (b), vel abord deseaux (c), vel abour da, & Tala (d) , rinulis ; vel Biturigala (e), contracte Burdigala; vel Burgus Gallorum (f); fichen

544 fic nempe variant scriptores. Sita est in Garumnæ ripa ad Pyrencos pertinente, vel Occidentem spectante ( e): aduería tipa collibus furgit amoenissimis, vario arborum genere consitis, imprimis vite (qua tota circumiacens regio abundat, qua generosum illud temetum, vin de grave (h) dictum, cum aliis (i) fuppeditat Septentrionalibus populis(k)). In iis cliuus est invrbem & Meridiem obuerfus, peruetusto cupressino luco, qui nunc vix septem est iugerum, celebris (1). Olim ipsa vrbs parua fuit, Aufonio teste (m), sed varie postea aucta, co excreuit, vt hodie quadringenta, & quinquaginta jugera occupare dicatur(n). Adificia tam facra, quam profana, quæ famam habent, hic multa funt (o). Dux infignes Ecclefix, quarum vna Metropolitana, duodecim Parœciæ, octo cœnobia Monachorum, vnum facrarum Virginum, quibus quidam annumerant collegium Icsuitarum (p). Profana sunt, vel antiqua, vel recentiora. Inter antiqua primas tenent, Palatium Tutelæ(q), & Palatium Gallieni, vel potius amphitheatri reliquiæ (r). Recentioribus accenseri debent, Arx Vmbraria(s), quæ hodic Parlamento Regio inferuit, arx Troupette (1), vbi militum eft flatum præsidium: Curia, siuc Basilica vrbis, Armamentarium, Aula mercatorum, vulgo la bourse (n). Egregium quoque est palatium Cardinalis de Sourdis & picturis elegantissimum (x). Porro, Burdigala fulget sede Archiepiscopali (y), Parlamenti Regii (7), Seneschalli Guiennæ, Admiralitatis (44), Academiæ (bb), ac generalitatis, vt vocant, tributorum istius prouincia (cc). Est vero caput Senatus ciuitatis Maior (dd), iuxta quem iurati (ee) funt, confilium triginta citium felectorum, cui, fi momenta rerum exigant, trecenti alii adiungi solent (ff). Insignia ciuitatis lunam crefcentem, aliaque exhibent (20). Priuilegia accepit varia, quorum alia generalia, alia specialia, ad certum ordinem personarum spectant. Sic constitutio Philippina Majori, & luratis,imperium & iurisdictionem concessit (hh). Carolus IX. ius nundinarum ciuitati dedit (ii); alii alia, non ciuitati modo, fed & adiacentis territorii habitatoribus (kk). Misera cius sors fuit fuit anno M D XLVIII. cum omnibus privilegiis exuta (11), quæ tamen mox Regis beneficio recepit, in pristinum statum, exceptis paucis, restituta (mm). Olim, vt fertur, circa annum M ccc xiv. ibi patres habuerunt ius vitæ & necis in liberos, nec minus mariti in vxores. Vir vxorem præira, aut doloris impatientia, occidens, modo folemni iuramento poenitentiam declarabat, omni poena erat exemptus (nn). Mas, foeminaque, in adulterio deprehensi, fune vtrinque genitalibus alligato, per vrbem trahebantur (00). Inter statuta, condita anno Mccccxt. vnum fuisse memorant, quo illi, qui ad generale ciuitatis consilium vocatus non veniret, non modo mulca impolita, sed etjam cautum, vt foresà lictoribus rumperentur. Filiafamilias, vi statuti Burdigalensis, si pater cam clocare negligat, post annum atatis vigefimum, fua sponte citra pœnam nubit (pp). Alienigena Burdigala habitantes, fiunt ciues Regni, & ita iure Albinagii eximuntur (qq). Filius qui hic per annum fcorfim àpatre habitauit, à patria potestate liberatur (rr). Nec illud silentio inuoluendum, aliquando Anglorum genti, qua Burdigalam commerciorum causa nauigaret, certas fuisse præscriptas regulas, quas observarent (ss); & generaliter omnibus vinum naui Burdigala asportaturis interdictumesse, vela ventis dare, vel abire, priusquam cupreffinum ramum à Magistratuaecepcrint, foluta propterca certa pecunia fumma (11). Denique notandum quoque est ius, quod Capitali Buchensi in foro Cliensi competere dicitur (uu), nec non quod de reditibus annotatum legitur (xx).

### Testes & Testimonia.

a) Guienna, depranatum nomen est ex Aquitania, vt res ipsa loquitur: Merula d.tr.chap.34.in pr.

6) Bardigalli, id eft, stulti Galli, Fecit hoc Domitius Calderinus, reprehensus propterea à Vineto in antiquitat. Burdigal. n.32. & ad Ausonii Burdigal. n. 208. Terentium Varronem irrifum fuille, quod Gracis verbis Latinas dederit origines: huic parem elle Domitium, qui Gallica. voci Latinam fimiliter dare voluerit. Gallos non fuiffe tam vocabulorum inopes, veritimile 145 rifimile effe vt oportuerit paupertati lingua fua opem quarere ab abundantia Lating. Quod si omnino à bardis nomen fænerandum huic vrbi bardum potius gallice, quam latine interpretandum, quem Gallorum lingua fignificare cantorem, teltem citat Feltum,

() Du bord des eaux de la Garonne, comme veulent dire quelques rus:

Du Cheine d.er.lin.z.chap.2.pa2.699d) De la Bourde, & la lale, deux petites rinerettes;entre lesquelles Bont-

deaux est afu, tout auprés de l'one, & avne lieue & demie, ou deux lieues, de l'autre: Du Chefned, pag. (A Eurda & Iala, duobus riuulis, quorum alter proximus Burdigale, alter advnum & dimidium, vel duos lapides, remotus.)

Audiendus potius, quamquam fape etiam vanus, Ilidorus, cuius-(Burdigalam, Biturigalam quandam este, & à Biturigibus Gallis conditam, innuentis, vt vult Vinetus) hæc fint, lib. 17. verba: Burdegalum appellatum ferunt, quod Bitutiges Gallos primum habuetit colonos, quibus ante cultoribus adimpleta est. Sic legendum ex veterum codicum antoritate: in: vulgatis funt Burgi Galls, ait Merula d. ch. 34. p. 332. Sicque facinnt in Gallia: duplices Bituriges: alios Ligeriones, ad Ligerim fluuium, vbi nunc Bourges, Ecle Berry, quos appellant Cubos; alios vero Garumnanos Bituriges, voi nunc Burdigala: Balthafar de Vias, in Sylua Regia, pag.300. n.z.

f) Du Chelned.p.699.

g) Merula d.l. p.352. Balthalar de Vias in d.filua regia,p.300.

In Gallia nulla regio vino magis abundar, eo que generofo : vulgo vin de graue dicitur. Grane, quod, quamuis Vasco, non intellexit Belleso. restus, per totam Galliam significat arenam, (docente id Scaligero) & terram arenosam, fiue saburretum. Solum autem suburbanum, in quo prafantissimum illud vinum nascitut, dicitut Graue, quia totum arenosum est: Merula d.cap.p.zzs.

t) Alia vina, notæ vix vilioris, funt, le Larmont, & de la Baffide : Metu la d.pag.

Vide supra,lib.1.cap.6,lit.ii.

1) Merula d.l.p.332.

m) Aufonii vetus Burdigala quadruz fuit figurz, fed oblongz : fio vtin longitudinem Elias Vinetus, diligenter aliquoties scrutatus, ccc LXXIII in latitudinem cc xxx: hexapodas habuisse eam deprehenderit. Ex quis colligit . centum & septem ingeratantum soli eam obtinuisse, adeoque reuera fuille paruam, vt apposite sub initium carminis Ausonius potuerit dicere, quosdam arbitrari polle, fe ideo à descriptione, & praconio patria fue abstinere, quod conscius esset vrbis exigua: Sincerus d. append. cap. 4-#48.397.

n). Les Sarrazins, & Normans, l'ayant bruslée depuis le temps d' Anfonc,

squi a fail vu liure de villes les plus renommées de son tempo) elle a est rebassie, con close su ne considera plus spacieuse, voire par succession de temps. O dautos se reprise actroite en telle grandeur, que elle n' a anivard'hou moins de quatre en canquame tourneux de plus, qui est univen la tierce partie de la ville de Parac. Du Chestie de ch. 2 pag. 7-30. Cum sina veter i quadratura expiratuis de vicue vobis paruitas. Quadratura ista abite in siguram multangulam, maxime à meridionali, de vicina occidentali parte, tum ab Oriente, vobi nunc sinum quendam, sine mediam Lunam, vet loqui vulgus amat, facit: quem olim talem non habebat; quippe cui us latitudo tanta non esa, vet sistam curuitatem complecteretur totam: Sincer. d. pag. 39-73.

0) De quibusagit Du Chesne d.sh.pag.703. 6 705.

p) Merula d.l.p.333. & Sincerus ind.append.cap.7. pag. 432.

p) De hoc ita Vinetus d. n. 210. Palatium Galiemi, quod vocant, feu-Galiema, de quo antiquitatis ignatum vulgue egegiam fabulam commentum fuit quam & Rodericum quendă Toletanum refertre non puduit, libro Anatro Bilpanicorum; idvidetur porius à Gallieno Augultonomen accepifle; quo Imperatore Tetritus quidam, Aquitatine prafectus, Burdigala fuit împerator fachts. Eftautem Amphitheatrum, fiue potius pulchri quondam Amphitheatri eineus reliquies. Id circumdabant parietes fex: eracq: extimi, qui reliquosaltitudine fuperabat, & intimi, omnium humilimi interuallum octogiirus des pedes, quantum quidem femitua & icacentia verufififma monumenta nobis-eo-pede metiri licuit, quem Glareanus Fleluetius à Budzo Parificii accepific fe dicitabat. Mediz arez longitudo, quam excipibant vitrinque porte fingules, ducentos & viginti quatuor; latitudo, centum & quad quad quatur qua pedes patebat, vt hac ou figura confitrii moris era. Vt quem de fabla conflet, quam Vinetus espodit, ex Lurdeci ciranicia difa-

iacentibus, deprehendi, morticinis locum destinatum. s) Arxfuit olim Burdigala, nomine Vmbratia, Regia antiquorum' Aquitania Ducum. Vocabulum luum inde habuit, quod aquifolio, & aliis' arboribus, vmbram facientibus, vndique circumdata erat. Ipía arx reltat adhuc, nomenque priscum seruat, ettisfam arborum vmbram, propterea, quod ad ficia in iplarum locum polita fuere, pendiderit, & iam ledes elt Par-

rium. Quando ego illud oculis lustraui, ex cadanere, variisque offibnsibi

lamenti Regii: Sincer.d.append.cap.7.pag. 434: t) Ita' nominat Du Cheine'd. ch. pag. 703. Sincerus d. loc. pag. 4350

Tropeita.

u) Instituta dicitur hac aula, ad mercatorum lites dirimendas: Golniz in itiner. Belgogall. pag. 617. Regis infignia fupra portam, cui inscriptum, Fietati & Tuftitia, collocata conspiciuntit, & subillis hac verba : Fider iufisian, facrum mercatorum Burdigal, ordo opui boc ex Dei princi. beneficio aciuffa' instituit, cui prima fundamen. Ioannes Riniacue mercalium rerum index, Pe. Saluagius, & loa. Pratanus , Confiliaritiacienda curanerunt. Menfe Mart. ann: Christi MDLXXI.

x) Nempe in xysto, sine galeria, vt vocant, longitudine xciv. pal fatim, ad parietem hac fcripta :

B.V. Marie. F. de Sourdie S. R. E. Card. D.

Auspice colorum regina porticui ifta' Surgit, & affectu nobiliore nitet.

Hanc mibi delegi dominam, viteg, magiftram: Es vinant feruum me velit effe fuum!

Deartifice, in alia pariete, ita legitur : Sacras imagines prafentu aula Beat. Virgini Maria ab Illuftr. ac Reuerendif. Cardinale de Sourdis ; buius Cinitatu Arobiepifcopo, dicata, in obfequium eindem S.ma Virgini, ac eindem tlluftr. & Rewerend. Cardie. Frater Ludouicus Pasqual Carthufianus, ex Villafranca, diacefis Barchinone oriundus, ex animo facithat anno falutio nostra MDCXIV.

Vide fupra lib.3.cap.6.lit.z. 2) De quo infra lib. plt. cap. 6.

ais ) En cefte ville, outre le Parlement , font aufi les Sieges, du Senefchal

de Guyenne, & de l' Admirauté, pour le fait de la marine: Du Chelne d. chap-P42.708-

65) Vide supra lib. 5. cap. 12.

cc) Le Bureau des Pinances, & l'affiette de la recepte generale des tailles' de Guyenne, auec les Thresoriers generaux en la generalité d'icelle, la decorent encore, l'envichissent, & l'ennobliffent de beaucoup : Du Cheine d. pag.

dd) Majoris libere creandi ius Burdigalensibus concessit, anno MCLXXIII. Henricus Angliz Rex, cui illi tune Inbatti. Lectus à populo primus, Dominus de Monodei, ciuis Burdigalenfis. Eiusdem electio iterum, ciuium consensu; ad Principem est translata, in gratiam Eduardi, Henrich Anglia Regis primogeniti, anno MCCIX. (sed ea iterum postea ad ciues rediir.) Hine Maior ab initio erat annuus, donec tandem Carolus VII. Francia Rex, anno MCCCCLIV. Joannem Burellum perpetuum constitueret: quod postea ad fatalem anni MDXLVIII. tumultum durauit: Sic. vt licuerit Maiori, quotannis è numero luratorum Submaiorem vnum eligere, qui,eo absente, collegio Iuratorum præestet. Henricus II. Fr. Rex, Burdigalensibus in gratiam receptis, hoc in Maiore mutauit, ne effet perpetuus, sed biennis: Sincerus d. append', cap. 12, pag. 47%. potest tamen continuari per alterum' biennium, si idem Maior noua electione creetur, qui antea erat: Du Chesne'

d. chap. pag. 709.

ee) Iurati olim quinquaginta, ( fecundum Metulam' d. loc. pag. 335. triceni numero') postea ad viginti quatuor redacti, & sub Eduardo Anglia Rege, anno MCCCLXXVIII; contracti ad duodecim, pro numero regionum; vrbis. Tandem, ex constitutione Henrici II. ad fex, ( redactis etiam ad eundem numerum regionibus vrbis: Merula'd. pag. 337.) fic, ve fingulis annis tres lurati mutentur: Sincerus d' cap. 12. pag. 475. Idem Eduardus, prædicto anno rescripto suo prohibuit, ne quis Nobilis, aut Miles generosus (sic enim Verba habent ) deinceps luretus foret: quod confensucium A. MCCCXCII. abrogauit Ioannes Dux Lancastria, Præfectus Aquitania, suam relinquensifuffragiorum ciuibus libertatem : Merula'd.l. Caterum le Maire & Iurats' portent titre de Regens & Gouverneur de la ville, precedent en tous aftes les Nobles de la prouince, & tous autres du Rojaume, s'ils n' ont droit de monter és hauts' fieges du Parlement. Le Maire est tousiours un Seigneur du pais ; & deux des Iurats font de la Nobleffe, deux Aduocats en Parlement , & deux bourgeou ou marshands. Ils font marcher deuant eux, quand ils vont en corps, quarante Archers' du quet, veftus de cafaques d'efcarlatse, & font fuiun des officiers de la ville, qui font le Clerc, Procureur, Syndic, & Threforier, les Affegeurs , le Notaire , Portier, Cheuaucheur, Trompettes, & autres officiers politiques, qui font en grand nombe, Sentre autres un Fourrier de la ville, les Veficeurs de la riviere, les Intendans des œuures publiques. Le Maire est vestu de velours blanc & bleu, anec paremens

de brocatel, & marche quelques pas anant les Iurats, qui ont des robes, & Chaperons de damas blanc & rouge, doublé de tafetas rouge, és entrées des Roys de ve-Mours blanc & ronge, double de tafet au, & celle du Maire de brocatel: Ranchin d. pag. 313. Le Maire fouloit prefter ferment en l' Eglife de S. Seuerin , comme font encor autourd buy certains officiers de la ville, prenans le chaperon & marque de Aurade : mais le Maire le preste en l'Eglise metropolitaine de S. André , entre les mains del'Archeuesque, ou du Dojen du Chapiere en son absence. Les Maire & Iurats ont iuffice haute, moyenne & bafe, dans la ville & banlieue, qui leur a effe confirmée par Ordonnance de Philippe le Bel de l'an MCCXCV. Leurs appellations resorissent nuement à la Cour de Parlement , & anant son inflitution, le Seneschul de Guyenne, qu'on appelloit pour lors luge de Gascogne, en cognoissoit ldem Ranchin d. pag.

Merula dia. 1. Sincerus d. 1.

Sincerus d. append, c. 7. pag. 437. Ciuitatis infignia turres effe ait, quibus repræsententur duz illæ, quæ ædificatæ ad Basilicam vrbis: Fauyn autem au theatre d' honneur, lin. 2. chap. I. pag. 427. ita docet: Butdigala à Geographis appellatur portus Luna, à caufe de son affiette en demy-lune, du cofté qu'elle eft baignée de la groffe riniere de Garonne , courbée en demi-cercle, & toute roude de celuy qui tire aux landes de Bourdeaux ; c' eft pourquoy cefte ville porte vn croiffant en fes armes, quec la representation de fon fleuve, de fa maifos de ville , du leopard de Guyenne, auec le chef de France, vel, vt idem Fauyn d. tr. liu. 3. pag. 398 fcribit: La ville de Bourdeaux, capitale de Guyenne, porte d'or, au lion paffant de gueules , souftenu de la forme de leur bostel de ville, d'argent maffonnée de fable, à la sour de mefme, chargée d'vne cloche d'azur, porté d'un pont, bafty fur vne riuierc, ondee d' argent, & d'azur, au croiffant d' argent en pointle, au chef de France.

bb) Philippus, Francorum Rex, in Burdigalenfium gratiam, vique. corum fibi animos deuinciret, rescripto suo, quod adhuc religiose in arario, publico seruarur, concessit collegio Maioris, & Iuratorum vrbis, omneimperium, & iurisdictionem, non solum in vrbe, & suburbiis, sed etiam in terris vltra primum lapidem, siue territorio, quod Banleucam (Banlicue) vocant, cum omnimoda potestate, sibi tantummodo iure imperii supremi recepto, & iurisdictione ciuili, inter extraneos exercenda per Przpolitum Vmbrariæ. Hæc constitutio vulgo Philippina vocatur. Hinc fit etiam hodie, vt in supremi imperii notam, & tanti benesicii memoriam, etiamu Præpositi Vmbrariæ nulla sit iurisdictio, & à Seneschallo exerceatur, sententiam capitalem ab Iuratis latam, & à Senatu confirmatam, non prius exequi, & lege agere in damnatum liceat, quam reus ante castrum Vmbrariæ ductus fit, & ibi à lictore ter nomen Præpofiti V mbrariæ, etiam nemine

respondente, proclamatum fuerit: Merula d. l. pag. 336.

ir) Impetrarunt Burdigalenses ab Carolo IX, anno MDLXV. ius aundinarum, quæ ad inftar Lugdunensiium libere, mensibus Martio-( Calend.) & Octobri (xy, die ) per quindecim dies haberi folitæ: Merula

d. cap. pag. 339.

Ludouicus XI. iura ciuium Burdigalenfium, quæ maxima funs. peregrinis omnibus, præterquam Anglis, proposuit, modo in ciuitate sedesconstituissent : Bodinus de Republ. lib. 1. cap. 6. pag. 93. Henry, Roy d'Angleterre, aoctroyé à ceux de Bourdelou, qui font subiects au ban, & arriere ban, de ne pouvoir estre contrainces de porter les armes en guerre, bors la Seneschausie, & dans icelle plus de quarante iours : Ragueau en l'indice des droits Royaux; P48.87 ..

(1) Aquitani, vt funt natura liberi, & tributorum impatientes, cœperunt (anno MDXLVIII.) ob infolitum falinarium vectigal tumultuarii, & 6um apud S. Pictones, antones, Engolifmenfes, hoc malum radices egiffet, nescio quo fato Burdigalam excurrit, vbi spreto senatu, & XII, vitis intatis, atque ipso Prorege Monentio, nimis populari, & indulgenti, perditi quidam homines, concitata plebe, arma corripiunt, basilicam municipalem spoliant, & exarmant, in aliquot cines honestos, & Reipub. amanussimos, fauiunt, Magistratus sugant, & tandem, post multa facinora, ipsum Monen. rium Proregem trucidant. Nec tanti facinoris sperabatur finis, nisi primores senatus, & ciuitatis, conspiratione lectissimorum ciuium facta, sed nimis sero, tumultuantem populum repressissent. Inde post biduum, sedato tumultu, quari corptum est de sediciosis, & cadis Proregis autoribus, plures atrocibus suppliciis enecati, absentibus aqua & igni interdictum, restitutaque Principi, senatui, & iuratis, sua autoritas. Henricus (Rex Franciæ) Burdigalensibus frustra præteriti facinoris culpam deprecantibus , Annami Momorantium, Magistrum equitum, cum exercitu Burdigalam mittit. qui comite Duce Guilio, Burdigalam portis patentibus, & vicis, in fignum latitia, ornatis, taperis & frondibus, ingreditur. Hinc fratim ciuibus arma, & privilegia omnia adempta, ius collegii iuratorum, nec non civitatis, sublatum, campanæ è turribus facris, & profanis, deiectæ, ædes publicæ deformatæ, non dirutæ, de præfectis vrbis, & arcium, eth optimis, & infontibus viris, quasi negligenter in officio versatis, supplicium sumptum, nec non de pluribus aliis infimæ conditionis hominibus. Corpus Monentiis Proregisza ex ade Carmelitarum, apud D. Andream, cum maxima funeris pompa: rranslatum; senaus denique interdictus, missis è Parisiensi, Tholosano & Rothomagensi senatu, iudicibus, qui populo ius dicerent, Hacex Lurbeit Chronico Sincerus d. append, cap. 9. pag. 457. 6 feg.

Non mulio post quam detonuerat hic imber, lætissimus Solt resplenduit, cum Rex Henricus sententiam Momorantii, sequenti anno abrogauit, & Burdigalenses in pristinum, exceptis paucis, statum testituir; Sincerus d. c. pag. 478.

nu) Hacita leguntur apud Golnitz in d. iriuerar. pag. 622. 6 feq.

.00) Non multum absimile paraz genus est, quod le Seigneur de Monille en la Chronique & vie da Roys. Louys, ch. 63, refett. & ex ex Douchel au tibrefor da criosit François, com. 1, pag. 431, vor. le Roy. Durant que le Roy effici à Cefarie, yn Cheualier, ay ant est et rouu; an bordeau, fut condamné par condition, ou que la ribaude, auce laquelle il anois esté rouue; le menerois parmy to sp., encheuris, pagen une corde lier en se gentieres; laquelle la ribaude tiendus d'un bout : ou s'il ne vouleut telle chose sons first al perdois son cheual, d' burnou, qu'il froit dechasse, d' sprobum de l'oft du Roy. Le Cheualier esteut, que il aimais misures perdes sons des la dissipair misure  perdes sons des la dissipair misure perdes sons de la commentation de la surface de la commentation de la commentat

pp) Tholosanus sintag. lib. 9.cap. 3.n. 15.

77) §. 2. de statu per son. in Consuctud, Burdig: Tholosan. d. tr. lib. II.

ss) Poltquam Angli terris luis omntin Gallia exuti fuerant, venant à Buttdeaux pour trafic, il leur effoit desfiendu sans saufconduit passe doubs en la simer de Garonne, si nom en lassifant teur artillerie à Bluye, ne pouveing loger à Bourdeaux, qu' aux logiu à eux as agret, aller par la ville deuant spe bente du mains, ny aprés cimp beuter à dur sins, ny aprés cimp beuter du servins, qu' en la compagnie des archers de la ville se Mercure François somispag. 200, scilicet, ne occasio illis patenet amissam viberm recuperandi. Eodem ettam respexit Ludouicus XL. constitutione illa, cuius mentionem seximus supra b. cap. sir, ke.

tt) Pro hoc ramo pendit quelibet nauis drachmam vnam, &

drachmæduas septimas partes: Merula d. c. pag. 332.

nu) Le Captal de Buch ed voit de prendre É éboifir le premier paitre de marée, qu'il luy platifier payant le prix dant le marée appellée la Clicca li vrou e pour le prisé par de Bourtaux, qui é ouvar É referme par l'ordomante de quelque particuliers officers, qui en out la charge: Autor de l'hiffoire du Minfree du Card de Richelseu, par 2, 2, 246 e. St.

xx) La ville a de grands reueniu, lesquels auant l'an MDXLPIII. [: 1801toient par an soixante mille liures, prosedant de diuter droits, attribués à le communauté d'entre autres les vacans de la ville d'bankeuï, auce les reueui du Comt d'Ornan, d'de la Baronie de Vryinnes. Ces rentes ont diminui d'

s' en est auss beaucoup perdu d'autres : Ranchin d. c. pag. 35 3.

#### CAPVT XII

### De Civitate Cabillonensi.

CAbillonum, vel Caballionum, & Caballinum (a), Francis Chalon, vel Challon (ur Saone (b), vrbs Ducarus Burgundia, fita est ad dextram Araris ripam, agri vberrimi, coelique saluberrimi. Eximie felix, conuchendisque secundo Arari mercimoniis idonea (c). Maiorem olim fuisse loquunturantiqua rudera. Primarium templum, consecratum olim sub nomine D. Stephani, hodie D. Vincentio est dicatum (d). Est & templum D. Georgio sacratum (e). Sede quoque Episcopali claret (f). Binis ornata quondam fuit nundinis(e). Hodie ciuitas pro dimidia tantum parte Episcopi est. pro altera, Regis Francia, vt Burgundia Ducis. Sic in duas diuifajurisdictiones, habet, & Curiam Judicialem Castelli, qua Regia est; & Episcopi, Collegique Canonicorum Cathedralium, in qua Episcopalis Nomarcha ius dicit (h). Olim Ducum Burgundia beneficio eligendorum Scabinorum potestas ciuibus data, vt & Capitanei ; à Regibus autem Franciæ, ante non multa tempora, Maiorem obtinuerunt (i). Vrbis infignia repræsentant tres circulos aureos (k).

### Testes & Testimonia.

4) Merula d. l. cap. 41. pag. 416.

b) Ita scribendum, non Chaalon, nam hoc Catalaunum elle; monitus fuit à Ios. Scaligero Merula, vt iple refert d. pag.

c) Merula d. c. pag. 417.

d) La premiere, & plus-ancienne Eglise de Chalon, fut dediée à l' honneur de Dien , fous l'inuocation de S. Estienne, laquelle fut depuis crigée en Cathedrale; & Childebert, Roy de France, retournant de son voyage des Espagnes, la fauorifa de certaines reliques de S. Vincent ; la memoire desquelles, & la frequence des miracles, que Dieny faifoit, pour honorer fon Martyr, furent caufe, que l'inuocation de S. Estienne intermise, on ne parla plus là, que de Dieu, & de S.Vincent. Du Cheine d. tr. tilt. du pais & Duche de Bourgogne , chap. 9. pag. 924. e) Sic

e) Sie Merula d. pag. 417. At fecundum locum adscribit Ecclesia S. Petri, Du Cheine d. chap. pag. 92f. quæ tamen tempore belli ciuilis conmerla in fortalitium, fen arcem, en vne citadelle. Les autres Egisses, & adificia facra ( fecunditm Du Chefne d.l. ) font pour le prefent , 8. lean, parochiale, le Temple de la Commanderie de Malthe, le nouneau Sainct Pierre, les Carmes, S. Georges , parochiale & collegiale; la Commanderie S. Ant boine, les Cordeliers, S. Laurent, paroiffe, & prieure; Saintte Marie, paroiffe & prieure, punte momaftere des Dames de S. Marie, C l'Hofbital.

f) Vide supra lib. 3. cap. 6. lit. bbb.

g) Vtrisque ad totum mensem durantibus, alterisque Brandoniis. alteris ab Augusto mense, nuncupatis: que tamen, vrbe suis cladibus fere sepulta, primo quidem Genenam, que tunc etiam regni Burgundici erat; postea vero Lugdunum, vbi nunc quoque habentur, funt translata. Retinet tamen Cabillonum, quas, nundinarum beneficio, solitum habere immunitates. Vsurpatenim Cabilloneniis Magistratus nundinarum, & mettatuum Magistri nomen: & quo anni tempore nundinæ habentur, nemo Cabilloni, apparitor, vel Regius, vel alius, quemquam potestiure sistere, vel in eius bona manus iniicere: Merula d. c. pag. 418.

b) Merula d. pag. 418.

i) La police ciuile y eft administrée par l'Escheuinage, lequel n' est pas fort ansien. Hugues quatriesme Duc de Bourgogne, en donna le prinilege aux babitans , lesquels auparauant choififioient quelquesfou quatre , quelquesfou fix personnages notables, pour les affaires de leur ville. Il leur donna ausi permissen d' estire un Capitaine, pour leur feruir comme de Maire; & depuis ce temps encocore ont-ils obsenu du Prince, que leurs (quatre: Ranchin pag. 402.) Escheums feroient Concapitaines, afin que cinq puissent plus qu' vn feul, & que les charges partagées, chacun des Escheuins eust la garde de l' une des portes de la ville. (Ces Escheuin: font esleus annuellement, auec le Maire, & vn Procureur Syndic : Ranchin d, pag. 402. ) Mais depuis treme années en ca ils ont, de la liberalité naturelle de nos Roys, vn Maire, de telle authorité à Chalon, que les Maires font à Beaune, & à Auxonne: Du Chefned.chap. pag. 927. La ville, & citadelle, qui a quatre baftions Royaux, ont yn Gounerneur pour le Roy, qui l'eft aufit du pais Chalonnou: Ranchin d. l.

k) Pour cause, & en memoire de troit cercles, qui ceignoient Chalon,lors qu'elle effoit nommee Orbandale, ladite ville de Chalon a encor trou cercles d'or (th shamp d'azur : Ranchin didt. los. pag. 403 ) en ses armoiries : Du Chesne d-

chap. pag. 923.

CAPVI

### CAPVT XIII.

### De Civitate Calesiensi.

CAlefium, vulgo Calais, oppidum Picardiæ, ad mare fitum, natura, arteque munitifimum, Galliæ clauis (a), & ianua femper habitum: muris primo, yt fetur, cinatum à Philippo Bononienfi, S. Ludouici patruo (b). Arcem habet, cum turti valida, que ingreffum ex mari in portum prohibet. Caprum fuit ab Eduardo V. Anglorum Reges, pidie no nas Augufti, vndecimo men (e post horrendam pugnam, quam contra Philippum VI. Francorum Regem, ad Creffiacum, anno Mccextvii. pugnauit (e); inde posfessium ab Anglisannos cext. Sub Henrico vero II. Francia Rege, anno MDLVIII. à Duce Guisso recuperatum (a); sedanno MDLVIII. à Duce Guisso recuperatum (d); sedanno MDLVIII. à Duce Guisso recuperatum (d); dedanno MDLVIII. à Duce Guisso recuperatum (d); de danno MDLVIII. à Duce Guisso recuperatum (d); de danno MDLVIIII

### Testes & Testimonia.

a) Angli, quousque Caletum tenuerunt, gloriati funt, se clauema Galliæ in loculis servare: Merula d. 11. cap. 20. non procul à fine.

b) Du Chefne d. tr. tilt. du pais de la Picardie, chap. 14. pag. 465.

c) Du Cheine d, pag. Merula d. l.

d) Du Chesned. chap. pag. 468. vel anno MDLVII. A cause de ce recouurement on le nomme encer pair reconquis: Ranchin d. rom. 2. pag. 211.

e) Eodem anno Regina Angliæ Elisabetha offerebat Regi Franciæ FeuntcolV, si conditiones placerent, se suis sumptibus Calesto Hispanos pulluram: respondit Henricus, qu' il aimost mieux que l'Espagnol, qui estoit dessa sons est la filla de la regione de la France, dont un auost eu sant de peine d'en faire sortir. Vn autre dit, que le Rey respondit à cet offre, qu' il aimoit aut ant estre mordu d'un chien, que d'une chienne: le Metcute François som. 14, pag. 812.

f) Pacis hujus, Veruini facte anno at D x cv 111. die II. Maii, articulus x 111. obligabat Regem Hispaniæ ad tedditionem Calesii. Vide Pierre

Matthieu en l' bistoire de Henry IV. liu.1. narrat.2. tom.1.pag.54.

### CAPUT XIV.

De Civitate Carcassona.

Arcaslona (a), Carcaslonne, vrbs an tiqua Languedociæ, & gemina, medium Aracem, fatis amplo inter vtramque spatio interice o, habet. A meridie, ortum versis, in colle superiori vrbs sita est (e), vnica porta aditum præben, muris turribusque crassissimis, fossis profundis cincta, ac inprimis loci ingento munitissima Infectior vrbs vallo, fossis, & programatis firmis cincta; interius platearum ordo pulchte dispositus, vt., si in fori medio, quod vrbis sere centrum est. consistas, quatuor per plateas oculorum radios ad mecha vsque transmittere detur (e). Superior ciustas Episcopalis sedes est. In ima iurisdictio regia exercetur (d), & aliquando Tholosano Parlamento hospitium præbuit (e). Vtraque sua habet insignis peculiaria (f)»

### Testes & Testimonia

a) Vide Merulam d. tr. cap. 37. pag. 368.
b) Thuanus biftor. lib. 35.

( ) Sincerus in itimer. pag. 1501

) Thuanus d. loc.

(a) Durant les troubles de la Ligue, le Parlement de Thoulouse fut transferé anno Moxe. ab Henrico IV. Jen sesse vulle basse, & logé aux Carmet. El depuis, les Logueurs ayans surpris cesse vulle, sedit Parlement fut transseré à Bélers: Fauyu aux es évatre de bonneur, liu. 2. chap. 2. pag. 440.

f) La cité porte en armes d'azur, femé de France, & aumitan le peuttraits du portail de ladue cité herfée, & maconnée de Sable. La ville porte pout armes, femé de France au sourteau de Gueules, bordé d'or, yn aguus Dei d'ar-

gent : Fauyn' d. l.

# CAPVT XV.

De Ciuitate Carnutensi.

CArnutum, vulgo Chartres, vrbs antiquisse ma (a), in superiori Belsia, sita partim in planitic, partim in collecolle, frequentibus ædificiis referta, mænibus firmis cincta, aggeribus, i foffisque circumfuallata, incolarum diuitis pollens, Perluirad collis pedem fluuius, pifirinis verfandis commodus, qui è Perchenfibus ortus, hucque ciuium industria deriuatus, apud Luparias, Lonniers, paulo supra Rothomagum, in maiores Sequanæ vndas influit (b). Summum templum Mariæ Virginiconsecratum, alia aliis (c). Portæ vrbis nouem (d) numerantur, omnes B. Virginis, que ciuitatis patrona, imagine infignitæ (e), quarum tres bella ciuilia clauserunt, Sedes hie estressionalis (f); nec non-ludicii Præsidalis (g) &c.

### Testes & Testimonia.

a) Ceste ville est l'une des plus-antiqués, non de l'Europe, maide toute la terre. Les Comerites ennoés pour peufer la Gaule Celtique, en ietterent les premiers sondemens, du temps de Noé, se sécond pere, d'ancestre de la race des bommes, sous la conduite du grand Samothes. Ita tradic Du Chesne, d. st. du' sits et Come de Charters, chou.). Des etils.

6) Merula d. tr. cap. 22. pag. 2 0.

e) Les Eglifes font, le Cutbedrale ; la Chapelle S. Eftienne, la Chapelle S. Nicolas, les lacohine, Pabbaye S. Pierre, & les Cordeliers. Les paroifies fonts ; S. Norein, Saintle Foj. S. Michel, S. Annian, S. Hilaire, S. André: Du Chefie d. chap. pag. 246.

d) Apud Merulam d. c. p. 251. in numero, vt credo, erratum eft, &

octonarius pro' nouenario politus.

e). Les portes de la ville sont neus en nombre, toutes titrées de nom particuliers, le porte Mozal, la porte Giullaume, la porte aux Carnusz (bouchee), la porte du Clishfeau (dit Imbould bouchée), la porte de Roiare, la porte S. Iean (bouchée), la porte Chustelet, la porte des Espars, & la porte S. Michel toutes buthrées fur leur spont de l'image nostre Dame, ancienne patrons de la ville: Dus Chesse de 12 au ce

f) Vide fupra lib. 3. cap. 6. lit. ill.

g) Eues be, Bailtage, & fiege Presidial , Elestion , & grenier à sel auec Premoste & tustice ordinaire, Premost de Mares baux, qui a sa ussice complete & ses Archers, & tustice Consulaire: Ranchini desone 2: pag. 213.

### CAPVT XVI.

### De Ciuitate Catalaunensi.

Atalaunum, Francis Chaalon, Campania ciuitas, ad Matronam (1) fluuium fita, excellis decorata turzibus, pyramidum inflat exfurgentibus (b): ædificia albent, quod cretaceo lapide flrucla (c). Sedes est Episcopalis (d).

#### Testes & Testimonia.

a) Adiici aliquando folet, sur Marne, quo distinguaturab vibe cogenomine, de qua supra: Scriptura quoque si recte observeur distremniam suppediata. Nont'e servinons (nit Du Chelne, d.sr. sis, des pais de Champagos, ch.2.pag.38). auto deux aa. pour la distremer de Chalons sur la Saone.

b) Merula d.tr.cap.23.pag.272.

c) Vude non minus nomen Vrbis alba meretur, quam Rupella, qua olim la ville blanche dicta ab Anglis; vt legitur apud Iean du Tillet, en la Chranique abregée, fol. 66. in anno MCCCLIX.

d) Vide supra lib, 3. cap. 6. lit.nnn,

# CAPVT XVII. De Guitate Diuionensi.

Dluio, Francis Diion, Ducarus Burgundia cini-

tas, cuius conditor Imp, Aurelianus, vel, vralii, reflaurator habetur. Nomen à Diuis habere putatur. Hac nihilin Burgundia pulchrius. Sita eft in planite ameenilima, duobus fluminibus, Suzione, Sufon, & Ofcara, Pouche, vtrimque muros alunentibus: ille quidem periculofiffimis exundationibus vibem infeftare confuentis hie pifculentus admoduna, alue fluir quietiore, rerum multarum vfum fubminiftrare folitus. Muria diufiam propugnandi magnitudinem in altum funtedulti, turribus, propugnaculisque, muniti (d.). Ædes farea fais multas habet (b). Inter profana ædificia, quæ publica, funt, Arx (c). Palatium Regis(d), Palatium Parlamenti(e), domus Statuum [h].

Curia (2). Ad primata pertinent, palatia varia Dynastarum, olim extructa, quando Duces Burgundia hic commorabantur (h). Egregio ornamento ciuitati est Parlamentum Regium, & Camera Computorum (i), & alia (k). Maior vrbis, qui & Vicecomes audit, non modo Scabinorum, quorum viginti & vnus, fed & ciuium, ac totius tertii Status in Burgundia caput æftimarur (1). Iusiurandum quod præstar, postquam ad dignitatem eam electus, przeunte verbis Procuratore Regio, hac habet capita; se Regi fidelem futurum, defensurumque sua civitati iura, libertates, & privilegia, aduerfus quoscunque, Regem etiam, quoties flagitet necessitas (m). Rex, vbi primum vrbem accedit, ad ipfius preces iurat in templo S. Benigni, fe stabilitarum, & observaturum prinilegia ciuitatis (n). Ipse vero Maior, Regi, nomine publico, & regionis, tunc homagium præftat, &, in obedientia fignum, equum, cuius frano tania candida illigata, deducir vsque ad fanctum Sacellum (o). Caterum, ciuitatis, & ciuium magna funt priuilegia (p)-

### Testes & Testimonia.

a) Du Chesne, d. sr. liu. 6. sh. 2. p.883. & feq. Merula d. sr. p. 41.p. 411-

ib) Les Ducs de Bourgogne, pour decorer la ville de leurs liber-alites, ét muièmentes, y ont fonde la plue part des Eglifes, lecquelles y font en grand nombre(il y a vingequatre Eglife dant la ville: Ranchin pag. 40-2). Le Due Hogue, troifieme du nome, apant l'au MCLXV. fait vu voyage en Hervafalen »; fonda "felordur Illet, la S. Cchapelle, è fon rectour, fue la modelle decelle de Paru. Samté gegoire, Euceque de Langres, ayant trouné le corps de S. Benigne, Maryy, & premier
Apoffre des Dismonis y avoit a fils la promiere pierre de l'Abbye, qui porte entore
autourd Buy fon nom. Les Ducs de Bourgogne l'on depuie envisibe, la pon laiffé
de leurs mojent, & quelques vus mefine d'entre eux y ont esteu leur fepulture,
voire, s') font fait eleure epitaphes, & tombeaux mognifiques. Le autre Eglifes
fonts. Selfiems, Abbay, R. Noftro Dame, S. Mutbel, S. Pierre, S. Nicolus, S. Medard,
S. Leun, S. Philiberts, les Carmes, Cordeliers, & Tasobius, la Magdelaine, la Chapelle auriche, en ley al de chouse. Tor Chefine de che-288 & Center de le parties pages.

6) Louys XI. fir fortifier la ville du chasteau , lequel y est encore de presents

Du Cheine d.ch.pag. 293.

d) Maison du Roy, construite par les Ducs, & signalée & vne tour fort baute, & de superbe structure: Du Chesne pag. 891. ) Le Palau , où Messeurs du Parlement rendent la instice : Idem d.pag. Chambre des Comptes, qui est auss le logis des Estats : Idem d.pag.

g) Hoftel de ville, on les Maires, & Escheums mesnagent l'ordre de la po-

lice, & aconomie publique : Idem d. pag.

h) Les Hostels des Princes, & Seigneurs, qui habitoient là quelquisis, du temps des Ducs de Beurgogne, comme, d'Orange, de Vergy, Russé, Couches, Saux, Suc, Brion, de Tauanes, de Ventoux, de Sences, du Marquis Roselin, du Seigneu de Pleuues: Idem dapag.

I Makenant la mort de Charles, Duc de Bourgogne, sué deuan Nanh.

1 MCCCLXXVII, féton le calcul antient; oncomme l'on compte à prefun,
MCCCLXXVII, le Roy Louy XI. Prastiguales Bourguignons lesquelt affendit
en Efists, drefferent des articles, Georditions, iouxel lesquelles ils officient d'entre en l'obeiffeme du 189. Ces articles bour vous par 1. Roy, G'discemmet
auce obligation recipenques. Entre les articles et vous les promispase fin, que
te Roy, G'es fueces flory, Dues de Bourgognes, froient tenur roudre dreit aux
Bourguignons, G'eur faire inflice dedans le pair ; tellement qu'il pareur in
Parlement, Cour fouurenten, pour la infliere von Chambre des Comptes, pour
lefais des fiels, G'eomptes du domaine, C'vue recept generale, pour prude les
des Comptes, d'es que de l'extraordinaire. Ces Parlement, Chambe
des Comptes, G'ecque generale, esfant esfablis à Dioin, l'ont rendu firequente,
G'hiasi, que le voyant emitib de l'argen que chacun y portait, infinies persont est feithe dab pag 2828.

k) Nempe, vne Chancelerie, Bailliage, Gruerie, Monnoye, Mairie, &

Elcheuinage: Idem d.ch.pag. Sog.

Maire, ou Maisur, appellé ausi, Vicomte, par une grandeur, pacummune, a la reserva, & le gouvernement public, non seulement de la vile nus aussi de tout le siter; se fla a éconogone, accompagné de vingt un Escheminiala appellés Senateurs; idem pag. 894. Ranchin d.tom., p. 401. viginti quatuot Scabinos numeras: Le ville, inquits et gouvernée par vn Maire ou Vicomit Majeur & Barod Antilly, avec vingt quatre Eschettin;

m) Merula d.l.pag.412.

n) C'est à la requeste du Maire, que nos Roys, faisans leur premiers tutrées dans Dison, iurent en l'Eglise S. Benigne, de confirmer, & garder les privile-

ges de ladicte ville, inniolables : Du Chelne d.pag.894.

o) Et außt de sa part, il luy presse le serment de sidelité, pour tous le pais, tre, en signe d'obsissance, les vue bandes, de tasfetas blane, à la bride de sou bend tre conduir ainst sauce les vingetquatre Eschenius; Ranchin d.pag. 40.1) unesset à la S. Chapelle. Du Cheline d. pag. Catecum le Maire ets chef persetuel da tiers Estat aux Estats du Pais, qui se tiennent des trois en trois ans. Il a soute in-

Lun x 16 Google

flice en premiere instance en tous con sur les habitans de la ville, dont il garde les

clefs : Ranchin pag-402.

p) Comme les Ditanois ont toutiours demeuré tres-fideles fubiects de la Couronne de Prite, depuis leur reinion, aufinos Roys leur ont-ils departied grane, dets O'grantes prerogazitues, outre celles, qu'il autoint de leurs Duns, commen, de senir fest fant payer spiante s O'dereleur rous estrangers des droites d'Aubaine, qu'ils sont tenus payer, quand ils establissens leur demeure en d'autres vibes de ce Royaume. Du Chesice pag. 393.

## CAPUT XVIII.

# De Ciuitate Gratianopoli.

Ratianopolis, vulgariter Grenoble, (olim Cula-ro (a), & fecundum quosdam, Acusion (b)) nomen accepiffe putatur ab Imp. Gratiano (c); vrbs est in Delphinatu, ad pedem montis, qui vernacule Chalemont . Ifaræ adfita . quæ ad Septentrionem vrbem ab suburbio eleganti ponte, cui à D. Laurentio cognomen, separat; ad meridiem præterlabitur Dracus, torrens valde vehemens, agros non raro limofis deformans inundationibus, nullog; volens, valensque aggere coër-.ceri(d). Vrbs moenibus, & turri, de Rabot dicta, atque de la Bafille, quæ trans Ifaram, in jugo montis, ad fecuritatem munita. Portas habet, antiquas, nouasque. Illarum duæ Romanæ structura, cum inscriptionibus(e), vna Iouia, altera Herculana, appellata. Nouarum quinque numerantur (f). Ædes sacræ varia: primaria B. Virgini dicata, alia S. Laurentio, alia Magdalenæ (g) &c. cum quibus concurrit Templum Reformatis inferuiens. Profanæ funt, pontes; vnus, qui suburbium D. Laurentii cum vrbe connectit, alter nouus, Regalis dictus: armamentarium, palatium, Curia. Dignitatis atque excellentiæ emblemata funt, sedes Episcopalis (b), Parlamentum (i), Camera Computorum (k), Cancellaria, Camera Edicti (1). Oeconomia publica, vel politia ciuitatis, incumbit quatuor Condulibus (m).

bbbb

Testes

# Testes & Testimonia.

Merula d.tr.cap.40.pag.403.

b) Du Cheine d.tr.liu.4.ch.z.pag.805 .-L' Empereur Gratian l'embellit, & decora de nouneaux edifices, agrandit l'eftendus de fes murailles, & luy impofale nom de Gracianopolu, duquel, par progrés du temps, s'est formé entre nous celuy de Grenoble, par quelque changement de lettres: Du Chefned. cb. pag. 806. Ampliata forfan ab Imperatore Gratiano, Gratianopolis fuit appellata: Merula d. loc.

d) Merula di loc.

e) Inscriptiones exhibet Du Chesne,d.ch.pag.Sog.ac Golniz d.inner-

pag. 422. 6 [egg. f) Nempe, la porte de Bonne , la porte Royale ou de France, S. Laurent, la porte Chalemont ou à S.Marie, trou Cloistres: Gœlniz pag.423. & seq. La ville de Grenoble doit fes fortifications de buiet gros baffions, & autres defenfes, ance le fort de la Baffille, son agrandiffement & embelliffement en la reparation du logu du Roy, dit la Threforerie, & de la tour de l'Horloge, au bastiment de la rue de Bonne, & de la place de Bon Confeil, aux foins de François de Bonne, Duc de Lesdiguieres & Conneftable de France. Le pont fur le Drac, au port de Clain, d' vne feule arche, & fort haute, & le Chafteau de Vafile, aues tous fes embelliffement, & enrichemens, font du mesme, sous lequel Grenoble a esté orné de plusieurs maisons, & edifices particuliers, qui l'ont rendu plus-bean, qu'il ne fut iamais : Ranchin d.part.2. pag.384.

g) Les Eglises sont , Nostre Dame , Siege de l' Eucsque , S. André, remarquable pour une tour pyramidale; S. Laurent , la Magdelaine , les Cordeliers ,les Lacobins, S. Clere, & antres: Du Cheine d.ch.pag.809.

b). Vide fupra lib, 3, cap. 6. lit. bbbb.

De quo infra lib. vit, cap. 5.

k) Elle a vne Chambre des Compres, pour ouir les compres de son pais : elle avne Chancelerie pour les expeditions ordinaires : Du Chesne dech pag. 808.

l) Elle a vue Chambre de l' Edict , compufee de Prefidens, & Confeillers mjpartu, comme les autres des autres Parlemens, non seulement pour cognosfire des causes de ceux de la Religion pretenduë. Reformee du Dauphiné, man aust de seux du resfort du Parlement de Prouence, sans qu'ils agent besoin de preudre littres d'euocation, uj autres proutsions, qu'en la Chancelerie de Dauphiné. Misme, ceuse de ladite religion du Parlement de Bourgogue, ont le chou, & option, de plaider en la Chambre ordonnée au Parlement de Paris , ou en cefte cy du Dauphine. Et ne sont außi tenus de prendre lettres d'euocation, ny autres prouisions qu'es dites Chancelerses de Paris, ou Daughné, selon l'option qu'ils font : Du Chesne d. pag. 808.

m) Elle

#### LIBRI VI. CAPVT XIX.

m) Ple avne Maison de ville, auec quatre Consuls, qui ont la reserve, & le gouvernement de l'aconomie publique: l'dem d.pag.

### CAPVT XIX.

## De Ciuitate Lugdunensi.

L Vgdunum, Gallis Lion, vel Lyon, vnde nomen traxerit variis certatur opinionibus. Sunt qui à Lugdo (a) Rege, funt qui à lugendo (b), quafi Lugidunum (c), aut luctus dunum (d); funt quià Luce (e), funt quià Lucio (f), alii quià Lugda (e), Cæsaris legione, alii qui à luck (b), quod fortunam significat, deducant. Efique nonnemo, qui à Leone (i), infigni co-Ioniæ huc collocatæ, repetat ; alius vero à templo, dicto Lihoms (k). Antiquitate vrbs.clara est, de conditore tamen nihil certi (1), quamquam de Lucio Munatio Planco aliquid constat. Sita est partim admontes, partim in planitie. Secat eam Araris (m), alluit autem Rhodanus (n). Circumferentia perampla (a), complectens montes, vineas, agros, prata, hortos, areas (p), adificia, arque plateas (q) complures. Moenia habet fortissima, portas sex (r), castella tria (s), & appendicis loco, suburbia quatuor(t). Ornamentum prouinciarum audit apud Plinium, & Nobilissima apud Gregorium Turonensem (#); ab aliis appellatur regni cor, & clauis (x), officina commerciorum orbis (y). Ædes sacræ hic satis multæ. Sancti Iohannis templum primas tenet, olim S. Stephano dedicatum (7); cuius Decanus Dux, Canonici Comites, appellantur (aa). Hos præter, & Rexipse, alique Principes, & Dynastæ, ibidem Canonici funt, sed honoris tantum (bb). Inter reliqua sunt, S. Crucis, San-& Nicerii, S.Irenzi, S.Iufti,noftræ Dominæ de Foruiere, S.Pc. tri, D.Cosini, nostræ Dominæ de Confort quod Dominicanorum est (ce), S. Bonauentura quod Franciscanorum, S. Spiritus, aliud, quod Coelestinorum, S. Georgii &c. Ædificia profana publica funt, pontes, vnus supra Ararim in vrbe (dd), alter supra Rhodanum, extra vrbem (ee); palatium Curia Prafidiabbbb a

NOTITIE REGNI FRANCIE 564 lis (ff), armamentarium (gg), Basilica vrbis (hh). Præcipuum. erbis ornamentum est Sedes Archiepiscopalis (ii), reliqua, iudicium Præfidiale (kk), fabrica monetæ (ll); fuit & olim, longum ad tempus, Vniuerlitas (mm). Magistratus ciuier hic sunt, Scabini,& Confules (nn): Infignia vrbis, leo (00). Ad priuilegia refero nundinas. Ab antiquo clarum mercatura Lugdunum fuisse, notum est (pp), nundinisque abundasse; que cum aliquando in Campaniam, & iterum alio tempore Geneuam translatæ, tandemà Ludouico XI. non folum pristinumin locum reftirutæ (qq), fed & numero, & privilegiis anetæ,nec non iisdem Conscruator addirus, qui de mercatorum causis cognosceret (rr). Huius potestatem postea Franciscus I. singulari edicto, designauit, & auxit (15). Regnante Carolo IX. dux harum nundinarum Biturigas translatæ, cæteræ abolitæ; fub codem tamen iterum omnes quatuor vrbi restitutæ, vbi & adhuc in viu funt (#). Caterum, quando Lugdunum Regno Franeiæ primum adscriptum fuerit, non omnibus notum (uu).

#### Testes & Testimonia.

a) Tean le Maire, en sei illustrations Gauloiset, dit, que Lugdustriciré que des audies, assist la premiere pierre, & luj imposale nom de Lugduram, qu'elle a depuiverenu imques a muschés les Lains. Mairis se au d'anter, vinition en la comme de la platament de la comme de la platament de la comme del la comme de la co

b) Nomen deriuant quidam à lugere, quod illi proprium fuit post fatale (aut criam Seuerianum) incendium: Merula data. esp. 24, 242, 274. Ridentur hi non nemini in suo luctusideo quod constetante hac incendia no-

minis hocipli inditum : Sincerus pag. 221.

6) D' autres maintennent, qu'elle est ainst appellée, quasi Lugubredo. num; comme qui divois, colline lugubre: Du Chelne d.ch. p.636. d)Dunum

Dunum antiquis Gallis mons eft: Merula d.tr.cap.15.pag.77. & d-6.24, pag. 275, aur collis : Du Chefned, pag. 636.

e) Nonnulli à lucere, quodin monte, tanquam specula, longe lateque luceret : Merula d.c. 24. p. 274. Scribendumque putant Lucdunum, qua le

lucis dunum: Du Chesned, ch. p.ag. 635.

f) Lucii dunum : scilicet à Lucio Munatio Planco: Du Chesne d.p. 635. quod ille eam in colle, Forum Venera post dicto, cum ante inter Rhodani, & Araris fluenta ædificata, tunc in ruinisiaceret, refuscitarit : tum, quod antea Lugduni vocabulum ipfi inditum fuiffe, nullis fide dignorum autorum testimoniis constet: Sincer. pag. 223. 6 feq.

g) Sunt qui à Lugda, Calaris legione, frequenter hic hibernante, deducunt. Lugda autem idem quod fulgor, Gallis fignificabat. Cuiusmodi nomina terroris plena Romani legionibus indere solebant: exemplo sint,

Rapax'& Fulminatrix: Sincer. pag. 225.

b) Aliis à voce Luck, que hodieque Belgis fortunam fignificat, & litera adiecta Germanis effertur Glack, deriuare, tanquam fortunatum collem, placuit: Sincer.d.pag.225. Sane, vetus Itinerarium, à Burdigala Hierofolymas vsque, quod Pithoo debemus, in fine Lugdunum defider atum montem interpretatur: Merula d.c.24. pag.275. Goropius lib. s. Gallicor.fait proces der fa nomination des mots luc, d' dunum, qu'il dit fignifier en langue Cimbroque, vne profere, on heureuse montagnette : Charron en l'heftoire vninerselle, shap. 26. pag. 117.

i) Claudius de Rubys, biftor. Lugdun. lib.z. cap.30. pag. 13. putat, postquam & vrbs, & vrbis nomen abolitum, & obliuioni damnatum effet, verifimile non fuiffe, & Christianos, & paganos, qui in planitie qualem qualem moliebantur vrbem, pristinum & damnatum nomen ipsi imponere aufor fuille, aliudque potius ipfi indidifle, idque à colonia hic collocata infigni, quod fuit leo, quemadmodum Piceni à pico, infigni suo, appellati fuere.

k) Lucius Munarius Plancus, Lieutenant en la Gaule Lyonnoife, pour les Romains, craignant que l'Empereur Auguste ne luy voulust mal , à cause qu'il auoit efté du party d' Antonius, a l'encontre de luy, & defiderant acquerir fon amitié, persuada à soixante nations de Gaule, de bastir & dedier yn temple en sow bonneur, comme ils firent à Lyon, en la pointe de l'emboucheure des rivieres du Rofne, & de la Saone, où est de prefent l' Abbaye d' Aunay, & y poserent soixante statues, anec chacune rne inscription de leur Nation. Qui fut cause, que ceux du pais l'appellerent le Temple de Lihoms , qui signifie en vieil langage Gaulou , le Temple des bommes; pour donner à entendre, qu'il avoit efté bafty, & enrichy par zous les bommes de leur nation, & dedié à vn bomme, qui estoit encores viuant! Charron ent biffoire vniuerfelle chap. 65. pag. 464. Et postea ibidem , ac pag. seq. le me sun fort estonné de Paradin, de Rubys, & autres, qui ont tant escrit des

bbbb 3

566 antiquités de Lugde, ou Lugdunum, & toutesfou n' ont iamais faicl mention , depun quel temps, ny mefme rendu certain tesmoignage, pour quelle occasion elle & afté nommée Lyon, en noftre langue vulgaire. Car d' alleguer fimplement, sans autre preune, qu' elle a recenu fon nom du Lyon , qu' elle porte en fes armoiries, il a a autant, ou plus d'apparence , de croire , qu'apres avoir effé nommée Lyon, les babitans d'icelle prirent, tout au contraire, le Lyon pour leurs armoiries. Et de dire aufi, qu'on ait iadu par corruption de langage changé le nom de Lug de en celur de Lyon, ity a encores peu d'affeurance, veu la grande difference, qu'ily a en la prononciation de l' vn , & de l' autre, Tellement, qu' en celaie croirois plus-toft la plinius, lequel dit, que peu aprés l'edification du Temple de Liboms, farenommée fut fi grande entre les Gaulois , que toutes perfonnes , voulans aller en ce lieu, Aifoient plus-toft, qu'ils alloient à Liboms, qu' on a depuis diet, par abbreuiation, Lyon : tout ainfi que nom lifons de plusieurs autres villes , qui ont autrefou receu Le nom des chafteaux, Temples, ou Abbayes, qui one efte depuis edifices.

Quis vrbis conditor incertum; (Lugdo Regi attribuit Charron & ch.p.118.) amplificauit, & ex monte, qui primo habitatus, in planiota loca

pomerium produxir L. Munatius Plancus: Merula: d.c.24.pag.275. m) La Saone Gallis dicitur, que Latinis Aratis.

n) Le Rofne.

Ambitus vrbis dicitur elle fex milliarium, & xxix. perticarum; Galnitz d.itiner, pag.324. quod mihi videtur elle nimium. La ville ell tresgrande, & agreable, n'estant pas peuplée par tout, & ayant des vignes prés & grands sardins dans sonenceinte: Ranchin d.l. pag. 192.

p) Inter areas perampla, ta belle Cour ; altera quæ de Confore dicitut, pyramide infignis est, Henrici IV. in honorem erecta. Reliqua funt, les Terreaux, des Cordeliers, de S. Nisier, de S. Pierre, de la Grenette, le Change, vbi

mercatorum conuentus, de la Douane, de la Roche, de S. Iean C.

Platez angustia laborant, & munditie.

r) Nomina portarum funt, la porce du Rofne , de S. Sebaftien , de Veze,

de S.luft, de S. George, & d' Aunay.

Castellorum nomina funt, Pierrecise, in dextra Araris ripa rupi præruptæ impositum ; le boulenard de S. Iean, in monte S. Sebastiani politum ; S. Clari, ad Rhodanum fitum. Sur la montagne de S. Sebaftien eil le bonleuard de S. lean , fort & fatieux, auec plusieurs voutes, casemattes, & garnifon: la Citadelle qu' on y auoit baftie en l' an M D LXIV. fut depuis desmolie. Le Chafteau de Pierre Ancife est un rocher fur la Saone , & coutre la porte de Veze , auts garnifon,outre le fort Saintt Clair, contre le Rofne : Ranchin d, 10m. pag. 389.

t) Suburbium, quod vitra Rhodanum, dicitur la Guillotiere, quod extra portam S. Sebastiani, la Croix rousse, reliqua, Veze, & S. lust.

Merula d.c.pag.274

Regni cor, & clauis inftat, qua aditus recluduntur in Italiam, Germaniam, aliasque prouincias: Menula 4, peg. 278.

Anniam, aliasque prouincias: Menula 4, peg. 278.

1) Officine du commerce de tout le monde : Du Chelne d.ch.pag.632.

2) De zdibus facris vide Ranchin d.l pag.391. & feq. L' Eglife primariale fut premieremens fondie a l'honneur de S. Estienne , par S. Alpin quatorziesme Euesque : mais depuis elle quitta ce nom , pour prendre celuy de S. Iean Baprifte, l' smage duquel se void tout de marbre blanc au deuant de la grande porte; ou pour mieux dire, elle honore ces deux glorieux Saintes pour patrons , & protecteurs tutelaires de fa gloire , & de fon honneur : Du Cheine d, ch. pag, 639-L'Eglife cathedrale de S. Ican est composee de neuf dignités , compru l'Archeuesque, qui est Abbe de S. Lean, vn Dojen , Archidiasre , Precenteur, Chantre, Custode, Prenost & autres, anec vings fix (olim douze: Charron en l' bifloire vniner [. chap-114 pag. 803. ) Chanotties, & Comtes de Lyon, où le Roy tient la premiere place d'honneur , comme le Comte de Tournon est aubi Chanoine d' bonneur en l' Eglise de S. Iust, fondée par S. Inst Archenesque, & iffu de la maifon de Tournon, qui garde le nom de lust comme bereditaire, à cause de cela les Chanoines de S. lean doineut offre Gentilsbommes de quatre generations, & leur Eglife est fernie par plufieurs Prefires, dont y en a treize, qui font perpetuels, & l'Archeuesque en est le premier, quatre qui sont appellé. Cuffodes, & sept Cheualiers & Dofteurs en droit outre septante Prestres habitues. De cette Eglise releuent soixante neuf Seigneuries , y comprifes quatre Baronnics , auec plufieurs grands droists dans la ville, & fur les maifons, imques à trois sens mil linres de renenu en tous: Ranchin P48.393. 6 feg.

eluy de Comtes, desquels on dis, qu' vn Roy de Bourgogne les a i dul glorieufment entrobis: f'il n' cif plu-royable, que esfle qualtre leur a esfle affente de
l'achts, par eux autrefois fait d'un Comte de Forell, de queiques plates, qu' au
appellous le Comte. Du Che lieu pag. 6-40. De ha ce cele la Symphotianus Campegius (referente Charton d. l.) tra scribit: Hec in Gallia honore & autoritate principatum obsines, pruiulegis gaudens, que aliss negata sint. Nimirum, mitris redimiti Comites concinunt, sine ministro ad aras sele amiciunt, sine libro pialmos Daudicros modulantur, in ullius Ducis interuento,
au Dressilis, ne Regis quidem , Imperatorisve, aut summi Pontificis, coptum faccificium intermittunt, osticium non innouant, antiquam consuetudirem haudquaquam immutan.

bb) Vide fupra lib. 3. cap. 6. lit. bb.

(c) In hoc Dominicariorum, des Iacobim, templo, Germani, qui Lugduni moriantur, fepeliti folent.

dd) L' Archeuesque Humbere fist construire le pont de pierre, qui est sur la Saone, enuiron l' an ML, Du Chesne pag. 646. 568 NOTITIE REGNI FRANCIE

ee) Enniron" an MCCXL vn ieune garçon, nommé Beneift, naiféa lieu d'Aimiat, commença à edifier le pant sur le Rosse: Du Cheline d. pag. 646. qui est long de buitt cens pas, auec dixneuf arches grandes, & sept petites: Rangain d. 1. pag. 339.

gain a. 1. 1943-1859. f) Le Stege Presidial sient, & exerce son tribunal, en l'ancien hosselde Roanne, acquis au Roy par l'acquission du Dauphiné: Du Chesne pag. 647. Palatium Curiz, vulgo Rhodana dictum, ad Ararim situm, est: Sincetus

949. 243.

gg) Armamentarium ad Ararim à finistra situm, dicitur la Rigas-

diere.

hb) Basilica vrbis creditur olim fuisse Sedes Episcoporum, ancien.

domicise des premiers Archeuesques: Du Chesne d. pag. 647.

ii) Vide supra lib. 3. cap. 6. lit. bb.

kk) De quo infra, libri vleimi cap. vlt.

(1) Moneta, quæ hic nomine Regis cuditur, pro figno habetlite-

sam D. Du Cheine d. pag.

mm) L'Vniuerstité des loix, qui y estoit de toute ancienneté, tant en droit Canon, que Ciuily a continué imques en l'an MCCCXXVIII. Du Chesnep. 646:

nn) La police de la ville est entre les mains les Confuls & Eschenins, qui depuis l'an MCCCXX. effoient en nombre de douze; mais par Edict du Roy Hen-17 IV. de l'an MDXCV, ils ont efté reduits à quatre, comme ceux de Paru, & de ces quatre en font tous les ans esteus deux; & le Preuost des marchands eft esteu de deux en deux ans; à quoy il est procedé le XXI. Decemb. iour de S. Thomas, par les Maistres des mestiers prellablement nommés : & sont enuiron septante deux mestiers, pris de deux quartiers de la ville, fcauoir Fourniere, & S. Nizier. Ces Mai-Ares des mestiers ont la superintendance sur tous arts, & en l'eslection fant assistés ou de deux Eschenins, ou de l' vn d'eux, & du Preuost des marchands, qui leur setuent d'adresse, & sont nommés Terriers. Les Escheuins ont les clefs, & la garde des portes, dequoy ils firent la foy & hommage au Roy Henry III. l'an MDLXXV. & en vertude ce droit ils enioignent les armes aux habitans de la ville, és occasions quis' en presentent, & s'ils en ont receu le commandement du Roy, ou du Gountsneur & Lieutenant general pour sa Maiesté, disposans des forces de la ville, qui font trente fix Penons, & les deux cens arquebufiers. Ils ont Bureau de policet l'Hostel de Ville, dont ils eslisent des Conseillers & luges, de fix en fix mon, & les appellations vont au Seneschal de Lyon. Ils sont nobles, eux & leur posterite, & penuent paruenir au degré de Chenalier, comme il eft arriné à aucuns, & durant seur vie sont exempts des charges patrimoniales de la ville. Le Preuost des marchands, & les Escheuins, sont afiftés du confeil d' un Procureur de la ville, qui l'eft avie, homme gradué, & appointé de deux cens liures par an, & d'un Greffier ou Secretaire perperuel, à pareils gages, quet le prinilege de noble ffe, pour eux & le

Developed by Last

Beuts, de mefine que les Efcheuins; les vns, & les autres, portent robes d'efcarlatte piolette, auec paremens de velours violet aux Efcheuins, & de velours noir au Procureur & Secretaire. Le Receueur de la ville a scance dans le Consulat , & porte pne robe femblable aux autres Officiers. Le mefine Receueur lene les dons & offron tenus pour deniers Royaux, & en compte au Roy; d'où vient, qu' ayant effe nommé par les Escheuins , il est pourueu par sa Maicsté, & paye finance ; il est logé dans! Hoftel de Ville, & garde les clefs des Archifs. Le Voyeur, ayant charge des rues, maifons & baftimens, reparations, fortifications, & autreschofes, eft auffe vn officier titulaire de la ville ;il y a outre ce plusicurs autres charges & commisfions de police. La ville a plufieurs deniers communs, tant patrimoniaux, que d'octrou, rentes & reuents ordinaires, & extraordinaires: les patrimoniaux luy appartiennent en propre, les autres sont deniers octrojés à la ville, ou afignés fur les receptes par le Roy , pour suppléer au defaut des deniers communs , ou payer les interests des sommes prestées au Roy, à qui, & à sa Chambre des Compres de Paris, le compre en est rendu. Le Capitaine de la ville, cy-deuant Gonuerneur du Guet, est nommé par les Preuost & Escheuins, & pourueu par le Roy, qui reçoit fon ferment, ou bien le Gouverneur & Lieutenant general, & les Preuoft & Efchenins pendant leurcharge. Il y a auft yn Sergent maiour enla ville, auec gages du Roy de cens liures par mon. La ville est dinifee en trentefix quartiers, vingedeux de Sainet Nizier, & quatorze de Sainet Jean, qui s'appellent Penonages; les Capitaines, qui ont fous eux les Dixeniers, & Quarteniers, font esleus annuellement parles Efchenins, & font appelles Penons, a caufe de Penons, ou enfeignes de la ville: la compagnie des deux cens Arquebufiers eff esdene, & commandee de mesme, que les autres forces de la velle. Les habitans de Lyon font exempts de tailles, & jouissent de plusieurs autres prinileges, & prerogatiues. Les Florentins ont, par prinilege particulier, la surintendance du change , & negotiation d'argent en la place de Lyon ,où les payemens se font quatre fou l'année, o quelques temps après les foires franches, qui fe tiennent és feftes des Roys, de Puques, en Aouft, Ga la Tousfainets : La place de Lyon fait la loy aux places de dehors, & donne le prix du change. A la proposizion faitte par le Consul des Florentins, pour arrefter les payemens de la foire prochaine, respondent premiers les François, suiuent les Allemans, les Milanois, les Geneuou, & les Lucquois. Ce negoce fait renommer la ville par tous les endroits du monde, pour la correspondance, qui s'entretient au maniement des deniers, entre les marchands des places du Ponant, & du Leuant: Ranchin d, com. 2. pag. 390. Caterum la ville de Lyon est entre les mains , & au pouvoir d'vn Gouverneur , & enson absence d'vn Lieutenant du Roy, lesquels y commandent, & dans le Lyonnou, Forest & Beautolou. Le Seneschal de Lyon, Gen son absence les Escheuins , commandent dans la ville , au defaut du Gounerneur pour le Roy; Idem pag. 393.

00) Golnitz pag. 317.

Strabon , qui floriffoit du temps d' Auguste , au 4. liure de su Geographie, aprés auoir remarque, que Lon effort la premiere cité de la Gaule Celtique, il dit, qu'il; auoit une forre uninerfelle, où plusieurs peuples , de dinerses langues, venoient trafiquer anec une pleine franchife ; & qu' au milien de cette ville il) awit vne plate forme, qu' il appelle Aram, qui effoit baut esleuce ,où effoit cfirale nom de forxante Nations, qui auoient acconftumé de s'y transporter tous les aus, & le lieu, où elles se denoient addresser, pour leur trafic . Bret de la sonnerain, du Roy, liu. 4. chap. 13. pag. 675.

99) Ces forres durerent en leur vigueur , iusques au temps , que les Rojs de Bourgogne s' emparerent de cette grande ville; car depuis elles furent transportees à Geneue, où elles durerent imques au regne de Louys X1. qui ayant recognen, combien ces foires effoient vtiles à fes peuples, les reflablit a Lyon , commen lenr ancien domicile; & pour les rendre plus-celebres, il augmenta grandement leurs franchifes, & leurs immunités , comme le centient fon ordonnance de l'an M CCCC LXII. insques là-mesme, que par yne declaration expresse il permit aux estrangers, demeurans dans Lyon, de ponnoir faire leurs testamens, & où ils detsderoient ab inteftat, que leurs beritiers succederoient , comme s' ils fussent morts en leur propre pais. Toutesfou cette declaration ne peut effre verifice en la Cour, a caufe de l'opposition , que le Procureur General y forma , & fut arreste, que ce prinilege n' auroit lieu, que pour les eftrangers allans & venans aux foires , mais non pas pour ceux, qui demeuroient perpetuellement en la ville de Lyon, fuiuant la conflicution de l'Empereur Frederic , omnes peregrini , C. commun. de fu ceft. Bret d. l. pag. 676. L'on doit angeremarquer, qu'en faueur de ces foires, & pour faciliter le trafie , le Roy Louys XI. permit à toutes personnes , qui les frequentent, d'y tenir train de change public, & de ponuoir bailler, mettre, & enuojer de l'argent, par lettre de change, en touces fortes de pais , pourueu que ce foit pour fails de marchandife, & durant le temps des foires, comme le contiennent les articles VI. & VII. de ladite ordonnance : Bret d. l. pag. 678.

Pour faire garder, & obseruer toutes les immunités , exemptions , franchises, & princleges de ces foires , le mesme Roy crea un officier exprés, qu'il appella Confernateur, & Garde, des foires de Lyon, pour cognoisire de sousles differens, qui arriveront entre les Marchands , pour le faiet de marchandife, & de tous les contracts, qui fe feroient entre enx, durant la foire. Esce Confernateur a merité particulierement d'estre Iuge Royal, tant en consideration de la grandeur des ces foires, qu' en fauent des marchands oftrangers, qui aiment soufours mieux, que la inflice leur foit renduë fom l'authorite du Roy, que par de fimples offic, ers popu'aires: Bret d. I. pag. 677. Conferuatores nundinarum Lugdanen fium, & prinilegiorum earum, institutos suisle à Ludouico XII. Palliuum Matisconensem, & Senarchum Lugdunensem, qui summarie, & de plano, inter mercatores, de rebus negotiationis, cognoscerent, tradit Tholo-15 COHL

fanus fintagm. iur, lib. 47.6.37.n.6.

ss) Comme la marchandifene subsiste, que par la bonne foy, qui fuit toutes fortes de rufe, de subterfuges, & de tromperies; auss voyons-nous, que par & Edict du Ray François L. de l'an MDXXXV. il eft enioint àce Confer uateur, de faire la instice le plus sommairement que faite se ponrra; & veut, qu' a cet effect il puisse proceder contre les debteurs, leurs facteurs negotiateurs, presens, ou absens, insques à sentence & execution de garnison, & consignation des debtes, à quelques sommes qu'elles se puissent monter, par prise de corps, & de biens , non obstant allegation d'incompetence, & autres appellations, & fans presudice d'icelies; donts pour euiter les delais & longueurs, il en attribue la cognoissance à la Cour de Parlement, & mesme, à sin que les Marchands puissent faire leur commerce auec soute franchife, & toute liberté, la mesme ordonnance enioint au Conservateur. de tenir la main, qu' il ne se face, pendant la foire, aucune contrainte par corps, ny auec faisse de marchandises, pour autres affaires que de foire : Bret d. l. p. 67%. Subinde tamen concessium est Scabinis, & confiliariis eorum, Lugdunensibus, vt eius rei causa possent eligere, & delegare idoneum his negoțiis, qui curaret, ne aliquis officiarius, nundinarum tempore tantum, mercatores diuexet, controuersias, inter eos subortas ex negotiis nundinatum, vel amice componat, & si sponte nollent conuenire, arbitros duos ex mercatorum corpore deligere, in arbitros eosdem cogeret, vel inuitis non suspectos daret; quorum arbitrio fi non acquiescerent, reiiceret postremo eosdem, iuris constituendi causa, ad ius ordinarium, eiusque Magistratus: Tholosanus Gntagm.iur. lib. 47.cap. 37.d.num. 6.

(1) Claude de Rubys in biffor. Lugdun. lib. 3. cap. 50. fubf.

un) Mostre Pietre de Sauvis, Archeusque de 13 vi, lequel anoit souverain euspire, di inradistion sur la ville, d'pais de Lyonnous, par concession autenne du Roy de Bourgogne, construie par lettes patente de l'Empereur Frederis, premier du nomi, du XVIII. Nouvoub. MCLVII. (qui se trouvent encore autourd buy) de clad, c'quital souverainet à Philippe le Bel, qui reciproquement lub plant d'oiil de Regale sur l'Euglébé d'Autous, c'lasssa une c'ministe empure, aux inministion, sur les obstants de ladite visse, c'par transseit solicientes, saive inmon de Septembre, l'an M CCCVII. confirmée par les Roys, Louys Husin, c'Philippe le Lougée aumées CCCXV. C'CCXX. C'Philippe de Valois, CCCXII. letous par aprix emologies, c'rerise en la Souveraine Cost de Parlement, par arresse cottes de Choppin sur ... de doman. Franc. cap. 9, les Autor de l'apologie, contra de lutre inturés, Caractris de da vioit Romain, pag. 18.

### Notitia Regni Francia CAPVT XX.

### De Lutetia.

572

Vtetiæ nomen à variis deducitur originibus, feilicet, velà luto (a), vel à Luco (b), Rege Celtarum, vel à asuxoleszia (c), velà Leucothea (d). Nec minus quoque vulgare, quo Paris audit, coniecturarum varietate tunditur. Sunt, quià Paride, filio Priami Troiani (e), vel à Paride, Rege Celtarum (f); funt qui à Parrhasis (g), antiquissimis Gracia gentibus; sunt, qui à Graco vocabulo rafferia (h), funt, qui ab Iside rap "Ire@ (i), funt denique, qui quod par Isia ciuitati (k), dictam putent. Legitur etiam Lutetia Patisius (1), coniunctim, vel Lutetia Parisiorum. Antiquissima est originis (m), à quocunque etiam condita fuerit (n); longe tamen minor olim, quam hodie (o). Temporisenim progressu in maximam excreuit amplitudinem (p), & quotidie adhue augetur, ve optimo iure quibusdam non ciuitas, sed mundus quidam dicatur (q). Sita est in eo Galliæ tractu, quem Parisium, vulgo Parisis (r), vocant, ad fluuium Sequanam, cui Matrona commixta (1). Tota cius confideratio vertitur, in exterioribus, vel interioribus. Exteriora nomino, fuburbia (1), qua æquali iure cum vrbe cenferi debent (u); fossas, valla, nicenia, portas (x). Interiora distinguuntur in partes tres : quarum maior, ad ripam Sequand dextram, humiliorest, ad Ortum & Septentrionem vergens, Villa vulgo dicitur ,la Ville (y). Minor, ad finistram fluuii versus Austrum, & Occidentem, loco altiore, & qui per colliculos fuos nonnihil affurgit, Vniuerfitas vocatur, Evniuerfité. Media eft infula, quam Ciuitatem , la Cité, nuncupant. Villa speciem præbet Lunæ six olour hine Sequana, illine mænibus, vallis, folsisque, inhemicycli figuram circumdata. Civitas (qua fluuio vndique cincta, quatuor paruulis infulis superioribus, ordine, & in linea fitis, tanquam obicibus, contra vim fluminis defenditur) primum antecateras habitata fuiffe creditur. Vniuerli-

tas quandam galeri speciem exhibere videtur, quo caput tantæ vrbis tegatur quafi & ornetur. Nobis totum confiderantibus, fe offerunt, encomia (aa), diuitia (bb), genius & mores popu-Is(ec), ades (dd), platex(ee), arex (ff), pontes (ee), atque fontes (bh). Ædes vel facræ funt, ac vfibus piis destinatæ, vel profanæ; & hæ quidem vel publicæ, vel priuatæ. Sacræ funt, templa (ii), interque ea Cathedrale (kk), quod D. Virgini, à Nostre Dame , dicatum , primarium omnium reliquorum, fine structuram, fine personas Ecclesiasticas ( 11), variorum graduum, huic vel prapolitas, vel inferuientes, fiue actus folemnes (mm), confideremus. Sacræ porro funt, facella, inter que primas tener, quod Sanctum dicitur, la faincte Chapelle, palatio Regio, vbi nunc Parlamenti auditorium, contiguum, audax opus, Ludouici Sancti cura extructum (nn), reliquiis pretiofis donatum (00), & Caroli V. ac aliorum fauore, multis prærogatiuis exornatum (pp). Ad facras quoque ades referri debent Abbatia, & Coenobia (99). Abbatia S. Genouefa, qua Protectrix ciuitatis aftimatur (rr), honore & prinilegiis praeminentifima eft (ss). V fibus piis denique destinata funt, xenodochia, ptochodochia, aliaque eius generis, quibus abundat Lutetia. Ædes profanæ publicæ funt, aula Regis, quæ Lupara, le Louure , dicitur , condita à Philippo Augusto , Rege (11), amplificata poftet, ornata & varie aucta (uu), præfertim xyfto, ab Henrico IV. Rege (xx); Palatium Regium, quod hodie Parlamento inferuit (yy), Baftilia (zz), Atmamentarium, Arfenale (ana), Caftella, Chaftelets (bbb), Bafilica ciuitatis (ccc), &c. Inter prinatas primi ordinis, funt Palatia Ducum, atque magnatum, quorum magnus numerus (ddd). Ciuitatem maxime nobilitant fedes qua ibi conftituta, ordinaria Regum (eee), Archiepiscopi (fff), Vniuersitatis (egg), Parlamenti (hhh), Cameræ Computorum (iii), &c. Iurisdictiones (kkk) variæ hic Lutetiæ exercentur (III), præter dictas, & præpolituram ipfam, cui multi sunt magistratus, & officiarii (mmm). Prapositus huius caput est ,le Prenoft, qui ius dicit populo, in Castello macccc \$ gno,

gno, augrand Chastelet (nnn), in prima instantia (000). Olim hic magistratus venalis erat, non sine magno populi damno, quod præcauere studuit Ludouicus Sanctus (ppp), sed nonæque omnes einsdem fuccesfores. Variatum enim ab illis,dum aliquando prapositura hac locata fuit ad certos annos, constituto pretio (agq), aliquando commissa in custodiam, baillée en garde (rrr), quo titulo adhuc Præposito Lutetiano competit, qui propterea audit Garde de la Prenofté de Paris (sss). Est pratetca ciuium Magistratus, cui nomen datum Præpositi Mercatorum, Prenost des Marchands (ttt), quo distinguitur à praposito iustitia, de quo modo diximus. Adiunctique assessores quatuor Scabini ciuitatis (uun). Vtrique, cum aliquando potestate sua abuterentur), populusque rebellioni studeret (xxx,à Carolo VI. anno M CCC LXXX aboliti ( yyy), quinto tamen anno post iterum restituti fuerunt (222). Ad hanc dignitatem, qua cum non exigua potestate, politiam concernente (aaaa), atque prærogatiuis (bbbb) multis, & iuribus (cccc), coniunda est, non alius euchitur, quam qui in vrbe ab ciusdem incola natus (dddd), bonæ famæ, & vitæ est (eeee). Hogum adiuuæ funt, viginti quatuor Confiliarii, actuarius (Greffier), Procurator Regis, exactor (Receneur), scriba (Clerc), decem apparitores (Sergens) (fff), ledecim Clorarchi, (Quarteniers) (1999) Dixeniers, & Cinquateniers, vt vulgo appellantur. Sunt ctiam complures alii (hhhh), ac minorum gentium (iiii) officiales, qui dicto Prapolito Mercatorum, & Scabinorum obedientes esse debent. Carolus IX. Mercatorum Iudices, Confules confutuit, iisque peculiarem concessit iurisdictionem, & abaliis separatam (kbbb). Infignia ciuitatis referunt nauem, liliis aureis ornatam (Ull), Philippi Augusti donum, vt quibusdam vide tur (wmmm). Cæterum quid nauis hic innuat, non fatis conflat (nnnn). Ciuibus fidelitas in Reges (0000), quæ tamen aliquotics seditionibus interrupta (pppp), multa peperit priuilegia. Olim Reges in bellum proficifcentes, ab vtroque equi laterevnum ex ciuibus Parifienfibus comitem, vel custodem habe-

banti

bant (qqqq); poffunt acquirere & possidere feuda, & subfeuda, nec sunt tamen subjecti uni feudorum Francorum (rrrr); nec coguntur ratione feudorum proficisci ad bellunt, vel alium suo nomine mittere ad exercitum, aut contribuere (1988): Concessa illis sunt nobilitatis iunt (1981); sin specie, habendi instignia (1988); vid deautratis frenis, calcaribus, aliogi nobilium ornatu (1982); sunt immunes à subsidiis (1997), ab hospitatione militum, aut ministrorum Regiorum (1982). Habent turclam suordinistrorum, aut ministrorum Regiorum (1982). Habent turclam suordinistrorum, aut ministrorum Regiorum (1982), bant praterea, ratione annona, & mercium, ita priulegiari, yt nemo debeat impedire cas, quo minus in ciuitatem inferantur, nec illis noua imponere subsidia (1982). In emptione salis melioris sunt conditionis, quam alli (1982).

#### Testes & Testimonia.

a) Propter paludes vicinas, quarum apud Ca fatem lib.7. (de bell gall. 577), elt mentio: catum hodieque, vt ferunt, memoriam fetuante foro primatio, quod Marchpaim dictum quali forcum palud ofum. Meruda d.r. cap.21, pag. 233. De la fituation mare feagenfe quel que vui ont von la triet de première origine de ce nom de Lutere, parce yes lutum, on latiu, figuife boire, out fange c'e: Mais comme el fit vay, que le latin i feit i lors egge mas per purente ver, c'fondateurs il ecqle ville; aufii ne paincie prendre creauce, que ils en agent emprunt fon nom: Du Cheline des antiquités de France, ut de la ville c'e. de Parighohy, lugge, 5.6.4.

b) D'autres, comme Munster, en attribuent la fondation à vn ancien
 Roy des Gaulou Celtes, appelle Lucus, & foustiennent, que de son nom il la nomma

Leucothece, & les habitans d'icelle Lucéens: Du Cheine d.pag.4.

d) Vn ancien escriuain l'appelle la ville de Leucothée, c'est à dire, de la Deesse blanche; d'autant, par auanture, qu'on adoroit là la Deesse Leucothée, que 576

mus appellent? aubé du iour (Romans, 1)-23 Mattua, aut Matuta matei.
Louyd' Orleans, auxouvert, des Parlem, ch. 2.1, 2.50.) pour ce qu' elle blanche.
Lei et au le tuer du iour : Ou, see qui une efemble plue probable (verba dum Du Chelmed, it.; d', ch, pag 4.) non feulement pour le respect des babitans, qui sons for blancs de corpt, ou pour la candeur de leurs meurs, mai principalement à custe du plastre, qui y a de tout temps abonde, c' duquet se edifices es sessiones qui de rout en propose de leurs meurs, mai principalement à custe du plastre, qui a de tout temps abonde, c' duquet se edifices es sessiones qui drivi, la rille blanche. Et n'est floor est faire du serves, pui du sur les blanche. Et n'est floor est assign de tier es ses side diston du geze, pui questies hon nous apprend, aprés Cesar, que les anciens Gaulou y soient en leurs contrast, c' instrumens, de lettres Grecques, c' est à dires, qu' ils les estriuoisent en langge or phanceures streets.

e) Ceux, qui recherchent l'excellence de noftre grandeur, & Lagrandeur denoftrexcellence, dans les ruines de Troje, difent, que quelques Trojens, grats chouft Luicce pour leur demeure, au fortir de la Germanie, fenommerent Parifens, en Gouvenance, & memoire de ce Paris, fils de Priam, que yante can laf-

buleufe mercerie des Poètes : Du Cheine d.ch.pag.8.

f) Mainfice fut (pergit du Chefnep.9.) d'un Parin, que se peuple in a l'escellence de son nous, se tourous plus-toff aux dennées fabilitates de l'illustrateur les Gaulets, qui dis, que ce fut d'un nomme Parin, con ne ces es seministronen mais du dix (ppies me, ou dix huitilis sime de nos anciens Roys Gaulou, des semantique de Samothes, sur roumme Dis, ou Sage: vide Chatson, en l'objoire vouves sides page, 30, page, 44, page.

9) D'autres difeit, que nos Lucciens, nu Lucciens, farent applicit fuirit, al unom de certains voyagents de Grece, très du recoing de l'Aradic. di Strabon les tencontres, nomme Partboffens, O' tonduits et Gatile par Heralt. Mais est autheur ne facil mention, qu' un tel peuple au fors de fon pais, pour nou venis fonder, oud un moint bobiert effe belle cité. Du Chefine 4, p. 9, Cottoch.

des antiquités de Paris, chap. 1. fol. 3. 4.

b) La plu-faine opinion de sentes, est celle, à mon adui (ait Du Chelie d.ch. pag. 11.) qui tire ce nom du Gree parrbiffa, qui fignifie bardiesse, & librit refolue de parter, sans aucune flaterie, chose autant propre aux Parisens, qu'à nation du monde.

i) Πας "Jos@-shocest, prope templum Isidis, cuius statuam, scribant noinulli, ad D. Germani Pratentis paucis ante annis adhuc fuiste, idalam S. Germani vocatam, sed anno M D XV, sublatæ, crucem tubram substitutam: Sincerus d.tiin, pag. 169.

k) D'autres maintiennent, qu' elle fut appellée Paru, pour ressemble naissement, c' marcher du pair auec la ville ssa, maintenant due Melus. Da Cheine d.ch.pag. 10. Vide Chatton, en l' bistoire vninerselle, chap. 30. pag. 140, voi vatias en actat opiniones.

I) Nu-

Nupetis iltis Lutetia Parifius dicitur, non tam barbare, vt quidam hodie putant. Sic dicebatur Santonus Mediolanum, Augusta Vindelicus, item apud Frontinum, libro de Coloniu, Colonia Tarquiniu, Colonia Granifem, Colenia Veim : Merula d.c. pag. 233.

m) Raoul de Presle dit, qu' elle fut edifiée au temps d'Amafe, Roy de Inda. & de Ierobaam, Roy d' Ifrael, huict cens trente ans auant l'incarnation de noftre Seigneur : Du Cheine d. tilt. ch. 4. pag. 29. C'eft vne cité fort antique , comme font quafi toutes celles, qui font en France; car de villes modernes, & nounellement bafties, la France en a peu : Louys d' Orleans aux ouvertures des Parles mens, chap. 21. pag. 260.

n) De conditoribus varia funt opiniones; de quibus Du Chefne d.tit.

ch.1.pag.4. & 5. ac d.th.4.p.29. Corrozet d.pag.3.

o) Lutetia multo quondam fuit, quam hodie, minor; in Infula tantum quam ambit Sequana. Tantilla autem Infula, adcrescentem indies hominum multitudinem, paulatim capere non fuit potis. Ductis itaque in ytramque continentem quasi coloniis, additisque locis suburbanis, ita senfim , productis varie pomœriis , excreuit , vt jam totius Galliæ fit maxima?

Merula d. cap. 21 p. 233. & feq. Louys d' Orleans, d.1.

p) Paris est autourd buy l' une de plus-grandes villes du monde, & il n'y en a point en la Chrestiente, ny dans l' Europe, qu' on luy puisse comparer. La seule ville de Constantinople pourroit aller de pair auec elle, fi les continuels bastimens. qu' on fait dans les faux-bourgs de Paru, lesquels on enferme mesmes dans la ville. ne luy rauissoient cet auantage. Sa longueur peut estre prise depun la porte S. latques , iusques à la porte S. Martin; & fa largeur depun la porte S. Honoré, imques à celle de S. Antoine : Ranchin d. tom. 2. pag. 194. Creuit adificiis , & populo; adeo, vt tempore Ludouici XI. anno M CCCC LXVI. septuaginta millia eorum numerati fuerint, qui apri ad bellum. Ce Roy, voulant fcauoir, combien Paris pourroit fournir d' hommes d' armes , il en fortit de la ville foixante & dix mille, preft pour aller en guerre: Du Cheine,d.tit. ch. 3, pag. 25 & fub einsdem regno, alio tempore numerati fuerunt centum & quatuor armatorum ciuium millia : Corrozet d. trait. chap. 22. fol. 146. a. Charton, en l' hift. vninerf. chap. 144. pag. 1125. Carolo VI. aliquando obuiam Luterianos iuisle, numeto ducentorum millium, tradit Monstrelet, & dit, que le Roy Charles VI. retournant à Paris de Chartres, ceux de Paris, iusques au nombre de deux cens mille, tant hommes, que femmes, vindrent à l'encontre de leur Roy : Du Chefne d. 6b.pag.27.

q) L' Empereur Sigumond, eff ant venu en France, fit grande gloire à son retour, de trou chofes, qu'ily auoit veues, & nous les alloua auft hautement, comme fic' euffent efté trois petites merueilles. l'ay, dit-il, remarqué en ce floriffant empire, yn monde, yne ville, & yn village : Par le monde entendant Par ",par La ville.

La ville, Orleans: & Poidiers par le village. A quoy est presque conforme d'vne part, La refonfe , que fift noftre grand Françon à Charles le Quint, Empercur, quand it Luy demanda, quelle effort la plus grande ville de son Royaume? Car luy ayant refondu, que c'eftoit Ronën;l' Empereur repartit aufit toft, o que fera-ce de Paru? pu pais, dit le Roy : Du Chefne d.tie.chap.3.pag.20. (Imp. Sigismundus ex Francia domum redux, tria à se visa maxime predicabat, tanquam miraculis sim: lia. Vidi, aiebat, in florentissimo illo Regno, mundum, ciuitatem, ac pagum, Mundum appellabat Lutetiam; ciuitatem, Auteliam; pagum, Picfauium. Huic quodammodo simile est responsum, quod Imp. Carolus tulità Francifco Magno ad quæsitum, quænam esset maxima ciuitatum Francia: Cum enim Rothomago hoc attribuisset, Imperator reposuit, at quid de Luteis dicendum? Ad hoc Rex, prouincia est, non ciuitas.) Christophorus, Wurtembergensis Dux, aftirmatse fertur, Lutetia non minus hominum quami in agro Wuttembergico vniuerfo esfe, cui tamen multæ vrbium decuria, & pagorum centuriæ non paucæ infunt: Lanfius in confult. de princip prouint. Europe, oratione pro Gallia. Paris n'est pas vne cité, mais vne Nation, comme difoit Ariftote de Babylone ; & pour encherer de fon dire , autant que la verne pitmet, elle n'est pas vne nation, mais en monde : Antoine de Mont-Chrestien, es l' aconomie politique pag. 46. Theuet dit, que de son temps (qui estoit pendant le regne du Roy Henry II. & de fes enfans) foreirent de Paru prés de cent mille hommes armes & bien equippes ; outre lesquels en fust bien forti cinquante mille, s'il on euft effé befoing pour le fernice du Roy, ou du public, fans que dans icelle nons appercenft qu'il en fuft forti vne douzaine, tant elle effoit encore pleine. Et ala verité, le peuple y est encores en celle multitude pour le jour d' buy, qu'encores que les rnës de S. Honoré, S. Denys, & autres , foient bien larges, neant moins a peine? peut-on paffer, le plus-founent, fans s'entretoucher. De ficon, qu'il femble, que se foit vne perpetuelle procession de peuple, qui y va & vient, tant à pied, qu'acheual: outre infinis coches, caroffes, charettes, & chariots, qu' on y entend marchety des la pointe du jour, insques au soir, & bien sonuent tout de long de la nuilly pour la conduite des Seigneurs & Dames , & trafic de viures , & marchandifes , lesquels s'accrochans quelquefou les uns aux autres, pour leur multitude, barrent tellement les rues, que plusieurs font contrainces, d'attendre longuements auant que d'y pouvoir puffer : Charron, en la bifloire vniner felle, chap. 32. Page 144. (Lutetia non est ciuitas, sed integra natio, vt Aristoteles scripsit de Babylone, ac, vt quantum veritas permittit, dicamus, non est natio, sed mundins. Theuetus de fuo tempore (fub Rege Hentico II. & eius filiis) scribens a Neuerat, circiter centum millia armatorum, & bene inftructorum ad opus bellicum, ex ciuitate Lutetiana in campum eductos: ptæter hos autem factle adhuc educi potuste quinquaginta millia, si necessarium fuisset, Regi & utilitati publica inferuire: ciuitatem enim adeo adhuc abundasse populo.ve non mon vilus fuerit im minutus. Cette, adhuch odie tanta ibi hominum eft copia, vt licet platex S. Honorii, S. Dionyffi, alixque, fatis fint latex, attamen tapius, per illas ambulare libete, aut commode, tine impedimento haud detur, adeo, vt videatut effe perpetua hominum folemnis proceffio, non modo eorum qui pedites incedunt, fed etiam illotum qui equis vehuntur. Tacco infinitum numerum cifiorum, carrocarum, plauftorum, quoroum fterpitus auditur à matutino tempore vsque ad ferotinum, ac frequenter totam per nockem, quibus vehuntum mafculi, vel fomnina, a mona ac merces, & quæ aliquando ita implicantut multitudine, & plateas occupant, vt multi cogantur (patiofium per tempus firmare gradum, ac expectare commoditatem progrediundi.)

r) Vnde etiam ab huius agri populis, nomen vrbi obtigit: quod pa fim per Gallias accidit, vt vrbes, antiquis nominibus reiectis, & obliteratis, augustiores ip farum gentium appellationes assumplerint: Merula d. l. p. 233.

3) La Marne è affocie à la Scine deuant que de venir à Paris, feutoir, à Conflant, ainli nommé, pouver que cet deux feutes i entre y coulent c'flueut enfemble: Du Chefne d.tit. ch.t. pag. 3. Seize rinieres, qui de diners endroits vienment fundre en la grande riniere de Seine, rendente Paris affluente en 10m biens, pour y nouverir von grande peufle: l'auyn au theat, d.bom/h.t.u.261.09.212.

b) Suburbiorum nomina hac (unt: Le faulx-bourg & Germam, S. Mibel, S. Iacques, S. Marccau, S. Vidor, du Temple, S. Martin, S. Deury, de Montmartre: S. Hounré: Cortowee des antiq de Paris, f. 112. b. les portes des faux-bourgs de Montmartre & S. Hounré, out efféabbatuir, & tes faux-bourgs enfermés dans la ville, auce vue nouvelle porte, du cofié des Tuilleries, nommée de la Conference: Ranchin pag-194.

A) Suburbis idem ius cum vrbe conceffit Carolus V. Francorum Monarcha anno McCcLxxiv. Merula d.e.p.136. Charles le quiut, ent a mid trais cens. feptante & quatre, oltrap a lettres, par lesquelles apers, qu'il veut, & ordanne, que les faux bourgs de Paris foieut reputei, & tenus de la ville, & vne. mesfire ville, fauy un mesme men. Cottozet d'art. 6:18/01427.

x) Portatum fint quindecim, quorum nomina funt: La porte S. Anthoine, du Temple, S. Martin, S. Denys, Montmartre, S. Honoré, Neufue, de Nesle, de Buff, S. Germain, S. Michel, S. Lacques, S. Marceas, S. Willor, de la Tournelle: Du

Cheine d. tit. cb.15. pag.96. & fegg. Charron d.cb.30. pag.141.

7) Merula d.l. pag. 234. Du Chestre d tit. ch. 4. pag. 27. & seqq. Louys d'Orleans d. ch. 21. pag. 270. C'est la ville neussus, et dermere edifice, qui a le fleux de Seine pour son Tybre, donc elle reçoit de grandes & singulieres commodités.

2) Merula d.l. Louys d' Orleans d. ch. 20. pag. 269.

aa) Paru est yn abregé de la France, voire yn petie monde. Paru fe cogd d d d 2 nois moir en la France, & la France en Paris. C'est esfe wille, val de tout temp & ac itemete's, a file le centre de nosse Monarchit. C'est celle, qui donne siege angle Flat; celle, van nos Roys out est abil teur sande Chapelle, mi les tropéce derestre redemption, pois eleur list de instice, sondé teurs Palais, esteuteur domités, et leu leur parosse, consigne les ornemens de leur dignité, de sorte, qu' on dit deParus es, qu' Ausson disoir de Rome.

Prima vrbes inter, diuum domus, aurea Roma.

Car, comme en um familles , Leo plus icunes feurra defente aux aimées, o'q véil. Les ont l'œi fur elles, qu' elles marchent après elles, qu' elles feur neuvent alons mouvements, repofent à leurs pofinieurs ainfi les aures villes de ce Royanns, sur l'œit leur fair Paris, comme fur leur aimée, se conforment à se aditions, sevent de su intentions o'el a reuver comme la deme, o'maisfresse de villes de Pranci, comme c'ha enver de leur aimée, se conforment à se aditions, sevent de juntentions o'el a reuver aimée. Le ville de Pranci. Louys d'Orleans, aux œuvert, des Parlem, ob. 21, p. 266. (Luctia es compodium Franci, c'el rencia in Lucteia, fest e el llus ciutas, in qua pa antiquo tempore, futcar eur mossitar Monarchie. Illic sedes est totins Status, y vòs Reges notificon franceunt facariam augustium, et executive trophea no fitte re demptonistic constituerum: lectum vel throntim institution, adhicarunt palatic, elegeunt fibi domicilium, ac parochiam, deposlucrunt ornamenta maisfastis lus; ila vel de Lucteia se prachicum, quo de Ausonius de Roma fetiplic, libro dervième.

Prima vrbes inter, diuum domus, aurea Roma,

Quemadmodum enim in familiis nosseris filise secundogenitze colunt pismogenitas, earum observant natum, eas seguintur, ad motum illarum se mouent, 86 quisectum, vivi illa in quiete suns. 1 tra reliquar huius Reguiculatates coulos consicium in Luteriam, tanquam primogenitam, ad illus solitoraes se componunts, intentiones eius promouent, ac earum veneraturs, san-

quam dominam ciuitatum Francia.)

bb). Le punple de Pariu ell fort viche, pour la multiende du punple, qui) abrde fou les iours, tant des autres proninces du Royame, qui on affaire antoit, and la Caur de Parlement, que d'Italie, Efigane, allemagne, Angleterre, Guetres divers lieux, qui y viennent, fant pour voir le pais, que pour les affaires polities pluses autres du la Maielle, auquel les balients ne de la ville, Gut paireulm, vendent autre grand profit, non fuit ment leure viurce; marchandife. Gut autre commolates, fant grand prine ny transail, ains encores particulierement les menta du palaiu, plusteurs iolintetés, que peud de profinnes peudeur regarder fant deutre leur bourfespour en abepter. Et d'austriage, il fe fait de l'esquitate à Pariuquife transporte par route l'Europe, mellen en faitenques en la Chine, du llei dairité d'yrtchacum, pour fa beaute. Brefs, la villede Pariu ell friche d'organe, autre l'urope, d'organe, melle en fait de l'agrent, dont pluseurs, de l'organe de bagues, piertrettens d'agent, monmojedrape d'or, d'argent, Code foye, de dunc fee faques espons.

ries, meubles precieux, & toutes autres fortes de biens, qu' on n' effime point qu'il y ait aucune autre ville au monde, qui l'esgale en richese; Et eft fi puissante en bommes & munitions de guerre, qu'il est impossible de la ponuoir iamau prendre autrement que par famine: Charton en l' histoire vniuer selle, chap. 48. pag. 302. (Populus Lutetianus diuitiis maxime abundat. Etenim, ingens multitudo hominum quotidie eo confluit, non tantum ex prouinciis Regni,vt negotia fua, vel apud Regem, vel Parlamentum procuret; ied etiam ex Italia, Hispania, Germania, Anglia, atque diuersis aliis Regionibus, vt perlustret Regoum, vel cum Rege agat quod agendum habet : His omnibus Lutetiani, & circumiacentis agri incola, magno lucro commode vendunt, non tantum annonam, merces & alia; fed etiam propolæ in palatio merces suas venustas, que omnes fere eas adspicientes ad emptionem prouocant. Praterea, Lutetia conficitur purpura, que mittitur per totam Europam, ac in Aliam quoque, & Regium Chine, vbi in admiratione est, propter elegantiam. Et, vt breuibus me expediam , Luteria adeo diuitiis & opibus abundat, tam valis argenteis, quibus plurimi vtuntur, quam aureis annulis, monilibus, gemmis, aureis & argenteis nummis, pannis aureis, ac argenteis, nec non fericis variarum specierum aul ais, supellectile pretiofa, aliisque variis bonis, ve non credatur elle ciuitas in toto orbe, qua cum hac quoad divitias possit comparari. Est denique tam populosa, & apparatu bellico adeo inftructa, vt non nisi fame possit expugnari.)

cc) On tient en particulier les Parifiens non feulement plus gracieuxe alins encore plus desotieux, charitables, atumpliers, pecunieux, 5 remplis de deslites, que tous les autres François mais cholers, foudain & fort facilet à espousoir. Ils font profession de la religion Catholique, & ont est entre plus fournommens Badaux, ou mais, combien que la plus-part aprin touflours tien fait parois fire, comme its font encores, qu' il n'y en a gueres de plus-aduifs qu' eux, ny ville en France, où leu armes, les lettres & vieurs fortes d'invention, ou indusfries, foient mieux pariques e harrond en chape, 2, fag. 4,24. (Lucetain) pra caretis Francogallis habentur pro maxime humanis, devoits, Chirliana munisiement deditis, amplier nummaris, & voluptuariis, at simul etiam pro maxime billos, & cin iriam pronis. Addicts fun teligioni Catholica, & qu'ondam appellatis (foldi-fileet maxima pars semper facis ostenderis, & adhuc ostendat, vix dari se prudentiores, ne celle in Francia vbeem, in qua actina, litera, a co omnis generis industrios frainentiones, magis exerceantur.)

dd) Domus Parifientes, cum publica, tum privatæ, vniverfim anno aktorits, ad decem millia funt numeratæ, exceptis collegiis, templis, conobiis, itique quæ in fuburbiis (Merula d. 2) væ ket ering pons, tes noze heltes, & beaucoup å autres tieux du domaine du Roy: Cortozet d. tr. chap. 28. jag. 171. a. Chatton en i bifloire vniverfelle s. chap. 3. pg. 142. numerat plut del del å e

dedutze millèmaissus (autre celles que on y bussis ensores sone les iours, & rein compris celles des faux-bourgs, qui sont ensore en tres-grand nombre.) Ceux qui onn pretendas (cribis Ranchin d. 1. pag. 200.) d'allequer le mombre de major de Parts pour le respirator à douts mille (Scaliget extre. 260.) sans comprende les sinces pour les comprendentes in montaines autourd bussis of depail terris derniters regnes. La ville deuient si grandes qu'elle ne se peut soussemmen des tes tours autres sont autre 
ee) Platez sunc supra coco. Merula d. l. earum nomina consignauit Corrozet d. rr. in appendite, fol. 204. & foqq. Charron d.pag. 142. numezat plude cinq cens, toutes pauces; desquelles on en compre quarantehisti, va cinquante, en le cirté, deux cens buildante, en la ville, & cent buildante, poule

moins, en l' Vniuerfité.

ff) Vrbis arez infigniores funt, Greuenfis, Templaria, Luparia: Me-

zula d. l. pag. 239. adde Delphinam, la place Dauphiné.

gg) Cinitas pontes habet tanquam alas, dextras quidem, D. Virginis, de Nostre Dame; Trapezitarum, aux Changes; aurifabrorum, des Orfeures; Molitorum, aux meufmers, qui villam respiciunt. Sinistras autem, Pontem paruum, lepetit pont; & D. Michaelis, S. Michel; quibus in Vniuerlitatem tenditur : Diuæ Virginis, & paruus, lapidei sunt, cæteri tignis, & sublicis impoliti. Lapideorum sane maior, qui D. Virgini sacratus, olim longitudinem habebat Lxx. pallum, latitudinem xvIII. ordines xvII. (ordo quiuis xxx. tignis constabat,) ædes vtrimque lateritias, pari magnitudine, & altitudine, Ex. impolitas gerens: octuagelimo post anno sub Ludouico XII. cum mole sua corruillet, refectus est, summo artificio, sex arcubus lapideis, domibus Exvitt. æqualibus superstructis, pauimentoque lapidibus strato, vt pontem esse multi nesciant. Pons paruns, restauratus est sub Carolo VI ex sudzorum mulctis. S. Michaelis adificatus ab Hugone Aubtioto, Prafecto Paris fienfi, fub Carolo VI. cum anno MDLVII. Haujum impetu conuulfus corruisset, non multo post refectus est, æqualibus domibus lateritiis hinc inde ornatus. Elt & hodie pons inter arcem Lupariam, & Augustinensium conobium, fextus (numero), cuius fundamentum posuit Henricus III. Franciæ Rex , pridie Kalend. Iunii M D LXXVIII, in eo absoluendo adhucserio laboratur. Hæc Merula d. l. pag. 235. de suo tempore. Postea vero nonsolum hic fextus pons, qui nouus dicitur, le pont neuf, absolutus magnifice, sed etiam eidem pro ornamento impositum horologium, quod aqua mouetus; nec non statua, ex ære deaurato, Henrici IV. equo insidentis faciem reprafentans, pondere, ace qu' on dit, plus de dixbuict mille liures : Charron en l'bi-Stoire vniuerfelle, thap 153. pag. 1334. Ce pont neuf contient douze arches. Le fol du pont est party en trois ; au milieu , paffent les caroffes , & les theuaux; les deux coftes font deux allées, qui s'esteuent de deux pieds plus que le milieu,

lieu, les barrieres qui sont au bout ne permettent pas, qu' autres que les gens de piedypaffent. Le long des allées eft un accoudoir d'où l'on a veue sur la riviere, auer des culs de lampe sur chaque pile, qui s' auancent sur l' eau. A' la deuxies me arche du pont , du cofté du Louure , est erigée une pompe , qui esteue & monte L' cau de la riniere. C'eft vne Samaritaine, verfant de l' cau à noftre Seigneur, & au deffus on industrieux horloge, qui monftre & marque les houres denant midy en montant, & aprés midy en descendant, auec le cours du Soleil & de la Lune fur nostre horizon, par vue pomme d'ebene, & outre ce represente les mou, Eles donze signes du Zodiaque dans six espaces en montant, & six en descendant. Elle fonne les quares d'heure; & certaines clochettes, qui font derriere; lors que l' heure est preste à fonner, donnent une mufique agreable, qui s'entend d' affes loin. Au milieu des arches, où finit la pointe de l'Isle du cofié des Auguffins. est vne excellente fratuë de bronze , representant le Roy Henry le Grand a cheual, lequel a parfaitt le bel ouurage de ce pont, & , aux quatre faces du piedeftal font granées, & representées sur le bronze les victoires benreuses, & incomparables de ce valeureux Monarque, à quoy on a tranaille cy-deuant; & dés l'an MDCXXXVII. le piedeftal a efté descouncre, & clos de treillis de fer. Cefte piese exquife fut enuoyée de Florence par Ferdinand II. & Cofme II. fon fils , grands Dues de Tofcane, oncle & coufin de la Royne Marie de Medien, mare du Roy Louys XIII. Ranchind. tom. 2. pag. 197. Eratetiam adhucanno M DC XX, vbi primum Lutetiam vidi, alius pons, qui vocabatur, aux oifeaux, auium, quem ignis vim fenfille postea cognoui, & anno MDCXXXVI. observaui, pontem saxeum, non procul ab Arlenali; nec non ligneum, prope Luparam, nouiter constructos,

bb) Fontes hic le gistasse publicos supra sedecim, memorat Merula d. L totidemque enumerat Corrozet in append. d. trast, pag. 212. b. nempe, la fontaine de la Royne, S. Innocent, Manbué, du Ponceau, en la ruic des cinq diamans, de la Crois du tiroir, det baltes, de la porte Bandés, S. Anoye, S. Martis, die Temple. S. tuliun, de Paradis, Le la barre du Beçt, de S. Ladre, de Tournelles. Cum hotum viui certam pecuniolam imponere vellent, Mercatorum Præfectus, vebisque Decuriones, ve epulares sum putus ia XL. Heluetiorum legatorum gratiam faciendos, suffinerent facilius, licentum que impositionis ab Hennico IV. tunc temporis Rege, peterent, repulian passifi sunt Rege respontente, alianimentione opus: solius enim less christian passifi sunt Rege respondente, alianimentione opus: solius enim less christiane, a quam in vinum commutare: P. Matriheu de la mort deplorable de Henry IV. Comme le treusse de Paris log cuis demande permisson, de leuer ser aine soume ser les trastes de Songier le qui de la demande permisson, de leuer ser aine soume ser le tre suyanx des fontaines, pour rainter les suisses, irreparti: Il n'appartient qu'à le se songer l'e au en vin. Il ne ponnoir soussir. que les cientens suscent susser resourant est le Seure de Creixies, e se serçes existe de Royse de France, psg. «2015).

ii) Templa se hic numerasse sexaginta duo vniuersim, memorat ibidem Merula d. s. sexaginta nouem, Sincerus, d. stin. pag. 273. Plus que cent

shap. 30. pag. 142. (kk) Cathedrale D. Virginis templum, quod, iactis à Philippo Augufto, anno MCXCI. sub Mauritio, Parisiorum Episcopo, fundamentis, serio ædificari cœptum, anno MCCLVII. regnante D. Ludouico, ex Galliz miraculis est precipuum. Columnis cxx. sustinetur: longitudo passuum cxxxxv. latitudo Lx, altitudo c. Chorus lapide cinctus , historiis ex veteri , nonoque Testamento, insculptis, quas anno MCCCLI. absolutas, loquitur Inscriptio. In ambitu habet sacella xxv. ferreis clathris munita. Universim porta xt. in fronte tres biforæ, ftatuis xxy111. Regum infignes. Ad latera tutres vifuntur, seu moles verius campanaria, altitudine xxxxv. cubitorum. Campana maxima, cui à Maria Virgine cognomen, viginti viros flagitat pullatda : Sonitus fereno colo per feptem leucas auditur : Merula d. loc. pag. 136. L'Eglise de Nostre Dame à Paru, a onze portes, dont les trou, de la principale entrée, font embellies par le hault de XXVIII. ftatues de nos Roys. Elle eft baffic fur pilotuen l'eau, & a dans foy XLV. chapelles, toutes treillifees de fer, auce CXX. pilliers, on colonnes dans œuure, qui fouftiennent l'edifice , lequel eft des plus-beaux de tontela Chrestienté. Il est long de cent soixante & quatorze pas, ou eniambets & large de LX, fort esteué au dehors, duquet fe voient deux tours fi haulter, que du faifte d'icelles, les hommes qui font en bas , ne paroiffent pas plus grands, que des orfeaux : & les cloches qui y font, font fi groffes, qu'il faut XVIII. ou XX. hommes pour esbranler la plus-groffe, de laquelle, en temps calme, le fon s'entend quelque fou de sept lieues a l'entour : Chargon en l'hiftoire vniuerfell, chap. 131. pag. 96f. junge Du Cheine d. eit. shap. 5. pag. 39. Corrozet d. er. chap. 10. fol. 60. 0 611 Fanyn au theatre d'hanneur, liu. 3. pag. 563. & Ranchin d. tom. 2. pag. 201.

Il ) L' Euesque (autourd'huy Archeuesque ) , fon grand Vicaire, le Dojen, le Chantre,le Chancelier de Paris,le Penitencier, L'Archediacre de Paris, l'Archediacre de Iozu, l' Archediacre de Brie, le Souschancre, les cinquante Chanoines, dont le Roy est le premier, entre lesquels sont comprises les buiet dignités cy-des un les fix grands Vicaires, les dix Chanoines S. Denys du Pas, les fix Chanoines de S. lean le rond, & les deux Curés, les deux Chanoines de S. Aignan, & les deux Vicaires ; les douze Enfans de cœur, les Clercs de matines, Cent quarante (CXXVIIfecundum calculum Ranchini, dift. pag. 201.) chapelains, fondes aux XLV. (LXVIII. Ranchin ) chapelles. Toutes ces personnes d' Eglise, n' afissent iamais au sernice dinin auec robe de soje, man en robe de drap; n' oseroient aussi y afistet aux principales feftes, fi non ayant les barbes razes: Cottozet d. tr. chap. 10. fol, 62, 4.

mm) C'est en ceste Eglise, que nos Rojs viennent payer leurs vaux à leurs premiers enerées; en cepte Eglife, que se celebrene les offices de leurs sepultures, en grand & fomptuoux appareil; en cefte Eglife , que fe font les affembles des processions generales, où souvent leurs Maiestés asistent : Du Chesne d.tir.

chap. 5. pag. 41.

nn) Sacella Parifiis non pauce, tredec'm circiter: inter que primi cenfendum loci, quod in Palatio Regio Sandium audit, à D. Ludouico extructum yomitum cifmontanorum audaciffirmum: nam facellum facello fornicato incumbit, sullis columnis mediis, fed lateralibus tantum fubful-

tum : Merula d, c. pag. 236.

00) Si credimus inuentario, quod exhibet Corrozet d. tr. chap. 12. fol. 76. 6 77. ibi alleruantur, la facrée & fainde couronne d'espines de nostre Seigneur , la vraje Croix ; du fang de noftre Seigneur Lefus Chrift ; les drapeaux dont noffre Sauneur fut enucloppé en fon enfance : vne autre grande partie du bou de la faincte Croix, du fang qui miraculeusemet a distilé d'une image de nostre Seigneur, ayant efte frappee d'yn infidelle ; la chaifne, & le lien de fer, en maniere d' un anneau, dont nostre Seigneur fut lié : là faincte touaille, ou nappe, en un tableau: vae grande partie de la pierre du sepulchre de nostre Seigneur: du laict de la Vierge Marie; le fer de la lance, duquel fut percé le costé de Lesus Christ, une autre morenne Croix, que les anciens appellent la croix de triomphe, pource que les Empereurs auoient accoustumé de la porter en leurs batailles, en oberance de victoire; la robe de pourpre, dont les Cheualiers de Pilate vestirent le su Christ, en derision; le rofeau, qu'ils luy mirent en la main , pour sceptre ; l'esponge, qu'ils luy baillerent pour boire le vinaigre; vne partie du fuaire, dont il fut enfeuely au sepulchre; le linge, dont il fe ceignit, quand il laua, & effuya les pieds à fes apostres; la verge de Moyfe; la baute partie du chef S. lean Baprifte; les chefs des faincis, Blaife, Clement, & Simon. Adde Charron en l' histoire vninerselle, chap. 132. p. 587.

pp) Long temps aprés, que ceste chapelle eust efté ainfi baftie, & corrichie, Charles V. l'ennoblit encore grandement. C'est luy, qui obtint du S. Siege permifion au Threforier d'icelle , d'ofer de mitre , anneaux, & autres ornemens Pontificaux, (excepté la croce) & donner benediction, tout ainfi qu' vn Euesque, celebrant le feruice divin dedans le pourpris, & enceinte de ce fanctuaire, où reposent ces precieuses marques de nostre redemption. Et pource que ceste chapelle est vrayement Royalle de fondation, außt M. Pasquier nous apprend par ses recherches, que nos autres Roys la voulurent, par succession de temps, honorer des fruits, & emolumens de leurs Regales. Le premier qui en gratifia, fut Charles VII. non à perpetuité, ains pour trois ans seulement, les quels estant expirés, il les continua à autres trois ans, par fes patentes du 1. Mars MCCCCXXXII. le tout, pour effre employé, moitié pour le service divin, & l'autre moitié pour l'entreteuement des baffirmens, & edifices. Et par autres subsequentes, du XVIII. Auril MCCCCLVIII. il leur continua cet ottroy pour quatre ans, portant les lettres, que le reuenn fut receupar ses Receneurs ordinaires, plus-proches des lieux, où escherroient les Regales, & par eux baillés au Changeur du Threfor . pour estre par luy connertu à la refection, & reparation des ornemens, & vestemens de ladite S. Chapelle, ainsi qu'il seroit par les Seigneurs des Comptes ordonné. Louys XI. soudain aprés le decés de son pere, voulant paffer outre, par ses lettres du XIII. Sept. MCCCCLXV.leur accorda, tant qu'il viuroit, le profit des Regales, pour employer la moitié à l'entrezenement des ornemens, restemens, & linge de l' Eglife, & pour soustenir les wires d'icelle. Ces lettres furent presentées à la Chambre, qui ne les voulut verifier sout à faich, ains les restraignit à neuf ans, par son arrest du VI. Nouemb. MCCCCLXV. Depuis ce temps, on ne fir doubte de leur accorder cet offroy à la vie de chaque Roje & de fait, quali par en vœu folennel, tous les successeurs de Louys XI. leur offrojerent à leurs aduenemens tous ces profits, tant qu'ils viuroient, & ne fist-on double àla Chambre, d'en verifier les lettres. Charles VIII. par fes patentes du douziesme Decemb. MCCCCLXXXV. Louys XII. le fecond an de son regne, XII. de luilles MCCCCXCVIII. François I.le XVIII.de Mars MDXIV. Henry fon fils, le 11. de Neuemb. MDXLVII. iusques à ce que Charles IX. par son edit de Moulins, XX. Feur. MDLXV. ordonna, que de la en auant tom ces fruits appartiendroient à perpetuité à la S. Chapelle. Cefte Eglife a encore plusieurs autres prerogatiuts, comme, de dependre immediatement du S. Siege Apostolique, marcher du pair auts les Chanoines de nostre Dame, aux processions publiques, & auoir sesbenesies, & pre endes en la collation de nos Roys: Du Chefne d. tit. chap. 7. pag. 53. 6 54 (Longo tempore postquam hoc sacellum basilicum constructum, & exornatum, à Carolo V. egregie nobilitatum fuit. Ipse à sede Romana obtinuit licentiam, vt Thesaurarius huius sacelli possit vti mitra, annulis, aliisque ornamentis pontificalibus, (excepto lituo) ac benedictionem impertiri. ad instar Episcoporum, quando celebrat seruitium diuinum in consepto Sanchuarii, vbi custodiuntur signa pretiosa redemptionis nostræ. Ac quoniam hoc facellum vere eft Regium, respectu fundationis, Dominus Palquierius nos docet, in indagationibus suis, quod subsequentes Reges illud, pertemporis internalla, voluerint honorare perceptione fructuum, & emolumentorum, ex Regaliis suis pronenientium. Inter hos Carolus VII. primus fuit, qui hoc commodum sacello attribuir; non tamen in perpetuum, sedtantum per triennium, quo elapfo, addiditaliud triennium, literisque confitma uit l. Martii, anno MccccxxxII. & voluit, vt dimidium horum redituum Impenderetur in cultum divinum, alterum vero in fabrisam huius facelli. Deinde literis aliis , xvIII. Aprilis anno M CCC XLIIX. banc collationem extendit in quadriennium, iuslitque, vt reditus colligerentur à qua storibus fuis ordinariis, qui proximiores effent locis, in quibus regalix aperirentui,& deinde ab his darentur num mulario the fauri, vt eos impenderet in refectionem & reparationem ornamentorum, & vestium, dicti sacelli basilici, fecundum placitum eorum qui computis præfecti. Ludonicus XI. statim post mortem patris sui extendendo concessionem, literis x111. Septembr. an-

no MCCCCLXVIII. illis obtulit redicus regaliară, ad tempus vitæ fuæ, quorum pars dimidia seruiret ad reparationem, & confectionem ornamentorum, ve-Rium, ac linteorum Ecclesia, nec non vitreorum specularium senestrarum. Ista litera fuerunt oblata Camera, qua eas non amnino voluit approbare, sed sententia lata vt. Nouemb. MCCCCLXV, restrinxit ad nouennium. Post illud tempus eo ventum est, vt citra vllam disficultatem hi reditus conferrentur sacello, ad tempus vitæ cuiusque Regis. Certe omnes successores Ludouici XI. quasi solemni voto, quando ad Regnum accesserunt, sacello obtulerunt omnia illa emolumenta, ad tempus vitæ suæ, nec amplius in in Camera dubitatum fuit, an concessio talis approbari deberet. Ita factum à Carolo VIII. literis patentibus x11. Decembr. M CCCC LXXXV. à Ludouico XII. anno fecundo Regni fui, x11. Iulii M-cccc xcv111. à Francifo L EVIII. Martii MDXIV. ab Henrico II. eius F. II. Nouembr. MDXLVII. Carolus IX. autem edicto suo Molinensi, xx. Febr. MDLXv. constituit, vt imposerum omnia illa emolumenta in perpetuum pertineant ad dictum sacellum basilicum. Hæc Ecclesia habet etiam plures prærogatiuss alias: dependet immediate à Romana sede Apostolica, pari gradu in processionibus oublicis incedit cum canonicis B. Virginis Maria, habetque beneficia & præbendas, que funt collationis Regie.)

99) Comobia plurima, suo tempore numerauit Merula d.c.pag.237.

viginti quatuor, sed hodie hunc excedunt numerum.

rt) Sainde Geneuicjue off patrane generale de la ville. Du Cheline d.tit. chap. 6. pag. 45. Eft la vrage patrone & garde des Parifiens, qu'ont telle confiance en Dieu, par les prieves, & merites d'icelle, que de couterribulation, ou neesfit. 6. foit de unaldie, pour les guerres, & brerfies, foit pour auoir de l'eau dux iels on pour auoir back europs, (pis pour la famme, up our faire retire la rainier de Scius, quand elle est desborde: br.f. pour toute e chofe, dans non a affaire, il le a prient, & font processon publiques, esquelles ils portent fa Chaffe, par bommes nude en chemife, ou grande reuerence. & ne sont aman frustrei de leurs requestles, ains sont est de Dieu, lis considentee Cortoxee d. tr. chap. 3, fol. 13, a. Peoptee damma, qua Normanni, citea empora Lu donici III. Regis intulterunt huite Monastecio, let Religieux de S. Geneuie fui non i amais voulu depuis receusir en leur compagnie aucuns gens de ceste Nation; (qui i' entend der Normans Septeutrionaux, & non de ceux qui son de present autur sliffe Françoi) Ventre leurs privers Etelsfastiques continuent encere dedire celle-9: A sucore Normanno-tum bleta no Domine: Charton en thissipar viniers (das), 18, pag. 832.

s:) L'Abbe ne releue en fes droits d'auenu Euerque, quel qu' il foit, mais feu'ement du faint? Siege de Rome, fi ben, qu' en pompe & procession publique, il marche du pair (coste a coste l' von de l'autre: Cottozet d.shap. 2, pag. 3, p. 14. 4) auec l'Euerque de Paris, Erpour la pluseminente, & magnifique marque de fa NOTITIE REGNI FRANCIE

488 gloire, se vance, non de quelque corps subalterne de Iustice Ecclesiastique, ains d'une Chambre Apostolique, qui donne des arrests , & prononce les Oracles sacres aux plus-grands Princes, Seigneurs, & Officiers de la Couronne : Chambre , esgale en puissance, & souveraineté, auec celles des Primats; & Chambre, dont les appellés reffertent tout droit en la Cour du Pape. ( fans que Diocefain,ny Metropolitain,ny Primat, y puissent rien pretendre d'authorité: Corrozet d. fol. 14. a.) Il aanst fa luftice temporelle, ( tient vne bonne partie de l' Vniuerfite fous fa iuridiction: Cottozetd. p.) haute, moyenne & baffe; droits d' aubaine, & espaue, luge; Griffiers, Procureur fifeal, Sergens, & autres telles prerogatives, & marques de grandeur, qui luy font communes auec les autres Seigneurs, qui ont droit de plein haubert, & dont nos Roys ont noblement, & glorieusement appanage ceste maifon Royale. Etl' vne des plus grandes, & graues preminences, qui releuens la dignité de ce Prelat, & est, que quand un Pape fait son entrée dans Paris, comme il s'est veu du temps de nos ancestres, il a sent l'auantage de le receuoir par ceste porte murét, qui respond en son iardin, encreles portes de S. Marcel, & de S. lacques. Voire,ie diray encore, & lediray pour vne autre excellence finguliere, & vne remarquable; & sureminence prerogatiue, de sa mitre , que l'Euesque de Paris, ayant esté sacré, felon la commune couftume, en l'Eglife S. Victor, il est tenu se venir presenter a son Conuent, auant que les Chanoines de Nostre Dame le recoiuent : qu' à la seste Saincle Geneuiefue, & vigile de l'Ascension , il y vient en procession, accompagne de Mefieurs de son Chapitre; & que le dimanche des Rameaux, il ne porte en main que du buys, que l'Abbé findit a benist de fa bouche: Dir Chefne d. ch.6.p.44. & 45: (Abbas immediate dependet à sede Romana; vnde in processionibus, & folemnitatibus publicis , pari gradu incedit cum Episcopo Lutetiano: Ac pro maiori signo eminentia, gloriatur se habere, non corpus aliquod subalternum iustitiæ Ecclesiasticæ; sed Apostolicam, quæ ius reddit magnatibus, ac dynastis, nec non officiariis coronæ, atque quoad potentiam & superioritatem, æqualis est Cameris Primatum, à qua directo appellaturad Curiam Papalem: nec enim Diocelanus, aut Metropolitanus, nec Primas, quicquid in eam iuris habet. Habet præterea iurisdictionem temporalem; fummam, mediam & infimam, insalbinagii, ius temporarii cadiici,potestatem habendi iudicem, tabularios, procuratorem fiscalem, apparitores; & decoratus està Rege prærogatiuis, notisque magnificentiæ aliis, non minus quam alii dynastæ, qui primogeniæ clientelæ beneficium prædiarium tenent. Inter catera, dignitatem Abbatis maxime illustrat, quod, quando Papa ingreditur Lutetiam, vt factum temporibus maiorum nostrorum, ipsi foli competat eundem recipere, & admittere per portam lapideam, qua refpicit eius hortum intra portas S. Marcelli, & S. Iacobi. Addam etiam aliud, quod excellentiam eius non leuiter auger, nempe, quod Episcopus Luteriaaus, postquamin Ecclesia S. Victoris consueto more consecratus est, teneathr.

neatur se conferte in hoc monasterium, antequam Canonici B. Virginise eum recipiant; quodque festo die S. Genofeux, & in vigilia festi Adicenfionis Dominica; eo veniat solemni processione, cum Capitularibus suis; ac die Dominica Palmarum manu gerat buxeam frondem, ab ipso Abbate: confecratam;

(i) Philippe Auguste fit bashir ce chasteau, ce toutre, cette maison Royale; en! année mil deux cons quatorze, tant pour y mettre se stitres, pancares, c'éthesors, que pour yemprisonner les grands Seigneurs. Et pource que lors essais l'un des plus superbes bastimens de ce Royaume, Octomme un che d'avaire, quelons entre pur partie qu'il et papella Le Louurs; comme vil eus vous penseud aire l'avaire; Duraves un penseur pur penseur qu'il et appella Le Louurs; comme s'il eus s'out dur et l'avaire; Duraves put penseur put penseur put penseur put penseur penseur penseur l'un penseur pen

Cheine d.tit. ch.16. pag. 104.

un) Lupatiam Franciscus I. ampliare compit, absolutique Henricus II.

amno Noi VIII. Merula d.c.p. 238. Som François qui de l'a mulciung cenvingineus sir III geospe tom du houve; pour signeire, o'ampliser la cour d'iceluy

chasteau: auquetil sir saire de grandes reparations, o'nouncaux edistes: Corzee d.c.r. d.c. 6, 601.06. b. y sirvene pris les desseins, o'irist les modelles des ce superbe bassiment, qui n'a son ergal en toute la obrestiente, o'cries les modelles de ce sur

serve bassiment, qui n'a son ergal en toute la obressiente, o'creament de puis par

Henry II. O par Charles IX. pour estre la obressiente, o'creament de leur son

des autres, sois qu' on contemple son asserte belle, o'autant forte, qu' estri bu
main se puisse maginer, ajant au deuant la riutere, o'c' air lubre de tous esses;

xx) Du premier iour, que Henry IV, y est entré, il e encere pour sa plus grande giore des giore des que a pour suivey. É continué depuis, de le tondre sur l'auterce par vue galleric, qui n' a sa pareille. G'and sour age, soir qu'on considere le bassiment par le desseur et le sour et le desseur et le deux et le desseur et le desseur et le desseur et le desseur et le deux et le desseur et le deux 
(y) Philippe le Bel, au commencement de [ou Regne, & de! l'an MCCKXVII. fift en l'Isla de Paris, au messine lleur, ou le floit l'ancienne demeu-re, es le vieit chaffe, end est Roys. Le Palair, relair, i ell avaieur d'auy. E ordonne qu'en ce lieux feroient, par tuges, à condonneis, tous proi ét vaudés, es ingest fant appel. Non que le domicule. C logis ordinaire de nor Roys, air des lore este ét flabb qu'entre, (car les higheires fom? Belines de presues contraires) ains pour monsfrer.

ecce 3

Phonneur, & la reuerence, qu'ils auoient à la lustice, ils la voulurent lors long dans leur Palau, & à la porte de leurs chambres. Louys XII. fut le premier, qui quitta ce Palan aux Inges, & fe retira au bailliage; encore qu'il ne fut fi toft imité de fon successeur : Du Cheine d.eit. chap. 16. pag. 103. Ce magnifique Palau a force bouttques , qui dependent du domaine du Roy. Sa grande Sale fort admira. ble, pour la hauteur, longueur, & largeur, tonte pance de marbre blanc, & noir, a des pilliers, & libraires. Les quarre premiers font pour les Marchands, Gausour de trois autres, & de toute la Sale, sont les bancs des Procureurs, qu'ils ache tent, ou louent du baillif du Palais , pour y affigner lieu à leurs parties : Du Chefnech.20.pag.136.

zz) La Baftille (à la porte S. Anthoine) excitari cœpit lumptibus regiis, anno м ссс Lxix. fub Carolo V. Rege, per Hugonem Aubriotum, Prate-Aum Pariliensem, qui post hæreseos nomine in perpetuos carcetes suit telegatus : Merula d. l. p. 238. Ædificata autem fuit, pour feruir de defenfe, & de rempart de ce cofte la, contre l'ennemy Anglon. Man elle a depuis effé define pour emprisonner les grands Seigneurs , que l'on enfermoit premierement au Chafteau du Lonure, ou à la tour du Temple : Du Chefine d. tit. chap. 18. pag. 113. C 114.

ana) La tour de Billy ayant esté foudroyée l'an M D XXXVIII. sou le reque de François 1. O les poudres embrafces, Henry 11. fon fils, & fucceffeur, fit commencer l'Arcenal, par deux places, comme deux grandes bales ; & depun luy Charles IX. y fit faire, & parfaire cet edifice, le plus fort & magnifique, qu' en fische quere , pour vn tel vlage , ensemble les loges, & maisons des ouuriers, qui tra-

naillent à la fonte de l'artillerie : Du Chefne d.ch.pag.115.

bbb) Caftella funt, mains & minus , le grand Chaftelet, & le petit Chaficiet. Iulien l'apostat, Connerneur des Gaules, ayant planté ses panillons, & estably fa demeure à Paris , qui ne s'estendoit encor plus loing que l'Isle , fit bastir le grand Chastelet, à ce que disent quelques yns, pour luy seruir de forteresse, & recenoir la les tributs du Royaume. Man Philippe Auguste le fist depuis rebaffir, & le deftina au fernice de la luftice. Le petit Chaftelet adificari coptum tempore Catoli V. per Hugonem Aubriotum, au bout du petit pont , pour arrefter , & faire barriere al' infolence des nourrissons de l' Vniuerfité. Il a depuis effé definé pour la geole du commun peuple : Du Cheine d.ch.18.pag.114.

cce) Domus publica Parifienfium, anno M D XXXIII. ccepta à fundamentis extrui, sub Francisco I. Merula d.p. L' Hostel de Ville, siege des Preuost des Marchands, & Escheuins, sut esteué au plus-haut estage de sa beauté, par Françon 1. Gembelly d'une architecture, qui n'auoit guere de sa parcille. Mau les malheurs du fiecle auoient du tout obseurcy son lustre, s'il n'eust esté ces années paßees rehauße de ri hes embellißemens, & nouvelles decorations. Il a cette derniere obligation a Mefitre François Miron , Confeiller du Roy en fes Confeils d'E-1415

### LIBRI VI. CAPVI XX.

flat, & Priné, Lieutenant sinil en la Prenéficie Paris, & cy-deuant Prenofi des Marchands. Paris se glorise desormais, de voir sa maison de ville ornée d'un grand perron, d'un beau porche, de clairs essaliers, & d'une agreable face: Du Ches. Repagnis.

ddd) Il y a plusieurs hostels en grand nombre, qui sont venus en decadence, & en main d'autrus, par la mutation des temps: car antiennement n'y ausis Prince, seignute, ny Prelate or Franse, messement des douze Pairs, qui n'y eust son hostel, pource que les Roys s'y tenoient ordinairement: Cortozet in appendice d. tr. pag. 212. vbi exhibet catalogum illorum palatiorum; de quibus etiam agit Du Chesne d.tis. cb. 17. pag. 107. Quibus tamen hodie velacces. Gerunt, vel substituta sune varia alia; vs. s' hossel de Luxembourg, vel de la Roy-

ne, l' hostel du Cardinal &c. ædificia perquam splendida.

cee) Nos Histoires remarquent, que des le temps de Clouis, Paris fut defliné pour eftre le fiege de l' Empire François, ce qu' ils establirent sur ce , qu' ordinairement les grands Rojs ont sousiours tenu pour maxime d'Estat, de faire leur demeure dans les villes capitales de leurs Royaumes, & unde in omnia ellet regimen, die Tacue: Bret de la Souver. du Roy lin. z. ch. 15. pag. 315. Philippus Pulcher, in oratione ad populum ab Enguerrando habitam, Luteriam appellauit Chambre Royale, en laquelle les Roys anceennement prenoient leurs premierer nourritures: Pasquiet lin.z. desrecheren ch.7. fol. gg.c. Non vno autem in loco,vel domo vna Lutetia, Regum sedes suit, sed in variis, pro lubitu Regum, donec tandem fola Lupara electa. De toute anciennete l'edifice du Palais a ofté le logis, & le Chafteau de leurs Maieftés, quoy que non bafti auec vne relle estendue, & enceince de mur ailles, que nous le voyons à present, & qui, selon quelques vus , ne contenoit que ce quartier , lequel encore a present se nomme la Sals S. Louys. L' Abbaye de S. Geneuiefue effoit le Palais ancien de Clouis , noftre premier Roy Chrestien , la il babicoit , auec fa suitte , lors qu' il honoroit Paru de fa presence ordinaire. Le Roy Robert , & Henry I. fon fils, audient leur demeure où de present est le Prieure S. Martin des champs. Ety a en la maison S. Lazare vn autre corps d' Hostel, fort antique, & presque tont demoli fis le long de la chaussée S. Denys, derriere la grande Croix , plantee au milieu du carrefour de ce Prieure, que l'on appelle le logu du Roy: preuue certaine, que quelques vns de nos Roys ont autrefou en la leur demeure , & leur domicile ; comme de faill encore l' y eslifentils, quandils font leurs entrées à Paris. Au lieu dece loguily a vne grande porte, leuce de quinze pieds , ou enniron , de la chaußée , vu à vu d' pne grande rue , qui vient directement du faux-bourg S. Martin à celuy de S. Lazare, au pied de laquelle chaufice, lors que le Roy, ou la Royne, font leur entrée, est dreffé on efeatur de quinze pieds du large, on enuiron, qui regne imques à la porte. Et deuant la porte,vn portique, de fept , à buict pieds de diametre, on fe fied fa Maiefié solus le daiz Royal, enuironnée de fes Princes du fang, & le Chancelier de France derriere elle,

pour l'assister aux responses, qu'elle rend aux Ordres de la ville, selon le rang que als doment tenir en ladite entrée. Après les vœux, & les harangues du Chaffelet, de la Cour des Aides, de la Chambre des Comptes, & du Parlement, le Roy, ou la Royne, descendent par la montée de ce logis Royal, qui a vue de ses issues au dedans du Cloiffre & affes proche del' Eglife. Puis, effaut enla Cour, le Roy monte far fon cheual de parade, & la Royne fur fon chariot triomphant , C font ainfileurs Maiestés conduites, par leur Noblesse, en l' Eglise de Nostre Dame, où ils font leurs prieres, & supplications. Voire, commeils ont esteu cette maifon pour faire leurs premieres entrées en leur premiere & principale ville, & qu'ils y repofent l'eptce de trou jours auparauant ; außi leur est-il faict de mefme lors , qu' aprés leur trespas il font conduits en fompeueux appareil à leur sepulture de S. Denys.Carle feruice fait à Nostre Dame , tous les Prelats de France attendent entre les dinx portes du Prieure les corps de chaque Roy, ou Royne, qui sont portes par vingtquatre porteurs de fel curés, ou, comme depuis quelques vns , par les Gentilshommes de leur feruice, au deuant de la grande porte de ce Prieuré : & repofant là quelque pen de temps , les ficurs Prelats chantent hautement le pfeaume de profundis, & les oraisons accoustumées ; pun ayans tous versé de l'eau beniste, selon le rang de leurs honneurs, ils sont leues, & portes outre en l'Eglise de Monfr. S. Denys. Le trouve encor une ancienne demeure de nos Roys, en la rue S. Anthoine, appellee l' Hoftel S. Paul. Et ie penfe pour moy, que c'eftoit celuy, qui fut depuis appelle l'Hoftel Royal de Tournelles, & que l'on commença de demolir en l'année MDLXIV. au mou d' Aouft, & a vendre, au plus offrant, les places de ses chambres, & iardins, Aprés la condemnation des Templiers , le Roy Philippe le Bel , s'effant faifi de leurs plus belles poffessions, nous lifons, qu' il fe logea en l'Hoftel du Temple, qui leur auoit efte donne, ou vendu, par fes predeceffeurs, & fift apporter fes torefors, & chartres,en la grofe Tour. C'est ce Philippe, lequel eftant deuenu Roj,au commencement de fon regne Gc. (Catera, que hunc ad contextum pertinent, vide supra hoccap. tit. jy. nolo enim verba hic reiterare) Mais cano y a qu'au iourd'huy le Louure est le seiour ordinaire des Roys , & le seul Palau, où ils habitent quec leur gloire: Du Chefne, d.tit. ch. 16. pag. 100. & fegg. Atque hzc fedes Regis non folum Lutetianis commodo est, sed etiam ipsi Regi. La plusseuere punition des Parisiens est l'esloignement du Roy, ce grand corps de cité ne pouuant oftre alimenté sans la presence de la Maiesté Royale, à cause du prosit, & de l' abondance que fa Cour y ameine. Mais d'autre part aufi, la richeffe des Parifiens est un threfor affeuré pour le Roy , auquel fa Maiefté peut auoir recours au besoing, & des moyens de ceste seule ville secourir tout son Royaume. Araison de quoy , files Parifiens ont à defirer la presence du Roy , pour s' enrichir , sa Maiefle n' a pas moins d'interest de faire sa residence ordinaire en ceste admirable cits, pour entretenir son opulence: Scipion du Pleix, au z. come de l'histoire gener de France,pag. 610.11.14. fff) Vide fff) Vide supra lib.3. cap.6. lit. dd. ggg) Vide supra libro 5. cap.7.

bbb) De quo infra lib.vlr. cap. 3.

Du Chesne d.tir. ch. 21. pag. 145. & fegg. La Chambre des Comptes de Paris est la plus ancienne, vniuerfelle, & authorifée, à l'inftar de laquelle les autres, qui font en France, ont efte creées. Ses bureaux, ou feances, fe diffinguent, & font d'une authorité differente. Le grand bureau est compose de dix Presidens, & foixante deux maistres des Comptes, & papremier, & second bureau, esquels reside l'authorité & la iustice de ceste compagnie. Le deuxiesine bureau est des Correcteurs, qui font au nombre de vingt un, prenans titre de Confeillers du Roy, comme les Maiftres, qui ont droit de renoir les Comptes deia clos, y remarquer non feulement l'erreur de calcul mais aufit les obmissions de recepte, en conferant cetle des Receneurs generaux auec la despense des Receneurs particuliers, & celles des Thresoriers de l'Espargne auec la despence des Receneurs generaux, & ainsi des autres comptables, prenans affignation à l'Espargne, s'ils font entiere recepte de tout ce, que le Threforier de l'Efpargne employe fou leur nom, dequoy ils font rapport à la Chambre, où ils sont assu auec les Maistres , pour opiner auec enx , & iuger les obmissions verifices, ou les retentions des deniers du Roy par les comptables. Le troifiefme bureau est des Auditeurs, qui font au nombre de foixante fix. & font le rapport des comptes, qui font à clorre, & suger en la Chambre , qui les leur a commu & distribués. Ils y opinent les premiers , & ont voix deliberative fur chaque article, & fur les difficultés qu'ils y forment & relevent, escrivans euxmesmes les arrests sur les compres. Il y a Procureur & Aduocat general du Roy. deux Greffiers, & deux Notaires Greffiers, cy-deuant appelles Clercs; Changeur du Threfor; Garde des Comptes & Archifs; Garde des liures & registres; un premier Huifier , qui est aufi Reccueur des menues necesités de la Chambre , avant droit de Chambelage fur tous les Seignenrs, qui entrent en la Chambre, pour y faire les for & hommage des terres relevans nuement du Roy; vn Receueur & payeur des gages desofficiers; Receueurs generaux des reftes des Comptes; vingtquatre Huisters ou Messagers des Comptes, pour executer les mandemens de la Chambre, & les ordonnances des Threforiers de France. La Chambre des Compres verifie & enregiftre cous appanages des Enfans de France, tous contracts des mariages des Roys, fils, o filles de France, tous dons excedans la somme de trois mille liures, les pensions, lettres de naturalisation, remises, octrois, & generalement toutes chartres, Edicts, lettres patentes, & prouifions à elle addrefices, & concernans les finances du Roy, comme baux des Fermiers, & chofes femblables & procede à la reception des Threforiers de l'Espargne, des Threforiers des parties casuelles, de l'ordinaire des guerres &c. des Threforiers de France, Receueurs generaux des finances, & autres de son ressort, qui est bequeoup plus-grand, que celuy de la Cour de Parlement de Paris. Les Comptes de la maifon du Roy, de la Venerie & Fauconfiff merie, werie, Escuprie, Argenierie, de la Chambre aux deniers, de l'Espargne, de l'ordinaire & extraordinaire des guerres, de l'Artillerie, de la marine du Leuani & Ponant, des Ligues des Suisses & Grisons, & autres y sout veus & iugés, Ellem

trauaille que par femestres : Ranchin d.tom. 2.pag. 95. 6 feq.

kkk) Ily a plusieurs aucres belles iurisdictions en l'enceince & closure du Palais Royal, cant pour les finances, que pour autres polices; la Chancelerie la Cour des Aides, (laquelle, felon ancuns, tient fon inflitution du Roy Louis Huim. Henry II, par Editt general regla fa iurisdiction, pour inger en dernier reffort des proces mem pour le fait des tailles, aides, gabelles, equinalens Co. & generalement de tous deniers leués par forme de subuention, pour le fait des guerres, ou autrement. Elle ne fut au commencement que de huict personnes, scanoir on Prefident Clerc , quatre Generaux'O erou Confeillers. Ily a auiourd'huy deux Chambres, deux Presidens en chacune , vingt six Conseillers & generaux, yn Procureur general , deux'Aduocats generaux , vn Greffier , premier Huifier , & autres fippoffs : Ranchin d.com. 2. pag. 97.) la Chambre du Threfor, la Chambre des Monnoyes , le Bailliage du Palais , la Chambre des Maiffres des caux , & forefis ( alaquelle reffortent trois cens officiers de trois cens fieges des eaux, & des forefis dece Roysume) la Chambre de l'Ediet, la Connestablie, Mareschaußée, & Admiraute de France, a la table de Marbre, & la grande Paneterie: Du Chefne d. chap. 21. Pag. 149.

I) Iurisdictiones temporales, qua Luteia exercentur, bias enumeras Cortozetin append, d. er, fol. 103, b. La Persoff é de Paris, la Conferanisse le Baillang du Balaus, le For l'Eneque, la Inflite S. Germain des Prés, la Inflite es du Temple, la Inflite S. Marrin des champs, la Applice Sainde Comraifes de Jufice S. Brois, la Inflite S. Marzen, la Inflite S. Pritary, la Inflite de Bailland.

Tifon, la Inflice Saint Magloire.

minin) Les Magillests, & Officiere de la Prevolf de Parin, & de Chofelest. Le Prevolf de Parin, trois Lieuceaurs, que rous appellous vulgairemen dela qualité de leurs tharges, tiul, criminel. & particulier, yn Procureur & Aducte du Roy, deuze Confelleres la Confematur des priutiges (de l'Vinien file quieledis Prevolf) les Commifgires, caratimateurs, commin, et affitios és parte fies quartiers de la ville, les Greffiers, les Noraires & Tabellions, les Sorgeus du Versoft, wommée Sergens de la douzaine, le Concierge, & gueste de Choffietts, Geolier, quatre Sergens ficie, onze vinges Sergens a deual, onze vingts Serge v verge, le Cheualier du Cuest, ause fes Sergens: Du Cheline datt. ch. 28-p42-16 Cottozett in dappend fol 20,000

nnn) La ville de Paris le vante encore, pour le plus-eminent & magrat vivolne de la propre, & parieuliver luftice, nond ven Baillef, senefolus, out qui decide le ce cultes - comme nava autres villes du Royaume; ann le glorid Preuost, qui rend le ároit a son peuple, par la boucho de se Levinenau & O Du Chefne d. ch. par. 164. Præpofitus Parifiorum cognoficit de causis quidem ciumbus, & criminalbus, vnde ei duo vicari sunt, ciuilium & criminalium notionum; habetque delegatos, quos vocant auditores Castelleti,
(Auditeurs du Chasselet) qui de minutis & leuioribus causis iudicant; vt, de
mercedibus samulorum, & mercenariorum, & agricolarum, vsque ad quadraginta solidos, summarie & de plano; & de alis personalbus actionibus,
quæ non excedunt, prosorte & expensis, viginti libras Parifienses; non
autem de realibus & hereditaris peritonibus: Petr. Gregor. Tholos. in spatag, siris vinuter silla-47, ea. 35, s., 6.

le oop) - Le Preuoff de Parie est leth fet la inflies, & police de ceste grande ville, en premier ressort, de toute la Preuossé, & Vicomte d'i ceste: Viste, auteut, on plus, remplie de peuple, que la plus-belle, & plus-grande province du Royaume; & Vicomté, gloriens sement appanagée de sept nobles Bailliages, sans le nombre infini des bourge, & Villages, que elle ergyss. Politippe Augusse, sayant fait bassir le grand Chassellet, y establiste se segont auteur. El su urudission de ceste diquité:

Du Cheine d.cb. pag.165.

ppp). Per id tempus Prepofitura Parifientis venalis habebatur, vnde febat, vei nopes premetenuti, sopuleuti omnia licentet aggeent, futes enallis pænis afficerentur. Hanc venalitatem Rex (Ludouicus Sanctus) probibuit, conflituto annuo dispendio ei qui prafectus effet. Atque ita Stephanum Boilæum Præpofitum infituit, qui il officium adeputs, intra paucos dies flatum ciuitatis longe tranquilliorem reddidit; Ex Gaguino Loyfeau, du david desofites, flus, als.b. 19-71.0° feq.

qqq) Succellores Ludouici Sancti, ballerent tantoft efte dignité Preuoflat de Paris, aufi bien que celle des autres villes, à ferme a certain temps, au plus offrant, & dernier entberifeur; tautoft en garde, felon l'opinion de cut au pouvernoionn leurs affaires. Au premier il y auoit plus de profit, au second plus au pouvernoionn leurs affaires.

d' honneur, pour leurs Maiestés : Du Chesne d.ch. pag. 167.

rr) Ceque noud issus maintenant conferer par commisson, les ancienpts ordannance l'appellent ballet en garde, «il appellant iamais les Preuglés offices: Pource que c'essivint plus-tost Seigneuries, qu'offices, attendu, qu'ellos ausient le Damaine, C'est molumens de la sissifice amoiet, aissifique les séigneusies; mais pourant m'essim-telle nou plus appelles séigneuries, pource qu'ellos n'essimais pour pardonnées en sies, ni en proprieté, amo en garde, ou depost reuscable feullement I. Opérau d'hu-schen. 80.

ss). Ce sirre de gorde ell demeuré au Preuoft de Paris, qui ne l'inituale, que Carde de la Preuoft de Paris, (pir à caufe, que le reglement de la Preuoft de Paris, (pir à caufe, que le reglement de la Preuoft de Paris avoir eff fait féparément, par l'ordonnante du Roy S. Louys, aufi que ceffe Preuoft étil autre que les autres, attendu qu'elle réflorit direttement à la Courfeit à caufe de l'ominent de la fulle capital du Royaume, qu'es qu'ell failuse, que

ffff a auch

autum prenne vn titre approchant de Stigneurie, sins veut effre seput lim nelie le vras Preugli de Paris: « De feits pendant la vacance de cto offee, e il si pecurirus general du Roy, qui emme Preugli de Paris; su lite du Roy, eli mise en tombis ades, de contradis de cefe invediciton, de sinh le pratique noverence. Expécaud du, 183. (Tirulus cultodis permantica pud l'exportium Luteus num qui le tantum dicit custodem Prapositure Lutetiana, vel, quod huio Praisure modus leparatim perseriptus fuit constitutione Regis Ludomosan etti, se quod eadem à certeis differt, quoniam ab illa directo appellatu al Cutiam Parlamenti. Vel propter eminentiam buusciuitatis, qua ell Metropolis Regis, in qua Rexnon permitti, ve quisquam libi attibust usua, lum, præ se ferentem aliquem dominatum, sed vult ipse haberi proven Praposito Lutetias. Certe, vbi hocossicium vacar, Regis Procurator generalis, sloco Regis, tanquam Prapositus civilatis, nominatur in omniba actibus, se contractibus, qui situnt in haciutis dictione; se ita prasis eli notoria.)

ett) Vide quæ ex Loylean des Seigneur.sh.16.n.63. notaui lupra b.lib.60

( .x. lit.00.

une) Les Preuof des Marchands, & Escheuins, ont la reserve du gonnernement politic . G le gouvernement des grandes, & graves prerogatives de Parue Les Historiens François en attribuens la premiere erection à Philippe II. Auguste de nostre Royaume : Charron en l' hist, vniu. chap, 131. pag: 964.) Il y avoit bien des le temps des Merouingiens quelques luges , ou Magistrats, qui aucient l'ail fur la police de cefte noble Ville, & qui tenoient le Sitge de leur luffice premutement, & pendant le regne de Chièdebert I, en vne matfon, proche du petet Chaftelet, que Gregoire de Tours appelle la maison des marchands, & trafiqueurs pun, quand la ville fur accreue du costé de la montaigne , en une autre, afifepres la porte Sainet Laques , appellee le Parloir aux Bourgeois. Mais , Philippe Auguite esleux ceste dignité à un plus baut estage de grandeur, & comme su la eut nouvellement erigée, luy donna tant d'authorité, que nulle autre, quo que grande, & esleuce, n' esgale point autourd'huy la grandeur de son lube. Il enrichit ces Magiftrats de glorieux titres, le President de Preuost des Matchands, à la difference du Preuost de instice, que l'on qualifie simplement it nost de Paris, & ses quaire Affesseurs d'Estbenins de la ville : Dir Chesned. De shap. 30. paga170. & feqq. (Prapolito Mercatorum, & Scabinis, compete gubernatio politica, & exercitium prærogatiuarum Luteria competentium. Historici Francia primum huius autorem landant Philippum L.Au gultum. Fuerunt quidem iam tempore Merouingiorum iudices, 20 m ftratus, quotum officii erat cutam habere politiz huius magnifica citit at ac qui primum, & regnante Childeberto I. fedem iudicii sui habebant ii no quadam vicina minori Gastello, quam Gregorius Turonensis domidomum meccatorum; deinde, quando ciuitas extensa fuit, versis montem, habuerunt sedem suam inalia; non procul à porta Slacobi, quæ dictatiuticuica consultationis domus. Philippus autem Augustus, hanc dignitatem maximeexulus, & non secus, ac seam ipse institutiste, tanta maclauita autrauticate; vt nulla alia; quamuis magna, & siuperioris gradus, hodie illi a'qualis sit eminentia, & splendore: Magustratus egregiis condecorauti titulis: Præsidem titulo Præpositi Meccatorum (ad disterentiam Præpositi iuditita; quem simplici nomine appellamus Præpositum Lucetianum) ac eiusdem quatuor Assessiones.

xxx) Exempla suppeditat Du Chesne d. c. pag. 172. & feq.

yyy) Charles VI, fit bien baiffer l'aule à ces dignités, pour yn temps, Car; n' ayani voulu'receuoir vn impost, qu' il vouloit leuer dans Paru, de la ving nesme partie de toutes choses qui se vendroient; O vne trouppe de mutins , aprés auoir mie en pieces le Collecteur de cet impost, s' en estant allée en l'Hostel de Ville, & pris concre les fermiers d'iceluy toutes les armes publiques, entre autres des maillets de plomb, qui anoient este faits par le commandement de Hugues Aubriot, Prenost de Paris, pour enuoyer au Connestable, a fin d'armer ses gens de guerre. Ce Roy retournant de Flandres tout colore de colere contre les Parifiens gentra dedans cefte ville en armes, & au milieude fon armée, laquelle, après qu'il eut rebusé les supplications du Preuoft des Marchands , Efcheuins , & notables de la ville, qui luy estoient venus au deuant ; les clefs en la main , s'efpandit à l'inftant par tous les quartiers, & arracha toutes les chaifnes de rues , qui furent chargées , & emporsees au bou de Vincennes. Puis, ayant fait trenther la tefte à troit cens de plus-fignales bourgeou, fe contenta en fin, pour derniere marque de vengeance, d'ordonner par for Confeil, que, d'autant que la ville de Paris avoit trempé en cefte fedision, elle feroit prince de l'Efcheninage, des chaifnes, des armes, & de tous fes priuileges, imques a sant qu' autrement fut ordonné. Que pour compensation du crime capital, les coulpables de la fedition, suivant l'information, sur ce dinnement faite, payeroient la moitie de leurs biens. Ce qui fut executé en grande diligence: Du Cheine d. chap. pag. 174. & feq. (Carolus VI. has dignitates per aliquod tempus satis depressir. Cum enim noluissent consentire in nouum subsidium', quod Lutetia volebar exigere, nempe vigefimam partem omnium rerum, qua ibi venderentur; atq; feditioforum turba, postquam collectores illius subsidii interfecerat, & ex curia ciuitatis, in necem eorum, qui subsidii conductores erant, abstulisset arma publica, ac inter illa etiam clauas plumbeas, factas iusiu Hugonis Aubrioti, Præposni Lutetiani, mittendas Comiti Stabuli, quibus suos milites instruerer: dictus Rex ex Flandria retrocedens, ita in Lutetianos maxime incensus, ingressus suir hanc cinitatem armatus, in medio exercitus sui, qui postquam Rex noluisset locum dare supplicationibus Prapoliti mercatorum, Scabinorum, & notabilium ciuitatis, obuiam

wenientibus, & offerentibus claues ciuitatis, statim regiones ciuitatis occupauit, atque catenas platearum loco mouit, que postea ad Vincenni lucum mulla: dehine trecentis maioris ordinis ciuibus obtruncatis, pro vitima vindicta nota voluit Rex à Concilio suo decerni, quoniam equitas Lutetia huius seditionis particeps fuillet, vt privaretur Scabinatu, catenis, atmis, atque omnibus privilegiis, quousque visum : qui autem seditiosi fuille deptehenderentur, dimidia parte bonorum mulcharentur : quod diligenter executioni mandatum.)

222) En l'an mil quatre cens onze le Ro; Charles VI. fe tenant ordinantment à Paris, octroja lettres de reduction de la Preuofte des Marchands, & Elibeuins, aux manans & habitans de la ville de Paris, & pour iourr perpetu llement, des remet en leur maifon de ville, confirma leurs offices, enfemble les offices au Clerc , du Greffier , & des Sergens du Parloir aux Bourgeois; pour ionir pareux de la iurudiction, cohercicion, cognoissance, rentes, reuenus, possessions, droids, honneurs, noblesses, prerogatives, franchises, liberees & privileges d'ancienneix Corrozet d. er. chap. 19. fol. 136. b. (Carolus VI. Rex, ordinarie Lutetiz fibfiftens, anno MCCCCXI. concessit ciuibus, ve restabilirent Prapolituran mercatorum, ac Scabinos, illisque reddidit Curiam, & confirmauitofficas etiam (cribæ, tabularii, ac apparitoris domus Consultationis ciuica, & ofuit, vt ita vterentur iurisdictione, coercitione, cognitione, reditibus, emolumentis, bonis, iuribus, honoribus, nobilitate, prærogatiuis, libertatibus,

& priuilegiis, vtolim.)

aaaa) Le Preuoft des Marchands, & les Eschenins, ( qui ne sont que quetre en nombre, font en charge l'espace de deux aus, & peuvent eftre consinut De deux en deux ans on eslit deux nouue aux Escheuins, le lendemain de l'assouption nostre Dame, à la pluralisé des voix: Ranchin d. tom. 2. pag. 199.) ent la charge des fortifications, & bastimens publics, & de tout ce qui fait pour l'ornement & embellissement de la ville; tiennent l'ail à la vente du bled, & du vin, aux bou, & au charbon, &y mettent la taxe; gardent les clefs de la ville, commetuteurs d'icelles; commandent aux guets & sentinelles, en temps de guerre; d nent le mot du guet, & departent les paffeports à ceux qui veulent forit. De Cheine d. chap. pag. 178. (Præpofitus mercatorum, atque Scabini, emm gerunt munimentorum, ac adificiorum publicorum, atque omnium terum, quæ faciunt ad exornandam ciuitatem; sunt inspectores vend num frumenti, vini, ligui, ac carbonum, illisque præscribunt pretium ftodiunt claues ciuitatis, tanquam eius tutores; tempore belli impera te cubitoribus, ac vigilibus, dant tesseram, & expediunt syngraphas led commeatus.)

bbbb) Quand nos Roys, ou Roynes, fout leurs premieres ent ec-a 200a' est a eux d'apporter le ciel d'agur, semé de fleurs de Lys d'or, c le mi

porter parmy la ville, par deffus leurs Maieflés: Du Chefne d. pag. 178. (Quando Reges, aut Reginæ, Franciæ primum folemni pompa ingrediuntur Lutetiam, his magistratibus competit portare vraniscum cornseum, (ornatum floribus liliorum aureis) totam per ciuitatem, quo tegantur capita regia.) Le Preuost des Marchands, & les Eschenins de la ville de Paru, ont sculs l'honneur de accompagner les filles de France, quand elles forsent de Paris, pour aller accomplir les promesses de leurs mariages. Hilation de Coste tom. 1. part. 4. des eloges, & vies des Dames illustres en pieté, courage, & doctrine , pag. 601. E's processions & affemblées, le Preuost des Marchands porte une robe de fatin ; les quatre Efcheuins l'ont mi partie de rouge & de violes, & les vingt fix Confeillers de la ville, de rouge & de tanné, les Sergens , de bleu & de rouge : Ranchin d. pag. 199. Tous les premiers officiers de la ville de Paris, scauoir le Preuost des Marchands , Escheteins, Confeillers de ville, & Quarteniers, ont divers droits, & presens annuels de la communauté, consistans entre autres choses en un cent de iettons d'argent, des torches, cierges & bougies, auec leur franc sale au grenier à fel à Paru : Ranchire dict. loc.

ccc) Il y a infind Officer, qui font conferér par les Prenolts des Marchands, & Escheuins de Pariu, messement eles Offices de Conscillers, de recureurs devilles, (qu'on qualisse à present Procureur du Roppour Laville) & de Gressen de Lavilles, & encore plusieurs petits offices de police: Loylean du drost des offices, liu,

5. chap. 7. n. 64.

dddd) Nil ne pent venir à la dignité de Preusil des Marchinds, ny de Elbeuin, qui ne foit enfant des habitans. O nay eu icelle ville, (ou en fesfauxburge): Ranchin d.pag. 1993, à fin que les effrangers ne foiter infirents aux fecrets de la ville, o que le communication d'iceux ne foit présidicable a la communauté, de nausuin exemple à la poflérité, Cottozet des, bil. 161, 62, 64.

ecec) Excore y a il m autre obfernation, qui off y qu' on esfluche de se pris la vie de cenx, qui affirent à cer dignites, qu' it est impossible, qu' hommet y pussige paracuti, qui joit le moins du monde marque de que leque note d'inquie, reseaure denignement de renommée, ou, qui pour que lque messiais, d' fai-il la gar, avoit stit mus prisson : Coroctet, sold, sol. V note, puento fotte inculuit sibil o publice la sciuienti, illico commune illud obilicitur disterium, sun e se super Premost des Marchands; to praefecturam meccatorum non getes: Lansius de princip, provinc. Europe, sun orar, pro Gallia.

fff) Desquels six retiennent encore la qualité de Sergens de Parloir aux Bourgeon, & les quatre autres sont commu pour le sait de la marchandise : Du

Cheine d. chap. 30. pag. 176.

gggg) Hunc numerum exprimit Corrozet in d. append. fol. 703. b. Il y a à Paris feize tribus, ou quartiers, qui posible sont ainsi appellés, pource qu' à present ily en a quatre sou quatre, ainsi qu' à Romeil n' y cue du commencement que troh tribus, puis trou fou trois. Et en chaun quarters y auois dis dissinitivos compagnies, lors de la premiere inflitations comme les nous, le denocian, Ery a encera auous d'un des quartes interests. É desenieres en chatun qui ne automism font gen de buffe qualité ordinaire une traisión e font-ila que finufere similéres, au lieu que à Rome ils esfouent les chefs de lever tribus, ou disseine. Ce fip nous qui à Parunnie prend pa les quartes interes, ou discenieres, pour effre Confollers de ville, auny cua d'autre cult sex. Loyfeau du drois die esforce, ils., so chap, ran to comme quartenier a fin departement, & quartiere en la ville, pour firmeilles, comme maften fur font troupeau, & ceux ay ans les cinquameniers de discenses, gen chemissor de la sutres comme Colornie, la vin regement, El se autres comme Colornie, la cquarteniers font comme Colorniel en vin regement, El se autres comme Colorniel, respectively en quartes de mauraifo vie, qui angla toll ne foit recognis, ciclaire, & conegfite, sans fecte fe puisfeel l'eners. Controved d. d. f. ol. 6, f. ol. 6

hhbb) Les certains archers, arbaleftiers, & arquebufiers, accompagnent le Preuoft, & Escheuins, aux processions folennelles , pour monftrer la hauteur de cefte dignité, qui les met hors la preffe des autres hommes. Les Guets, tant apied, qu' à cheual, composés de bourgeou de la ville, leur obeiffent, & font toutes les nuits departu ; ceux depied , par leur Capitaine, deux fur les carreaux , auprés le guichet de la geole du grand Chastelet , pour la garde des prisonniers d'iceluy : deux autres, au lieu, appelle la pierre du grand Chaftelet, pour fe pourmener autour dudit Chaftelee, & prendre garde,qu' aucun prisonnier n'en forge: deux autres en la Cour du Palau, pour la garde desfaintes reliques, & des prisonniers de la conciergerie: & fix autres aupres la Boucherie du petit pont, pour garder les prifonmiers du petit Chaftelet, & faire barriere aux courfes des Efcoliers de l'Univerfite, lesquels conroient iadu conte la ville. Ceux de cheual courent de cofté, & d'autre, & de canton en canton, pour empesicher les larcins, & voleries, qui se pourroient commettre de nuitt , en ceste grande forest de Paris: Du Chesne d. ch. pag. 176. Il y a fix vingts archers, foixante arbaleftiers, & cent arquebufiers, qui font du corps de l'Hostel de ville, auec les guers de pied & de cheual, commandes par vn chef nommé Cheualier du Guet, qui a des Capitaines foutluy: Ranchin d. p. 199,

itii) Les tinquante mesureurs de graincles soixante vendeurs de vins set soixante eurretiers, letaduze e ausgeurs, let aeschargeurs de vins, set ving quatre crieurs de vins, se voirs, els vins, et voirs, et act part paste de Bourgongs de de France, en Greux: Les deux courretiers, qui loiton les cheuaux aux marchands, ramenant ou amenant voiture par la riuiere; les quarrente iures Compense de buches els dixhuit mesureurs, & porteurs de charbon, les vings & quarre mesureurs de fel, les vings & quarre Hennand porteurs, de levings forquare bristens, les vaings de leux mesureurs, de control quarre bristens, les quarre bristens, expossives.

grou mesureurs de guesdes, les deux mesureurs de chaux, les deux courretiers de graifes, les deux maiftres des ponts , & ceux des Ponts de Poiffy , Mante . Vernon. Pontoife, l'Isle Adam, Beaumont fur Oife, Creel, ponts faincte Meffance, Compiegne, & des pertuis de Combarbe & des Pofes, les chableurs des ponts de Corbeil, Meluir, Moncereau faux Tonne, pont fur Tonne, Bens, Villeneufue le Roy, & du Pertuis Auferne: tom ces Officiers font infliciables desdits Prettolls des Marchands & Eschenins, & senus d'obeir à leurs ordonnances: Du Chesne d. ch. p. 179.

kkk) Charles IX. accreut par Edict de l'an MDLXII. le luftre, & la grandeur le Paris, d'une luftice & iurudiction nouuelle, composee de cinq notables Bourgeou, que la pureté, & netteté de vie mettroit hors la preffe du vice, & dont le plus-ancien & capable fe qualifieroit luge des Marchands, & les autres quatre. simplement Confuls, lesquels servient tenus de prester serment à la Cour de Parlement, ainsi que les luges ordinaires; pour, à l'imitation des Consernateurs des foires de Lyon, Champagne, & Brie, & de la Bour le commune des Marchands de Thouloufe, decider & juger fommairement, & felon l'observance des Marchands, les debats, & proces, qui feroient formes, & intentes feulement par lesdits Marchands, pour le fait de leurs marchandifes & denrées, fansefire lies, ny aftraines aux fubtilités des loix, & ordonnances. Ce droit de Consulat a depun aufit efté donné, par prinilege & prerogatine de grandeur, à quelques vnes des meilleures villes de ceRoyaume, pour defendre & fermer les loyaux marchands contre l'infidelité des banqueroutiers: Du Cheine d. tilt. chap. 29. pag. 169. (Carolus IX. Rex, edicto fuo anni MDLXII. fplendorem Lutetiana ciuitatis auxit noua iurisdictione, & fede iudiciali, cui præffent quinque ex præcipuis, & optimæ famæ ciuibus ; inter quos, ætate & industria maior , vteretur titulo Indicis . mercatorum ; cateri quatuor vero, tantum audirent Consules; omnes autem tenerentur iurare in Curia Parlamenti, tanquam iudices ordinarii, vt ad exemplum Conferuatorum nundinarum Lugdunenfium, Campania, & Brix, ac burfx.communis mercatorum Tholofanorum, deciderent, & iudicarent fummarie, ac fecundum morem inter mercatores vitatum.citra obferuationem subtilitatum legum, ac constitutionum, lites & contentiones, qua inter dictos mercatores orirentur propter merces, & mercatura negotia. Hoc ius Consulatus postea priutlegio, in fignum prærogatiuæ, etiam concessum fuit nonnullis ex præcipuis ciuitatibus Regni, quo mercatores bona fidei defenderentur à fraudibus decoctorum. ) Pour inger les differends, qui arriuent entre les marchands, & pour raifon de leur negoce , ily a des luftices particulieres en France, establies pour en cognoistre sommairement, sans ministere d'Aduocats & Procureurs. Le luge des Marchands à Paris est afisse de quatre Confuls enere eux ordonnés, par Arrests du Parlement de Paris l'an MDLXIII pour eftre creés annuellement, auec attribution de iurudiction fouueraine, pour les questions, & proces n' excedans la somme de cinq cens liures. Au deffus de ceste fomme,

fomme, la fentence peut estre executée, & l'appellation en est plaidée au Parlement : ce qui fut außi ordonne pour les villes du ressore , où pareils luges sont esta blis; fcauoir a Orleans, Angers, Trojes, Rheims, Bourges, Chaalons, & C. Ranciun d, tom. 2. pag. 101. Est etiam Lutetiæ quidam alius mercatorum iudex, dicus Ballinus Palatii, Baillif du Palas, qui de propolis, seu mercatoribus minutarum rerum, & aliarum, venditarum & emptarum, intra fines palatu tantum, cognoscit: Tholosanus fintagm. iur. lib. 47. c. 37. n. f.

All). Inlignia lunt, de queules à vne nauire d'argent, le chef d'azur,le

mede fleuks de lys d'or: Corrozet d.tr. chap.11. fol.66. a.

mminen) Hatradit Corre zet d.l. Merula d.l. du Haillan tom. 1. de l' hi-Hoire de France, liu. 9. pag. 970. Charron en l' bift. vniuerf. chap. 131. pag. 964. Verum, Fauyn, au theatre d' bonneur, chap. 1. pag. 16. docet, iam duduman-

tiquo Druidum auonauem Lutetiana infignia fuisse.

nnnn). Ces signes donnent à entendre, que Paris est la dame de toutes aupres villes de France, dont le Roy eft le feul gouuerneur, & patron, ( pilose: Charcon d. chap. pag. 965.) qu' elle est la nef d'abondance, & affluence de sous biense Et tout ainst que la nauire represente une Republique bien administrée, aufi les autres villes fe reiglent felon le gouvernement, & police d'icelle. Corrozet d. loc. Flaillan d.l. (Declarant hæc infignia, Lutetiam efle dominam, vel precipuam omnium reliquarum civitatum Franciæ, cuius Rex, folus gubernator eft, & patronus; quod sit nauis abundantia & affluentia omnium bonorum. Ac quemadmodum nauis repræsentat Rempublicam bene dispositam, ita relque ciuitates ad normam huius se componunt, administrationem & polinam quantum attinet.) Nonnemo putat, nauem hanc fluctuantem deo formati, ( pour exciter le cour des Paxisiens au soin continuel des nauigations) quo excitentur Lutetianorum animi, vt nauigationem fibi perpetuocura este patiantur. Irridens hanc interpretationem Pierre de Lancte, au sableau de l'inconstance, & inflabilité de toutes choses, lsu. 2, discours 2, n.3, fol: 110.b. ait: Qu' a-il au monde moins propre & versé en la nauigation que le peuple de Paru? Ou font leurs vaiffeaux, ou font leurs rinieres, on leurs mers? ( Effine mortalium vilus minus aptus ad nauigationes, inque illis minus exercitatus, quam populus Lutetianus? Vbi funt illius nauigia, fluuii, & maria?)Fauyn, dillo loco, nauem inde Lutetiz olim datam putat, cum tunc ad formam nauis ædificata effet; quod etiam videtur Pafquierio.

0000) Cefte ville a sousiours esté tres deuote enuers Dieu, & tres fidelle & fes Roys: Du Cheine d. tit. chap. 3. pag. 25. Louys d' Orleans, aux ouvert des

Parlem, d. chap. 21. pag. 267.

pppp) Sicut Du Cheine, & Aurelianus nimii funt in laudibus Le tetiz, ita Haillanus nimitus in culpatione. Libro fecundo de l'Esfat & succes affaires de France, pag. 111. (editionic Rothomagensis, de anno MDCXI.) ait

Parifiens ont toufiours esté les premiers, & les plue grands stditieux & rebelles de la France, & qui ont aux autres villes monstrés exemple, & les preceptes de la rebellion. & pag.,112. les rebellions seules du peuple de Paris feroient vne grande histoire. & trecum ibiden: le naturel des Parisseus est propre à la rébellion.

9999) Nous lifens dans Olivier de la Marche, que quand le Roy alloit an circumement eu guerre, il auvir au frein de fon cheual deux Bourgeois de Parir: Du Chefined .vii. chap., pag. 22. En la bataulle de Monts, en Haynau, où le Roy Philippe le Bel desconfir les Flamaus, · les deux Bourgeois furene viicé à fes pieds, qui felount les Gontans, dont la racevu neuvez, 6' tenom : Louys d'Orleans d.

chap. 21. pag. 268.

prer) Les Bourgeois de Paris prouent tenis fifts, d'arriers-fiefs, Videapud Fontanon toma, des Edills d'Ordonnances des Roys de France, lou, pa, (5). Clement Vaillant de l'eflat ancien de la France, line, toba, 12. folios, b. beritages nobles, d'auus droit noblemest tenus, fans effre inquietis en la ionifiance de iccux, yn aucumenen fluicht au droit des france fifts: Bacquet du droit des

Francs fiefs, chap. 10. n. 2.

sss) Lei Bourgook de Parie, par primitege du Roy Louys XI. font exempte d'aller, ou enuoper à la guerre, pour raifon des fiefs, qu'ils tiemment: apans felfs, ou arriere-fiefs, font exempts d'aller, enuoper, nj. contribuer au ban. O' arriere-ban: Fontanon d. l. Cocrozet d. tr., chap. 22. fol 144; b. Bacquet d. l. n. 3. à la charge contes fois, de fe tenir en babillement defenfibles. O' fuffient, sefont al leur de leurs fuefs, O' arriere-fiefs, pour la garde. O' deffenfe de la ville: Piette

Matthieu liu. 11. de l' biftoire de Louys XI. pag. 651.n. 9.

tttt) luta nobilitatis largitus est Carolus V. anno Mccclxxi. Merula d., p. 246. & conssirmatunt Reges subsequences. Hanc vero nobilitatem non pro perfecto, & commindos, habet. Loyleau du divasi des ossiestos, i. chap. 7. n. 63. ann. d'yne nobless de ville, qui a la verite sti plut-tost bourgeosse. Aque hoc prinslegium non observari, que pour ceux, qui ont est eschemati, & qui a est est est presente est monte de la ville qui onn de la anuier MDLXXVII. tant pour cax, que pour le Prenost des Marchamis, auet le rittre, & qualité de Cheadier; & que les Procureurs de la ville, qui ont seruy dix ans, saient pareillement nobles, tradit Ranchin d. 1. pag. 200.

unnu) Auoir armoiries (Loyleau d. l.) symbrées: Charron en l' histoire

minerfelle, chap. 142. pag. 1066.

XXXX) L' an MCCCCIX. le Roy Charles VI. confirma les lestres, données proper aux Bourgeou de Paris, vouchant la ionifience. Or privatege, de tenti piefs, & arivere, fiefs, sifer des desiris de mobilefs, à fauoir, felon les mernes, of facultés des perfonnes, prendre lés armes de Chevalier, avair brides d'en, efferens éverés, or autres acconfirençans apparenans à l'estat de Chevalerie : Cotrocet dur, chap, 19, 61, 156.a.

2888 2 2007) Some

doré, pag. 118.

2222) Les Bourgeois de Paris ne doiuent eftre contrainels à loger par fourrier ( Corrozer d.tr. & chap-22. fol. 145. b. ) les officiers du Roy, ny gens de guerre, (P. Matthieu liu. 11. de l' histoire de Louys XI. pag. 651. n. g.) ny autres

La quet d. chap. 10. n. 5-

anna) 11 y a garde bourgeoife fruetunire à Paris , & non és autres ville. Loy eau d. n. 62- Le Roy Charles VI. par fes lettres patentes, du V. Aon't MCCCXC. donna prinilege aux Bourgeon de la ville, & faux-bourgs, de Pari, de iouir de la garde de leurs enfans : Et ceste garde est appellée Bourgeoise ; parc qu' elle n' appartient, & ne peut effre acceptée, fi non par les Bourgeou de la ville & faux bourgs de Paru, foient nobles , ou roturiers, & non pas les habitans des autres villes, bourgs, bourgades, ou villages, de la Preuofté, & Vicomtéde Paru. L'autre espece de garde, qui de toute ancienneté a esté receue, est appellet garde noble; parce qu'elle n'appartient, & ne peut eftre accepter, fi non par personnes nobles derace, ou ennob is par le Roy, viuans noblement, demeurans, non feultmens en la ville & faux bourgs de Paris, mais és autres lieux de la Prenofle. J Vicomte de Paris: Bacquet, pare. 1. du droit des francs fiefs, chap. 10. pag. 19.

bbbbb) Les Bourgeon de Paris ne font tenus respondre, ny peunent eftre il gés hors des murs & cloftures de Paris: Fontanon d. I. Corrozet d. chap. 22. fil. 45.b. Loyfeau des Seigneuries; chap, 14. n.18. & extenfe Bacquet autraitedes droits de iustice, chap. 8. n. 42 de segg. Exceptionem , in causis realibus, vide apud Corbin és arrefts; & plaidoyés, chap. 4. p. 14. Porro nec hoc filentio prætereundum, que par un prinilege fecial de cette ville Royalle, les caufes,qui la concernent en corps de communauté, ne penuent effre traittées ailleurs qu'en la Cour de Parlement de Paris, en première instance, par lettres de Charles VI. de Fan MCCCCXXXVII. confirmatives de celles de Charles V. del' an MCCCXXIV

Ranchin d. tr. pag 200-

scece) Nul ne peut empescher, ny retarder les viures, marchandises, qu'on ameine à Paris, n'y mettre subsides nouvelles : Fontanon d.l. Cottozet d.l.

diddd) Louys XI. permit par prinilege à chacun Bourgeon de Parn, de peunoir prendre par chacun an vn fetier de fel pour leur prouision, en payant le droit du marchand feulement, d'aquiter l'imposition foraine, en payant six demers peut liure, au lieu de Paris, & douze deniers aux extremités du Royaume, & fansefire zenu de bailler caution de la vente : Pierre Matthieu d. liu. It. de l' histoire de LONYS XI, N. 9: PAR. 651.

#### CAPVT XXI.

## De Masilia.

M Assilia, Gallis Marfeille, quam alii à Marte dictam putant (a), antiqua est origine (b) & fama, hactenus Francici Regni claustrum maritimum, Italiam, Siciliam, Mauritaniam, respiciens. Sita vrbs est ad mare Mediterraneum, in Prouincia, intra montes, cui portus contra ventorum impetus tutissimus (e), introitus angusti, qui tamen paulatim se latius in figuram oualem diffundit, vbi triremes Regiæ (d) stabulantur. Securitati hujus non folum natura, fed & hominum industria prouidit. Ipfo in mari tria castella, diuersis rupibus, & infulis, impolità (e), piratis & hostibus accessum reddunt perdifficilem; idem facit & quartum, non procul ab vrbe in monte politum(f); introitum defendit turris fatis crassa, tormentis, ad vint inferendam, instructa. Catenam quoque ibi videas, ab eadem in aduerfum littus ductam, repagulum portus. Vrbs Mercurialis (g), ampla & munita (b), angustis tamen plateis, & perquam fordidis (i). Inter ædes factas primum mereturlocum templum Cathedrale, B. Virgini Maria dedicatum (k):inter profanas caput est Curia Ciuitatis. Dignitatem loci auger Sedes Episcopi, quant primum tenuisse ferunt Lazarum illum, qui à Christo refuscitatus. Ciuitas diuifa est in quatuor regiones; tres habet Confules, & vnum Affefforem, aliosque, quibus cura ciuitatis. & justitia incumbit (6).

## Testes & Testimonia.

a) Vn Poète voulant rechercher de plus-loing la raifon , pourquey le nome de Mar feille fut imposé à cette ville, nous tesmoigne, à la façon des Poètes, (c'est à dire, par vne mercerie, & denree fabuliufe) qu'autresfou Francus , que presque tom nos Historiens font premier parent, & ancestre de la race des Françou, auoit La faict construire vn mur à l' bonneur de Mars , & que la ville , qui y a depuis efté fondée, en a siré l'origine, & l'excellence de son erymologie : Du Chesne d. tr. MH. 5.6h.4. pag. 845 Eggg 3

b) Pho-

b) Phoczensium est colonia, ab ipsis, Cyri tyrannidem sugientibus, egnante Romæ Tarquinio, condita: Merula d. er. e. 39. pag. 389. Dur Chesned.

ch. 1. pag. 8 13. Balthafar de Vias,in Sylma Regia pag. 266.

c) Botereus 1th 3, pag 239 and annum MDXCVI. Quisnon flupeat profits and miraculum portum Massilliensem 2 Seulant licet tempessates & procelle, insurgant venti Boreasve, Notusve, quietus ille malaciam perpetuam, nidsticantesque alcyones habet, & fouete:

Vrbs in confectu montana cacumina relat, Tranquillo pratenta mari, ducentia portum Cornua pacatus remouent Aquilonibus vndus. Hic exarmatum, terru cingentibus, aquor

ex Claudiano Balchafia de Visa, in Jula 1962 pag. 214. Le por eli beau, Chadiano Balchafia de Visa, in Jula 1962 pag. 214. Le por eli beau, Chadfeir, que iamais pa affeur? pa fait naufrage: il fe forme auce vacchafie de for, de force, qui il n' peut entre vou en fortir, aucum nauirs, pendant qu'il elifement. A coffé de fon emboucheur e il latour Siena, auce gamifon, C gouverneux. Cha l'aurre coffé font deux peut escolities, l'en eappelle de S.Nicolan, C l'aure 1964 de Norte, Ranchin deux peut pag. 214.

d) Les galeres du Roy. Les despenses de chaque galere, que le Royentssiens, monte à neuf mille escus par an : le Mercure François, ram. 18. pag. 251.

e) Vnum vocatur le chasteau d'If; alterum , Rattonneau; tettium, le forteresse de S. lean, vei vt Ranchin d.l. tradit, Pomegue.

f) Au dessu du port, & sur le Midy de la ville, est une petite montagne, et est le Port de Nostre Dame de la Garde, qui commande à la ville, & luy sert de satinelle, pour descouurir sur la mer, il y a garnison, & gouuerneur :Ranchin d.l.

g) Tanta elt loci opportunitas, tanta commerciorum copia, commentium frequentia, yr quicquid vaguam malciuri, siliac commodius distrabatur; neque enim vila provinicia fructus în facultare lactatur vi non nin har propria Mafilienis foli credatur elle forcunditas. Quicquid enim dites Oriens, quicquid odelcatur alle forcunditas. Quicquid enim dites Oriens, quicquid odelcatur ally irus, quod Africa fettilis, quod pociola Hifpania, quod foccunda Gallia, pocef habete pracelarum, ita illi exhibetur adfatim, quafi bit nafcantur omnia, quar viuque conflat elle magnifica: Balchafarde Vias, in dita si jua Reg. p.g. 165.

b) La ville de Marseille est une des plus-importantes places de la Prouentes voire Punc des plus-fortes cless de tout le Royaume de France. Du Chesne d. &. &.

pag.843.

i) Ex lattinis, in fummitate a dium positis, quando pluit, excrementa in plateas tam copiose deuchuntur, vt., vbi cum ibidem iam extantibus coniun (2a, cloacas potius, quam plateas dixeris.

Après la mort & passion de nostre Seigneur, l'aueugle-ne, nomm Ct-

lideine, righant embarqué en la compagnie de S. Marie Magdiaine, Sainfle Magthe, & Lazare, leur fiere, pour venir en France, dite encore Gaule pour lors, defécudirent a Marfeille, & la tous enfemble commencerent à prefiber vn 1 E SVS crucific. Mau particulier emen S. Lazare la obufici l pour la demeure, con connerii le peuple a la religion Chriftenne, par les fainfles & pieufes predicacions, & en fini le premier Buesque: Voire font encore les precieufes roliques de fon corps, & fes ornemons facerdotaux, gardés auecheaucoup de riplest, & de reucrence en l'Eglif Carbetrale, deduce au nom de la glorieufe Vierge Marse, mere de nuftre

Sauneur. Hæc affeuerat Du Chefned ch.4. pay. 849.

1) Marfeille est dinifee en quatre quartiers, dont chacun a son Capitaine, & autres officiers: l'ancien gounernement de la ville par quatre Comtes founerains, dont la maifon de Vintimille porte encores le nom de Comtes de Marfeille, a donné lieu a cefte diffinction ; les quartiers font, S, Jean, Blancarie, Corps de ville, & Canaillon. On n'y fait que tron Confuls, & vn Affeffeur; le premier est pris de la Nobleffe , & fe qualifie Gouverneur de defenfeur des libertés , & privileges de Marfeille : le jour de leur installation ils portent la robe ronge d'ef arlate, & le iour de Pasques , de damas cramoifi. Le Viguier est annuel , & eslectif; de trois , nommés par les Confuls, le Roy en prend vn : il precede les Confuls, marche accompagné de douze archers, & a surindiction fur la police auec les Confuls, & auec les Juges de S. Loun, de S. Lazare, & du Palais, qui font tous trois luges Royaux ; il cognoit des caufes criminelles par preuention. Be luge du Palais est perpetuel , & les autres font changés & esleus annuellement par les Confuls. Outre cefte iurudictiony effecte d' vn Lieutenant de Seneschal de Prouence pour le ciuil, & autre pour le criminel, afifiée d' vn Lieutenant particulier , vn Lieutenant des fommiffions, des Confeiters, & les gens du Roy. Des luges des marchands font annuels, & pris d'entre les bourgeon, leurs fentences font executoires, non obstant l'appel, qui se releucen la Cour de Parlement d'Aix, imqu' à cinq cens liures. Les luges preud'hommes cognoiffans des differends de la pefihe , font außt annuels : Le luge: del Admirauré cognoift des naufrages , & autres queftions , qui naiffent fur la mer, qui enuiroune cefte ancienne ville, fauf en vn endroir: Ranchin d.pag.374.

## CAPVT XXII.

## De Ciuitate Molinensi.

M Olinium, Moulins, vrbs tractus Borboniemfis, nomen accepific creditur à molendinis, qux ad Elauerum forfan olim pofita (4), flauium ciuitati proximum: antiquitate clara (b), fed non admodum ampla, fuburbiis octocircuncircundata (c); facris ædibus non multum abundans (d), vt nec profanis publicis. Arcem habet, quam olim inhabitarunt Borbonia Duces (e); habet & Palatium, vbi Iudicium Prasidak exercetur (f). Cines ab Scabinis, Escheuins, reguntur, suntque exempti à collectis (g).

## Testes & Testimonia.

a) Sincerus d. Itiner. pag. 68.

b) Ilest certain, que la ville de Moulins eft tres-antique; Du Chefned.v. sit. du pais & Duche de Bourbonnou,ch.1.pag.619.

6) Sincerus d.l. pag.69.

d) Les Eglises sont , vne Collegiale à Nostre Dame, qui ne releue, comme difent quelques vns, que du Siege Romain, encore qu'ils aillent prendre les Ordres à Authun ; deux paroiffes en la ville, fanscelles des faux-bourgs : le Connent des Carmes, & autres religions, comme les Capucins, aux faux-bourgs, & fur le foumet d'yne montagne : Du Chefned.ch.s.pag.62L

e) Cette ville est comme le cour de la France, voire le berceau & les delises des anciens Princes de Bourbon, qui pour leur domicile y one fase baftir enbeau Chafteau, & Superhe Palais : Du Cheine d. l. pag. 619. Au Chafteau eff vne sour quarrée, soustenue d'vn feul pilier, auec vn arc de pierre dans la chambre de Charles de Bourbon, Connestable de France, qui souftient sout le refle du bastiment;

Ranchin d.tom. 2. pag. 293.

f) La Themu respond, & releve ses plu-prosonds, & equitables oracles au milieu de fon Presidial, aux resforts, & appartenances de la Duche de Bourbisnou: Du Cheine pag.620.

g) Les Roys Pont ennoblie de l'Escheuinage, & de l'exemption des tailles

de mesme que Paris : Idem d. pag. 620.

# CAPVT XXIII.

## De Montalbano.

Montalbanum, Montauban; yrbs Languedo cia, sita in colle, adripam Tarnis (4), satis munita, & ab Hugonotisaliquotics contra Regios exercitus defenfa (b). portas habet fex (e), & pontem supra fluuium, non infimæ strudu ræ (d): auditque sedes Episcopalis (e).

#### Teffes & Teffimonia

a) La ville de Montauban est fituée fur le fommet d'une haute collène, & panche un peu vers le pont, qui est fur le Tarn. Ses defenses sont la riuiere, & un ancien Chasteau, qui est du costé de Thoulouze : Du Chesta dar, pag. 669.

b) Coux de la religion Reformée s' en sont saisse s' années M D LXII. & LXIII. & aprés trois sieges, & plusieurs assauts, couragensement soussanus, en

font demeurés maistres : Idem pag.670.

6) Goelniz d.itinerar. pag. 600.
d) Sur la riuiere, qui baigne le bord de fes murs, regne vn pont de tres-

belle Arusture : Du Chesned pag. 670.

e) Le Pape lean XXII. l'erigea en Euclobé, qu'elle ne portoit encore que mom de sitre de Chasseau; Idem d.pag. Vide supra lib.3. cap.a.lie, eccee.

#### CAPVT XXIV.

## De Ciuitate Montis Pessulani.

MOns Peffulanus, Mons Pelius (a), aliis Mons Puellarum (b), vulgo Montpellier, vrbs Languedocia, fita est partim in plano, partim in collicalo, aliquot leucis à mari Mediterranco distante (c): elegans tam adium quam platcarum (d) adspectu, amplissima ambitu, saluberrima aëre. Templorum primarium habet Cathedrale, dedicatum S. Petro (e). Profana structura funt, fortalitium, seu castrum (f), Curia vebis; & non procul ab vrbe, hortus Regius Medicorum (g). Splendorem vrbi addit sedes, Episcopalis (h). & Commendatoris generalis omnium xenodochiorum Christiani orbis, sub regula S. Augustini (i), Vniuerstratis, Camera computorum (k), Curia tributariarum litium, ac Præsidialis (l). Insignia sua ciuitas mutauerat, Ludouicus autem XIII. ea ad pristinam reduxit formam (m). Consules ibi sunt decen, nempe sex maiores, & quatuor minores (m).

#### Testes & Testimonia.

a) A monte vicino, qui olim dictus Pelius: Gcelniz d. itiner. pag. 565. hhhh circundata (c); facris ædibus non multum abundans (d), vinec profanis publicis. Arcem habet, quam olim inhabitarunt Borbonix Duces (e); habet & Palarium, vbi Iudicium Przsidiale exercetur (f). Ciucs ab Scabinis, Escheuins, reguntur, suntque exempti à collectis(g).

## Testes & Testimonia.

a) Sincerus d. Itiner. pag.68.

b) Il est certain, que la ville de Moulins est tres-antique: Du Chefned.te. tit. du pais & Duché de Bourbonnou,ch.1.pag.619.

c) Sincerus d.l. pag.69.

d) Les Eglifes font , vne Collegiale à Nostre Dame, qui ne releue, comme difent quelques yns, que du Siege Romain, encore qu'ils aillent prendre les Ordres à Authun ; deux parosses en la ville , fans celles des faux-bourgs : le Conuent des Carmes, & autres religions, comme les Capucins, aux faux-bourgs, & fur le fommet d' pne montagne : Du Chefne d.ch.t.pag.621.

e) Cette ville est comme le cour de la France, voire le berceau & les delices des anciens Princes de Bourbon, qui pour leur domicile y ont fait baffir unbean Chafteau, & Superhe Palais : Du Chefne d. l. pag. 619. Au Chafteau est vne tour quarrée, soustenue d'un seul pilier, auec un arc de pierre dans la chambre de Charles de Bourbon , Connestable de France , qui soustient sout le reste du bastiment;

Ranchin d.tom. 2. pag. 293.

f) La Themu respond, & releue ses plus-profonds, & equitables oracles, au milieu de fon Presidial, aux resforts, & appartenances de la Duche de Bourbonnois: Du Chefne pag. 620.

g) Les Roys Pont ennoblie de l'Escheuinage, & de l'exemption des tailles,

de mesme que Paris : Idem d. pag. 620.

## CAPVT XXIII.

#### De Montalbano.

M Ontalbanum, Montauban; vrbs Languedociæ, sita in colle, adripam Tarnis(a), satis munita, & ab Hugonotisaliquoties contra Regios exercitus defensa (b) portas habet fex (c), & pontem supra fluuium, non infimæ fructuræ (d): auditque sedes Episcopalis (e).

#### Teftes & Teftimonia

a) La ville de Montauban est fituée fur le fommet d'une baute colline, & panche un peu vers le pont, qui est fur le Tarn. Ses defenfes font la riuiere, & un ancien Chafleau, qui est du costé de Thoulouze : Dru Chestre dar, pag.669.

b) Coux de la religion Reformée s' en sont saisis és années M D LXII. & LXIII. & aprés trois sieges, & plusieurs assauts, courageusement sousienus, en

font demeurés maistres: Idem pag.670.
6) Golniz d.itinerar. pag.600.

d) Sur la riuiere, qui baigne le bord de fes murs, regne vn pont de tres-

belle frudure : Du Cheined.pag.670.

belle fruiture: Du Cheinea.pag.670.

e) Le Pape Lean XXII. l'erigea en Euefobé, qu'elle ne portoit entore que mon de siree de Chaffean; idem d.pag. Vide lupra lib.3. cap.G.Lie.eeece.

## CAPVT XXIV.

## De Ciuitate Montis Pessulani.

MOns Pessulanus, Mons Pelius (α), aliis Mons Puellarum (b), vulgo Monspellier, vrbs Languedocia, sita est partim in plano, partim in colliculo, aliquot leucis à mari Mediterranco distante (ε): elegans tam ædium quam platearum (α) adsspedu, amplissima ambirus, saluberrima aère. Templorum primarium haber Cathedrale, dedicatum S. Petro (ε). Profanæ structura sint, sortalitium, seu castrum (f), Curia webis; & non procul ab vrbe, hortus Regius Medicorum (g). Splendorem vrbi addit sedses, Episcopalis (h), & Commendatoris generalis omnium xenodochiorum Christiani orbis, sub regula S. Augustini (λ), Vniuerstratis, Cameræ computorum (k), Curiæ tributariarum litium, ac Præsidialis (l). Insignia sua ciuitas mutauerat, Ludouicus autem XIII. ea ad pristinam reduxit formam (m). Consules ibi sunt decem, nempe sex maiores, & quatuor minores (n).

Testes & Testimonia.

a) A monte vicino, qui olim dictus Pelius: Goelniz d. itintr. pag. 165, hhhh b) Mons

6). Mons puellarum puellarius: Merula d.tr.cap. 37. pag. 367.eo. quod tot venustate pollentibus, quamuis plerisque omnibus subfuscis, abundet puellis : Sincer, d.itiner. pag. 159. Quod fi ita fe haberet, antequam tot ibi formofæ natæ, aliud nomen vrbi fuisse dicendum : quamquam quod formosarum numerum attinet, idem fere sit, qui alibi, crescens, & decrescens, & plerumque numero deformium minor,

s) Merula d. pag. decem leucis à mari Mediterraneo abelle (cribit;

quem taxat Sincerus d.pag.159. pro decem vnam substituens leucam.

d) Plateas habet angustas, fed mundas : ades excelsas, ad inhibendum radiorum folarium vehementiam. Les rues y font effroites, & les maifons hautes, pour empescher les ardeurs du Soleil : Fauyn au theatre d'houneur, liu. 2. chap. 1. pag. 442. Laville est d' une iuste grandeur, tres-bien bastie, & mieux maisonnée que ville de France, pour le commun des habitans, qui sone generalement bien logés, tous les edifices effans de pierre de taille: Ranchin d.loc. gag.358 ..

e). La Cathedrale est dedice à l' bonneur de S. Pierre; entre les autres, vne à Nostre Dame des Taules, à S. Firmin, à S. Holari, à la S. Magdelaine, à S. Thomas, à S. Sauadour. 117 aencore le grand S. Iean , S. Dengs, les Conuens des freres Prescheurs de la grande & petite obsernance, des Religieuses de S. Guillaume : Du

Cheine d.tr.pag.655.

f) In frænum vrbis à Rege extructum. La Citadelle a effi baffiedepuis les guerres des années M DC XXI. & XXII. à quatre bastions, deux dans la ville, & deux dehors, où il y a garnison, & Gouverneur : Ranchin pag. 359.

2) Variis plantis repletus (x11. c10. numerat Goiniz d. iein.pag. 173.)

egregia dispositione, quo facilius Medicina Studiosis innotescant.

b) Vide fupra lib.3.cap.6.lit.uuuu:

La Commanderie generale de tous les hospitaux; & lieux pieux de la Chrestiente, fous la reigle de S. Augustin, & nom de S. Efpres, est establie à Monspellier, qui est le facre & Apostolique Archibospital , duquel dependent tom ceux de la Chrestienté: Ranchin d.tom. 2. pag. 124.

Cette ville est ornée d' vne fameufe Vniuerfité en tous arts, mais principalement aux trou parties, qui regardent le corps humain, à scauoir, la Mede-

sine, la Chirurgie, & la Pharmacie : Fanyn d.l. Vide Supra lib. s.cap. 15.

1) Y ont efté establies par les Roys , vne Chambre des Comptes , par our les compres du pais, & vne Cour de Generaux, pour ressort du Parlement de Languedoc , auec parcille authorité , que celle qui est à Paris : Du Chefne d. pag. 611. vel vt verba Fatti d.l. fonant; cefte ville eff ornée & c. d'une Chambre des Comptes, auec le perit feel de Montpellier, vne Cour des Aides, & du Prefidial , qui par un especial prinilege s' execute par tout le Royaume de France.

m) Les anciennes armes de la ville de Monspellier ont effé une Vierge Me

vid, portée par deux Anges, auec vne boule rouge, en champ d'argent au dessoude se pieds; nearmoins depuis, prés de cert ans, iln'a essé mit audites arnes, que Ludite boule rouge, mais en l'an M DC XVII. la Vierge, portée par les Anges, a este remisse m les armes de ladite ville : le Metcute François tom: 14,40;4,404,

#### CAPUT XXV.

## De Ciuitate Nannetensi.

NAnnetum, Nantes, metropolis Britanniæ stiperioris (a), vrbs antiquissima (b), sita ad Ligerim, duo sque alios sluuiolos, loco opportuno ad mercaturam exercendam, non ita proculà mari (c), satis ad securitatem munita, sossis, muris, turribus atque castello. Sedes hic est Episcopalis (d), nec non Regiæ Cameræ Computorum (e).

#### Testes & Testimonia.

a) Merula d.tr.cap.31. pag.319.

b) I'vne des plus-anciennes, nou des cités Armoriques seulement, mais aussi de toutes de la Gaule. Nannés, sifu de la race de Noé, s' va des Roy de nos vieux Gaulois, de deuancire de ce Robene, sou bassit la vivile de Robens, song temps aux arauant la naissance de Rome, en ietta, comme on croit, les premiers sondements sur la riuiere de Loire, d'luy imposa son nom: Du Chesne d. tr. lua, 8. chap. 12. pag. 1022.

c) Vrbs Mercurialis est propter commoditatem portus in Ligeri, qui æstum marinum sentire incipit. Adscendunt huc vsque naues, in Oceano ambulare consucex, sed non maximas, queis ad quatuor vel sex leucas inferius hazendum: Sincerus 4.tim.peg.114.

d) Vide fupra lib.3. cap.6. lit.ggggg.

e) La Chambre des Comptes effabile là par nos Reys , pour ouir les Comptes de souse la Bresagne: Du Chesne d.tr.pag. 1024hhhb 2 CAPFT

.

## CAPVT XXVI. De Ciuitate Narbonens.

Marbo, vel Narbona (a), Narbonne, vrbs Languedocia, nomen habere putatur, vel à Narbone, au Habone, antiquo Rege Gallia; velà Narbone fluuio (b). Sia ad Atacem, à quo fecatur in partes, qua iterum ponte (e) conce duntur: Propugnaculum eft coutra Hispaniam (d), à qua paro itinere distat (e); vltra leucam vix abest à mari Mediterrance. Ædium facrarum hie pracipium eft templum 5. Iusti magnificum, & ad deseasionem vrbis aptissimum. Interpofanas sunt, Palatium Regis, antiquum potius, quam elegans & Armamentarium. Archiepiscopali quoque sede claret (f) & fonte S. Pauli, satis miraculoso (g). Duas tantum portas sabet (b), & prater Consules Gubernatorem à Rege constitutum (i).

Testes & Testimonia.

a) Merula der. cap. 37. pag. 360.

b. Narbonne, baffie, felon É opinion vulgaire, par vn antien Ro det Gur les, appelle Narbon, su Harbon, qui lus impofa fon nem: ou, comme veuten quie ques vnn, par les Anaims, qui babrican inganant le fleux et Anx, or qui la simmerent ainfi de la viaire e Narbo, qui disuife toute la contre Narbonnoife, dont éta eille chof; Du Och fied. dr. linc. 1623, pag. 649.

c) Pons est ædibus contiguis, instar plateæ, abundans, vt eum trans-

euntibus nullibi pateat prospectus in fluuium.

d) Vallo, memibus, at que propugnaculis firmissando el manieay tinte prima Gallie fortalità numercur: Since d. d. tinter, pag. 117. Nopossimi internitere, quin hi chibnectan, que hac de civitare schibit au na
au thatr e d'homeur, sin. 2, chap. 12, 43, 7. Els e si fort mat-sane pour les siringers. I air y el son grosse, pour estre probe de la mer de douze multe pa si sirse que futisment on l'ou traire, quand elle sil virités. Son afficere ell enn suid
el le parapet de se muneille rest de terre, de sorte que par dehors anne valem
d'icelle, si non les ciochers de S. 1ust, & de de P. paul : els paurquos elle est manie
mani appelle. Narbona lattina mundi. C'est une forte ville de genera sin
sans appelle. Narbona lattina mundi. C'est une forte ville de genera sin
sans consuments de manie en revace campens, s'ortissée de homs rempat

LIBRI VI. CAPVY XXVII.

GI# fortes tours, & casemates, disposés & perces, pour faire double ronde, haut & bas, & de cent en cent pa des corps de garde , & magazins garnis de poudre, bales, & de grand nombre de Canons, ce qui la faitt bien fouuent mugueter par les Efbagnols, aufft bien que Marfeille, & Bayonne. C'eft vne clef de France, c'eff pourquey elle porce pour armes , de gueules à vne croix patriarchale d'or , & vne slef d'argent.

Diei itinere hinc diftat Perpignianum , vrbs Hispaniæ: Sincerus

pag. 157. Vide fupra lib. 2. cap. 6. lit. cs.

g) Au bout de la ville, prés des ramparts, eft la fontaine de S. Pauli, l'eau de laquelle eft fort agreable à boire, & nuraculenfe aux fernantes de Narbonne, qui en deutennent groffes, anec quelque autre ingredient: tant y a , que cefte cam de la fontaine S. Paul est sirée en prouerbe, & adaptée à celles, qui font de bon vouloir : Fauyn d.l. pag. 439.

A' fcauoir celle de la cité, nommée la porte du Roy, & celle du bourge

La porte Connestable: Ranchind. tom. 2. pag. 376.

i) Outreles Confuls, qui font esleus annuellement de quatre vingts fix familles de la ville, qui one le principal foin de la garde, & gouvernement d'icelle, y avn Gounerneur pour le Roy : Ranchin d. l.

# CAPVT XXVII.

## De Ciuitate Nemausensi.

NEmausus, Nismes, vrbs Languedociæ à Nemaufo(a), Herculis Ægyptii F.(b) fiue ab ipfo Hercule, occasione filii Nemausi, ibidem nati (e), condita dicitur, vetuflare celebris (d), & Romanorum fauore, à quibus variis stru-Aurisornata, & ampliata, vtcx, qua adhuc in conspectusunt, fatis indicant (e). Hodicangustior est, quam olim (f); planitie enim terminatur, cum antiquitus colles, montemque contineret. Ædes facræ Catholicorum (nam & Reformati fuame ibi habent) funt, cathedrale templum, & paucæaliæ (g). Profanæ, arx,& Palatium ludicii præfidialis ( b ), quo, vt & Sede Episcopali (1), atque Academia illustratur. Inter insignia vrbs exhibet Crocodilum (k).

#### Testes & Testimonia.

a) Sincerus d. itiner. pag. 165. Poldus de antiquita e emausensi. b)ER hhhh a

614

Est hic yous ex sex Herculibus; totidem scilicet numerantul Goelniz d. itin. pag. 548.

Grafferus de antiquitatib, Nemaufenfib. pag. m. 12.

Tempus primæ fundationis, fecundum Eusebii, & Prospenin pita Herculis, supputationem, poniturannus mundi MMM DCCCC L. & 12 mille, centum & quinquaginta nouem annis ante Christum.natum,quin-

gentis nonaginta ante Romam conditam : Golniz d. pag. 548.

e) Hodie Nemausins (vt Thuanus scribit lib. 46. histor. ) Narbonenfis Galliæ præcipua cinitas est, præter opes, & alia huius æui decora, supra omnes, que toto orbe Romano fuerunt, fi Romam vnam excipias, antiquitatis venerandæ monumentis spectanda, amphitheatro, palatio, delubio Vesta extra vibem, & admiranda passim pulchritudinis tuderibus, & fragmentis, quæ cum recentibus Regum nostratium ædificiis integris etiam hodie certant. De fingulis monumentis agit lac. Grafferus differsatione de Anziquitatibus Nemaufensibus : Du Chesne d. tr, liu. 2, chap. 7, pag. 658. Sincerus pag. 166. & fegg. Golniz pag. 555. & fegg. ex patte quoque Fauyn autheatte d'honneur, liu, 2. chap-1. pag. 441.

f) Ambitus olim fuiffe dicitur xI, M DCCC LIIX, paffuum : Golniz

P48.549.

La Cathedrale, les Connens de quatre Mendians, le Prieuré connenquel de S. Baufille, bors les murs, l'Eglife S. Laurens ; le monaftere des Religieufes de S. Claire : Du Cheine d. c. pag. 661.

h) De quo infra, libro ylt. cap, 13.

Vide Supra, lib. z. cap. 6. lit. hhhhh.

k) Par les armes de cefte ville, qui porte d'or à un palmier de finople, anquel est attaché de deux chaines, vn Crocodile d'azur, auec ces deux mots abreges COL. NEM. qui veulent dire, Colonia Nemausensis; il femble, que cefte Colonie ait efte transportée là d' Egypte : Fauyn au theatre d' honneur, liu. 2. ch. 1.p 441. Augustus extincto M. Antonio, victor ex Ægypto redux, Nemausum coloniam duci procul dubio voluit: vnde Suetonius cap. 4. in Tiberio scribit: Pater vero Tiberii, Questor C. Casaru, Alexandrino bello class prapositus, plustmum ad victoriam contulit : quare & Pontifex in locum P. Scipionu substitutus & ad deducendas in Galliam colonias, in queis Narbo & Arelace erant, miffus eft. Confirmat nummus vetus Nemausi frequens, qui Crocodilum palma arbori alligatum, laureamque coronam, hodie vrbis sigillum & insignta io Ægyptiacævictoriæ testimonium, altera vero facie, duorum iuuenum capita, cum inscriptione IMP. PP. D. F. exhibet : Graffer. de antiquit. Nemau PAg. 20. 0 (egg.

CAPVI

# CAPVT XXVIII.

## De Ciuitate Niuernensi.

Muernium, Netters, vrbs ad Ligerim sita; nomen habet à fluuio Niuerni (a), vulgo Nieure, qui hie se in Ligerim exonerat: Metropolis est Ducatus (b), & Episcopalis sédes (e). Interædes sacras, & templa, primum locum tenet, quod D. Cyro, olim S. Geruasio, dedicatum (d). Profanorumædificiorum præcipua siunt, arx Ducalis (e), & pons lapideus supra Ligerim (f). Quartuor habet Scabinos, qui eliguntur à viginti quatuor Conssiliariis ciuitatis (g).

#### Testes & Testimonia.

a) Merula d. tr. cap. 41. pag. 421.

b) La ville capitale est Neuers, ville belle, & groffe, sur la riuiere de Loire: Du Chesne d: tr. tilt, de la ville & Duché de Neuers, chap. 1. pag. 471.

c) Vide sipra lib. 3. cap. 6. lit. iiiii.

d) L'Eglife Cathedrale effoit premierement dediée à S. Gernau, man le Roy Entres le Chaune, par une fingulirer deuation, qu'il avoit au glorieux marses. Cyr. voulte, que la gliant le nom de fon ancien patrou, elle prist écliq de ce Sainti, duquelis lisy donnales precieus/estéliques. Il y a d'auantage vue abbase de Mointes, de l'ordre de S. Augustin, dedice à S. Martin, Crute autre de filles facrées à la Virege Marie: deux Prieurés couvenuels, dediés à S. Effienne, & S. Sainneur; les Conutins des Cordeliers, & Lacrens, S. Trouné, & autres: Dui Chefre d. 1 pag. 474.

e) Non multum fplendida.

f) Eum viginti accuum elle scribit Merula d. pag. Elle a vn beam pont sur Loire, compost de vingt arthes, or vingt piles de sierre de tuille. La premiere pile deners la ville est creus e vou ededans auce canoniece pour definire la muraille de la ville. O batre a seur d'ean ceux, qui par batean en vou-drojent approcher. Les deux bourt du pont ont leur pont leuis! vn deners la ville, / l'autre deuer sles champs, auce des sortes tours, pour les desendre, & batre aux aduentés. Ranchin d. tom. 2 pag. 2300.

g) Les quatre Escheuins de Neuers sont esteus par vingt quatre Conseil

lers, qui represent le corps de la ville: Ranchin d. pag.

CAPVT

## CAPUT XXIX

# De Ciuitate Pictauiensi.

pletauia, Poictiers, vrbs antiqua (a), de cuius conditoribus, & nomine, fabulis potius, quam historiiscertatur. Satis amœno sita est loco, cliuoso tamen; nisi quod vna parte, quam tranchée, patrio vocabulo, dicunt, in planitiem abeat, latiffimi ambitus (b), sed cuius ingens portio ab habitatoribus vacua, pratis, vineis, hortis, aliisque agrestibus operibus occupata (c): alluit latus vnum Clanus fluuius. Ædificiorum sacrorum primarium est templum D. Petri (d); catera funt, B. Virginis, Nostre Dame la grande; S. Hilarii (e), qui vrbis Protector dicitur (f); S. Nicolai, &c. Profana funt, Palatium, Curia Ciuitatis, Collegium. Dignitatem famamque vrbis augent sedes, Episcopi(g), Curix Prasidialis(h), & Vniuersitatis (i). Ciuium caput dicitur Maior, le Maire (k); Senaus centum conftat personis, inter quos quinque & viginti Scabiniaudiunt, à quorum sententia, si summa non excedat quingentas libras, non datur appellatio (1).

#### Testes & Testimonia.

a) Ilest certain, que Poilliers, ville principale. E premiere de touteche contée, çst retrantique, mais plus-intertain qui enout est le premierz finde seurs. L'opinion de plusticur s'hançois est, în le fazo que de modout pétele vius ce peuple est voi en est en que le montée es principales en le fazo que le modout pétele vius es peuple est voi entre le premier en le premier en le principale en le premier en le premier en le premier en la pranté précise de munu peints, vindrent premiere meus plantet leurs pauillons en la pranté précise de l'entre métale plus en del principale, lequelle vius bestit après en la pranté précise en la prantée précise en la prantée précise en la prantée précise en la prantée précise principale que ce peuple, deuvié barbar par toutes enciens Autheurs. C'u fant ignorant de la laugue Latine, laquelle messire l'est point alors on s'ima relle splendeur, que let est francer en recherchassent la cognussiance. Il y ma d'autres, qui, pour authorifer esse opinion, pue qui, pour authorifer esse opinion.

Billu. Roy de esfle contrée, peu apreil a vine de Tropes, & difent ; que le Siege de fa Monarchie eftoit à Poiliers, où Turnu, Chef d'une bande de Tropende nouveau habitués en la grande Bretagne, le vine affilulir ; & en remporta la villoire, non soutes fou fant la villoire annie, and la villoire peur Build Poilion far premierennen appelle Pleauia pource qui tifs (comme peint, & countest d'arbres, prés, vignes, fontaines, ruieres, bou, & pafturages. Et, que la ville de Poilitier fut diste Picture, à baue picta, parce qu'elle fut edifée au leu, où l'on autoit rouvie von oifeau peint, & bigarré d'un diuver plumage & finalement, l'ignorance en a conduit quelques autres, par des chemins, fescartés, qu'il ton oife dêre, & mainement, que, du temp de Cefar, la cité de Poiliere en fon nom, ensemble tout de pais de Poiliou, à cause d'un fien Cheudier, qui sinfila, nomma & c. Du Cheline d. 1r. sit, du Pais, & Comté de Poiliou, chap. 1. pag 177, & feqq.

b) Merula d. tr. cap. 27. pag. 27.0.

e) Hinc Sigismundus Imperator cam nomine pagi intellectam voluit, cum diceret, le in Gallia vidisse, vn monde, vne ville, & vn village. Vide supra cap. 20. hum libri lit. q.

d) Sincerus d. iein. pag. 128. & feqq.

c) Olim D. Hilarii templum Abbatia fuit, modo Canonicorum Collegium, cuius membrum eft Rex Gallia: Vide fupra lib 2. eap. 6. lit. 1511. Cette Abbaye off immediatemen fubiette al: Egilf Romains, & ale Rop pour Abba, comme Comte de Poilbau. (Romana Ecclefia: immediate fubiecla eft hac Abbatia, & Regem, quatenus eft Comes Pictauienfis, pro Abbate habet.) Ita Ranchin 4. tom. 2. pag. 264.

f) In columna quadam, media fere in vrbe erecta, ita legitur: Dino Hilario, vrbu prougnatori fidelisimo, assiduistimo, certistimo, Pictauorum Epi-

feopo : Galniz d. itiner. pag. 290.

g) Vide supra!ib. 3. cap. 6. lit. 00000. b) De quo infra lib, vlt. cap. vlt.

i) Vide supra libri 5. cap. 17.

k) Maioratus dignitas nobilitatem tribuit, & durante officio, quod annuum, Maior vocabulo primi Baronis Pictaniæ infignitur. Sincetus p. 128. premier Baron de Poicton, Colonnel, & premier Capitaine de la ville de Poictiers.

l) Sincerus d. p.ug. 128. Vingt & cinq Pairs, ou Escheuins, & soixante & quinze Bourgeon, composent le corps de ville.

## CAPVT XXX.

## De Ciuitate Rhemensi.

R Hemorum ciuitas, vulgo Rheims, quibusdam dicta videtur à nomine Remi, fratris Romuli (a): aliis à Rhemo, vel Rhomo, Rege Gallorum (b). Sita est in Campania, clara sede Archiepiscopali (c), & Vniuerstatis (d), necnon coronatione Regum Francia: , quæ ve plurimum ibi perasta (c). Templum Cathedrale, quod habet, est B. Virgini Mariæ delicatum (f).

Testes & Testimonia.

a) Il en aqui nous one souvene ropecé en leure escrite, e pluseurement l'en enteun veritable, que la belle. S'antique cirè de Reime, a pris son vision te quelques spiris le de Rome, leuquels courans la errer. S'ranessent en sousin pour garantir leur vie, S'sauver teur iberré du malbaur, qui aussi ferrè Reime dans les coffres de la mort, vinrent planter leur pauillons en cequatter, 9 stable verne leur denure, S's dreffant lepland s'une ville, la mommeren Reime, dans de Reime, à sinque est séruis à en velueur la memoire, S'empelour, ui clen dessenus, à sinque est séruis à en velueur la memoire, S'empelour, ui clen dessenus, à sinque est personne le rombeau. D'un Chestie de trad. It. de spiels Champagne, chap. Il. pag. 369. visi eam opinionem resert, & existe.

6) Iean le Maire dit, que Rhemu, ou Rhomu, vingttroifisme Rost Gaule, Gils de Namnes, durant le regne de Priam à Troje, sond a la tité capitale de Durocortum en Champagne, & nomma Rhemoù, de son nom, tant le puiste

d'icelle, que tous ceux de ses fins, & limites : Du Chesned. pag. 369.

c) Vide supra lib. 3. cap. 6, lit. ee.
d) Vide supra libri 5. cap. 18.

e) Vide fupra lib. 2. cap. 4. lit. b. & feqq.

f) Accenteur magnificentiffimis totius Galliæ: Sincerus diff. iim.

## CAPVT XXXI.

# De Ciuitate Rothomagensk

R Othomagus, vulgo Rouen, dictus quibusdam videtur a conditore Mago, Rege Gallorum (4), cui Rhomus,

mus, filius alterius Regis Galliæ, vrbis restau Ator, & amplificator, suum addiderit nomen, vt Rhomus Magus, & per contractionem, ac aliqualem literatum immutationem, postea Rothomagus audiucrit (b). Nonnulli compositum esse tradunt, ex Mago, Regio, & Rothi, Idoli, nomine, quod hic in cultu fuerit (c): alii à rota Magorum, id est, collegio Sapientum (d); alii à Roth, Germanorum dictione, que rurmam fignificat, & Mago, Rege, quod is certum numerum hominum huc. quasi coloniam, miserit (e). Sunt denique, qui Francicum Rowen, à rone, quod Latinorum rota eff, deducant; vel, quod ibi templum idoli instar rota rotunda fuerit structura; vel, quod cultores idoli ibidem in orbem dispositi, saltando, & tripudiando tempus insumpserint (f). Caterum hodie est Metropolis Normanniz, ampla, atque munita, fita in valle, vnum adlarus montis, ad alterum Sequanam habens, vbi portus, seu nauium statio duplex (g). Interius perluitur tribus fluuiolis (b), qui educendis fordibus, & moletrinarum rotis circumagendis commodant. Ædificia sacra vrbs habetplurima intertempla primarium est B. Virginis, tribus turribus (i) insigne, quarum illa, quæ butyracea (k) audit, campanam totius Galliæ maximam ( l) exhibet. Ouid juris hujus Ecclefiæ Canonicis S. Romanus, vel eiusdem fuccessor S. Ouenus, acquisiuerit, supra docui(m). Ad profanaædificia publica pertinent, Palatium antiquum (n), Palarium Regium (o), seu Curia Parlamenti, Domus Senatoria, seu Ciuitaris (p), Pontes(q), Bursa mercatorum (r), &c. Præclara ciuitatis ornamenta funt, Archiepiscopus(1), Parlamentum (1), Curia Generalitatis (11), Camera Computorum(x), &c. Infignia vrbis repræsentant agnum. Dci(y).

#### Testes & Testimonia.

a) Ceux, qui par leur diligente recherche se sont esforces d'esclairet se bustre, c'e auge de ceste circi, l'ont saire voie des plus antiques, c'e peut-esfrestoute la prémière de l'europe. Car selon Brosse, s'e commentateurs, Dis Samothes, ayant este ordonné premier Roy, c'h Monarque des Gaules, à lus succeda sons se

620 Magus, qui s' amufand baffir & fonder des villes , dont plufieurs portent encorle nont, comme Rothomagus, Nouiomagus &c. Enuiron l'an LI. (dit Berole,traduit par Annius de Vicerbe) du regne de Ninus , regnales Celtes Magus , fils de Samoches, duquel furent fondces plusieurs villes porrans fon nom. Ce fut ce Magu, qui ierra les premiers fondemens de la ville de Rouen, & l'appella Maga, de for nom, qui effoit iadu pris, en lagage Celtique, pour edificateur, ou bien mesme pour adifice, & bourgade. Et tient pour certain Annius, que toutes les villes, & citis, qui portent en elles ce nom de Magus, ont esté construites par ledit Magus : Du Chefne d. tr.lin. 7. chap. 2. pag. 942.

b) La commune opinion eft, que Rhomus, fils d' Allobrox dix feptiefme Reg des Gaulon, ayant reffauré, & agrande la ville de Rouen, voulut, qu'elle portait fon nom, anecceluy de fon fondateur ; & par quelque changement,ou addition de lettres, fut lors de Rhomus & Magus fair Rothomagus : Du Cheine d. chape

pag. 943. c) D'autres difent, que ce mot de Rothomagus eft tire d'yn Idole,nomme Roht, ouRhoton, adoré, & reueré comme Dieu au milieu de la ville, imques au semps de S. Melon, qui le fit abatre ; & de nostre Roy Magus, fondateur d'icelle. En prenue de quoy ils anancent, qu' à trois lienes de Rouen eft encore yn village, appelle mont thor : Du Cheined pag. 943. Sincerus d. itim pag. 195.

d) Vne autre opinion le derine de tota Magorum, c'eft à dire, roue tou ronne, ou compagnie de fages ; pource que là se tenoit quelquefois le Parlement de Druides, qui eftoient les Mages, & Philosophes des Gaules : Du Chesnep.944

Il y en a d'auant age, qui tiennent, que Rouen a efté premierement afpellee Rothomagus, pource que Roht, en langage Alleman', fignifie bande, compagnie, & colonie, & que Magus, Roy des Celtes, ayant fondé la ville de Rouen, auoit afin vne colonie, & compagnie de gens à sa poste, pour y faire demeurantes & la tenir en fon obeiffance : Du Cheine d. pag. 944.

Quelques autres maintiennent, que cefte ville de Rouen a pru l'erigiwe de son nout, d'vn' temple d'Idole', qui y estoit anciennement, fait tout rond, quant à la fabrique; ou pour raifon du rouentent; & circuit , qu' on faifoit ainfi adorer en tournoyant, d' danfant en façon de roue, & l'on tenant la main à l'au-

tre : Du Chefned. pag. 944.

g) Vnus, qui fupra pontem, vocatur Parilienlis, le quaj de Paris, voi fatio naujum Lutetia venientium : Alter infra pontem , le quay des naunts, vbi consistent naues, in Oceano ambulare consuetæ: Sincerus d.itin p. 156.

b) Vocantur Rober, Auberte, & Renelle, qui content par diners endroits de fes rues, & font moudre plufieurs moulins, à bled , à tan , à foulon de draps, à tainture, à taillandiers, à buile, & autres infinies commodités, desquelles le comman plage ne fe peut paffer : Du Chefned ih. pag. 958.

Vnaturris vocatur S. Romani, altera butyracea, tertia pytamis k)Pourst fo observed du Cardinal George d'Amboife, Legat en France, de manger du beurre

en carefine : Du Chefne d. pagigg4.

i) Its est la plue-grafic clocke, qui foit en France, & possible en sout le mondet car cle a trente preds de tour par le bas, direids de langeur, & dix pieds de baulteur, compri les ansig. & pois pres de quarante mille litree. Vin Catheria nal, nommé George d'ambosse, archeuesque de Ronën, qui vinoit au temps du Roy Charlev III. Youna cesse clocke, qu'il nomma de son nom, comme il apert par ces vers, qui sont estrits à l'ensour d'elle:

1e fuis nommée George d' Amboife, Qui plus de treute fix mille poife, Et fi qui bien me poifera, Quarante mille, trouvera,

Charron, en l' hift. vniu.chap. 120. pag 846.

Supra lib. 3. 6.6. lit. ff. Præftat rem ab ouo enarrare, ficut ean? enarrat Tuille-pied es antiquités de Rouen, & ex codem repetit Du Chefne d.ch. pag. 948. & fegg. En la forest de Rouuray, prés des faux-bourgs, un serpent, de monstrueuse grandeur, faifoit de grands carnages d'hommes, & de bestes, rauiffant sout ce qu'il trouvoit, non feulemen' és environs du bow, mais aufi quelques fou paffant l' cau', portoit grand dommage aux citoyens. S. Romain , Euesque de Rouen, fe prefenta d'y aller pour le chaffer, Gconiurer, I ne pouuant trouuer perfonne, qui voulaft i' accompagner, impetra des infliciers laicques, qu'on luy donnaft deux malfacteurs, desquels l'vn eftoit larron, & autre meurtrier. Quand le serpent les adussa, il accourus vistement pour les deuorer dont le larron gaigna au pied, & le meurerier affeure, s'appuyant en la vereu du bon Euesque , demeura aueclus, Saint Romain, innoquant l'aide digin, iette fon effoie au col du ferpent, & d'icelle le lie, le donne à conduire à ce prisonnier , & le fait mene au lieu de la place, le fait attacher & bruiler, pub ietter les cendres en la viniere. Ce criminel meurtrier fut toft après, pour auoir tenu bon, absoult de ses crimes par la luflice. Sainci Ouen, qui succeda à S. Romain, admirant ceft œuvre, plus de Dien' que d' bomme , à fin de nelaiffer perdre la memoire de ce grand miracle , obtint du Roy Dagobert , duquel il effoit Chancelier , le privilege tel qu'il est encore de prefent obserué, & garde de point en point , en la forme & maniere qui's enfuit. C'est à fcauoir, que quinze jours auant l'Afcenfion, quatre de Me fieurs les Chanoines, accompagnes de quarre leurs Chapelains, sous reueffus de furplis & aumuffes, conducts par leur buißter, vont fommer les officiers du Roy; premierement en la grande Chambre du Parlement, secondement au Bailliage, & tiercement la Cour des generaux, de ceffer, o faire ceffer à l'endroit de tous criminels, detenus és prifons du Roy, contes procedures extraordinaires, comme interrogatorres, examen de tesmoings, recolement, on confrontation d'iceux, tortures, execu-

# CAPVT XXVI. De Civitate Narbonensi.

Marbo, vel Narbona (a), Narbonne, vrbs Languedocia, nomen habere putatur, vel à Narbone, au Harbone, antiquo Rege Gallia; velà Narbone fluuio (b). Sita ad Atacem, à quo fecatur in partes, qua iterum ponte (c) connectuntur: Propugnaculum eft contra Hispaniam (d), à qua parao itinere diltar (e); vltra leucam vixabest à mari Mediterranco. Ædium facratum hie praceipum est templum 5. Iusis magnificum, & ad desensionem vrbis aptissimum. Inter profanas siunt, Palatium Regis, antiquum potius, quam elegans, & Armamentarium. Archiepiscopal quoque sede clates (f) & fonte S. Pauli, satis miraculoso (g). Duas tantum pottas habet (b), & prater Consules Gubernatorem à Rege constiturum (b).

Testes & Testimonia.

a) Merula dar. cap. 37. pag. 360.

b. Narbonne, baffie, felon Popinion vulgaire, par vn antien koy des Gam les, Appelle Narbon, ou Harbon, qui du jimpo fa fon nom vou, comme veuleut quelques vns, par les Atacins, qui babitoient iognant le fleuse Atax, & qui la sommerent ainfi de la viuleure Narbo, qui disulf couvela contrée Narbonnoife, dont els elle beb; Du Chefine d.r. Hut. 2ds. 1:3 pag. 6-36.

c) Pons est ædibus contiguis, instar plateæ, abundans, vt eum trans-

euntibus nullibi pateat prospectus in fluuium.

4) Vallo, menibus, atque propagnaculis finnifinnis, adeo elimnis avviniere prima Galliæ fortalitia numeretut: Sincee, d. itiner, p.g., 15. Non pollum intermitteres, quin hic fubmecham, quæ hac de ciutate (cribit Fauyment beat et d'honneuliu. 2. chap. p. p. 457. Elle eif forr mat-faine pour les tifrargestel dir y eiffort großter, pour efter proche de la mer de douze mulle pa side ree eque futilement on fout bruite, quand alle eil irrités. Son affecte eil en my fouth d'e le panage de fest murailles rich e erre, e de fette que par debors ou me voisit afficielle, finon les clothers de S. Tuft, d' de S. Dault: l'est pour quoy elle eil mainten aux appelice Natholis effant en race cannegae, fortifiée de de guerre, fau faux bourg, onn batables (fant en race cannegae, fortifiée de bour rempartud.)

LIBRI VI. CAPVT XXVII.

fartes tours, & casemates, dispose & PEVET AAX V.B.

fartes tours, & casemates, dispose & preves pour faire double ronde, bant of ban, & de cent en cent pades torpide garde, & magazins garnia de poudez bales, & de grand nombre de Comons, ce qui la faisi bien fount magueter pae Espagnols, aussi bien que Marsseille, & Bayonne. C'est vne cles de France, e'est pourquo elle porte pour armer, de guetles à vne croix patriarchale d'or, & vne este d'argent.

e) Diei itinere hinc diftat Perpignianum , vrbs Hispaniæ: Sincerus

pag. 157.

f) Vide supra lib. 2, cap. 6. lit. cc.

g) su bout de laville, prés de rampares, el la fontaine de S. Paulit l'eaux de laquelle est fort agreable à boire, & miraculente aux fernantes de Narbonnes qui en dautenneun groffes, aute que que aurre ingredient: tant pa, que espé caux de la fontaine S. Paul est fire en prouerbe, & adaptée à celle, qui font de bon vou-teir. Fauyn d. 1, pag. 439.

b) A' scauoir celle de la cité, nommée la porte du Roy, & celle du bourg,

Laporte Connestable: Ranchin d. tom. 2. pag. 376.

i) Outre les Confuls, qui sont esteux annuellement de quatre vingts six familles de la ville, qui ont le principal soin de la garde, & gouvernement d'icelle, y avn Converneur pour le Roy: Ranchin d. l.

# CAPVT XXVII.

De Ciuitate Nemausensi.

NEmausus, Nismes, vrbs Languedocia à Nemauso(a), Herculis Ægyptii F.(b) sue ab ipso Hercule, occasione filii Nemausi, ibidem nati (e), condita dicitus, vetusturis ornata, & ampliata, vtex, qua adhue in conspectu sunis structuris ornata, & ampliata, vtex, qua adhue in conspectu sunis frais indicant (e). Hodicangustior est, quam olim (f); planitie enim terminatur, cum antiquitus colles, montemque contierer. Ædes sacra Catholicorum (nam & Resormat sunis habent) sunt, cathedrake templum, & pauca alia (g). Profanz, arx, & Palatium ludicii præsidialis (h), quo, vt & Sede Epicopali (i), atque Academia illustratur. Inter insignia vrbs exhibet Crocodilum (k).

Testes & Testimonia.

a) Sincerus d. itiner.pag. 165. Poldus de antiquita e emaufenfi. hhhh 3 b) Est hic vnus ex sex Herculibus; totidem scilicet numerantus

c) Gratierus de antiquitatib. Nemausenfib. pag. m. 12.

d) Tempus primæ fundationis, secundum Eusebii, & Prospenin yira Herculis, supputationem, ponitur annus mundi ммм поссе 1. & 112 mille, centum & quinquaginta nouem annis ante Christum natum, quin

gentis nonaginta ante Romam conditam : Golniz d. pag. 548.

e) Hodie Nemantins (vt. Thuanus (cribitilis, 46 inilar.) Nathonenins Galite practipua ciuitas eft, prater opes, & alia huius avui decora, fupanomnes, que toto orbe Romano fuetunch Romam vnam excipiasantiquitatis venerandez monumentis (pectanda, amphitcheatro, palatos deluva
Velta extra vibern, & admirande palfim pulchritudinis ruderibus, & figamentis, qua cum recentibus Regum nofitatium achificiis integris etambodie certant. De fingulis monumentis agit Lac. Grafletus differsatime tă se,
siquitaribus Neman(cnfibus: Du Chefine d. tr., liu. 2., chap. 7, pag. 678. Sinceus
pag. 166. Of [oq. Continz pag. 1575. O fag., ex parte quoque Fauyn authente
d'bonneur, liu. 2. chap. 1, pag. 444.

f) Ambitus olim fuisse dicitur x1. M DCCC L11X. passuum: Golniz

pag. 149.

g) La Cathedrale, les Conuens de quatre Mendians, le Prieuré comunauel de S. Baufille, bors les murs, l'Eglife S. Laurens ; le monaftere des Religieufu de S. Claire: Du Chesne d. c. pag. 661.

h) De quo infra, libro vit. cap. 13.

i) Vide supra, lib. 3. cap. 6. lit. hhhbh.

All Par les armes de ceste ville, qui porte d'or à vu palmier de sinople, suque le staché de deux chaines, vu Crocolite d'azur, auec ces deux most abresse.

COL NEM, qui veulent dire, Colonia Nemaulen sis, si semble, que este Colonia
ait est transporie le d'Egypte. Fauyn au rheatre d'honneur, sinz. ch. 19 44.
Augustus extincto M. Antonio, victor ex. Egypto redux, Nemaulumcoloniam duci procul dubio voluit; vnde Suetonius capa. 4. in Tibero Ernètie
Pater vero Tiberio, Quesson, coloris, silexandrimo bello classi praspitus, plurimuna advidirama conulti: qu'are de Pontifex in locum P. S. vipusa substitution.

C'ad deducendas in Galliam volonias, in que in Narbo d'arclate erant, missue,
d'ad deducendas in Galliam volonias, in que in Narbo d'arclate erant, missue,
d'ad deducendas in Calliam volonias, in que in Narbo d'arclate erant, missue,
d'ad deducendas in Calliam volonias, in que in participa de vivis signitum de insigna, in
Agyptaica victoria testim onium, altera vero sacie, duorum iuuenum capita, cum inscriptione 1MP. PP. D. F. exhibet: Graslet. de antiquit. Nemasse
paga 20. d' fegs.

CAPVT

## CAPVT XXVIII.

#### De Civitate Nivernensi.

Nucrnium, Newers, vrbs ad Ligerim fita; nomen habet à fluuio Niuerni (a), vulgo Niewe, qui hie se in Ligerim exonerat: Metropolis est Ducatus (b), & Episcopalis sédes (e). Interædes sacras, & templa, primum locum tenet, quod D. Cyro, olim S. Geruasio, dedicatum (d). Profanorum ædificiorum præcipua sunt, aex Ducalis (e), & pons lapideus supra Ligerim (f). Quatuor habet Scabinos, qui eliguntur à viginti quatuor Consiliariis ciuitatis (g).

#### Testes & Testimonia.

a) Merula d. tr. cap. 41. pag. 42f.

b) La ville capitale est Neuers, ville belle, & grosse, sur la riuiere de Loire: Du Chesne d. tr. tilt, de la ville & Duché de Neuers, chap. 1. pag. 471.

c) Vide supra lib. 3. cap. 6. lit. iiiii.

d) L'Eglife Cathedrale esseit premierement dediée à S. Geruau, mau le Roy Charles le Chauae, par une singuirer deutsion, qu'il auoit au glorieux martys S. Cyr, voulter, que Luissant le nom de son ancien patrou, elle prist chys de ce Suinti, duquel il loy donnales precieus reliques. Il y a "auantage vue Abbare de Moines, de l'ordre de S. Augustin, destice à S. Marain, C'une autre de silles sacrées à la Virege Marie: d'aux Pricurés convenuels, detdés à S. Estienne, & S. Sinueux; les Conuens des Cordeliers, & Lacobins. Il y a onze bester paroisses, S. Arigle, ou Agricole, S. Vistor, S. Pierre, S. Laurens, S. Trouné, & autres: Dui Chefine d. 1924, 474.

e) Non multum splendida.

f). Eum viginti accuum elle scribit Merula d, pag. Elle a vn beaus pont sur sore, compost de vingt arches, et vingt piles de pierre de taille. La premiere pile demer sta ville est creus et voue dedans ance cononiere pour defende la muraille de la ville. O batre a steur d'eau ceux, qui par bateau en voudropeut approcher. Les deux bourt du pout out leur pont leuis! vn deures la ville, / l'autre deures les champs, ance des sortes tours, pour les desendre, & batre aux aduentes: Ranchin d. tom. 2 pag. 290.

g) Les quatre Escheuins de Neuers sont esleus par vingt quatre Conseil-

lers, qui representent le corps de la ville: Ranchin d. pag.

CAPVT

#### CAPUT XXIX

# De Ciuitate Pictauiensi.

plétauia, Poictiers, vrbs antiqua (a), de cuius conditoribus, & nomine, fabulis potius, quam historiiscertatur. Satis amœno fita est loco, cliuoso tamen; nisi quodvaz parte, quam tranchée, patrio vocabulo, dicunt, in planitiem abeat, latiffimi ambitus (b), sed cuius ingens portio ab habitatoribus vacua, pratis, vincis, hortis, aliisque agrestibus operibus occupata (c): alluit latus vnum Clanus fluuius. Ædificiorum facrorum primarium est templum D. Petri (d); catera funt, B. Virginis, Nostre Dame la grande; S. Hilarii (e), qui vrbis Protector dicitur (f); S. Nicolai, &c. Profana funt, Palatium, Curia Ciuitatis, Collegium. Dignitatem famamque vrbis augent sedes, Episcopi(g), Curix Prasidialis(h), & Vniuersitatis (i). Ciuium caput dicitur Maior, le Maire (k); Scnaus centum conftat personis, inter quos quinque & viginti Scabiniaudiunt, à quorum sententia, si summa non excedat quiagentas libras, non datur appellatio (1).

#### Testes & Testimonia.

antrée, est resanique Poiltiers, ville principale, & premiere de tourcofte autre, est resantique, mais plus-incertain que inone est les premiers finle acters. L'opinion de plustrurs Françous est, on est ga en que le ndrout pestido su ce peuple est une autrent Colonie de soythes, dité agastinifes, lecquels, audireté Pline, Pomponium, & Solini, ferindaient les cheueux, & le viglaç, à fin de fermit plus-redoutables, & pource gloient appellés Pioli. Que ces Agastirfes, de bannet plus redoutables, & pource gloient appellés Pioli. Que ces Agastirfes, de bannet est plus redoutables, & pour est entre plus en la grande Bretagne de fleur multipliés, fe feit encore d'eux cest peuplade, Laquelle vius basir la ruic de Poiltiers, & l'appella Piclauis en latin, comme qui divoi, force pennet. Ruinis opinon, puu que ce peuple, aductivé barbare par voulet anciens autheurs, & pui sant ignorant de la langue Latine, laquelle messe me foi pour autoris nu est elle spinneder, que les estrangers en recherchesssen que le consignate. Li van d'autres, qui, pour authoris e este opinion, forgeut vn Graffarum, farmand autoris de la langue farmant e est en la grande de la langue farmant en la grande de la langue farmant e est en la grande de la langue Latine, laquelle messe non consignate en la contre de la langue farmant en la grande de la langue farmant en la langue e en la grande en la grande de la langue farmant en la grande e

Pillus, Roy de cesse contrete, peus apres la ruine de Tropes, & disent, que le Siege de se Monarchie estiet à Possiers, où Turnus, Ches s'une bande de Tropes, de nouveau babitusés en la grande Breagne, le vins assistuir s' en rempore a la visière, non soutes sous fait alle prese principe de vie. D'autres encores ont estrit, que le Poisie Peislous fan remperent appelle Pickauia, pource qu'i est se nome peint. & countet d'arbres, prés, vignes, sontaines, ruiutres, bois, & pasturages. Et, que la ville de Poisiers fui diste Pickauis, ab aute picka, parce qu'elle sur edisse au la ville de Poisiers sur diste l'acque pent, & bigarré d'un diuver plumage & sinalement, l'ignorance en a conduit quelque autres, par des chemins, fissartés, qu'i ilon no se dire. & maintenir, que, du temps de Cosar, la cité de Poisierse un son nom, ensemble tout de pais de Poision, à caus d'un sien Cheudier, qui sinssi la momma & c. Du Chesine d. er. zir, du Pais, & Comté de Poislou, chap. 1, pag 457. & seq 64.

b) Merula d. tr. cap. 27. pag. 270.

e) Hinc Sigismundus Imperator cam nomine pagi intellectam voluit, cum diceret, se in Gallia vidisse, vn monde, vne ville, & vn village. Vide supra cap. 20. husu libri dit. q.

d) Sincerus d. itin. pag. 118. & feqq.

e) Olim D. Hilarii templum Abbatia fuis, modo Canonicorum Collegium, cuius membrum eft Rex Galliz. Vide fupra leb 2. cap. 6. lit. 1811. Cette Abbaye eft immediatemen fabirette al Befle Romaine, 6. al Rep pour Ab 6. comme Comte de Peilon. (Romaine Ecclefiz immediate fubie Ca eft hac Abbatia, & Regem quaterius eft Comes Pictauiensis, pro Abbate habet.) Ita Ranchin d. tom. 2. pag. 264.

f) In columna quadam, media fere in vrbe erecta, ita legitur: Dino Hilario, vrbu propugnatori fidelißimo, aßiduißimo, certißimo, Pictauorum Episcopo: Goelniz d. itiner. pag. 290.

g) Vide supra!ib. 3. cap. 6. lit. 00000.

b) De quo infra lib. vlt. cap. vlt.

i) Vide (upra libri 5. cap. 17.

Maioratus dignitas nobilitatem tribuit, & durante officio, quod annuum, Maior vocabulo primi Baronis Pictauiæ infignitur. Sincerus p. 128.
premier Baron de Paidou, Calannel, & premier Capitaine de la ville de Paidiers.

1) Sincerus d. pag. 128. Vingt & cinq Pairs, ou Escheuins, & soixante & quinze Bourgeon, composent le corpt de ville.

# CAPVT XXX.

# De Civitate Rhemensi.

R Hemorum ciuitas, vulgo Rheims, quibusdam dicta videtur à nomine Remi, fratris Romuli (a): alis à Rhemo, vel Rhomo, Rege Gallorum (b). Sita est in Campania, clara sede Archiepiscopali (c), & Vniuersitatis (d), nec non coronatione Regum Francia, quæ vt plurinum ibi perasta (b). Templum Cathedrale, quod habet, est B. Virgini Mariz desse catum (f).

Testes & Testimonia.

a) Il y en a, qui nous ont souvent repeté en leurs estrite, à plusseurmisset en veritable, que la belle, d'antique cité de Rime, a pris son visine le quelquer spuis sité de Rome, lequelt souvrant la erre, de transfers le montipour garantir leur vie, d'sauver leur liberté du malbeur, qui aussi servé Roma dans let cossite de la mort vivirent planter leur; passillons en ce quarter; psibliver ent leur demuer, d'y dress nie plant d'un crille, la nommerent Rome, dann de Romu, à sin que che servisit en releuer la memoire, de eupescher, qu'ellent dessentants en corpt dans le rombeus: De Cheste de trait ett. et de paisée Champagne, chap: 11. pag. 369, voit eam opinionem resert, de tessicie.

b) Jean le Maire dit, que Rhemus, ou Rhomus, vingetroifissine Ry de Gaule, & fils de Namnes, durant le regne de Priam à Troye, sond a la cité capitale de Durocoreum en Champagne, & nomma Rhemois, de son nom, tant le people

d'icelle, que tous ceux de ses fins, & limites : Du Chesne d. pag. 369.

d) Vide supra lib. 3. cap. 6, lit. ee.

e) Vide fupra lib. 2. cap. 4. lit. b. & feqq.

f) Accenterur magnificentiffimis totius Galliæ: Sincerus dift.itim gug. 24. Du Chefne d. f. pag. 379.

## CAPVT XXXI.

## De Ciuitate Rothomagensa

R Othomagus, vulgo Rouen, dictus quibusdam videtur à conditore Mago, Rege Gallorum (4), cui Rhomus,

mus, filius alterius Regis Galliz, vrbis restauttor, & amplificator, suum addiderit nomen, vt Rhomus Magus, & per contractionem, ac aliqualem literarum immutationem, postea Rothomagus audiucrit (b). Nonnulli compositum esse tradunt, ex Mago, Regio, & Rothi, Idoli, nomine, quod hic in cultu fuerit (c): alii à rota Magorum, id est, collegio Sapientum (d); alii à Roth, Germanorum dictione, que turmam fignificat, & Mago, Rege, quod is certum numerum hominum huc. quasi coloniam, miserit (e). Sunt denique, qui Francicum Rouen, à rouë, quod Latinorum rota eft, deducant; vel, quod ibi templum idoli instar rotæ rotundæ fuerit structuræ; vel, quod cultores idoli ibidem in orbem dispositi, saltando, & tripudiando tempus insumpserint (f). Cæterum hodie est Metropolis Normannia, ampla, arque munita, fita in valle, vnum ad latus montis, ad alterum Sequanam habens, vbi portus, seu nauium statio duplex (g). Interius perluitur tribus fluuiolis (b), qui educendis fordibus, & moletrinarum rotis circumagendis commodant. Ædificia sacra vrbs habet plurima intertempla primarium est B. Virginis, tribus turribus (i) infigne, quarum illa, quæ butyracea (k) audit, campanam totius Galliæ maximam (/) exhibet. Quid iuris huius Ecclefiæ Canonicis S. Romanus, vel eiusdem successor S. Ouenus, acquisiuerit, supra docui (m). Ad profanaædificia publica pertinent, Palatium antiquum (n), Palatium Regium (o), seu Curia Parlamenti, Domus Senatoria, seu Ciuitatis (p), Pontes(q), Bursa mercatorum (r), &c. Præclara ciuitatis ornamenta funt, Archiepiscopus(s), Parlamentum(s), Curia Generalitatis (u), Camera Computorum(x), &c. Infignia vrbis repræsentant agnum. Dei(y).

#### Testes & Testimonia.

a) Ctux, qui par leur diligente recherche se sont efforcés à esclairer le bustre, à l'agge de cusse sont par leur pur anniques, ès peut-efforcente la prémier de l'europe. Car clein Bresse, ès se commentateurs, Du Samothes, eyant esté ordonné premier Roy, à Monarque des Gaules, à lus succeda son site il l'acceptable de l'europe. Magus, qui s'amufand baftir & fonder des villes , dont plufieurs portent encorle nont, comme Rothomagus, Nouiomagus &c. Enuiron l'an LI. (dit Berofe,traduit par Annius de Viterbe) du regne de Ninus , regnates Celtes Magus , fils de Samothes, duquel furent fondees plusieurs villes perrans fon nom. Ce fut ce Magu, qui iettales premiers fondemens de la ville de Rouen, & l'appella Maga, de fu nom, qui effoit jadu pru, en lagage Celtique, pour edificateur,ou bien mefme pour edifice, & bourgade. Et tient pour certain Annius, que toutes les villes, & citis, aui portent en elles ce nom de Magus, ont effé confiruites par ledit Magus : Da Chefne d. tr. lin. 7. chap. 2. pag. 912.

b) La commune opinion eft, que Rhomus, fils d' Allobrox dix feptielme Rej des Gaulou, ayant reffauré, & agrande la ville de Rouen, voulut, qu'elle portait fon nom, anecceluy de fon fondateur ; & par quelque changement,ou addition de lettres, fut lors de Rhomus & Magus fair Rothomague : Du Chefne d. chap.

P49.943. c) D'autres difent, que ce mot de Rothomagus eft tire d'vn Idole,nommé Roht, ouRhoton, adoré, & reueré comme Dieu au milieu de la ville, imquei all semps de S. Melon, qui le fit abarre; & de noftre Roy Magus, fondateur d'ielle. En preune de quoy ils anancent, qu' à trois lieues de Rouen eft encore ynvillage appelle mont thor : Du Chefned pag. 943. Sincerus d. itin. pag. 255.

d) Vne autre opinion le deriue de rota Magorum, c'eft à dire, roue int ronne, ou compagne de fages ; pource que la fe tenoit quelquefoit le Parlement de Druides, que eftoient les Mages, & Philosophes des Gaules : Du Cheinep 944

e) 11 y en a d'auautage, qui tiennent, que Rouen a effe premierement afpellee Rothomagus, pource que Rohe, en langage Alleman , fignifie bande, compagnie, & colonie; & que Magus , Roy des Celtes , ayant fondé la ville de Rouen, y auoir afie vne colonie, & compagnie de gens à sa poste, pour y faire demeurances & la tenir en fon obeiffance : Du Cheine d. pag. 944.

Quelques autres maintiennent, que cefte ville de Rouën a pris l'origiwe de fon now, d'vn' temple d'Idole', qui y effoit anciennement , fait tout rond, quant à la fabrique ; ou pour raison du rouement , & circuit , qu' on faisoit ains adorer en tournoy ant, d danfant en façon de roue, & l'yn tenant la main al au-

tre : Du Chefned. pag. 944.

g) Vnus, qui fupra pontent, vocatur Parifientis, le quay de Parit, voi fatio naujum Lutetia venientium : Alter infra pontem, le quay des nauires, vbi consistunt naues, in Oceano ambulare consuera: Sincerus d.itin p.196.

b) Vocantur Robec, Auberte, & Renelle, qui coulent par diners endruitt de fes rues, & font moudre plufieurs moulins, à bled , à tan , à foulon de draps, à tainture, à taillandiers, à buile, & autres infinies commodités, desquelles le commun vfage ne fe peut paffer : Du Chefned.ch. pag. 958.

Vnatutris vocatur S. Romani, altera butyracea, tertia pyramis k)Pourit E) Pource qu'elle fut bassie de deniers recueillu du peuple, pour la dispense obsenue du Cardinal George d'Amboise, Legat en Brance, de manger du beurre

en carefine : Du Chefne d. pag. 954.

1) Isy eil la plue groffe clothe, qui foit en Fr ance, & possible en tout le mondes ar elle atrente pieds de tour par le bus, dix pieds de largeur, & dix pieds de baulteur, compri les ansies; & Poise prés de quarante mile liures. Vn Cardianal, nommé George d'Ambosse, archeuesque de Ronën, qui vivoit au temps dus Roy Charles VIII. y donna ceste clothe, qu'il nomma de son nom, comme il apert parces yers, qui sont servici all'ensour d'elle?

I's fuu noumée George d' Amboife, Qui plus de trente fix mille poife, Es fi qui bien me posfera; Quarante milley trouvera,

Charronsen ! bift. vniu.chap, 120.pag 846.

Supra lib. 3. 6.6. lit. ff. Præftat rem ab ouo enarrare, ficut eam? enatrat Taille-pied és antiquités de Rouen, & ex codem repetit Du Chefne dah. pag. 948. & fegg. En la forest de Rouuray, prés des faux-bourgs, vn serpent, de monstrneuse grandeur, faison de grands carnages d'hommes, & de bestes, rauiffant sout ce qu'il trouvoit, non feulemen' és environs du bou, mais aufi quelques' fou passant l' cau, portoit grand dommage aux citoyens. S.Romain , Euesque de Rouen, fe prefenta d'y aller pour le chaffer, Geoniurer, & ne pounant tronner perfonne, qui voul aft i' accompagner, impetra des iufliciers lascques, qu'on luy donnaft deux malfacteurs, desquels l'vn effoit farron, & antre meurtrier. Quand le serpent les adussa, il accourus vistement pour les deuorer, dont le larron gaigna au pied, & le meurerier affeure, s'apparant en la vertu du bon Euesque, demeura auec luy, Saint Romain inuoquant l'aide divin iette fon effoie au col du ferpent, & d'icelle le lie, le donne à conduire à ce prisonnier , & le fait mener au lieu de la place, le fait attacher & bruler , puis ietter les cendres en la viuiere. Ce criminel meurerier fue tost apres, pour auoir tenu bon, absoult de ses crimes par la lu-Rice. Saind Ouen, qui succeda à S. Romain, admirant ceft œuure, plus de Dien' que d' bomme, à fin de ne laiffer perdre la memoire de ce grand miracle , obtine du Roy Dagobert , duquel il effoit Chancelier , le privilege tel qu'il est encore de prefent obserué, & gardé de point en point , en la forme & maniere qui's ensuit. C'est à fanoir, que quinze jours auant l' Afcenfion, quatre de Me fieurs les Chanoines , accompagnes de quatre leurs Chapelains, tous reneftus de furplis & and muffes, conduits par leur buifier, vont fommer les officiers du Roy; premierement en la grande Chambre du Parlement, secondement au Bailliage, & tiercement la Cour des generaux, de ceffer, & faire ceffer à l'endroit de tous criminels, deteaus és prifons du Roy, toutes procedures extraordinaires, comme interrogatoires, examen de termoines, recolement, on confrontacion d'icenx, tortures, execu-

tions, & chofes femblables , imques à ce que le prinilege ait forey fon plein & et tion effett. En aprés, le Lundi des rogations (qui sont celebrées en la ville de Rouen aut int folennellement, qu' en ville de France, lors qu' on va en procession aux Egli-Es S. Eloy, S. Geruan, & au mont S. Catherine) deux Chanoines preftres, accompaanés comme deffus, & de leur Notaire, aussi prestre, procedent à l'examen des prifonniers, f(auoir, s' ils pretendent s'esionir de la grace du privilege; & de ceux, qui y pretendent, iceux deputés reçoinent leurs depositions, en forme de confesion. & vont ainsi de prison en prison, & de iour en autre, iusques autour & feste del'Ascenfion nostre Seigneur, auquel, bien matin ils sont sommairement recolés , sauvir, s' ils perfistent en leurs dites confessions, & s' ils y veulent adiouster. En ce mesme sour, enutron les sept heures du marin, tous les Chanaines prestres s'affemblent au Chapitre, inuoquane la grace du benoist S. Esprit par l' hymne, Veni Creator Spicitus, & autres oraifons ; & font ferment folemnel, de ne rien reueler des depofizions criminelles , mais au contraire de les tenir secrettes , sub sigillo confessionis : Les dises depositions leues , les Commissaires ouis , les deliberations faites, & recueillis, le nom de celuy, ou celle, qui est nommé pour luy, & rom ses complices, touir du prinilege, est efcrit en vn cartel feelle, & cacheté des feaux du chape. ere, & promptement enuoze par un preftre Chapelain , (reueftu comme dit eif) & porté à Messieurs de Parlement, qui sont en la grande sale du Palau, toutes les Chambres affemblées, en robbes rouges, attendant la nomination du prisonnier, pour icelle mettre en effett. Suiuant laquelle nomination, le prisonnier, ou prisonniere, ensemble tous les complices, fi aucuns seroient desenus, est mu bors de prison, E deliure à pur & à plein , pour ce qui concerne le crime : car quans à l'interest ciuil, & particulier, ily fatufailt par après. Incontinent après on commence th l' Eglise à sonner les cloches , ouurir les portes , touer des orgues , chanter en musique, allumer les cierges, & faire contes solennisés, fignes de iore, & allegresses D' auantage gen la presence de toute l'assistence, sont bruslés sur l'autel dusiet Chapitre, toutes les depositions des autres criminels, qui n'ent point esté nommis, ou esleus, ensemble les memoires & papiers desdits deputés, fi aucuns en on pardeuers eux : defacon que la memoire en est abolie , & rellement effacée, que anques n'en est aduenu inconvenient à aucun prisonnier, pour avoir confesse, posfible plus, que son procés ne porsois. Cependant se preparent les ministres de l'antel, Prefire, Diacre, & Soudiacre, tom tron Chanoines, & confequemment tout le corps de ladite Eglife, qui confifte en dignités, d' Archeuesque, Euesque, Suffragant, cinquante Chanoines, auec les Chapelains, qui font en grand nombre, vont en precestion en pue grande place de la ville, nommé la vielle sour, conduisans les fiertes & chasses de l'Eglise, accompagnés de bauthois & clerons, resonnans melodiense mene , cantiques & motets , en l' bonneur de Dien. En ce lieu eff vn haut theatre de pierre, auquel est portée la chasse de Monsieur S. Romain : & y est auss mené h prisonnier, queclesdies officiaux; lequel, aprés briefue confesson de fei gestels.

absolution du Prefire , sousieue de ses espaules la chasse S. Romain par trois fou, be geuple, qui est à l'entour fans nombre, criant à bause voix à chacune desdites fois que la chasse est leuce, Noel, noel, noel, qui vaut autant, que si on disoit, Di en foit auec nom : Car Noë El, est interpreté, requies Dei, repos de Dien. Cela fai de tout le Clergé retourne processionellement en l'Eglise, chantant les carmes de La-Mance Firmian, de refurrectione Domini, redoublans à chacun distique ces deux pers internallaires,

Salue festa dies toto venerabilis auto-

Qua Deus ad calum fcandit, & aftra tenet. Suit le prisonnier , nud tefte , couronné de fleurs , portant le premier bout du band eail de ladite chaffe, auquel fes fers font attachés, accompagné des autres, qui depuis sept ans ontesté pareillement deliurés, tenans des torches flambantes en leurs mains. Toute la procession enerée qu'elle est au chœur, on commence la Meffe, & continue-on tout le refte de l'office du jour : durant lequel , le prisonnier va à chacun des Chanoines', commençant aux Officiaux àl' autel, puis au Chantre, confequemment aux autres, fuinant leurs dignités, demande pardon à genoux, est exhorte de tous particulierement d'amender (a vie, & de ne plus recidiuer. La Mesfe ouie, il est mené en la maifon du Maistre de la confrairie de S. Romain , & magnifiquement traitté, couché, & ferui, quelque pauure qu'il puisse estre. Le lendemain matin il se represente en Chapitre, auquel lieu, en la presence de tous ceux; qui y veulent, ou peuuent aßister, pour l'affluence du peuple, tousiours est ant à gonoux, quelque grand Seigneur qu'il foit, il est grandement argué de l'enormité de ses fautes, selon le discours de sa deposition, ou confession, par vn des Chanoines à cecommu, & deputé. Secondement il est admonesté, de rendre graces à Dieu, à Monfr. S. Romain, & aux Sieurs du Chapitre, de la grace que luy est faite par le mojen du privilege. Et finalement, aprés quelques fermens prestés par luy, not amment, de venir, ou d'enuoyer par chacun des sept ans prochains, auec une torche ardente en la procession, ainsi que direst, it est plus-exaltément confesté par le Sieur Penitencier de l' Eglife , afin qu'il foit abfous desdits crimes , & quant à Dieu , & quant aux hommes. Voila ce que dit Taitle pied du privilege concede à Messieurs du Chapitre, par le Roy Dagobert, & confirmé de tous les Roys de France insques à prefent, que regne le tres-Chreftien Louys XIII. du nom, Roy de France, & de Nawarre: Du Cheine d. I. pag. 952:

n) Vnum ad Sequanam, le vieux Paluit.

Le Palais Royal.

p) Renouata, regnante Henrico IV. vt eius imago supra portam in-

troitus, & inscriptio, notat.

q) In vrbe funt, le pont de Robee, le pont d'Auberte, le pont Dame Remaulde, & le pont de Tarisaine : Du Chefne d'! pag. 953. Extra vrbem, Sequauz impontus elt alius, qui meo tempore imperfectus erat.

e) Burfai

7) Burla mercatorum est ad portam del' Estrade. Que antalis sit qualem describit Tholosanus syntagm. iur. lib. 17. 64p.37. n.7. ignoro. As autem ille: Eft species Curiæ, quæ marfupii nomine, sen la bourse des marchands, dicitur. Permilit enim Ludouicus XII. constitut anni MCCCCXCIX. artic. 41. negotiantibus per fluttios natigabiles, habere burlam, seu crumenam, aut arcam communem, videlicet, habere corpus, & grarium, inxis 1.1.6. quibus, ff. quod cuimg, vniuerf. nom. & fyndicum, cum poteftate imponendi aliquas moderatas ex mercibus collectas, pro tuitione & defensione ipsarum mercium, & reparatione locorum nanigabilium. Laque de caula Principe habent delegatos indices, qui de huiusmodi negotiis cognoscant, & coram quo syndicario nomine agant, si quis ripas fluminum subruat, vel ædificet, vel in flaminibus, alueisque illorum quid agat, quo nauigatiolibera, tutave, impediatur; fi domini locorum, & portuum, vectigalia nous, aut insueta imponant exigantve; si vim, impedimentumve nauigantibus, & mercibus faciant; si quorum opera, culpa, & facto, naues submergantur ; & de similibus, in quibus possunt vel ripenses, vel prædones abuti aquis.

s) Vide supra lib.3.cap.6.lit ff. t) De quo infra libro seq.cap.3.

u) La cour des Generaux en fecient la turb diction des Eslem & la Cham. bre des nides, inflituée par Charles VII. pour auoir la cognoiffance de tou fibiliss. aulles, gabelles, maletoffes, daces, tributs, & imposts quels onques: Du Cheste d.l.pag. 9,6.

x) La Chambre des Comptes, qui fut restituée l'an MDLXXX. par le Roj Henry III. elle y essoit dés l'au MCCCLXXXVIII. mau le Roy François I. l'aunit supprimée, l'an MDXLVIII. Du Chesne, pag-957, Gcelniz d, isiner pag-111.

# CAPVT XXXII.

De Ciuitate Rupellana.

R Vpella, vulgo la Rochelle, vrbs Guiennæ, non admodum antiqua (4), à Francia Regibus extructa, obportus commoditatem (b), vel, ad reprimendos piratarum conatus. Nomen à rupe habet, cui primum inadificata dicitur (c). Ad Occanum patenti planiție fita est (d), quæ paullarim tamen, vr vix sentiatur, ad eam partem, quæ Orientem & Septentrionem speckat, assurgi, Mare, quod vrbem alluit (e), aluco sa cho mille passurum latitudine portigitur, & dimidium Inlongitus

gudinem patens portum efficit, in cuius faucibus binæ turres ingentes erectæ (f), lateritio folidiori opere ftructæ, & feneftratæ in mare prospicientes, tormentis, in latera directis, firmatæ, quæ vel minimas scaphas subeuntes portu submouere possunt: atque is locus, quod, catena vtrimque dulla, ingressum à mari prohibeat, Catena vulgo appellatur (g). Vocata aliquando Rupella fuit cinitas alba (h) addicta Anglis, à quorum iugo vt primum fe liberauit, iterum sponte accessit ad Regnum Francia(i), vnde maiorem, præ cæteris, prætendit libertatem; & Regum munificentia egregiis prinilegiis condecorata (k). Facta Hugonotarum afylum, vel domicilium primarium, adeo munit cœpit(1), vt Regium lassaucrit exercitum, sed, cum nouis munimentis aucta (m), inuincibilis videretur, à Ludouico XIII. opportune(n), & sumptuose(o), obsessa, diram famem (p), & fortunam omnino nouercam fensit, adcoque magno suo, & Reformatorum casu (q), Regi sese dedere coasta (r), eius iram (s), clementia mixtam (s), experta est. Insignia vrbis olim scapham, postea nauem exhibuerunt ( " ).

#### Testes & Testimonia.

a) Merula d. er. cap. 34. circa finem.

b) Not Roje l'on: fait bastir, soit pour la commodité du port, soit pour empssiber les courses des Pirates, qui escumoient toute la coste Armorique: Du Chesne, d. tr. tit. du pais, & Comté de Poitou, chap. Dpag. 583.

6) Goelniz d. itiner. pag. 632.

Thuanus, biflor. lib. 55. ad annum MDLXXIII.

Mare, dum aftuat, bis quotidie in intimam vrbis partem influit,

celebremque portum instituit: Maston. annal. pag 677.

Addificatæ vtrinque ad portus ingressum, à Carolo V. Iohannis F. ex castri tuinis, turres validæ, & machinis ingentibus munitæ, ad tersendos arcendosque hostes, & piratas, si fortesub noctem scaphis portum itrepete tenten: Masson d. 1.

g) Ce lieu eil appellé la Chaine, à cause d'une chaine, qui va d'une tour à l'autre, s, quoir de la tour de la chaine à celle de S. Nicolas. A ces tours est innite une forte & essaigne muraille, qui fait une enceinte, & se va oindre à une autre sous, dire du Garrot, pour commander sur tout le canal, & estre comme l'Arsenal de la ville: Ranchin d, tom. 2. pag. 271. (Oppidani catenam serteam quoti-

die prætendunt, ne quisquam nochu ingrediatur, aut exeat. Catenæ præfectus, à fingulis nauibus maioribus exeuntibus quinque, à minoribus duos & medium exigit solidos Turonenses : mec piscatores, à captura reduces, immunes funt à vectigali; foluere frquidem ex piscibus aliques tenenur; qui rei corbis fune in nauigium è turri dimittitur, & impolitum attrahium ex Mallonio Golniz pag. 634-

b) Vide fapra bum libri cap. 16. lit. s.

i) Vide Loyleau des Seigneuries, chap. 16. n. 26. Exactis Anglis, les habitans efinoyerent (ita ex lean Bouchet refert Du Cheine d. its. pag. 185.) eing, on fix, des plus-apparens, vers les Princes, de Berry, Bourgogne, & Bourbon, leur promettre, de rendre, & mettre entre les mains du Roy la ville de la Rochelle, s' il luy plaifoit faire abatre le Chafteau, & ordonner, que iamau n' en y auroit, & aufi luy platfoir vnir le pair de Rochellois en reffort , & iurudiction à la Couronne de France, & leur donner coings Royaux, pour forger monnoye en ladite ville. Co que les dits Princes firent scanoir en diligence audit Roy Charles V. qui le voulut, O enuoya lettre patente pour le faire. Et par ce moyen luy fut ladite ville dele Rochelle rendue, & ledir chafteau abatu, & depuis n'en y a eu.

L) Le Roy Charles pour ples-grande ffleudeur , voulut , que laville de la Rochelle reffortist purement à la Cour fouueraine de fon Royaume, s'eft à dire, au Parlement de Paru : Il luy confera le droit d' Efcheninage, & permit , qu'elle eust vn Maire, & aueres officiers de ville, pour vuider les caufes & differens des Bourgeou, & disposer des gardes pour leur deffense, au mesprie de contes garnisons, & forces eftrangeres. Ce fut lay, qui lay accorda, que fortereffe, ou citadellen') feroit baffie, autre que la groffe, où font les armes publiques : Du Chefne pag 186-Alii prinilegio Rupellanis datum fuille referunt, quod cines ex fuo corpore Maiorem - Scabinosque legerent, qui vrbis politiz præessent; (Metula d. L Maior vrbis electus fuir dannuum magistratum gerendum, a vigintiquatuor Scabinis) atque fruerentur vera nobilitate : (fr mercatura abstinerent Sincerus pag. 116. ) acquirerent, si vellent, & possiderent feuda : vt cinitas nunquam à Corona Galliz separaretur, vt idem ius haberet monetam cudendi nigram, & albam, nec non florenos, quod habet Lutetia :vt custodirent ipli luam vrbem, catenas maris, ac propiignacula: ne cogerétur vlla prefidia, aut milites, admittere: vt Maior effet Capitaneus, & præfectus vibi; ne castellum in vrbe à Rege extrueretur ; veque liceret illis, pro munitione vibis pecuniam colligere, & mercibus tributa imponere : Gorlina pag. 637.

b) Vt munita fuerit, cognoscesex Thuano d.lib-55. hiftor. ad annum MDLXXIII. Sa fortification ancienne confiftoit aux vieilles murailles, où l'onte poit quelques angles faillans & rentrans, accompagnés de force tours, & deshafitons del Enangile, de la porte Neufue, & des Vafres. La nounelle effeit de fept be Sions reneftu, agans leurs courtines, & defenfes, & deux sandins, & de quatre h

filons actompagnés de fossés, rempares, & cerviders, reuessa ad deurs de la construction 
m) Vidi ea anno MDCXX. & admiratus fum.

a) Coste ville essoit alors presque sans garmsons, les Anglois l'auvient aspusse de viureus la Hollanden eut voi luy enuoyer que des secours destaduvité, of par consequentes, fiviles. L'Anglaterer, que les trançois auvients sin mat restitées, ne pouvoir luy en amener que des timides. C'es rebelles essoient reduits à esperer plus des elemens, que des bommes; C'de nossie mipatience, que de leur force: inquit Silbon, no son ministre d'Enta, part. a. liu. z. disse. 6, pag. 1979.

o) Les despenses du fiege de la Rochelle se montent à quarante millions de liures: Autot de l'histoire du ministère du Cardinal de Richelieu part. 1. pag. 595. p) Tanta annonæ fuit taritas & caritas, qu' vne vache sur vendué en

la ville (por cens e (eu., 6., par or domanaice de la polite; la liure de cibair s'en vendoix cent fols, le quartier de mouvon cinq francs, vue poule, ou chapon, trente
four, so le louffeau de bled build ceus liures; le Mercure françois som. 14-79.
Ertur, s'ame petiille ad quindecim hominum millis. La mifere fut telle, que,
u'ayans plus de pain, ny de legumes, ny rien de ce, qui fe mange d'ordinaire, ils tronuerent l'innertion de faire boildir dans ul neif des peaux de bourfs, o' d' autres
euirs, pour s'en nourrit. On en vojosi fauvente entrer plusseurs dans les Salines,
pour amagler des herbes, o' des coquilles, o' d' autres ordures, qui s' y travulous,
pour amagler des herbes, o' des coquilles, o' d' autres ordures, qui s' y fravulous,
qu'il de aracines à l'inflant, comme vin mess fort delicae: ils mangerent aussi du
pam de racines de charden; o' leur faim, qui ne se raffigioit point de sout celle, sie
conversifiant en sureur, arrivai unques au point de leur faire manger des corps
morts, o' de persuader à quelques merte, d'ensanglanter leux mains dans le sang
innocent de leur ensans, pour s'e un outrie: Dichus Autot de l'bissire du minimal de Ribelieux, part. 1, pags 4, part. 1, pags 4, pags.

q) Pontifex Maximus (Vrbanus VIII.) respondit Cardinali Borgize, qui lay represencia, qu' il s' uni pome faiti de paresses demonstrations de 1976, pome la prise de Breda, qu' il en fassois pome celle de la Rocbelle; qu' auni pris Breda, n' avoi est que premere meville; dont les Volandou carent la spannibe bien. obl apres; main, qu' auoir pris la Rochelle, auoit effé abatre la teffe d'un torps, & renuer [er les fondemens d'un edifice : Silhon d. liu. 3, dife, 5, pag. 588.

r) Facta eft deditio anno MpcxxvIII.

Le Roy fit non seulement deposer le Maire, qui auoit fomenté la rebellion, mais de plus il ordonna que l' Escheuinage, & la communauté de ville serount abolu, fans efperance de restabliffement, que les plus feditieux fortiroient dela ville; & depuis il renoqua tous les prinileges & franchifes , dont la ville anoit ient auparanant ; ilordonna, que les murs, les remparts, les baftions, fervient rafes, & les aueres foresfications , & les fosses combles, confernant seulement les Tours. de S. Nicolas, de la Chaine, & de la Lanterne, & les murs vers la mer, pour garancir les babitans des Pirates; it defendit, que aucun estrangern' y fut receu pour y ausir domicile, fans fa permission. & à tout les heretiques de venir s'y habituer de nouueau : bref, pour maintenir le peuple dans l'obeiffance, qu'il luy doit, il ordonna,qu'il y auroit vn Intendant de la Iuflice dans la ville pais & Gouvernement d'Aulnis, qui prendroit foin de faire observer les Ordonnances, qui prefideroit al' exercice de la luftice, & qui auroit l'ail fur tout ce, qui pourroit regarder fon feruice: Dictus Autor de l' histoire du ministere du Card. de Richelits d. part. 1. pag. 588. Fosia, moenia, valla, & omnia, que vrbem tetram vetsus muniebant, solo aquata, templum Reformatorum pracipuum lesuis affignatum, primlegia ciuitatis imminuta, bona publica conficata, molti proferipti. Hinciudicatum punque cette ville quois perdu fes privileges, o que la plus-grande partie des habitans effoient morts, ou auvient efté bannu & chaffés, que ceux, qui eftoient reftés ne faifoient plus de corps de ville, & n'eftoient plus reputés, que comme particuliers, & que partant ils n'estoient point obligés de payer les debtes, que leurs predeceffeurs anoient contractées au nom du public, fui-Mant la disposition de la loy, sicut, ff. quod cuiusque voiuers, nomine; qui dity quod debuit vninerhtas, finguli non debent. C'eff pourquoy le Roy les en descharged, & s' obliged de les acquiter, comme successeur par confiscation de tous les biens communs, & patrimoniaux de cotte ville rebelle : Bret de la founer du Roy, liu. 4. chap. 10. pag. 629.

t) Le Rop, pardonnant aux Rochellou, art. s. (apud le Mercure François som. 14. pag. 699;) dir, ils demeuverent descharges de sontes de canon, sabrustion de monnojes, sussess prises de deniers, sant Rojaux, Esclesiastiques, qu'al-

tres en ladite ville,

n) Les anciennes armoiries de la Rochelle n' efficient que un petithaftest plat, auce von fimple voite, lequel batteau les Rochellous, estant deutenui infettui, abangerent en Nauires, pourneus de littere fer voites, comme s' il tenuit toutes se fleune mer; voutents comme inietentes, c'outeres reprais, cale du Royames la Mercute François, d. som, pag. 92, ad annum MDCXXVII.

CAPVT

# LIBRI VI. CAPVI XXXIII. CAPVT XXXIII.

#### De Salmurio.

Almurium, Francis Saulmur, vrbs Ducatus Andegauensis, ad radices montis, prope Ligerim, sita, non magna, niss suburbas addas, sed muris elegantibus cincta. Præter facras ædes (a), quæ Catholicis Romanis inserviumt, hic quoque templum Reformatorum, quos vulgo Hugonoras dicunt, extat, in quo etiam disputationes publicæ habentur, à Prosesso et dem religioni addictis, qui inuentutem quass Academico quodam sure, & modo, docent. Ædisscia publica profana sunt, arx, seu castrum, supra ciuitatem, in vertice montis, satis munitum, quod vna cum ciuitate ab Henrico IV. Reformatis in securitatem datum, à Ludousco XIII. autem reuocatum suit; Curia, nullius splendoris & notæ: Pons supra Ligerim stratus, non continuus est, sed intermediis insulis diuditur in partes.

#### Testes & Testimonia.

a) Extra ciuitatem , non intra , (quod afferuit Golniz, in itiner. page 271.) famolism eft facellum B. Virginis, de Noftre Dame d' Ardillier, quod ab ægris, & imperfectione aliqua corporis laborantibus, frequentatur, nec, fi audis Sacellanos, fine fructu. Credo, illos multa dicere, at pauca probare' polle. Philippus Mornæus-Pleffiacus, loci huius antehac Gubernator, ingeniolo stratagemate fraudem Titit, qui le à nativitate luminibus orbatum, in dicto facello ante quadrantem hore lucem tueri copille, affirmabat, detexille fertur. Varias res, diuer forum colorum, curanic afferri, fingulasque homini exhibens, quæ fiuit, an videret fubiecta: Affirmanti, fe id negnaguam credie turum regeffic, nisi distinctim ediceret, quid videret, & cuius coloris vnaque que res effet. Cumque prouocatus, expedite nomina, & colores cuiusque proferret, [cire velim , ait, vnde tibi tam recenter lucem adspicient] ; rerum diversarum appellationes, colorum que distinctiones, & quo autore, inhotuerint? Addidit minas,& mandatum, veveritatem confireretur. Confusus ille, & carcerem, aut peiora metuens, fassus est, se nunquam oculorum vsu caruille, led cacitatem simulasse. Ita prætensum, & a simplicioribus, facili credulitate fraudi obnoxiis, pro vero habitum miraculu, fabula factum eft.

kkkk 3

THolosa, vulgo Thoulouse, vel Tholouse, vibs amplissima (4) Languedociæ, & ex parte Vasconiæ, sitaad Garumnam fluuium (b), condita, & denominata à Tholo, vno ex posteris lapheti; vel à Tholosano quodam Troiano (c); autà Tholofa, filia Phorcyni (d), diu fuit Regni Gothici caput (e) Ædes facras habet; Cathedralem, D. Stephano dicatam (f); aliam S. Saturnino (2), B. Virgini, à Nostre Dame d' Aurade (h). &c.(i). Profana ædificia publica funt, Curia Parlamenti (k). Basilica vrbis (1), armamentarium (m), pons (n), & molendinum (o). Dignitatem vrbis multum extollit, sedes Archiepiscopalis(p), Parlamenti (q), & Vniuersitatis (r). Civium Magiftratus hic vocantur Capitolini, Capitouls (s), qui alibi Scabini, Eschewins (e). Mercatorum iudex, Prior (w). Infigne vrbis ch vet nex, fine cornibus (x). Alienigenæ, qui hic habitant, ciues Regni fiunt, & exempti à iure albinagii (y). Sunt, qui tradant, mancipia, ve primum vrbem hanc ingrediuntur, seruitute liberari,nec repeti à dominis posse (2).

#### Testes & Testimonia.

a) Paucas habet Gallia vrbes Tholosa maiores, soli cedente Parisosum Lutetie: Merula d. tr. cap. 37, p. 359. Cette ville est la plue grande de France: cap Pair est l'un monde: Euroy na uthestre d'homener, site ach pair 1944 Thoulouse est encor aniourd'huy la seconde ville de France, capitale de Languése. É qui un extel qu'à Levru, soit pour soncircuit, soit pour ses autres auantagit? Ranchin d. tom. 2, pag. 349.

4. b) Garumna perfluens geminam vrbem facit : vna, que maior, Languedocii est portio : altera, que minor; Vasconiæ : Sincer. d. itinerar. p.141.

ne). Ceux qui veulent tirer fa grandeur du fang des Trojens, tiennent pal mecrtain Tobolfun, chof d'une de leux i baudes, en ietet des premiers fondemni: Et les autres, qui un cherchent de la gloire en l'antiquité, maintiennent e, qui etr sain Tholtus, forts, de race ar ace, de lapbes, en afit la première pierre, en von fix cens ans auant la fondation de Rome , & durant le rogne de Tros , en la grande Troje: Du Cheine d.er.lin.2.ch.2.pag.636. Nicolas Bertrand, fauorifans les erymologies eftrangeres, dit, qu'il eftime, que les Tholofains, ou Tholofaces, ont recen leur nomination des mots latins, tollens Deo exofa, aut, tollens ociofa, au' on interprete, fuyane l'orfineté; & chofes desagreables à Dien ; on bien, du verbe, tollo, tolles, quia plurimum tollitur, fine extollitur in gloria, à cause de la grande renommée : Charcon dipag 158.

d) Par Tholofa , fille de Phorcynus , Prince du pais : Vide Charson en

Fhiftoure vninerf. d.chap. 32-pag. 158.

e) Quo de videri potest Merula d. pao:

La Cathedrale, & le fiege de l'Archeuesque est dediée à l' bonneur de S. Eftienne, Capitaine des Marsyrs: (Du Chefned.l.pag. 640.) aux folemnités duquel , ceux qui officient fom le Celebrant , font reneft m de tuniques , & dalmatit

ques, en Leuires, & Diacres, & non de chappes : Fauyn d. k.

g) Collegiale templum D. Saturnini , opus elegans & munitifimum, quius in fummitate disposita sunt tormenta bellica, ad defensionem vrbis, & comprimendos tumultus, fi qui oriantur : Sincer. pag. 143. C'eff l'Eglife la plu-forte, & mieux flanquee, garnie d'artillerse, pour la force temporelle, & laplus-enrichie de precienfes roliques, pour le pirituel, que i aje veu en l'Italie, l' Allemagne, & l' Espagne, ait Fauyn d.ch.pag.444.

b). La Daurade, Prieure, fonde en l' bonneur de la Vierge facrée, au liens

d'yn anoien semple de Iupiter Hammon : Du Chefue pag. 641.

i) Variæ præterea ædes facræ in tam ampla vifuntur vrbe, quarum meminit Du Cheine d. I. Ex quibus filentio praterire haud possum templum Franciscanorum, des Cordeliers, cuiusin introitu, supra portam locata conspiciuntur corpora duo humana, integra à putrefactione, exsiccata tantum, instar mumiz. Terra enim eius loci talis est, ve corpora que ibi humantur, non putrescant, sed solum exsiccentur. Eiusdem generis circiter fexaginta alia, vidi in crypta huius templi, in quam, accensa face, iui ad fpectaculum tam rarum.

b) Philippi Pulchri Gall. Regis opus, vt notant : Sincer. p. 149.

4) Bafilica vrbis Capitolium dicitur, vbi, fingredi velis, arma deponas necesse eft. Ædificinm est fatis elegans, & amplum-

m) In eodem eft etiam armamentarium, in duas diftinctum partes, quarum vna tormenta bellica maiora continet, altera minera, & alia arma: Supra portam illius hac legitur inscriptio:

Hic fua deposuit Mauors, fua Iupiter, arma. Amborum vires nam Ludouicu habet-

> M DC XVIII a Brigary marriage of

Supra alterius vero

#### Ferrea Cantabrica bene fiftula sungitur hafta: Eminus illa sonat, cominus illa ferit.

n) Pons, quod Gatumna secat, connectit, ad transitum pedium non equitum, aut curruum, aptus.

 Molendinum non procul est à statione nauigiorum, Garunaz inzdificatum, nono artificio, de quo Sincer. pag. 149. & Goelniz pag. 198.

p) Vide fupra lib. z. cab. 6. lit.bh.

q) Elle ell ornée d' vn Parlement de France, fort rigoureux, & fourtebferuateur de la iuflice &c. de forte qu' aux epithetes communs des bounce ville de France, on dit; Pariu la deuoticufe, Tolofe la iufliciere, & Lyon la marchandi: Lutetia orat, Tolofa iudicat, Lugdunum metcatur; Fauyu d. pag. 444.

r) Vide fipra lib.s.cap.19.

6) Magiltratus oppidanus, quem Capitolatum vulgo vocant, con-flat VIII. viris, (bută Capitoulx, odo viri Capitolin, agance nom delum cien Capitole, on Il e gouernement del aplice, of julgice ciuile o crimată, dant quatre font cileu tou les ans as ions de S. Catherine, or mic en leur tout à la S. Luce en faituant: Fauyn d. pag.) à quibus ad Senatum protocatio et cum res magni momenti incidic, comitia vrbis ordinum cogent: Thunasi lib. 95, hilfor, in princ. Senatus merum mixtumque habet in ciues & fubdior imperium, quod tarum in Gallia reliqua. Geelnig pag. e85

declarés nables, par arells, & par leitres, iouifient de printigee den abile. Du Chestine pag 6.8; Illjon declarés nables, par arells, & par leitres, iouifient de printigee den abile. E portent va de leur boutons de harp d'or ; Louys d'Orleans, aux ouert del relembre, 25, pag 310. Les Capitoulis ont va pareit poutoir, chatan dans son quanin. Emothes, pag 310. Les Capitoulis ont va pareit poutoir, chatan dans son quanin, de font belle eur année. Ion tes clefs, de la ardéele timbre, auce suffice criminelle, Cour & prisons, & autres printigees ; leurs inages the meurent dans ! Hossel de ville aprés leur année, comme il se prasique pour le tre unif des mandres de Peter Bounde et l'en golf des Marthells.

Ranchin d. r. pag. 351.

a) In Gallia ludices negotiatorum proprii funt negotiatores ipligemilite enim Rex negotiatoribus, deligere ex feipfis wram, quem dicunt luicem saliculus, vi Tholofe, vocant Priorem, é alios, confilic casis, quovo cem saliculus, vi Tholofe, vocant Priorem, é alios, confilic casis, quovo cant Confules: addunt & Allellorem togatum, v de litibus & contoute fils, motis inter negotiatores, viduas eorum, inflitores, & exercitores, ognocant, fine prouocatione, vsque ad certam pecuniz fummam, quingentarum alicubi librarum, cum facultate exfequendi iodicia huiusmodi, motobitante appellatione, & fine eius praziudicio. Poffiunt de fequeltros, vegu ad program mata fubbaftationum, pignorum, in caufam indicati, feurema immobilium in pignus capratum, conflicuere: vecuntamen fubbaftationes, & caddictio dominii, quam vocant Interpofition de deres, illis non per

mittuntur, fed hociudici ordinatio relinquitur: conflit, Caroli IX. MDLXIIL. Tholofanus fintagm. iur. lib. 47. cap. 37. n. 4.

x) Ceux de Thoulouse portent en leurs armoiries vn mouton fans cornes: lebon compagnon rendoit la raison que c'est, parce qu'elles sont edieuses, & qu'il y en a affés par tout aillours : P. de Lancte au tableau de l'inconftance, liu. 2. dife. 2. fel. 110. b.

y) Guil. Benedict. in c. Raynutius, ad verb. & vxorem nomine, n. 194. de testam, diploma huius priuslegii promulgatum fuit in Curia Tholosana

anno MCCCCLXXVI. Tholosanus fintagm. iur. lib. 42. cap. 8. n. 25.

z) Ex Boërio Tholofanus d. fintagm. lib. 14. cap. 1. n. 22. Adde que ex Bodino notaui fupra lib. 1. cap. 6. lit. ccc,

### CAPVT XXXV.

#### De Ciuitate Turonensi.

TVronum, Francis Tours, vrbs antiquissima (a), ad Ligerim, & Carum fita, hodie fedes Archiepifcopalis(b): nomen habere dicitur à Turno (c), conditore suo. Est mercatura dedita, potissimum serici. Ædibus sacris abundat; quas inter funt templa, D. Martini (d), qui in magna fuit apud Francos, tain Reges, quam populum, veneratione (e), inde donis olim variis affectus (f); D. Gratiani, S. Saturnini, &c (g). Profanæ structuræ sunt, arx ( h), pons supra Ligerim (i), & area, quæ ludo, quem palemaille appellant, inseruit, amœnissima, arborum ymbra contra ardorem Solis munita (k). Ciuium capita funt, Major, & Escheuini (1): insignia vrbis, tres turres, & tria lilia (m).

#### Testes & Testimonia.

4) Cefte ville eft tres-antique : Du Chefne d. tr. tit. du pais, & Duche de Touraine, chap. 1. pag. 470.

b) Vide fupra lib. 3. cap. 6. lit. ii.

Quelques vns tiennent, qu' vn Troyen , appelle, Turnus , contemporain d' Ence, ce grand anceftre, & premier parent de la nation Romaine , ietta la premiere pierre de la ville de Tours, voire maintiennent, que son tombeau y eft encore apparent. Mais, tant s'en faut, que ie pueille m' accorder (verba funt D1

NOTITIE REGNE FRANCIA

624 Cheine d. pag. 470.) à cefte opinion , plus-fabulense que vrassemblable, que in eroy mesme auoir efté baftie long temps auant la grande Troje & fi ce fui va Turnus, quien dreffa le plan , qu'il fut plus tost de la Nation des Gaules , qui de quelque eftrangere.

d) Du Cheine pag. 473. Offa autem S Martini, que hoc in templo multos per annos deuore custodita dicebantur, tempore Caroli IX. Regis,

ab Hugonotisigne absumpta fuerunt.

6) Observaui tabulam altari impositam, cui hac oratio ad S. Mati num inscripta:

O faind Martin, parfaict amy de Dieu,. Le te requiers humblement en ce lien, Tres glorieux Archeuesque de Tours, Qu' il te plaife me garder des faux tours De l'ennemy, foit en tour, ou en nuich, Qu'il ne me face aucun mal , ou ennuy. Impetre moy par ta fainte or aifon, Que mes briefs iours ie vine de raifon; Et que fibien en ce monde ie face, Qu' aprés ma mort ie puisse voir la face Du doulx lefus, du monde le Sauneur, Lequel aux fiens esgallement faulus.

Supplie le donc Saince Marsin, qu'il me garde De toutes fiebures, quartes , ou continues, Et qu' en fanté mon las corps continue, Durant mes iours, bumblement le feruant, En merendant de bon cœur fon feruant. Amen.

Si tost que le Roy Clouis fut Chrestien, il bonora les reliques de Saint Marsin de grands dons, & offrandes, enere lesquelles il y donna le courfier, sur lequelil effoit monté en fes batailles, & victoires : & depuis le voulant ranoir, & rachette, pour le prix qu'il pouvoit valoir, envoya devant la chafe dudit Saintt cent pieset de or, de la monnoye lors courant. Man, comme il voulut monter fur le cheual, il ne fe mounoit aucunement, fembloit, qu'il euft les pieds attachés contre terre. Cif pourquoy il renuoya aueres cent pieces, imques à la cinquiefme fois, & alors le cheual s'esmeur. Ce qui occasionna Clouis de dire, que S. Martin esfoit bon aide, mais cher emprix : Du Chefne pag. 474. Aliter rem refert Charron en l'hiftoire viiuerfelle, ch. 95. pag. 683. & addit ex Abbate Vripergenfe, Clodoneum dixife; Verebeatus Martinus bonus est in auxilio, sed carus in negotio. Le villaint ainfi obtenue contre Alaric, Cloitis s'en va rendre graces à Dieu, & à S. Martin, in on Eglife de Tours, auquel il auois promisen cas de vittoire, vo beau cheual. Il uf CHUTTO

ennoy, main de Gent d'affic y end prix, le cheval ne peut minaculeufement bouger de l'éfable; qui fut caufe, qu'il adiousfa au prix dudis cheval con esfeu d'en. Ce
faiël, le cheval busgea. G'hu amené en ladis Egifé. G'Connent, que le receve en
don. Sur quoy die Cloius, en gaufferie, S. Martin m'a bien adé au befoing, muis
dim acherment fait couffer. Claude du Péc, en l'abreg de la vrave enfigie des François, liu-5-chap-7, pag. 117- Aliud exemplum recitat Monttelec, en
la Chronique, du Roy Lony XI. que pour la grande, G'finguliere coufidence, que de
reut temps il a en à Monfr. Saind Martin de Tours, il voulur, G'ordonna, effre
fait va grand treille d'argent, soun autour de la choffe dudit Saind Martin, leque d'effre prest, G'tout effu, deux ceus mille francs. Est fi a feavoir, que pour fimer de ladet grande quantité d'argent, à faire les ouurages esfludits, furent ordonnés commissaires, pour prendre, G'aipir toute la raiffelle d'argent, qu' on
pouvoir trouver, à Paru, G'autre ville laquelle vaisfelle fut payée raisomablement Cr. Du Cheline pag. 477-6 fiq.

1) Vide Du Cheine pag. 482.

b) Arx vetufta, & fortis, fed parum elegans."

i) Pons lapideus, arcuum x1 ix. Gelniz pag. 267.
Plus mille passus equat longitudo, arborum latissimarum septem otdines loco opacitatem adferunt. Sincerus pag. 96. Nulla in tota Gallia huic zoualis reperitur.

1) . Du Chefne, pag. 486.

Section 14

m) La ville de Tours porte ses armes conformes à son nous, scauoir est arois sours, au dessous de trois steurs de les : Du Chesne pag. 470.

#### CAPUT XXXVI.

#### De Valentia.

V Alentia, vulgo Valence, vrbs superioris Delphinatus, quamalii antea Romam, à Romo quodam (a), dicam, alsi Valentio, seu Valente, Imperatore (b), conditam prædicant. Sita esta de Rhodanum, in loco ameeno, & soccunda (c). Templa habet, Cathediale S. Apollinaris, B. Petri, S. Iohannis, &c. Illustratur sede Episcopali (d), Indicio Præsidiali (e), atque Academia (f). Ciulum moderatores sunt Consules quatuor (g).

1111 2

Teftes

#### Testes & Testimonia.

- a) Valentiam, antea Romam dickam, à Romo Hispanorum condam Rege, nonnulli affirmant: Godiniz pag. 474. alti à Romo, sis à spe brox, Roy des Gavies: Du Chesne d. tr. liu. 4. chap. 1, pag. 813e
- b) Du Cheine pag. 814. Golniz d. l.
  c) Cefle ville est aftife le long du Rhosne, en un terroir affectend, d'futile: Du Cheine d. pag.

d) Vide fupra lib. 3. cap. 6. lit. kkkkkk

f) Du Cheine pag. 817. f) Vide lupra lib. 5. cap. 200

g) Quatre Confuls, pour l'ordre, & police publique : Du Chelne p. 17.

# CAPVT XXXVII.

# De Ciuitate Viennensi.

Vlenna, Vienne, vrbs Delphinatus inferioris[a]?
nomen accepisse fertur à biennio (b), intra quod à Venero
Afro exuse, xediscara ; quod alli rident (c). Antiquam esse viis notis depthenatiur. Sita est ad Rhodanum; tèmplumbs
bet Cathedrale S. Mautitii, &c. (d), est que sedes Archiepiscopalis (e). Publica xediscia profana funt, Basilica vrbis, Castella (f),
turnes (g), amphitheatrum (b), & pons supra Rhodanum (t),
lnigne ciuitatis est vinus.

#### Testes & Testimonia

4) Du Cheine, d. tr. liu. 4. chap. 4. pag. 810.

b) Quali Bienne, aut bienna : Sincerus pag. 117. Du Cheined. pag.

d) Merula d. tr. cap. 40. pag. 400.

d) Du Cheine d. pag. & feg. Sincerus pag. 217. Elle a dix paroffesso fre l'Eglife Carbedrale de S. Maurice, & les Eglifes Collegiales de S. Pietres S. St. Bers & S. André le Religieux: Ranchin d. tom. pag. 380.

Vide fupra lib. 3. cap. 6. lit. kk.

f) Vnum vocatur Pipet, forciffimum in rupeedita: alterum , la 14.

g)Vna

#### LIBRI VI CAPVI XXXVII.

637

g) Vna dicitur turtis auriaca, quod aliquando Peinceps aliquis Autiacus ibi eufloditus: alera Rossada, à Tiberto olim confiructa poi ontient communement, que Pilate rendit la vie à celuy qui la luy audit profée: Du Chefire pag. 311.

b) Magna ful parteintegrum : Sincerus d. pag, 214.

i) Gælniz pag. 449.



NO-

## NOTITIAE REGNI FRANCIAE

# LIBRI SEPTIMI,

#### De Gomitiis Regni Francia.



Omitia Regni Franciæ, quæ olim Patlamenta (a), Placita (b), & Sanes (e), dida, podra Status, Effats (d), vel conuentus Statustis, affemblée, des Effats, appellari coepetunt, coque nomine adhucho die denotantur. Di-

uiduntur autem in Status, vel conuentus, generales(e),vel speciales: quorum cum non omnino vna sit facies, distinctim explicari debent. Generales itaque quod attinet conuentus Statuum Regni Francia, regulariter folus Rex cos indicendi potestatem habet (f), qua vtitur, vbiid sibi, vel Regno vtilevidetur (e), fic tamen, ne quicquam de maiestate sua remittat (b) Extraordinarii casus sunt, quando alius(i) quam Rex, &alio quam Regis nomine, Status ad comitia inuitat. Vtautema Regisarbitrio conuocatio dependet ; ita etiam ab eiusdem placito, an folostres Regni ordines vocare velit, an præterifles, etiam iustitiæ Præsides, vraliquando factum constat (k). Tres illi Ordines, vel Status, funt, vt fupra monuimus, Ecclefiafticus quem nonnemo ab eius modi connentibus remotum voluit(li Nobilium, & plebis, cuius olim exilis in Gallia æstimatio (mh deinde tamen maior, & talis, vr ad comitia vocari Regibus placuerit (>). Conuocatio fit literis, non, vt olim, ad Pares Francia ( ), fed ad Balliuos, & Seneschallos ( p ) Regni directis. His exprimitur locus (q), vbi conueniendum, tempus, feu dies, quando

quando comparendum, aliquandoque caufa (r), vel generaliter. vel determinatim. Caulas potisimum tres (s) enumerant politia Gallica periti, ob quas conuocatio Statuum aliquando facta fuerit ; vnam, quando ob minorennem Regis gratem, aut mentis vitium, aut captinitatem, Regno Gubernator, vel Rector constitui debuit (1); alteram, quando reformatione vitiorum, & abufunm, opus fuit ( w): rerriam, quando noua tributa & fubfidia populo imponenda fuerunt (\*) Sunt tamen, qui scribant, in caufarum concursu, multa, & inprimis reformationem speciose prætendi, in effectu autem potissimum subsidia quari(y). Caterum, poliquam mandatum Regis Balliuis, & Seneschallis infinuatum, corum partes sunt ordines istius Proninciæ ad præcipuam Balliuatus vrbent enocare (z); cum comparentibus literas Regis communicare, cosdemoue admonerevt eligant idoneos probosque ad comitia delegandos (aa). Secedunt posthec finguli ordines in fingula loca fibi destinata. vbi eligunt deputaros, exiguntque ab iisdem iuramentum, & extera disponunt, qua sibi, Regnoque vtilia fore putant (bb): quo in actu Luteria fere fingularis (ce). Postquam tempus habendorum comitiorum, à Rege præscriptum, appropinquat, deputati Ordinum ad locum destinatum se conferent, vbi per publicum præconem, in omnibus triuis, nec non per edicta. diuerlis in locis affixa, admonentur (dd), vt in locis fibi deftinatis separatim conveniant (ee). Conveniunt itaque, & Ordinum quilibet numerum deputatorum fuæ classis in catalogum refert; dehinc fingulorum mandata exquirir, ac examinat (ff), Prælidemque fibi electione conflituit (eg). Solet quidem Præfectus Mercatorum Lusetianus in plebeii ordinis classe, plerumque Præsidis vices obire; at hoc non ex iure aliquo iam. conflituro, sed itidem vi electionis, specialiter facta, quod diferris verbis, cautionis ergo, in acta referri confuenit (bh). Sic etiam eligitur Graphiarius, fiue Scerctarius, & deinceps duo Euangelista, qui, se probe munere suo functuros, Præsidi iureiurando promittunt (ii). Reuerentia, honestatis, & beneuoli affeKAY

affectus caufa, Ordines per deputatos fe inuicem falutant (#), quo in Ecclesiastici, aliquando primi sunt (4), quandoque salute demum accepta, candem reddunt cæteris. Porro delegati, quorum magnus effe folet numerus (mm), ex omnibus Ballius tibus, & diecesibus, in duodecim classes distinguuntur, secundum duodecim prouincias (nn); inter quos Burgundia aliquando aliis litem de præcedentia mouit, fed ve cederet iufia Regio coacta fuit (00). Prima classis constat deputatis ciuitatis Parisiensis, quibus adiuncti sunt deputati ex Balliuatibus Przfecturæ Infulæ Franciæ, puta, Veromanduis Syluanectentibus, Valesiis, Claromontanis, Bellouacis, & Ducatuum, ac Balliuatuum, Nemorosii, Mirabelli, Drecensis (pp). Secunda classis complectitur Burgundiam, tanquam Ducatum, & olim primum Patriciatum Franciæ, in qua censentur Balliuatus Diuionis, Augustoduni, Ausciorum, Montis Cabiloni, Matisconis, & Autissiodori (qq). Tertia classis continer Normanniam, cuius Balliuatus funt, Rothomagus, Cadomum, Droca, Constantinum, & Gisortium (rr). Quarta classis est Guienna, cui, præter Balliuatus, qui Parlamento Burdigalensi subsunt, in comiriis Bloesensibus adiuncti fuerunt Deputati Balliuatus & Seneschalliæ Pictaniensis, licet proxime præcedentibus comitiis, per prouisionem, vt vocant, Aurelianensi præfecturæ fuerint attributi, quod etiam factum in comitiis Lutetianis, anno MDCXIV. (ss ). Quinta classis Britannia, per se (++). Sexta classis Campania, comprehendens Balliuatus, Trecensem, Melodunensem. Caluomontenfem, Victoriacum, Castellum Theodorici, Prouinium, Sezannam, & Agendicum Senonum, cum fuis appendicibus (un) Septima classis, Languedocia, complettens Tholosam, Carcasfonam, Nemansium, Podium, Laureacum (xx). Octaua classis Picardia, complectens Ambianum, Pontiuium, Peronam, Royam, Montem Desiderii, & Caletum (yy). Nona, Delphinatum (77). Decima, Prouinciam, cum suis diœcesibus (444). Vndecima, Lugdunensis est prouincia, ad quam pertinent, LugduLugdunum, Aruernia, Borbonia, Forenses, Belloioci, Marchia vtraque (bbb). Duodecima, Aurelianum, continens ciuitatem Aurelianensem, Bloesas, Turones, Andegauenses, Cenomanos, Bituriges, Carnutes, Perchiam, Niuernium, Gienum, Montargirium, Stampas, Ludonum, & Encolifmam (ecc). Antequam autem comitia incipiunt, Ordines ita congregati, & cum illis Rex, aliique proceres, folemni processione (ddd) ad facra Misfa. & concionem audiendam se conferunt; postera vero die, vel illa, quæ comitiis destinata, Ordines vocantur per præconem, comparentque in loco (eee), vbi Rex in theatro editiori confidet, ad dextram, & finistram habens Reginam, & liberos, aut frarres. Non procul abhis, ad dextram, scamno transuerso insident agnati Regis, & alii Principes Patricii: ad sinistram fimili scamno insident Episcopi Pares Francia, & Cardinales (fff); ad pedes Regis sedet magnus Regni Camerarius, & ante ipsum, Comes Stabuli, cum nudo gladio erecto; itemque Cancellarius. In ipso aditu theatri sedent quatuor Secretarii Status, & in aliis sedilibus Consiliarii Consistorii Regii (ggg). Sunt etiam hic sedilia posita pro deputatis Ordinum, quailli, à caduceatore vocati, occupăt, prout à Magistro caremoniarum dispositio facta (hhh). Fieri autemita consucuit, vt dextram teneant Ecclefiasticorum, finistram Nobilium, & post hos locentur plebeii ordinis deputati. Conuentum cingit ingens hominum corona. Imperat filentium Heroldus; quo faeto, Rex (iii) breui (kkk), vt plurimum (lll), oratione Ordinesalloquitur, cætera exponit Cancellarius (mmm), & Regis iussu deputatis concedit dicendi, conueniendi, ac în commune confulendi, poteflatem (nnn). Tum fingulorum Ordinum Præfides, vel Oratores, primum Ecclesiasticorum, deinde Nobilium, &post Tertii ordinis, illi stantes, hic in genua prouolutus, Regi gratias agunt (000). Et ficactu finito (ppp) coetus dimittitur. Nonnunquam alia die deputati ad facram accedunt fynaxin, quo ad confilia, & deliberationes, diuina gratia magis instruantur (qqq). Antequam vero ad has se accingunt deputati Ordi-

num, quilibet Præsidi suo, iuramentum præstat (rer). Consultationes tribus in Cameris separatim suscipiunturà Statibus, intot classes distinctis: vbi non raro de ordine dicendi sententiam. aliisque, controuersiæ oriuntur: Sed, quo minus hine confufio, autmora nascatur, studiose præcaueri folet (sss). In his ipsis comitiis plerumque conficiuntur, ex particularibus libellis prouinciarum, tres alii generales, quos Cayers vocare confueuerunt, vnus ab Ecclesiasticis, alter à Nobilibus, ac tertius à ple beio ordine (ttt); raro vnus ab omnibus (uuu). In hos libellos referentur, non folum grauamina provinciarum, sed etiamin iisdem totius Regni status depranatus articulatim exponitur-& medicina annectitur malo. Hos, Oratores Ordinum (xxx) Regi publico in consessu offerre (yy), atque ab codem (zzz) fubmisse (aaaa) petere solent, vt salutem omnium., & singulorum, sibi cura, cordique esse velit, & benigne petitis annuere: Facturum se hoc Rex, quantum sibi iustum, necessariumque videbitur (bbbb), promittit; atque sie comitia finem sortium tur (cccc). Quamquam autem comitiorum effectus non parni fint (dddd), non femper tamen respondent Statuum placito, aut petitis. Sunt porro alia comitia, ad quæ, secundum Regisiusfum, selecti ex omnibus ordinibus conuocantur, quos Notabiles, & sic concentum Notabilium, appellare solent (eeee)-Denique, funt etiam conventus provinciales (fff), qui & ipfe hand aliter, quam Rege consentiente, haberi possunt (gees); nec in iisdem alia, Prælide Gubernatore prouincia (hhhh), proponi,ac tractari, quam quæ salutem prouinciæ, & obedientiant Regidebitam concernant.

#### Testes & Testimonia.

a) Parlamenti vocabulo colloquium, & conuentus hominum intelligebatus variis el ocis vnum in locum communi de re deliberandi cutfa cocuntium: Hottomannus in Francogallia, 26, 13, 1841 1941 195 Editiente Paquiecliu. 2. des rechercherde la France ch. 2. Idem Parlamenti nomen, hocin fenfu, in Britannia popularibus ordinum comitiis remansit: Choppin de Dumm, Franco la 2, 1811, 1872.

6) Placi-

b) Placitum, incerdum conventus procerum Regni, vel Imperii, quod & Curia dicitur: Hottoman. de verb. feudal.verb. placitum. Louys d'Orleans, aux ouvertures des Parlemens chap. 6, p. 4g. 92.

6) Freherus, ad conftit. Adolphit, de infulu Rheni, pag. 7.

d) In Gallia comitia generalia vocantur Status Regni, vel Regnicolarum melius, nempe contuccatio totius populi trium statuum: Tholosan, de Republ.lib.24.65.m.i.

e) Eftats Generaux : Loyfeau des Ordres , ch. 8.n. 4. & Prouinciaux. Bret

de la sounerain. liu.4.6h.11.

f) Les Estats ne se tienneut, & ne se convoquent, que par le commandement de Roy; en quey conssiste principales marques de la souver aince Ragalle. Quid enim maius est, inquit Ciccotolis. 2 delegibus, si de inte quarimus, quam posse à summis imperies, & à summis potestatibus comitia, & consilia, vel instituta dimittere, vel habita rescindere: Bret 4. ch. 11. pag. 641. Status ad comitia generalia ex imperio Regis, & non aliter, cocunt. & conuocântire: Tholosande Republis. 24. e47. 4. n. 8.

g) Nostri Reges (ait Bodinus, de Republ, lib. 3. cap. 7. pag. 541.) non ita

Expe,vt Angli,comitia cogunt.

Plusieurs soustiennent , que l'affemblée des Estats Generaux , & Prouinciaux , est incompatible auec la souveraineté des Roys ; & pour fondement de leur dire , ils mettent en auant cette proposition , que dans les Monarchies le peuple doit eftre entrerement priné de la cognoiffance des affaires , & n' auoir aucune part en l'administration de l'Effat : Et que parmy les Romains , si tost que leur Republique eut changé la forme de son gouvernement , les Empereurs supprimerent les Comices, & toutes les affemblées generales du peuple. Post imperium à Tiberio initum, ait Tacitus, ita desierunt sieri comitia, vt nunquam postea populo restituta fint. de quoy le Iuruconsulte Medestin rend la raison , en la loy vnique, ff. ad L. Iul, de ambit. quia ad curam Principis hodie omnia pertinent. Maus' oferay dire, que cette opinion ne doit eftre receue, ny confiderée, que dans les Effats tyranniques , & Seigneuriaux , où les Princes ont en horreur les affemblees publiques; pource qu'ils craignent tousiours, que l'on ne conspire contre leurs personnes, & qu'ils ne veulent point auoir d'autres loix, ny d'ordonnances, que leurs propres volontés : là où dans yn Eftat Royal , comme est celuy de Frances tant s' en faut, que l'affemblée des Effats affoiblife, ou diminue la puissance des Roys, au contraire elle l'authorife, elle la fortifie, & la releue au plus-haut point de flendeur, & de fa gloire : Bret d ch. 11. pag. 640. 6 feq.

i) La prison du Roy lean contraiguit Charles, son fils auné ( qui du commencement pris le nom seulement de Lieutenant general de la France, puù de Regent) de saire euoquer, les Estats dedans la ville de Paru, en Mars MCCCLIV, Pas-

quier d.lis. 2. shap. 7. fol. 56. lit.s.

k) Vide supra lib. 1.6.7. lif.p.

l) Les Ecclestastiques aux Estats generaux sont bors de leur element, & de leur corps naturel: Loys de Mayerne-Turquet, en la Monarchie aristoleme.

cratique, liu. s. pag. 205.

Vide fupta lib. 6. cap. t. lit. c. Encores que quelques vns, qui penfent auoir bonne part aux histoires de la France , tirent l'assemblée des Estats d'int bien longue ancienneté, voire sur elle establissent toute la liberté du peuple, toutes fois, ny l' vn, ny l'auere, est veritable. Le fcay, & veux recognoiffre , qu' anciennement en la Gaule , & auant la conqueffe de Iules Cefar , l'on faifoit des dietes, & affemblées generales, qui furent par luy continuées , (par vne hypocrifie familiere aux Romains) pour faire paroiftre, qu'il nous entretenoit en nos anciennes franchifes & libertes : mais en toutes ces deliberations pour ne verres point, quele mes nu peupley fuft appellé, duquel l'on ne faifoit non plus d'eftat, que d'on O en chift. Pareillement vous trouneres fous la premiere, & feconde famille de nos Roys, les connocations folennelles, que l'on appelloit Parlemens, principal nerf de nofire Monarchie : mais en icelle n'effoient appelles que les Princes , grands Seigneuris Nobles, & ceux, qui tenoient les premieres dignités en l' Eglife ; Pasquier d.lin.2. ch.7. in pr. (Quamquam nonnulli, qui fibi videntur probe euoluifle historiam Francia, conuentus Statuum antiquissimo tempore in viu fuille tradunt, quin imo pro præcipuo fundamento libertatis populi habent; attamen verumque erroneum est. Fateor, olim in Gallia, & antequam eam ktlius Cafar occupanerat, connentus generales habitos fuiffe, hunconeipfum tales postea egiste, hypocrisia Romanis familiari, ve palam facerer, nobis relictam fittille antiquam libertatem; fed nullibi legitur, ad illos conuentus', & deliberationes, plebem, vr qu'e nihili habebatur, vnquam fuille vocatam. Constat præterea de conuentibus solemnibus, qui sub nomine Parlamenti, principali Monarchie nostre neruo, celebrati fuerunta Regibus nostris, prima ac fecunda familia : verum ad illos non nili Principes Magnates, Nobiles, & qui inter Ecclesiasticos dignitate maiores erant, vocatos fuiffe notum eft.)

toutes leurs prouinces, que l'on eust à s'affembler en chaque Seneschaußee, & Bailtrage, Gque là le Clergé, la Noble ffe, & le demeurant du peuple, qui fut appellé Tiers Eftat, aduifaffent d'apporter remede aux defauts generaux de la France & tout d' vne main aux moyens, qui eftoient requis pour subuenir à la necessité des guerres, qui fe prefentoient : & qu' aprés auoin pris langues entre eux, ils deputaffent certains perfonnages de chaque Ordre, pout conferer tom enfemble, en la ville qui estoit destinée pour tenir l'assemblée generale. En laquelle, ainsi que nous en vons maintenant, aprés que le Chancelier, en la presence du Roy, à remonstre le desir. que la Maiesté apportoit à la reformation de l'Estat, & les vegentes necessités, qui fe presentoient pour le faict de la guerre, il les adiure, d'y apportet chacun sontalent , & de contribuer d' vn commun vau à ce, qu' ils trouveroient neceffaire pour la manurention de l'Eftar. En ce lieu quelques bonnes ordonnances qu'on face, pour la reformation generale, ce font tapifferies, qui feruent feulement de parade à vne posterité. Cependant l'impost, que l'on accorde au Roy , est fort bien mu en effect. De maniere que celuy a bien faute d' yeux , qui ne voit , que le toturier fut expres adjoufté, contre l'ancien ordre de France, à cefte affemblée, non pour autre raifon, fi non d'autant , que c'eftoit celuy, fur lequel deuoit principalement tomber tout le faix & charge : afin qu' effant en ce lieu engage de promeffe , il n' eust puis apres occasion de restiner, ou murmurer. Innention grandement sage & politique. Car comme ainfi foit ,que le commun peuple trouve toufiours à redire fur ceux, qui font appelles aux plus grandes charges, C qu'il penfe, qu' en descougrant fes doleances, on restablira toutes choses de mal en bien, il ne defire rien tant que l'onverture de telles affemblées. D'ailleurs , se voyant honoré pour y anoir lieu, & chatoiille du vent de cevain bonneur, il fe rend plu-hardy prometteur a ce qu' on luy demande : mau ayant vne fou promis, il ne luy est pas puis aprés loifible de refilir de fa parole, pour l' bonnefte obligation, qu'il a contrattée anec fon Prince, en vine congregation fi folennelle. D' anantage, qui est celny, qui ne trouve on Roy plein de debonnaireté, lequel par honneftes remonftrances veut tirer de fes fubielts ce, que quelques efprits hagards penferoient pouvoir eftre exigé par vne purffance abfolue : Tellement, que fom ces beaux, & doux apafts, l' on n'ouure iamau telles affemblées, que le peuple n'y accouré, ne les embraffe, & ne s'en effouiffe infiniment, ne confiderant pas, qu' il n'y a rien, qu'il deust tant craindre, comme eftant le general refrain d'iceux, de tirer argent de luy. Et en ces generales conuocations, il en prend à nos Roys, tout d' one autre force, qu' il ne fait aux Papes, aux Concils generaux de l' Eglife. Car l' on dit, qu'il ne fe failt gueres Concil generals auquel on ne retranche aucunement une partie des entreprifes de la Cour de Ros me furles Edesques, & Ordinaires; au moins le vojons-nous avoir efté ainfi faitt aux Concils de Conftance, & de Bule. Au contraire, iamais on ne fit affembles generale des Eftats en cefte France, fans accroifte les finances de nos Roys, à la deminution de celles du peuple. Chofe, que pous desconurirés plu à l'ail és pronins

ces de Bretaigne , Languedoc , Dauphiné , Prouence , où , iaçoit que l'on face fouwent de telles affemblées prouinciales , fi est ce , qu'elles ne fe font que lors , qui nos Roys leur demandent aide d'argent. Le premier, qui mit ceste inuention en anant, fut Philippes le Bel, fous lequel aduindrent plufieurs musations, tantes La police feculieze, qu' Ecclefiaftique : Pasquier d. chap. fol. 54. 65. (Tributa, subuentiones, ac subsidia, tempore prima, secunda, & aliquandiu, teriz familiæ Regum nostrorum, in Francia non ita fuerunt in vsu, achodiees esse videmus. Ludouicus Sanctus testamento vetuit, ne filius suus à populo exigeret tributa: scilicet, ne eum oneraret subsidiis extraordinariis, que, vt rem maxime odiosam, vocabat malelata, tamquam pecuniam male ablatam, ac eius exactores maletollentes, quod oneris genus sæpius causa suit tumultuum popularium. Ad euitandum hoc malum, prudentes politici, qui tunc negotia Regni curabant, vt populo illa exactiones non adeo viderentur dura, censuerunt stratagemate vtendum elle : scilicet visum illis suit, Regem debere mandare prouinciis Regni sui, ve in quolibet Seneschallatu, ac Ballinatu, conuenirent Clerici, Nobiles, & reliquus populus, cui nomen tertii status adsignatum fuit; ad consultandum de remediis defectuum totius Regni,& fimul, vnde pecunia ad bellum necessaria, peti deberet; acvbi de his inter illos consultatum, certi ex singulis ordinibus deputarenturad communem conuentum, qui haberi deberet in ciuitate ad hoc electa. Hic, vt hodie moris est, postquam Cancellarius, præsente Rege, exposuit eius ftudium, in bonum publicum, & reformationem Status, ac belli faciendi necessitatem, adhortatur Statuum deputatos, vt quilibet confilio suo rempublicam adiuuet, ac vnanimi voto omnes subueniant laboranti Regno. Constitutiones, que hoc in loco fiunt, reformationem generalem concernentes, nil nili egregia sunt aulæa, quæ posteritati seruiunt pro apparatu: interim subsidia, que hic promittuntur Regi, omnino exiguntur, & realitet-Itaque oculorum acie careat oportet, qui non videt, plebem expresse contra antiquum morem Francie ad hos conuentus non aliam ob canfam vocatam fuille, nisi cum deberet totum onus contributionis sustinere, hicobligaretur promiftis,nec postea haberet vllam occasionem congnerendi. Polieicum hoc est, & plenum sapientia inuentum. Quoniam enim plebs semper habet, quod in illis, qui vocantur ad maiora officia, desideret, ac putat, vbi locus datur querelas fuas exponendi, certo fore, vt omnia in integrum restituantur, nihil magis in votis habet, quam vt eiusmodi conuentus generales celebrentur. Præterea , cum videat se affici honore , dum ad ilos admittitut, vani illius honoris vento tumida, ad promissionem illius quod proponitur, eft pronior; fed, quod femel promifit, debet praftare, nec potest resilire à tam honesto contradu, inito cum Principe suo, in conuentu admodum solemni. Ac qui sest, qui negate possit, Regem illum huma-

mitate plenum effe, qui à subditis suis honestis persuasionibus obtinere satagit, quod ingenia immansuera arbitrarentur elle exigendum potestate abfoluta ? Itaque populus spe inescatus, ad hos conuentus surema inclinatione properar, non confiderans, nihil elle quod magis formidare debeat, postquam in illis ordinarie hoc intenditur, vt obligetur ad dandum. Caterum. inhis conuentibus generalibus , nostrorum Regum melior est conditio quam fummorum Pontificum in Conciliis Ecclesia generalibus. Distar. enim vix celebrari Concilium generale, in quo non aliqua ex parte attentatis Curix Romana in Episcopos, & Ordinarios, ponatur obex: saltem ita fachum videmus in Conciliis Constantiensi, & Basileensi. Contra vero, nullus voquam in Francia habitus fuit conuentus generalis rrium Regni ordinum, in quo non grario Regis aliquid emolumenti accreuerit, & aliquidi oneris populo. Idque facile cognoscere datur, si consideremus conventus proninciales, qui habentur in Britannia, Languedocia, Delphinatu, & Prouincia, licet frequentissimi fint, non tamen institui alio tempore, quam quando Rex ab illis subuentionem pecuniariam expetit. Philippus Pulcher primum hac inventione vius fuit, fub cuius imperio muitæ mutationes, tam in politicis, quam ecclesiasticis contigerunt.)

 o) L'ancienne forme de la convocacion des Effats du Royaume effoit, d'addresser les commissions aux anciens Pairs, qui affembloient les trois Ordres de leurs Prouinces, & amenoient auec aux les deputés és Esfats generaux: Aurox.

libelli, des Effats Generaux de France, pag. 7.

p.) La forme que l'on tient pour le tourd buy, cst , que le Roy addresse mierement ses commissions, & mandemens , à ses Baults , & Seneschaux : Idem

pag. 8.

q) De loco tenendim eft, ex Thuano inffor, ilb. 117, ad annum' MOXCVI. quod infolitum víque ad Henricum IV. fuerit, comitta Repri extra Senatus Parifienfis territorium haberi, qui primarir Regni Curis pramogatiua infiguitur: Tunc autem, cum Lutetiz graffaretur contagiola lues,

Rothomagum à Rege delectum, in quo conueniretur.

r) Multo autem plures caulás antiquitus in publicis comitiis Franciertz áctas fuile, docer Hottomannus, in Franciertz de 19, 14, pag. 114-quo in traédatu fingularis eft in perquam multis, que poteflatem Statuum Francie concernunt; vinde apud Regematque cos,qui partes Regis tenent; malam init gratiam, adeo vi Morifotus, in fibello, cui nomem dedit; Hantieus Magnus, cap. 11, pag. 33, feripferit, Fr. Hottomannum celebre fluum noamen infamalle, inidentis hubustrafatus editione.

s) In hocternatio convenient Gentile; us Antimachiauell, lib. 1, theorem., Tholosanus de repub. lib. 24, 64p. 5, n. 1, P. Matthieu, liu. 5, de l'histoire de Louys XI. pag. 227, (ybi ait: Les Estats s'assemblent pour vne de ces troi rai-

Cons

öms, pour La regence du Ropaume, en la minoriré du Ro, pour la reformatiné la Royaume, & pour aduifer aux moyens de féceurir les necéfitée de la Cournes. Les Effars font counquée, ou doiuent effre counquéely et loquitur Mayenne Tuquet, liu. S., de la Monartité ariffedemocratique, pag. 325.) peur l'indéut prois fins, à feuoir, pour introduire, ou pour conference, ou pour réfermer.

Vna, quando quæstio fuit de constituendo gubernatore Regni, wel de Rectore; si quando contigisset successores diadematis minoreselle, aut non fuille mentis compotes, aut fi fuillent capti, & detenti ab hostibus. Wt fub annum MCCCLXXX. post mortem Caroli, dicti Sapientis, Regis, consuocati funt Status generales Lutetiam, vt prospiceretur persona Catoli VI. Regis, per internalla amentis, & Regno: & electi, huius rei causa, eius patrui, Duces Biturigum , Burgundiz, & Andium. Post mortem quoque Ludouici XI. relicto eius filio Carolo VIII. in minori ætate, conuocati funt Status Turonibus, & pro regimine Regni constituti, & electi, duodecim viri, Reipublicæ, & Regni gubernandi gratia, qui negotia nomine Regisexpediebant, commilla persona Regis sorori eius, vt notarunt annales Gallia, A. MCCCCLXXXIV. Quo tempore Iohannes Rex captus fuit in prælio, iuxta Pictauium cum Anglis collato, cum filio Philippo; & filii eius in Gallia 16licti, Carolus Dux Normanniæ, Ludouicus que Dux Andium, & Iohannes Dux Bitutigum, nollent foli gubernationem Regni subire, pendente captiuitate Regis patris, fuerunt comitia generalia, seu Status conuocati Lutetiam Parisiorum, à quibus delecti sunt triginta sex, aut secundum alios, quinquaginta viri expertissimi, ad regnum regendum, cum primogenito Iohannis Carolo, qui Rector nominatus est: vt scribitur in annalibus Francia, fub annum MCCCLVI. Tholofanus d. cap. 5.n. I.

fanus d. cap. c. n. z.

x) Tertia causa conuocationis est necessitas imponendi tributa, & subsidia noua populo: conuocatis enim Statibus Princeps, vel alius eius nomine, delegatis à populo, qui eius vices sustinent, aperit vegentia regni, &

Regis negotia, qux auxilium & opem à fubditis necessario, & iuste exigum, & hortatus, & rogat, vt sponte, in tantis negotiis, Regi & Regno dessite nolint, sed fubueniant modis expeditoribus, quibus combitaverint, minus populum grauari posse. Qux proponuntur à Rege, non vt ideo populus arbitretur, ex etus nutu monarchicam, regiamque potelhatem pendere: nam & sine consensu populum grauari posse populus arbitretur, ex etus nutu monarchicam, regiamque potelhatem pendere: nam & sine consensu populum arbitretur. Est de vente su populu

y) Qu'on a poortégeneralement les Efairs Nouveaux imposts, nound-les daces, tranderies, of malesofles : Nicolas Palquiet, liu. 1. de fes lessres, pag. 4.4 & liu. 5, pag. 4.4. Lifétroures les histoires, vous apprendrés par elles, que ces affemblées out rapporté plus de mal au peuple, que de bien: Cari il en fit vous insurforir qu'oque mpost, qui sess per peup inqueux à nous. Adde quix excitif iu.

pra lit. n. ex Rephano Pasquierio.

2) Les Bullife, O'Seneschaux, accernent for celeure commissions particultires, O'les envoyens signifier, par des Sergens, à squairs, pour le regard de l'Ordre du Clergé, envou les benefices du resport, ou Seneschausses, pour la Nebels, en sou les sies, terres O's signeuries, qu'il possiblem au declans du messure ressors, o'pour le tres-Bara, para touses les villes, villages, O'parossis persperifans, aux cintimations, qu'il sapen à sie trouver, ou envoyer, au iour O'lien qui leur est assignée en la ville principale. O'capital du Bullinge, ou Senesshausses, parter leurs plaintes, O'laire estetion, d'vnon deux, ou rel autre nombre, qu'ils aduigienns, deputés de chaun Ordre, pour s'errouver, en "assimble generale des Estats : Autoc d. lib. des Estats generaux de France, pag. 3.

aa) Au iour de l'afgenation, aprés letture faits publiquement par le Greffier, iu lieu, & Siege principal du Bailliage, ou Senesshungée, des lecteres patentes du Roy, sons lesdits [Bats, chacun à sontour-appellés spreteregistre, l'Bailly, ou Senesshungée, les lectres patents, qui sont leuter bast, qui se profidant, comme che de la tustite du pris, après de l'un un coste de eux du Cerça de l'autre de ceux de la Noblesse, en suite de ceux du leuter session et constant present de ceux du leuge, aprés auon ordonné, qui s'est passe uner, ér faitil les exhortations, et remonstrances requistes pour le suites de l'assentée, faitil les exhortations, et remonstrances requistes pour le suites de l'assentée, prend, et reçoit le serment des presentes, et appliants d'estre, et mommer, de mette aucun d'entre eux, de chaun ordre, personne de merite, de probité, de vertu, assenties d'entre eux, de chaun ordre, personne de merite, de probité, de vertu, assenties d'entre eux de la Roy. En abus de son de la Baille, et d'un les, qui leur s'en de main y représente leurs planties, et des suitements et capre, qui leur fra mis en main, représenter leurs plantes, et dolcances) contennéts, delteus Autoc d'a pag, 9.

bb) Tellement, que fur celes Ordres retirés, chacun à part en fa Chamn n n m bre, se separent pour en aduiser, &, après l'estellion faille, en rappour en sement pris de celuy qui se trouue esteu, on aduis en themen Ordre de plaintles & remonstrance, qu'i seun à serve, & a en effet particulierement lecaynt, et à cete sessione, qu'i seun à seux du Têtre-Ellar, pour le grand nombre du peuple dediuriser villages, dont il est composs, est qua disselle, vaire impossible, que tou assi seur la compilation du caper, autrement qu'i ln'en aduiendroit qu'une conjuson, la forme, que l'on y tient, e el, de recueillir les monoures, d'institutes de consense les conteans les plaintles, que l'on vousigne noure chre les mois de duis, ou douze personnes, nomméte à cest este les voir les extraites conteans les plaintles, que l'on vousigne noure chre les mois de experience cognuic, qui sout le serment, de les voir, ele extraites sédelement, on d'experience cognuic, qui sout le serment, de les voir, ele extraites sédelement, on d'experience cognuic, qui sout les routes autres instructions, qui sur peusent chre fauvrables, par toutes personnes, entant qu'elles son viiles C suite aviere au public. A hutoc d. la cod. de

cc) Quant à la ville de Parie, capitale du Royanme, d'autant queles commissions y font addressées non feulement au Preuost de Paris , pour la connocation des Estats de la Prenosté, & Vicomté, mais außt aux Prenost des Marchandts de Efchenins de la ville, aufi pour le regard de la connocation , qui fe faitt en toofe de ville, La forme, qu' on y tient, est, de decerner mandement aux quarteniers, qui font en nombre de feize, pour aduertir dix de plus-notables de chacun quartier, partie officiers, partie bourgeon, pour s'y trouver. Particulierement ony mande l'Euclque de Paris, comme bourgcois, & citoyen de Paris, auec vn, on deux, de chaque communauté Ecclefiaftique, comme de S. Victor , de S. Marceau , des Chartreux, des Bernardins, & autres, bormis les Mendians, qui, quant àce, pro mortuis habentur. Tom les Confeillers de ville, en nombre vings fix , & les feize, qui fons außt mandes, ensemble les principaux maistres, comme Orfebures, Fourcurs, Drapiers, qui en vertu du mandement , qui leur est ennoje de la pare des Prinost des Marchands, & Eschenins, s' affemblent chacun à pares pour conferer entre cux,de se qu'ils penfent effre neceffaire à leur estat & vacation , & en dreffer memoires qu'ils portent pour eftre employés, ou ioints au caper de la Ville. Se faill, par mefme moyen, eslettion & denomination en cefte affemblée, de quelques ons d'entre eux personnages de probité, & de vertu, en nombre de douze, ou quinze, de plu-txptrimentes, pour voir les memoires & plaintes, & dreffer , & compiler le cayer : J ayant à cet effett vn tronc en la Chambre de Ville, outre les publications, quife font à iours de feftes, & dimanches, & profnes des Eglifes Parochiales , pour denoncer, & aduertir toutes personnes, qui auroient quelques plaintes à faire, de les apporter librement dans ce tronc , ou les mettre entre les mains des deputés, & fairele caper, & qu'elles y feront retenues pour y pournoir ; d. Autor pag. to. & II.

dd) Le iour precedant l'afignation inditle pour la tenuë des Eflatt, su tel autre iour qu'il plaist à fa Maiefié, fe faitt, par ordonnance du Roy, & du Priuost de fon Hoftel, vue publication à fon de trompe , & 173 public, auec afficheté lieux, ou endroits les plus-celebres de la ville, que les Deputés des trou Ordres de chacun Bailliage ayent à s'affembler és lieux, que pour ce leur font departu: idem Autor Dar. 12.

eé) Quod li fortasse loca ista, vel ades ille, nimium à se învicem disent, à Rege impetrari folet, ve vel vnis in adbus, vel non adeo idstitis, comuentus Ordinum habeantur. Sic in comitiis, anno mo ex ve Luteite à Rege alsonatum erat Ecclessaticis monasterium Augustinianorum, Nobiltati Franciscanorum, tertio Status ibassilica vibis: mana, aprécia première assemblée, la Nobiesse, puis l'iter-Essat, supplierent le Reg. (à sin que les trois Ordres peussembles, puis l'iter-Essat, supplierent le Reg. (à sin que les trois Ordres peussembles, ou affemblées, aux seux autres falles des Augustins, a sin d'estre priches decelle du Clergé; ce que le Reg seur accorda. Vide le Mercure François rom, 3, pa. 3;

ff) Auquel lieu, au iour pour ce indict, les Deputés, chacun en leur Ordre, se dreffe registre, en forme de procés verbal, de l'enrollement & euocation des Pais, Gouvernemens, Provinces , Seneschaußees, & Bailliages, de ce Royaume. En quoy faifant, pour n'y auoir lors aucun chef pour prefider en l'affemblée, & d'autant qu'ils n'ont (comme l'on dit ) os apertum , pour rien deliberer , ni conclure, de ce qui depend de leurs deputations, comme n'eftans point en corps forme, imques aprest onuercure des Eftats , qui fe failt par la proposition solennelle du Roy, ausi, pour vne fimple preparation, & pour l'enregiftrement des noms, surnoms, & quatites de ceux, qui se presentent, verifications de leurs ponuoirs, & autres conferences, & preparations; on prend ? vn d'entre eux, pour en faire registre, sans pour ce le recognoiftre absolument pour Greffier, ou Secretaire, ains seulement par prouision, (en attendant que le corps formé, il y foit pour ueu par eslection legitime à la pluralité des voix ) le tout fous cefte protestation ordinaire , qui se faitt fpecialement par ceux du Tiers-Eftat, que ce foit fans approbation, ou improbation d'aucune prerogatine , prefeance , authorité, qualité , ny superintendance, d'aucuns d' entre eux, ni faire preiudice au droit de ceux, pour lesquels ils font commu, & deputes, ny deroger au draitt de nobleffe, qu' aucuns d'eux pretendent leur appartenir : d. Autor pag. 12. @ 13.

egg) Aprés la préentaiten des Deputé, regiffres, d'eurs deputations veviples, fétild premier ement estettion, à la pluralité des voix des Deputés prefens, d'par Baillages, d'un Prefident, d'chef del affemblé: l'elem h pag, 19, Qua de se le pius inter Ecclesiaticos difeepatum fuifle conflat. Sic in comitité Blockentibus, anno molixivi. l'archouesque de Lyon difeis, quel honneure prefider effort des à son Egifé: Mais l'affemblée ordonna, que ledit Sieur pour set grandes qualités préfideroit, mais que ce ne servie pas pour estre archouesque de 1700, mais schement per concellionem. d'non autrement: ve legitur aput Taix, és memoires des affaires du Clérgé de France, pag, 5. In comitis

BRDD 2

BITTO MDROVIT. d'un cofté Monfieur de Lyon remonftrait, qu'il effoit aufi Primar, & en fa primatie, & que felon l'ordre bierar; hique il deuoit prefider. D'ail-Beurs, Monfr. de Bourdeaux difoit , qu' il effoit auf's Primar , & le plus ancien, & an'en toutes aßemblees l'honneur de Presidence avoit esté deferé aux plus ancient, fans que le lieu , où on effoit , apportaft quelque auantage , ou desauantage , ale Prefidence. L'affemblée arrefta, que ny l'vn, ny l'autre ne prefideroit perius hinc inde prætenfum, mais on procederoit à la Presidence par election, servato tamen ordine hierarchico; a cefte caufe celuy qui prefideroit , prefideroit pet sonceffionem, & non alias: Taix d. tr. pag. 150.

bh): On a accoustumé pour le regard du Tiers-Estat, d'eslire pour Prisident le Preuost des Marchands de la ville de Paris, l'inflituer, & inftaller, non point qu'il ait cefte prerogatine iure fuo , ains , entant qu'il y eft esleu, & nomme, dont il'en failt declaration exprese, que l'on insere au Registre: Autor dichi libelli

des Eftats generaux, pag. 13.

it } Apres l'estettion faitte du chef , & Prefident de l'affemblee , il prend tors luy mesme la plume, pour receuoir les voix, & suffrages, de chacun dis Deputes, & par Bailliages, pour l'eslection & nomination d' vn Greffier, ou Secretair re, ensemble de deux Euangelistes, qui font le serment entre les mains du chef. de s' acquiter dignement, & fidellement de cefte charge : Idem pag. 14.

( Anno MDCXIV. in dictis comitiis, Lutetiz habitis, la Nobleffe deputa quelques vas, pour aller faluer le Clergé en fa Chambre. N. qui portoit le parole, dit ; Que l' Ordre de la Nobleffe recognoiffant ce, qu'elle devoit à l'Eglife, les auoit deputés pour la faluer, & luy rendre cefte submission, en luy faifantoffie de toute force d'affection, feruice, intelligence, & correspondance en la tenue det prefens Eftats, & és affaires, qui s'y traitleroient &o. Peu aprés, les Deputes du Clerge furent à la Chambre de la Nobleffe, les faluer, & leur dire le contensements que le Clergé auoit en de leur offre, & affeurance; & que de fa part ils venoient leur rendre toute forte de compliment, & honnefletés, & particulierement atcepter la bonne intelligence & correspondence, à laquelle la Noblesse les auoit inmités par leurs Deputés, de les affeurers qu'il ne riendroit pas au Clergé, que, par vne parfaille & bonne vnion, on ne proturaff le bien de l'Eftat, Gle fernice du Rof. Le Tiers-Estat enuoya depuis pour faluer auss de leur part Mestieurs du Clerge. Le principal de leurs Deputés ditt: Qu', ils estoient venus les faluer de la part de fon Ordre, qui recognoifoir, que la premiere de leurs actions deuoit commencer parl'bonneur, & veneration, qu'il deuoit au Clergé: les loix dinines & humaines voulant, que tom fideles Chrestiens euffent à deferer à ceux, qui estoient establis on charges fi eminences, & qui auoient le foing & furintendance des ames & Pun le Clergé enuoya aufii fes Deputés vers le Tiers-Effat : le Mercure François d. tom, 3. ad annum MDCXIV.

Aux Effats do Blois MDLXXVI. les Ecclofiaftiques allerent les pre

miers voir la Noblesse, & le Tiers. Estat : Taix és memoires des affaires du Clerge, 142.7.

- mm) In comitiis Bloclenlibus , anni MD LXXXIIX, le Clerge auois gent trente & quatre Deputés : la Noblesse.cent & quatre vinots Gentilsbommes: & le Tiers Effat , cent quatre vingts & onze Deputés , tous gens de l'uffice , ou de robe courte : Autor de l' biffoire des derniers troubles de France, fol. 117. comitiis Lutetia habitis, anno MDCXIV.il y avoit en la Chambre Ecclesiastique fept vingts Deputés; en la Chambre de la Nobleffe, cent trente deux Gentilshommes; & en celle du Tiers-Eftat, cent quarre vinges douze : le Metcute François d.loc.
- nn) In conventibus trium Statuum, Regnum diniditur in duodecim provincias, Parifiorum, Burgundjonum, Normannorum, Guienna, Occitania, Britonum, Campania, Picardia, Delphinarus, Prouincia, Lugdunenfium, Aurelianorum: Claudius Robert in Gallia Christiana, pag. 24 Observaui autem hunc prouinciarum ordinem aliquando varialle, aut saltem varie referri, Autor libelli des Eftats Generaux pag. 15. & fegg. ponit; Paris, Bourgogne, Normandie, Guyenne, Bretagne', Champagne, Languedoc , Picardie, Orleans, Lyonnow , Daulphiné, Prouence: le tout ainsi reglé par pronifion, par l'arrest donné par le Royen son Conseit le dernier Nouembre MDLXXVI. & notamment fous cefte claufe, fans le tirer à confequence , ny pour ce faire preiudite aux droites, viltres, prinileges & prerogatines desdits Counernemens, Pais, Bailliages & Provinces: pag: 16: Eundem ordinem etiam anno M'D IXXXIIX in comitis Bloesensibus obsetuatum fuisse, refert Coquille, en l' histoire de Ninernou, pag. 186. In comitiis Lutetiz habitis, anno decimoquarto huius feculi (vt d. tom. 3. Mercurit Gallici legitut) fequentem ordinem tenuerunt: Les Deputés de la Preuofté. Ville & Vicomté de Paris & du Gouvernement de l'Isle de France, Ceux du Gouvernement de Bourgogne. Du Gouvernement du Pais & Duché de Normandie, Du Gouvernement du Pais & Duche de Guyenne, Du Gouvernement du Pais & Duche de Bretagne. Du Gouvernement du pais & Comté de Cham-Vagne. De la Comté de Thouloufe, & Gounternement du Pais de Languedoc. Du Gounernement de Picardie. Du Pais & Gounernement de Dauphiné. Du Pais, & Gouvernement de Provence. Du Pais, & Gouvernement de Lyonnou. Du Gonuernement d' Orleans. Et hunc ordinem ego quoque lequor in textu capitis nostri:
- 00) Dicto anno M'DC XIV. in comitiis Lutetia, il'y eut quelque different dans les Chambres fur les feances , & preferences entre les Gouvernemens. La Bourgogne vouleit bien ceder à la ville, & Preuofté de Paris, mais pretendoit la preference fur tous les antres Bailtages du Gouvernement de l'Isle de Frances & protesta de ce, qu'ils estoient appelles , & opinoient plus-tost que la Bourgogne. Les Deputés de l'Isle de France, & de sous les autres Gounernemens, requirent AUBED

außt, que leurs protestations au contraire fussent receutit. Dopuis sur domé au Consciul du Roy le XV. de Rouembre on arrest, contenant le reglement du rest of varde acts duace Couvernement de France. Premierment, Panis, Ocequit du Gouvernement de l'Ille de France: puis Beurgague, Normandie, Gopens, Bretagne, Champagne, Languade, picardie, Dualbiont, Frauence, Lyonani, sur lequel servicione les Pais, O Bailtiages d'Auvergne, Bourbounoù, Forsla, Beauinio, Lebaut C basse Marches S. Pierre le Moussier, Nivernous, O Pais d'Auversis, annexé au Nivernous, O le daugieme de cuist Comercement Oriens, Sou legal le Roy veut, que l'assemblent desprand les Pais, O Seunsshaus, Couranne, Parech, Paul Le Roy veut, que l'assemblent desprand les Pais, O Seunsshaus, le Petit, Annous, Fourisie, Angeulmoin, Ambois, Boilo, Charters, le Manne, le rechévelations, Pais l'Aunu de ville C Couvernement de la Rochelle; le rout par maisre de proughon, O faur que le discreducin puissent et configuence para autr, ny prisideires aux avioris of precentience, que peuven precente auxuns promit ces attenantes aux autres ny sure aucune distraction de Gouvernement: la Mercure Francois d.

pp) Ita Autor d. libelli des Effats generaux pag. 15. Apud Mercurium vero Gallicum danno apexty. hunc reperio ordinem. Deputatidela Prepofté, ville & Vicomté de Paris: inter quos fuerunt Ordinis Ecclesiaftici, le prem, interque illos primus, Episcopus Parisiensis; Nobilium, vnus, dignitate Baro : tertii , feptem , inter ques primus le Preuoft des Marchands. De putati du Bailliage de Vermandon : Ordinis Ecclesiastici, duo ; Nobilium, vnus; tertii , vnus. Deputati du Bailliage de Senlis : Ordinis Ecclesiaftici. vnus ; Nobilium , vnus ; Tertii, duo. Deputati du Bailliage de Clermont en Beaunoifis: ordinis E.vnus, N.vnus, T.duo. Deputati du Bailliage de Chaumont le Vexin : Ordinis E. vnus , N. vnus , T. vnus. Deputati du Baillage de Valou: ordinis E. duo, N. vnus, T. vnus. Deputati du Bailliage de Melun: ordinis E.vnus, N. vnus, T. vnus. Deputati du Bailliage de Nemours : ordinis E. vnus, N. vnus, T. duo. Deputati du Bailliage de Montfort l' Amaur. ordinis E. duo, N. vnus, T.duo, Deputati du Bailliage de Mantes, & Metlen : ordinis E.vnus, N.vnus, T.duo. Deputati du Bailliage de Douzdan : otdinis E. vnus, N. vnus, T. vnus. Deputati du Bailliage de Reauuais: ordinis E. vnus, N. vnus, T. vnus. Deputati du Bailliage de Soiffons : ordinis E. vnus. N. vnus, T.vnus. Deputati du Bailliage de Dreux: ex vnoquoque ordine vnus. Deputati du Bailliage de Magny : ordinis E. vnus, N. nullus, T.duo.

9(9) tra Autor d. tibelli pag 15. In dictis autem co dițiiis anni moratv. plures dib Burgundia fuiffe comprehenfos, legimus; nempe le Bailiaget Diim, cuius deputati, Ecclefastici ordinis era vanus; Nobilum, sunus, Teutus et saliiage de Anthum, E. vunus, N. vunus, T. duo. Bailiage de Chainn for sance, E. vunus, N. vunus, T. duo. Bailiage de Martin, E. vunus, N. vunus, T. duo. Bailiage de Martin, E. vunus, N. vunus, T. duo. Bailiage de Martin, E. vunus, N. vunus, T. duo. Bailiage de Martin, E. vunus, N. vunus, T. vunus, T. duo. Bailiage de Martin, E. vunus, N. vunus, T. vunus, T. duo. Bailiage de Martin, E. vunus, N. vunus, T. vunus, T. duo. Bailiage de Martin, E. vunus, N. vunus, T. vunus, T. duo.

enus, T, duo. Bailliage d' Auxerre, E. duo, N. duo, T. totidem. Bailliage de Bar fur Seine, E, vnus, N. vnus, T. vnus, Bailliage de Charolou, E. vnus, N. wnus, T.duo. Bailliage de Beuge, & Varlomey en Breffe, E.vnus, N. vnus, T. duo. Bailliage de Gex, E.vnus, N.vnus, T.vnus. Pais, & Bailliage de Breffe, E.vnus, N.vnus, T.vnus,

77) Ita Autor d.libelli pag. 16. Dictorum comitiorum, anno MDCXIV. Eutetiæ celebratorum, acta hos exhibent : Ville, & Bailliage de Rouen. Bailliage de Caen. Bailliage de Caux. Bailliage de Conftantin. Bailliage d' Eureux.

Bailliage de Gifors. Bailliage de Alençon.

ss) Autor d. libelli p. 16. Dicta vero acta comitiorum anni MDGXIV-Guienna hac annectunt : Ville de Bourdeaux, & Senesi baußée de Gujenne. Seneschaußet de Bazadou. Seneschaußet de Perigord. Seneschaußet & Pais de Rouerque. Senefebaufée de Xaintogne. Senefebaufée d' Agenou. Effats, Pais, & Comté de Comminges. Pais, & lugeries de Riniere Verdun. Seneschaußee des Launes, & S. Seuer. Seneschaußee d' Albert. Seneschaußee de Armagnac. Sene-Schaußee de Condomon en Galcogne, Seneschaußee du haut-Limofin, & wille de Limoges. Seneschaußee du bas-pais de Limofin , comprenant , Tulles , Brines, & Verche. Seneschaußee de Quercy. Pais, & Comté de Bigorre.

tt). Autor & lib. pag. 16. necalios specificant acta d. comitiorum ap-

BL MDCXIV.

uu) Autor d.lib. pag.16. Dictorum Comitiorum M DC XIV. acta hos habent. Bailliage de Troyes. Bailliage de Chaumont en Baffigny. Bailliage de Meaux. Bailliage de Prouins. Bailliage de Sezanes. Bailliage de Sens. Baillia-

ge de Vitry le François. Bailliage de Chafteau-Thierry.

xx) Autor d.libelli. In actis dictorum comitiorum anni M DC XIV. legitur : L' Euesque de Beziers , & l' Archenesque de Thouloufe. Ville & Seneschaußee de Thoulouse, & Albigeon. Seneschaußee de Carcassonne, & Beziers. Seneschaußee de Beaucaire, & Nismes. Seneschaußee du Puy, & Bailliage de Vellay. Ville, Gounernement, & Senefchaußee de Montpellier. Senefchaußee de Lauraguan. Senefibanfiée, Pais, & Comté de Foix,

Autor d. libelli pag. 16. Ada d'ctorum comitiorum anni M DC XIV. habent : L'Archeuesque de Rheims. Bailliage d'Amiens. Senefibanffee de Ponthieu. Seneschaußee de Boulonnou. Calain, & paie reconquis. Preuo-

fie de Peronne. Preuofie de Montdidier. Preuofie de Roye.

22) Dictus Autor pag. 16. & ficetiam acta dictorum comitiorum. waa) Idem Auter, d.pag. 16. Acta comitiorum ponunt: Les Deputés

des Effats de Prouence. Marfeille. Arles.

bbb) Hos enumerat Autor d. libelli, pag. 16. dicha acta autem exhibent. La Seneschaußee de Lyon. Le bas pais d' Auuergne. La Seneschaußee de Bourbonnou. Senefchauseo de Forests. Sont schausee de Beautolou. Seneschauste

de la haute-Marche, Senefehaußee de la baffe Marche, Bailliage de S. Pierrele

Mouftier, Bailliage de S. Flour, & haute-Aunergne.

".ccc) Hanc classem nono loco pontr Autor d. lib. pag. 16. eautem
'mcludic illos, quos in textu tetuli. Acta vero dictorum comitiorum ami
'mc oc xiv. hanc classem vitimo loco referent. & in eadem la Sonssbasse
fie de Positou, Fontena, & Niorz. Stens (baussic ed Anion. Bailliaged Eurains.

& Ambosse. Senes (baussic ed Loudunois. Ville, & Gouvernement de la Robble.

Senes (baussic ed Angoulmois. Sens (baussic da Maine. Bailliage de Bettr. Bailliage de Chartere. Bailliaged Orleans. Bailliaged Bois. Bailliaged de Stansens. Bailliaged de Charteres. Bailliaged de Niaternois. Bailliaged de Charters. Bailliaged de Niaternois. Bailliaged de Chartes.

Chafteau-neuf en Thimerais. Agens Generaux du Clergé.

.ddd) Ne confusio in processione oriatur, à Statibus præcaueri solet. Les Estats de France affemblés à Paris, en l'an MDCXIV. reglerent plusieurs difficultés, surmenues sur les rangs, que l'on tiendroit en la procession generale, & fut arresté, que les trois Ordres marcheroient devant le Roy, l'yn en suitede l'anere: le Tiers-Effat prenant le deuant, la Nobleffe après, & l' Eglife la dernitre, la quelle fe windroit prés du Roy, fans permettre, qu'il y euft per sonne, qui prift rang entre eux, & fa Maiefté : comme pretendoient faire les Chanoines de Nojire Dame, qui fouftenoient, qu'en tadite procession ils denoient effre toines auec l'Eutque de Paris, qui feroit l'Office. Il y ent auße de la contention entre les douze Goumernemens de la preference; mais on fuinit , fans tirer à confequence à l'aduenit, La lifte durang des Gouvernemens & Bailliages , que fa Maieflé defiroit effre garde, à l'ouverture des Eftats, bien qu'il s'y trouvast beaucoup à redire, il se mit außi vne grande difficulté en la Chambre Ecclefiaftique, entre les Abbés Commendataires, & les Doyens, & autres Dignités des Chapitres. Lesdits Abbes Commendataires estimoient, ne deuoir aller en ladite procession peste-meste auciles Dorens fans, tenir la preeminence deue à leur dignise Abbatiale : le Mercure François d.tom.3.pag.30.

(eee) Autor d. libelli pag. 13. & accurate hæc delineans Autor del bifloire des deniers troubles de France, liu. 4. fol. 115. Coquille en l'bistoire de Ni-

nernou pag.385.

fff) Cardinalesputa, qui nec sunt Principes sanguinis, nec Patei. (Autot d. libidi page, 18.) quamquam non omnibus tite fiet videatut. Bi l'affemblée des Effats, tenue n' an M D.LXI. 3. Germain en Lape, le Cardind de Bourbon s' afit après le Roy de Nataure, au dessi de Prince du sang, not come Gardinal, assi qui que le Prince de Condé, son ferre puuné, s'ut pout oblé de ceder aux autres Cardinaux. Les Cardinaux de Tournon, de Larrain de Anne, s'ut per considére de Austriales de l'altino du Cardinal de Bourbon, se resirabent s'rette dans qu' sit deuxiens preceder sous les Princes : Mair les Cardinaux de Clafinales.

Rillon & & Armagnac, demeurerent , & prirent place apres les Princes du fang. Cette contestation ne fe voyoit gueres en la premiere , & feconde lignée des Roys de France, fous lesquels les Euesques mesmes efficient en fingulier respect à tous Princes; auße recherchoient ils moins les primeurs. C'eft chofe notable, qu' vn fimple Abbe fonscriuit le testament de Charlemagne deuant Vallac , vn des premiers Princes du fang Royal Certes, les Ecclefiaftiques fe doinent faire recommander, sur toutes qualités, par l' bumilité, & les Princes seculiers , par la reuerence religieuse enuers l'Ordre facre. Quand les Prelats de l' Eglise cedent aux Princes feculiers par humilité Chrestienne, non pas par laschete, ils en sont plu-grands de-Mant Dien : Et quand les Princes feculiers cedent aux Prelats de l'Eglife, pour la consideration de leur Ordre, ils n' en font pas moindres deuant les hommes : Scipion du Pleix en l'hiffoire generale de France, tom. 3. pag. 642. n. 2. 63.

ggg) Anno MDCXIV. in comitis Luteria habitis, il y eut quelque different fur la difposizion des bancs des Deputés des trois Ordres, & de ceux des Confeillers d' Eftat, de longue & courterobe, & des Maiftres des Requeftes. Les deux premiers Ordres estimant , qu' en l'ouverture des Estats Generaux , autre Compagnie ne pouvoit fe mettre entre eux, & fa Maiefté. Ils en firent à l'inflant plainte à Monfr. le Chancelier, & y eut fur ce quelques paroles: toutes fou, par forme d'accommodement, lesdits deux Ordres, de l'Eglife, & de la Nobleffe, anancerent vn peu chacun leur premier banc ( & confiours en face ) prés de ceux desdits Confeillers d'Eftat, & Maiftres des Requeftes, qui effoient rangés de long: le Mercure François d. l. Alius ita refert : Cum Confistorii privati Senatores, & supplicum libellorum Magistri, inter Regem, & trium Ordinum delegatos medii, arque ira honoratiori loco confedifient; delegati trium ordinum grautter de eo questi sunt. Neque enim in vllis comitiis generalibus vnquam vlitatum fuifle, vt quisquam le inter Regem & iplos interponeret. Verum respondebatur; Consiliarios hos tam necessarios esse Regi , in hac præsertim actione, vt ab eo longius diuelli non possent. Ne tamen ipso initio offenderetur, Clero, & Nobilitati concellum, vt vnum atque alterum scamnum promoueret.

bhh) In comitiis Blæfenfibus, dicto anno MDLXXXVIII. les Deputés, fuiuant l' ordre, qui auoit efié arreflé, furent appellés par vn Huifier, effant en vne feneftre, laquelle respondoit dans la cour du Chasteau. Ceux qui effoient appelles, eftoient receus par les Herauts du tiltre de Normandie, d'Alençon & de Valou, reuest us de leurs cottes d'armes de velours violet, en la barriere, qui effoit an pied de la montée , laquelle ils fermoient, comme les Deputés appelles effoient entrés, & de là les conduisoient à l'entrée des barrieres de la Salle, où le. Herauts de Bretagne, & Dauphine, les receuvient , & les menoient aux Sieurs de Rodés , & de Marle, Maiffres des Ceremonies, les aduertiffans, de quelles prouinces ils eftoyent deputés, & eux leur donngient place, & aprés qu'ils effoient ainfi conduits, le Heraut

0000

NOTITIE REGNI FRANCES 618

Meraut de la fenestre en appelloit d'autres, lesquels on recenoit, conduisoit, & plaçois, comme les premiers: Autor de l'histoire des derniers roubles de France, d.lin. 4. fol. 116.

iii) Rex enim ordinarie hic præsidet, aliquando autem præsidet le Regent, ou Regente, ou quelque Prince du fang, par l'organe, & moderation du Chancelier : Bergeron en ta table methodique de l' Eftat & Gouvernement de Erance.

Ita Ludonicus XIII, in dictis comitiis anno MDCXIV. prenant kkk) laparole, dit, en trois, ou quatre periodes; qu'il anoit conugqué les Estats, pour receuoir leurs plaindles, & y pournoir , & pour les raifons , qui feroient plus-amplement deduites par Monfr. le Chancelier : le Mercure François d. l.

Ill) Henrici III. oratio, quam in dictis comitiis Bloefen fibus habuitad Ordines Regni, satis fuit prolixa, vt eam legimus apud Autorem de l'histoire

des derniers troubles de France, d.liu. 4. fol. 119. & fegg.

immm) Autor d-libelli pag. 19. Autor de l' histoire des dern troubles,

d. liu. 4. fol. 125.

unn) Aliquando hac formula : Le Rey vous permet de vous affembler ; Autor d.libelli pag. 19. quandoque : fa Maiesté vous permet de dreffer vos cajers,

& vous en promet response fauorable : le Mercure François d, l.

000) Autor d.libelli pag. 19. Autor de l' histoire des dern. troubl. d. liu-4. fol. 126. b. 127.4. & b. In comitiis, Luteriz habitis anno MDCXIV. l'Archenesque de Lyon parsit de fa place, pour fe mettre au milieu de la falle, en vnatcoudoir à ceft effect preparé, & faifant le remerciement pour l' Eglife, fit vne barangue, &, l'ayant finie, fit vne grande renerence au Roy, puis s' alla remettre en sa place. Austi tost , le Baron du Pout S. Pierre se rendit au mesme lieu , & fit vu remerciement pour la Nobleffe, & l'ayant faict il fe remit en fa place. A'l'inflant le Profident Robert Miron , Preuost des Marchands de Paru , Prefident au Tiers Estat, se rendit au mesme lieu, où s'estant mu de genoux, il rendit aussi graces à la Maiefte pour fon Ordre. Apant acheue fa harangue, il fe leua, & par vne grande reuerence, qu' il fit au Roy, les ceremonies de ceste iournée finirent ; puis on fortit de la falle, chacun fe retirant en fon boffel : le Mercure François d.l.

Actus hic vocatur l'Ounerture des Estats.

- 999) In dictis comitiis, MDCXIV. le iour de la feste des Tousfainits, les prou Ordres receurent le S. Sacrement, dans l'Eglife des Augustins: le Mercure

François d. l.

rrr) Idem Mercurius d.L. de comitiis Lutetianis agens, ait : Le Mardy IV. Nouemb. les Deputés des trois Ordres, chaçun en leur Chambre, presterent le ferment accouftume es mains du Prefident : En voicy le formulaire. le promets, & jure deuant Dieu, fur les faints Euangiles , de faire, confeiller , & procurer à mon ponuoir, durant les prefens Eftats generaux, tout ce, que je penferay en ma son(ca

conscience estre de l'honneur de Dieu, bien de son Eglise, service de Roy, & repos de son Estat : comme aussi, de ne reueler aucune chose, qui puisse porter preiudice au general, ou pareituiler, de l'Assemblée.

ess) In comitiis, anno mokeva, in Camera Ordinis Ecclefialtici fue conclu, qu' on opineroit per prouinteus, pour obuser à la longueur des opinion per capita, cequalles chacun fevondroit monfiere avoir oiten effecté. Outre cela, la collection des voix feroit trop penille. Quemt à la feante, & ordre de parler, il y anois un billet trie d'un vieil prosocole, aquest tous les mons des archéveurs colloine térris. Il fut dit, que le denner mentionné audit billet, commenceroit à parler le premier, & le autres confecusinement, images au premier. Et à vue autre deliberation, le feond dudit billet commenceroit. À puis le tiers, & ainfi des autres images au premier. L'aix es memoirrés des affaires du Cleryé de Pance, pag. 142.

ttt) Ad maiorem horum libellorum notitiam faciunt illa, quæ confignauit Tholosanus de Republ. lib. 24. cap. 4. n. 8. Congregandi Status generales, & comitia (inquit) mosest : Primum Princeps edicto significato. quod habiturus sit comitia generalia, anno & die, certis, in loco certo nominato: mandat Senatibus, seu Parlamentis, edictum, iubens, vt illud cusent publicari, & certiores faciant Senarchos fuz prouinciz. Ipfi autem Semarchi, qui alicubi Balliui dicuntur, rurfum fignificant fingulis ciuitatibus, & pagis toparchiæ, seu prouinciæ suæ. Postea singuli pagi, & ciuitates, primum inter se conferent, convocatis in vnum municipibus, & personis Ecclesiasticis, quideos grauet, de quibus conqueri possunt, & ita articulatim fingula describunt, que mittant ad Senarchi curiam. Sic separatim facit Nobilitas fuum volumen, vocant Carer, Status Ecclesiafticus fuum, & populus fuum. In Senarchia collectis pagorum articulis, vnum tantum fit volumen ex pluribus pagotum, item vnum inter Nobiles, & aliud inter Ecclefiasticos. Deferuntur rursum hæc volumina, les Capers, ad Prouinciæ caput. vbi omnium popularium voluminum vnum fit, omniumg; nobilium eius prouinciæ aliud, itidemą; Ecclesiasticorum aliud. Sic demum omnes Syndici, omnium proninciarum, Nobilium, plebis & Ecclesiasticorum, die à Rege constituto, in loco stato comparent; ibique, ex omnibus Regni voluminibus trium Statuum, conficiuntur tria tantum volumina generalia, quæ articulos repetitos in fingulis, femel notant, fingulares cum nominibus prominciarum, & locorum, fi quid fingulare pro illis statuendum fit, retinent, & describunt. Vnum dicitur volumen, sen le Caper de l'Egife; secundum, le Cayer de la Nobleffe ; tertium,le Cayer du Tiers. Eftat, on du peuple ; ficque in compendium omnes articuli separatim proponuntur. Hactenus Tholosanus. Formam autem conficiendi generale volumen, hanc effe refert dictus Autor libelli, des Estats Generaux de France , pag. 23. & fegg. On commence par

100 St. 1 Carl 1

## NOTITIA REGNE FRANCIA

La letture, & examen, d'article en article, du Caper de la Preuofté & Vicomtéde Paris, ensemble du Gouvernement de l'Isle de France, comme ioint, pour la facilité du caper, Ge. Les articles leus publiquement , en l'Affemblée mis en deliberation, on opine fur les difficultés, que's y prefentent, non point par Bailliages, ains par cla fes & Gouvernemens, fe retirans les Deputes de chacun Gouvernement in La mefine Chambre, pour entrer en conference, la concerter entre eux à quartitre apare, & en prendre refolution, qu'on faitt en l'atte mefme rapporter , autelis vaifons, publiquement, & de vine voix, en l'affemblée, par l'vn d'entre eux, afific des autres, felon l'adum & resolution qu'ils en ont prife. Et ainfi les opinionstequeillies par les douze Gouvernemens, qui opinent chacun en leur Ordre, l'article paße, ou est reserre, modifie, interprete, Grefolu, à la pluraiste des poix des Gounernemens, fans qu' aucun foit receu à faire fur ce aucunes declarations contraires, ny qu'il foit faitt atte, ny regiftre des opinions particulieres, qui pourroient oftre données par aucuns des Deputes des Bailliages, & Senefehaußees, fi non qu'on voulust arquer, & precendre, celuy, qui auroit efte pris pour rapporter l'adiu de shacun des douze Gouvernemens, à la pluralité des voix de son Gouvernement, anoir obmis quelque chofe, ou ne l'auoir rapporté feton la pluralité des voix. Ce caper, en fomme , que l'on reduit en diners chapieres, esquels fe traite particuliere. ment, d'arricle en arricle, & par le menu, des causes du desordre, qui s'est glisse m tous les membres, Oparties du corps politique du Royaume, enfemble des mojens d' introduire vne bonne reformation O'c. Aprés le Caver de la Preuofte, & Vicomit de Paris, & Gouvernement de l' Isle de France, veu & examiné, pafé, & arrefte, on reprend de mesme suite, l'un aprés l'autre, les Cayers des autres gouvernemens, commençant par celuy de Bourgogne , Gainft chacum en fon ordre , pour les line, or recenoir en pleine affemblee, arrefter, or refouldre en la mefme forme. En forte que par ce moyen, comme les Cayers de tous les Bailliages, ont efféreduitsen douze, felon le nombre des claffes , & gouvernemens examinés , il ne s' en fait de tom qu' vi feul', pour chacun Ordre, qui font trou Cavers generaux en tout, l'vi, celuy de l' Eglife , premier Ordre de la France , l'autre , de la Nobleffe , & le troifiesme, du Tiers-Effat: Quomodo in comitiis Luteriæ habitis dicto anno MDCXIV. eiusmodi volumina collecta, & in compendium redacta, nec not quid in confectione libelli Tertii Status, Ecelefialticus ordo notarit, legitur apud le Mercure François d.l. nempe ; Pour dreffer en chaque Chambre vi caper general, de toutes les plaintes des Bailliages, & seneschaußes, par deliberation commune il fut arrefte, que les Deputes des Baillinges, on Senefchanfett d' vn Gouvernement , estiroient d'entre eux , en chacune Chambre, vn Prefident de Gounernement , chés lequel les Deputés porteroient les cavere de leurs Baillide ges, à fin de les y conferer tour enfemblement, & n'en faire que douze cayers, les quels ils rapporteroient puis aprés chacun en leur Chambre , pour en compiler it Caper generali. Le quinzieime Decembre il fuerefolus & arrefté, en la Chambre du Tiers

化硅镍镍.

du Tiers-Effat, que, puis que les capers des douze Gounernemens effoient faicts. que l'on drefferoit le cayer general du Tiers-Eftat, & a cefte fin , qu'on commenceroit par celuy de Paris. Ledit iour lecture fut faicte du premier article du caper de Paris, & Isle de France &c. La Chambre du Tiers-Estar, opinane sur cest article, par Gouvernemens, il y en out neuf, qui fans contrarieté opinerent , qu' il denoit eftre receu. Non obstant les aduis des autres, ledict article du Cahier de Paris fut receu, & mis le premier des articles du cayer general du Tiers-Estat. Contre cer arricle la Chambre du Clergé s'opposa, & arresta d'aduertir les deux Chambres, Cles exhorter & prier, (1.) de n'entrer en aucune deliberation sur les propositions, qui leur pourroient estre faictes, touchant les points, & matieres, que regardoiene la Foy , la Religion, l' Hierarchie, police, & discipline Ecclesiastique, fans en auoir premierement donné aduit à la Chambre Ecclefiastique, à fin d'euiter les contradictions, qui pourroiens arriver entre les Chambres, & le Cayer general, que chacune d'icelles presenteroit au Roy, où elles pourroient demander chofes contraires les vnes aux autres. Et (z.) ponr leur donner affeurance de la part de leur Chambre, qu' elle ne delibereroit sur aucune chose, qui regardast leur Estat, & Ordre, en particulier, sans au preallable leur en anoir donné aduertissement, pour en scauoir leur aduu. La Noblesse accepta ces propositions du Clergés. le Tiers-Eftat fit de melme, sed addita hac claulula, mais nous vous prions de confiderer, que nous auons à parler dans nos Cayers de plusieurs choses concernantes l'apolice de l'Eglife &c. dont nous ne tugeons point, que la communication vous en' foit necessaire &c. Le Clergé demanda communication dudit premier article du Tiers-Effat; il leur est communiqué, comme austi à la Noblesse, auec demande de leur adionition sur iceluy. La Noblesse ny veur pas toucher ,ny en deliberer , sans en donner cognoissance au Clerge, ny sans en prendre l'aduit de celuy, pours y conformer. La Chambre Ecclefiastique arreste d' une voix commune, que ledis avicle du Tiers-Effat, ne denois effre receu, ny mu au Cayer, ains reietté, & que les deux Chambres serviene prices, & exhortées à en faire le mesme. Misiritaque oratorem fuum ad tertium ordinem, qui tamen longa oratione fua fruftra laborauir: Perstitit enim tettius ordo in eo, quod'constituerar. Rex autemi fiftendæ viterioris contentionis caufa, articuli illius cognitionem ad fe pertraxit, Statibusque interdixit, plura de eo disputare;

Aux Eftars de Tours, en l'an MCCCC LXXXIII. il n'yeuft qu' vn feul Orareur , qui fur Relly , Chanoine de Paris , & vn feul Cayer , pour tous les tron ordres; marque de la concorde, & correspondence mutuelle, qu'il y auoit lors, de l' vn a l' autre: Autor d. libelli, des Estats Generaux de France pag. 20.

xxx) Aliquando vous Orator sufficit, vt modo dictum. Quin etiam (fi audimus Bodinum de Republ, libro 3. cap 8. pag. 167.) vtilius fuerit, vnum omnium Ordinum oracorem esse, quam plures pluribus, modo conueniat omnibus Ordinibus quid agendum, quid fentiendum, quid petendum; ye antea! 0000 3

.

antea quidem apud Turones, & Autelios, vbi conuertus haberi placui. Sin Ordines inter le diffideant, futum cuitusqi ordinis Oratorem effe necesse det, va pud Biofensies conuentus, cum Pontifices de Nobilitate, Nobilitas vicissim de Pontificibus, plebs de vtrisque, gratitete conquereretut,tric Oratores creatinecesse five i sat ne sito quidem modo fatis plebi caueri pottis, quin Oratores pratuaricationis insimulatentur: ex quo graues plebis queela manatunt in vulgus.

m) Estants les Cayers drefies, arreftés, & fignés du Greffier, ou Secretai. re, & des Euangeliftes, ensemble de quelques vus dechacun Ordre, pour cenomenes, on les prefente au Roy,! vn des Deputés du Clerge, afifté de tous les autres en corps, portant la parole pour tous , auec supplication à sa Maieste, de les recenoir, d'donner sour d'audience publique , pour ouir les plainites, & doleances , de chacun desdies Ordres. Sic Autor d. libelle pag. 28. Verum, in dictis comitiis, anni M DC XIV. aliud observatum ; scilicet, le Lundi XXIII. Febr. iour prispont La clofture des Eftats , les trois Ordres fe rendirent à la fale de Bourbon, on effois le Roy, & fon Confeil. Alors, le Deputé par le Clergé fie une harangue, laquelle acheuée, fuini d' un autre, qui portoit le cayer, il monta fur le theatre deuant le Roj. où , aprés une profonde inclination , il luy presenta , & bailla le cayer du Clergé , & le supplie d' faire fauorable rejbonse. Sa Maiestel' ayant receu , le remit ét mains du Chancelier, & dit audict Deputé, qu'elle feroit respondre au Cajer. le plus-toft, & le plus-fauorablement, qu'il ferott possible. Le Deputé de la Chambre de la Nobleffe, fit la barangue, & presenta son cayer : le mesme fit le Deputé du Tiers-Eftat : Le Roy leur fie la mefme response, que là-dessus. Et ainfilatente desdits Estats fe termina.

ZZZ) L'an n'entend en ces affemblées de la pare des Deputés, que les adions de graces, que des proeffections d'obigiliane, de falomifions, d'actificat enurer le Roy, d't'en proposferien d'importance, que par forme de requirée d'obimbles fapplications, fans s'attribuer le pouvoir de rien refeuder. De qui l'ibilière nous rapport e l'example des fifaits, que le Roy Deury XI. consuque tail le fours, sen l'année M CCCC LXVIII. où, bien qu'il les eufé appellés par éfire lagge des differens, qui effoient entre luy, d'Monfi, fan Frere, menimint leur refolution ne fut pas couché en ces termes, nous erdonnens, mais, que le big fervis fapplié tres-bumblemens, d'outer par le fonfrere d'e. Best de la Susureria, du Roy, lint., q.6.11.294, 6.21.

anaa) Peu auant ce iour de l'audience publique, (qui fe tient au messe lieu. C'auce mesme celebrité d'exermonisque la premiere ouverture des fêtut) ceux, qu' on acteux, d'nomme pour orateur, fepressiment, chacun cu' affaiblée de leur ordre, d'el., à fin de ne point mesprendre, rapportent sommairement la substance de leur barangue, qu' il prement sur les principaux points ressuur. Capit genetal, qui leur sert de leçon par s'estre, qu' ils doisseus suinters, sun princ

abmet-

obmeters. Quant à la ceremonie des baranques, elle est elle, que l'orsteur dus Clergé, apres luy auoir esse entrant àver paulipire, les genaux deuant le Roy. & anoir dis vue clausse, au deux, de shar angue, el cun par le commandément de sa Matés (& continué d'haranques debourg-la ses pun el commandément de sa Matés (& continué d'haranques debourg-la ses pun en le commandément de la Matés (& continué d'haranques debourg-la ses pun en la configuration de genaux deuann le public. Tous les Deputés leus, & defecueux, quandé Orateux du Cetrgé commerce, aparles, que l'on prist hermemoune tost après asservi de genaux deuann le public. Tous les Deputés leus, & defenuers, quandé Orateux du Cetrgé commerce, aparles, que l'on prist françament au Tiers. Estas, il demeurs constituir debour, & sesse neu quant au Tiers. Estas, d'un deux de la constituir de la

bbbb) Les Roys de Franco ne sons point adstrainsts, de suinre l'aduit des Estats, si la raison naturelle, si la iustice ciuile, & si le bien, & l'veilisé de leur Rovaume ne les reonuient : Bret d.liu, 4.ch.11.pag. 643.

cccc) Galli nominant, la Closture des Estats

dddd) Les affemblées produisent une infinité de bons effects , pour le bien-& la conferuation du Royaume ; d'ausant que c'est en ces Eftats , où il fe fait vne eftroite liaifon entre le chef, & fes membres, entre le Roy, & fesfubiells. C'est las où il recois, auec toute douceur, les plainctes de fon peuple, & il smite ce fage moderateur de l' Univers, qui ne desdaigne point d'appeller toutes les nations de la terre, pour examiner la instice de ses actions, lors qu'il dit dans le Prophete : Cogice omnes populos totius orbis terrarum, yt inter me, &inter populum judicent, fi quid à me fieri debuit, quod iple non fecerim. C'est-la, où l'ondi effe & l'on public les ordonnances; qui estant semblables à ces loix anciennes des Romains, appellées centuriatas, que les Confuls proposoient, en l'assemblée de toute la ville, font recenes, & obseruées par les peuples , anec beaucoup plus d'obei fance, & de respect, que celles, qui sont publices en d'autre temps. En fin c'est tà, où l'on regle la police, où l'on pouruoit aux desordres , & où l'on remedie aux maladies les plus-dangereuses de l'Eftat. Et c'est pourquey nous lisons dans noftre histoire , que durant les plus-grandes necessités du Royaume, l'on a tousiours en recours à l'affemblée des Eftats, comme au fouuerain remede, pour preuenir les malheurs, qui menaçoient de ruine cette floriffante Monarchie: Bret d.l.pay. 644.

eeee) Eiusmodi-conuentus nostra atate habuit Ludonicus XIH, an-

no MDEXVIL Rothomagi, & Lutetia, anno MDEXXVI

fff) Les Estate Provinciaux, comme de Languedoe, de Bretagne, de Normandee, de Province de La musica per estatue, per qui ionissem de la messare per ogarine, que ces provinces de l'Empire, dont parle Pline, au liuz, ch. 2. & 4. de son blotis et qui pouvoient faire de semblables assemblees, qu'ils appelloient connenuss. Bret d. c. pag. 645. Sex provincias Regni Francia: habere sua quadam singu-

laria

Jaria comitia, annotauit Bodinus, d. lib. z. de Republ. c. 7. pag. 44 f. ouz. vt. omnino tollerentur', modis omnibus tentatum fuiffe ab iis, qui fua fcelera ac peculatus peruulgari metuebant. Ala forme des Effats generaux du Rojasme, & par les trois Ordres, fcauoir le Clergé, la Nobleffe, & le tiers Eftat, certaints Prouinces de France ont accouftumé de s'affembler, qui font la Bretagne, la Boutgogne, le Languedoc, la Prouence, & le Dauphiné. La Normandie tient außi quilque forme d' Estats. Le Pais de Bearn , vny , à la Couronne , s' affemble aufi par Eftats. La Rouerque, qui est dans la Guyenne, & le Pais de Vinarés dans le Languedoc, o quelques autres en France, ont aufi leurs Effats, & affemblée annuells, en la mesme forme. L'authorité du Roy y interuient pour permettre la conuccation , & en faire l'ouvereure par les Gouverneurs des Provinces , Lieutenans du Roy, & autres commiffaires pour fa Maiefte, Confeillers d' Effat, & Intendans de Iuffice . anec les Threforiers Generaux de France , & y propofer les demandes du Roy, pour les fecours d'argent, felon la nocefité des affaires, & y faire lire les commifions ennoyées aux Deputes des erois Ordres, pour impofer les fommes necefaires, dont le departement fe fait fur tous les Diocefes, ou les mandats & ordres font enuoyés en fuite. Les Euesques de la Prouince s' y trouvent ou en perfonne, ou par leurs Vicaires; & le plus ancien d'iceux, ou vn Archeucique, prefide, Les Barons , qui ont droit d'entrer, par eux, ou leurs Procureurs, ) aftftent pour la Nobleffe ; & pour le Tiers-Effat, les Confuls , ou autres Adminifitaseurs des villes capitales, cant vieux que nouneaux, le premier de chaque annie; & fur les requifitions des Deputés des trois Ordres, est dreffé un caper des demandes de la Prouince, pour eftre prefenté au Roy, à l'iffue & separation de l'affemblee , par personnes anuoyées deuers sa Maiefie. La Prouince a ses Syndies gtneraux departu par Seneschaußées , auec yn Threforier de la bourfe. Les Diocifes ont leurs Syndics particuliers, & affemblent aprés les Eftats, tant pour le dipartement des fommes qui font aimpofer, qui a donné te nom d'Affiette à telles afemblees, que pour les autres affaires du Diocefe, dequoy font prifes deliberations. Les Magistrats de la ville capitale en sont Commisaires ordinaires, & les Commisaires principaux ont leur charge & pounoir des Effats de la Promince, ou du Gonmerneur; ou , les Threforiers de France des Generalisés du reffort , y font commit par le Roy: Fr. Ranchin d.tom. 2. pag. 100.

gggg) L'ordre, que l'on tent en la convocation de ces Efats est imfine, que l'on observe aux Efats gentraux. Car il faut autre vix set imfine, que l'on observe aux Efats gentraux. Car il faut autre vix set imfison particuliere du Roy, auparauant que de pouvoir legitiment à afinité. L'on ny doit rien propose, que pour le sérvice de sa Maissélé. O pour le bin d'ivrilité de la Frounce, suivant ce, qui leur est present aux en conseix. L'on y peut aussi resolute de faire des venmessraute aux Roy, touchant les affaires particulieres de tour le pais, d'euwore des Deputio à fin de les luy faire eutendre. Le Roy a de coussume, de leur donner auslieurest, au sui de les luy faire eutendre. Le Roy a de coussume, de leur donner auslieurest.

prefence du Gouverneur de la Province, & du Secretaire d'Effat, qui en ala charge. Et puis aprés il les renuoje deuant son Conseil, pour examiner leurs capers, ce qui se fait auec cette ceremoine : Le Deputé general estant entré dans la Chambre, afisté des Deputés particuliers , de l'Eglise, & de la Noblesse, expose le subiet de sa requeste, & candu qu'il parle, le Depusé du Clergé est counert, man celur de la Nobleffe, de quelque qualité qu'il soit, ne se conure point , que lors que la remonstrance est acheuce. Et i'ay veu souvent, que le Roy prend à plaisir de leur donner contentement, & de les renuoyer auec toute force de fatinfaction, quand les affaires generales de son Royaume le peuvent permetere: Bret d.chap.pag.645. G 646.

bbbb) Les Eftats prouinciaux font conduits, & gouvernés, par le Gouverneur du Pais: Bergeron en fa table methodique de l' Eftat, & Gouvernement de France.

## CATVT II.

## De Parlamentis, vel supremis Curiis.

QVi parium lamentum, contracte parlamentum dictum affirmant (a), mihi pares lamentariis essevidentur. Puto autem nomen à parler (b), quod Latinis loqui eft. originem habere, parlamentumque colloquium folemne(c) fignificasse, & eo sensu, comitia (d), acconuentus (e), parlamentum dicta, nec non locum iudicii Lutetix Parlower (f) audiuisse. Anglis (g) adhuc hodie comitia Parlamenta dicuntur; secus Francis, qui hanc vocem supremis iustitia Curiis priuatiue attribuerunt (h). Obtigit id primum Iudicio summo, quod Lutetiæ institutum, postquam lites subditorum ibi potius, quam in comitiis, aut apud Regem terminari, aliaque confici placuit, varias ob causas, quarum nonnullæ Reges (i), nonnullæ ipsos attingunt subditos (k). Cum autem vnicum istud Parlamentum Lutctianum tot negotiis non sufficeret (1), in tam vasto regno, & tanta litium multitudine, in quas admodum procliues Galli (m); subinde à Regibus, quo vnicuique suum tribueretur, alia constituta sunt (n), vt hodie, pro vno quod olimerat, numerentur (0) dena (p). Deliberatum

PPPP

quoque aliquando fuisse constat, de crectione vnius, vel alterius (a), fed fine effectu : vnde colligere licet, Regis à placito numerum Parlamentorum dependere, tanquam à causaessiciente (r); quæ ytilitatem publicam pro scopo habere debet(i). Caterum, yt vnus Parlamentorum finis eft (t), ita & inaliis vna facies (w), hand tamen in omnibus. Quodlibet fuos habet Præsides (x), Consiliarios (y), Cancellariam (z), Aduocatos (44), Procuratores (bb), Scribas, five Actuarios (cc), Apparitores (dd), &c. quorum officia venalia funt (ee), & hinc non raro · ipfa iustitia venalis, semperque care constans (ff). In personis considerari debet qualitas ætatis (gg), peritiæ (bh), morum, adeoque famæ (ii), duas ob rationes (kk); posthæc fit receptio(1), & præstatur iuramentum (mm). Vt officia, sic & potestas (nn), honor (00), prinilegia (pp), falaria ac emolumenta (qq), variant. Senatores omnium Parlamentorum quodammodo collega funt (rr): itaque vnius Curia Senator, in altera ad fessionem & votum, suo ordine, admittitur. Vnumquodque potestatem habet non precariam, fed perpetuam, & que Regis morte non extinguitur(ss), quam exercet in fux jurisdictioni fubiecos(tt) dicitq; fententiam nomine Regis (ww), (vocatur arreftum (xx), & quod folemnius, arrest de robe ronge (yy)) ex æquo & bono (zz), in lingua vernacula ( aaa); à qua non licet appellate ad aliud Parlamentum (bbb), vt nec ipli Regi facile aliter contra arreftum supplicare, nisi sub prætextu doli, vel sub-& obreptionis, à contraria parte litigante commissa (ccc), aut etroris facti (ddd); quamquam etiam quandoque apud eundem de contrariis arrestis conqueri (eee), nec non arrestum, ceu contra edica latum, cassetur (fff), perere licet, non minus quam ipfam caufam euocari, alioque transferri ( ege ). Præterea quoque in Parlamentis expediuntur alia, quam quæ contentiofæ funt iurisdictionis, nempe, faciunt Statuta (hhh), publicant edica Regis (iii), recipiunt Gubernatorem provincia fux(kkk), examinant ludices districtus sui (111). Si quid statuant, non nomen Regis, sed Curiz pramittunt (mmm), licet Regem omnino superiorem habeant (nnn). Cæterum, de litium sufflamine male audiunt (000), iure, an iniuria, alii iudicent.

## Testes & Testimonia.

a) Hoc facit Benedictus ad c. Rajnutius. Claude du Pré, en l'abregé de l'origine des François lin. 5. chap. 2. pag. 87. Parlamenta, quasi parium votum, aut lamentum.

b) Merula, parte 2. Cosmograph. lib. 3, cap, 17. pag. 148.

pour parler: Louys de Orleans, sua vouertures des Parlemens, chap. 6.2, 200 mem Parler: Louys de Orleans, sua vouertures des Parlemens, chap. 6.2, 200 mem Parlamenti (verba funt Hottomanni, in Françogalia (chp. 27- pag. mibi 21.4.) antiqua nostrorum hominum lungua, collocutionem fignificat, multorum variis ex locis cettum aliquem in locum wenientium, vt de communibus rebus velut iner le conferant, ac sermocinentum.

d) Anciennement, le Parlement en France effoit, affembler les Effacts du Royaume, & communiquer par le Royauc ses subicits, ou leurs Deputés, de set plaus grandes affaires, & predicte leur aduis & conseit; outr aussi leurs doleances, remonstrances & pourvoir : Raqueau des droits Royaux, pag. 226.

e) Le Parlement ambulatoire, essoit one assemble de certains personnages du Conscil du Ros, qu'il choisssoit, of deputeit mes feis, ou deux, ent aus, pour suger en sonom, of comme set Assessoit entre grandes choses, renchant les droits de sa Couvonne, of les procés des Pairs de France: Loyleau du droits des Os-

fices, liu. 1. chap. g. n. 87.

f) Le nom de Parlement elli ffu d'on termé antien, dit le Parlouër, qui effoit indu le nom du lieu de tuflic, 7 auoit le Parlouër du Roy au Palaiu, d'he Parlouer aux Rowgeoù en l'hoffel de ville, indu prés les Itachins: Ita Gilles Cortozet dés antiquités de Pariu, chap. 15. fol. 110 b. Sed mihi videtut propius veritatem elle, locum à re nomen accepille, & nempe parlouër, vel parloier, à Parler.

g) Conventium Iudicium maiores nostri Parlamentum appellaueres, quæ vox concilium sonabat. Quin Angli scriptores, Parisus, alique, publicos conventus Regni Anglorum eodem verbo designant. Verum Franci, per excellentiam quandam, & judicium illorum autoritatem, vocem è com-

muni propriam fecere: Massonius annal. lib. 3. pag. 305.

b) Curiæ Parifientis originem à conventibus turidicis manafiés, haud dubia coniectura crediderim, inquie Budeus in pandel? (ad l. 11 d. 82-nator.) quibus olim Principes interelle, fræefleque folebant: quoniam indicitui erant, nec loco, nec tempore, flati. Vagam enim Parlamenti rato-men fuific conflatquafique pratorianum Principis concilium. Cum autem

PPPP

in Gallia fummamillam publici concilii autoritatem imminuere Capeulisgii molitentur, & certorum Seratorum numerum in eius Concilii locus fubrituere, augustum illud Parlamenti romen in illum pragmaticorum, & indicum concelium translulerunt: Hottomannus in Fransegaliis, sep. 27, per 210. Philippe le Bel, pour gler de fe fuire le Parlement (qui birs reliait Coffal ordaniare des Roys, voire leur faijoit telle bien fouuent) & luj feuthaintissement la cognoijlance des affaires de l'Afast, l'erige au Cour ordinaire, d'une Ait fedentaire à Paris: Loyleau des ordris, chap. 2, 27. 156.

i) Vna caulacum fuille dicturque les François ent veu, que les ligores dann la inflice eux-messimes, poussient encourir le malueillance de leurs peuples. Car, qui est condamnis, trouse toussiones faiteit d'accuser son luge; co partanti ont sagement inuent, d'exemper le Roy de ceste charge, co faire le Pautunaiste dontaire. O commettre des luges, pour rentre la inssiste à leurs ser faite de seconda; que les Princes sont ordinairement plus verzie aux armes, qu'aux singemme. Louys d'Ocleans aux ouvertures des Pariemens, chap, 20, pag. 252. Tettis quam antecedente lit. s. audiumins, quod Reges causas Scates à bitium divin

dicatione separatas effe voluerint,

k) Loys, furnomme Hutin, ardanma, que le Parlement full artilhó federes a fingue a multien, à fauoir à Paris, laiffant fon Palais Royaleus tage, to Cese feillers. à fingue devormais les parties n'e suffent tant de frais à faire fionante Cons, qui troit e (à c'h à c'h èveur e à autre: Cottozet d. chap. 15, fil. loc. Du Ludoulou Pollchro hoc addicibunt, eandamy velo coafionem, ob quan Parlamentum fedem hanc accepetit, annotant; ce fue lor; que Philippele id deiber a d'alle en Flandere, c'y efter long effecte de temps, c'm fine d'amut fon Confeil print. On il ne vouloir cependant, que fes fubetat fuffent faministe principalement la ville de Paris, qui effoit fa Capitaté, c'a nifeut, enven frat de muttende destingens, a dequay empeliber va Parlement ont entire. Les gréful de poler, c'a fleuver fon Parlement, pour ne bouger d'en lieu, c'i fleum meta fontante de siffice, su oul se fabetat vindervien puis et oute la tirente meta fontante de siffice, su oul se fabetat vindervien puis et oute la tirente meta fontante de siffice, su oul se fabetat vindervien puis et oute la tirente can Koyame, il voulut, que ce fut en fa ville de Paris, comme an centré fon Effat: Louy d'Orleans A la

Cum Parifientis Curia, longe propagatis Imperii finibus, caufa
diiudicandis non sufficeret, alia accesserunt Parlamenta: Merula d.pag.149

m) Vide supra libro primo cap. 3. lir. pp.
n) A quo Rege, quove tempore, singula Patlamenta instituta fue
sint, dicam capitibus sequentibus.

e) In numero Parlamentorum Scriptores non conuentunt, que inde poullimum caufam trahit, pôt quam vnus, vel alter, de eo teltustet ammero, quitunc, quando scriptic, éc vitir, erat. Ali horum relationistic cum ignorarent ammerum fui tempons, non modo ipú erraunt. (d.

etiam aliis errandi ansam præbuerunt. Machiauellus ne' ritratti di Francia, inter opera sua pag. 128. quinque numerat Parlamenta. Ipsius verba sunt : Li Parlaments sono cinque, Parige, Roano, Tholoso, Bordeaus, & Delfinato, & de niffuno fi appella. Bodinus de Republ. lib. 3. cap. 1. pag. 388. feptem, totideinque Sleidanus , in descriptione Gallie , nec non Pet, Gregor. Tholosanus Syntagm. iuru lib. 47. 6.27. n. 15. octo, Corrozet, d.ch. 15. fol. 114. a. Metula d. page 148. vndecim, Fr. Ranchin tom. 2. de la descript. de l' Europestilt, Royaume de France pag. 89. & 96. Outre le Parlement de Parwil y a dix Parlemens en Fran-. ce; fauoir de Thouloufe, Grenoble, Diion, Bourdeaux, Rouen, Aix, Rennes, à Pau, la Iuffice fouueraine de la baffe-Nauarre; (nommée Chancelerie; effablie à S. Palau, qui est nommé Parlement) Mets.

p) Autor tractatus, des Eftats, Empires , & Principautés du monde , au discours de la France n. 3. octo Parlamenta principalia numerat, & duo mirius principalia. La France a buict principaux Parlemens, qui font, Paru, Thouloufe, Rouen, Bourdeaux, Rennes, Diion, Grenoble, & Aix, & en a encores deux moins principaux, c'est à scauoir reeluy de la baffe. Rauarre, qui se tient à Sainct Palais, & celuy de Mets. Ego, prout res le nunc haber, decem illa Parlamenta, fine distinctione principalium, vel minus principalium, subsistere noui. Ordinem autem inter Parlamenta varium depreliendi : vide quæ notaui irr.

fra cap. s.lit. f. q) On a plusieurs fou mu en deliberation, & confeil, de faire vn nouueau Parlement à Poittiers : Eftienne Pasquier liu. 2. des recherch. de la France ch. 40 fol.43.lit.f.

Vide fupra lib, 2. cap. 7 lit.rir. s) Salus populi suprema lex esse debet.

Litibus iudicandis: Bodinus de Republ. lib.3.cap.1.pag.388. Les Parlemens sont establu principalement, pour tenir en deuoir les luges des prouinces Loylean des Seigneuries, chap. 13. n. 3. Les Parlemens ont four eux les Baillifs , & les Seneschaux, pour les tenir en deuoir, & les reprendre, s'ils viennent à manquer en leurs lugemens, & en tout le reste de leurs charges : Bret de la souverain. du Roy liu. z. chap. z. pag. 1.6. L' Allemagne a bien fa Chambre Imperiale, qui iuge tout founerainement , l' Efpagne fes quatre Cours, Arragon fa luffice, Rome fa Rote, Naples fon Confeil, Venife fes Quarante, & Milan fon Senat : mau la France, pour le plus-magnifique throfne de la gloire de faiuffice, fe vante non de ce grand corps d'equité, d' de droiture, qui fe tenoit au pais Chartrain, par les Druidet ; non des tuges, qu' on nommoit Katimbourgs, lesquels decidorent les causes, qui rouchoient la loy Salique; non de ces Cadis anciens; ains se glorifie de ses sacrés Parlemens, qui donnent les arrefts, & prononcent les Oracles facres à fes peuples : Autor des antiquités & recherches de la grandeur & maiefié des Roys de France; hu,1.dife.6.pag,251,

a) Les

u) Les Parlemens de France ont accoustume de yaquer & d'intermettre leur seance entiere, vne fois l'année : neantmoins pour l'expedition des procéscriminels, & des petits pro. és, qui one resté à suger susques à cent liures derente, & mille liures à vne fois payer, & des benefices susques à deux cens liures de reuenu, el y a la Chambre des vacations. Le Parlement renenant à seoir pleinement, il s'en fait ouverture solennelle àla S. Martin, où les gens du Roy font des remonstrances aux Aduocats & Procureurs, & requierent la lecture des ordonnances & reglemens, & le serment est prosté par les Aduecats & Procureurs; Fe.Ranchin d.tom. 2. pag. 90.

x) Les premiers Presidens des Parlemens sont la charge des Gouverneurs des Prouinces, en leur absence. Aux processions generales, & aueres occasions, où le Parlement se trouve en corps , le Premier President , ou autre qui conduitls Cour , precede le Gouverneur de la Province , qui est logé entre le premier & le second President. Les Presidens portent tiltro de Cheualiers, & sont Conseillers du Roy en fes Confeils: Fr. Ranchin d. som. 2. pag. 91. E's Cours fouueraines la qualisé de premier President ne se transfere à leur resignant, (ad exemplum l. siqui in Archiatri, C. de professor. & Medic. lib. 10.) fi cen' est par la particuliere gratification du Roy; cessant laquelle, le resignataire du premier President demeuresculement dernier Prefident: Encor, mesme que la qualité de premier President de la Cour des monnojes, a esté iugée transmissible par resignation, & ce par une raison particuliere, que cefte qualité a effé particulierement attribuée, & incorporce, moyennant finance, auec l'office qui la poffede : Loy lean du droit des Offices lin.

Les Confeillers de la Cour ne sont luges, qu' en corps , & compagnie, de autant que le Senat n'estoit anciennement qu' vn Ordre, & non pas vne troupe d'Officiers : or est-il, que les Ordres n'one point de puissance en particulier, mais en gorps sculemens. Es soutesson la maiessé des Parlemens, & ce qu' ils ingens au nom du Roy, comme ses plus-anciens, & originaires Conseillers, fais, qu'on ne leur peut pas renoquer en donse la qualité de Magistras Loyseau d. liu. 1. des Ordresch.6. n. 63. En l'alfonce des Presidens, & des Maistres des Requestes, le plus anciendes Conseillers lais preside, & prononce les arrests en l'audience, sans que les Conseillers Clercs renoquent cefte puissance en douge : Estienne Pasquier d.liu.2. des recherch. sh. 3. fol. 36. lie. g. Caterum les Presidens & Confeillers aux Parlemens sons obligés, par diuerses ordonnances des Roys, de s'assembler de temps en temps. pour la reprimende & censure, qui est à faire entre eux, & de proceder par sufpenfion, pour les choses reprehensibles par eux faites. Et d'autant que le iour en estoit au Mercredy, l'affemblée, & la cenfure, ont esté appellées Mercuriales. Is ne peuvent estre iugés, que par ceux de leur corps, Chambres affemblées : Ranchin d. tem. 2, pag. 91. Ils ne penuent tenir autres offices, ny se mester d'autres affaires, que de ceux du Roy, & de leurs charges, non pas mefine des Princes, Prelazs & Seigneuris,

& ne peuuent ansti achepter Vicariats generaux d'Archeutiques, ou Enterquess tout trasse & negote, par eux, ou personnes interposees, auec l'admin stration des sermes, soit du Roy, soit des Princes & Seigneurs, leur est aussi desendu : Idem d. loc.

z) In Gallia tres sunt Cancellariatum ordines: la grande, qui est lés le Roy: les petites Chanceleries, inflituées pour chaeun Parlement, (vide Tholofamum Synagm, inv. lib. 47, 62, 92, 92, 5). et Chanceleries Préfidates, inflituées de nonueau, pour chaeun fiege Préfidate! Loyleau du droist des Offices leu 2.ch.4; 11.4 Le seu des patites Chanceleries a, rue Frange du Roy. (comme a le grand feque le France) mais feulement se armes compaintes. & religardé par l'en de la Alaifres des Requesses, conr à sour, & fert pour soures expeditions de lustice, qui escheme en tous le ressort de la Parlement, & ru ést point executoire ailleurs: la leur déban de la lacte de l

6b) Inter Procuratores etiam est, qui Regius dicitur. De hoc generation dover Loyseau du droit des offices lun. 1. 6b.14. n. 21. Le Proeuveur du Roy, est vun parcie sans parcie, & vun aduers faires insuluner able, & comme la quintaine, laquelle cessiv qui beurte aucorps, ses on danger d'en auvir dams le dos, 3º 1 no

esquine vistement.

e) Gallis vocantur Greffiers; quod nomen his tantum competere, quin curiis supremis scribe, vel actuatii sun, iudicatum susse dictitur in Palamento Lutetaino. Ilin 4 aque les Greffiers e de la Hassiers du Pastement, & autres Cours souveraines, qui puissent estre appelie de cus nons, commet el contenu en vn arreil notable du Parlement de l'an MCCCV rapport par M. Pasquier liux... ch. 4, de ser scherchus, doucques, les Greffiers des Builiss, Sens-schus, ou Preunstr Royaux, n'estiaem antiennement appelés que Rotanies, sou Cless s comme et it n'e suffirmed de que les bissients du Greffier en thes du Parlement, ou plut-10s, pousce qu'ilin' shairm que cless det luges: Loyseau st. r. dis droit des Offices liu. 2, ch. 5, n. 5, Et quamquam alibi Greffe locari, atqueita à conductore officium illud expedit possif, atamen in Curis supremis ali-

ger fexes babet, Il n'y a que les Greffes des Cours fonueraines exceptés , desquels l'exercice ne peut eftre separe de l'Office, & esquels il faut , que le proprietairese face receusir luy-mefme, & qu'il exerce facharge au propre personne. A quoj in Cours fouueraines ont toufiours tenu bon , ne voulans eftre feruies par des commu. Et de fait, ce n' est pas chose nouvelle, d' y apporter plus de ceremonie, qu' aux autres. Car pendant tout le gemps, que les autres Greffes de France ont efféballlés à ferme, ceux du Parlement ont touftoursefté en office, comme prouve Choqpin, fur la souftume de Paris , liu. 2 ch. 6. n.11. Et est fans doubte, que fil Editt de l' heredité des Greffes euft este veri, au Parlement, bors la prefence du Roy,le Parlement en euft excepté les Greffes des Cours founer aines, ou du moins y euft exprimécefte modification, qu'ils ne pourroient eftre poffedés, que par perfonnece pable, qui feroit tenu les exercer luy-mefme, à caufe de l'excellence de la charge, ayans l'honneur d'eftre du corps de la Cour , & en cefte qualité de porter la robé rouge, & d' auoir indult : ce qui ne peut pas eftre communiqué à des fermiers, & commis mercenaires: & aufi pour l'importance de leur charge, cui veritas concella est seculorum, vtactaSenatus sua reddant integritate probanda, dir Caffiodore liu. 5. spift ,21. parlant au Greffier du Senat. Voire mefme à Rome le Greffit du Senat eftoit Senateur, comme prouue Lipfe, fur le 5. des Annales de Tacite; aux paffages duquelil s' en peut adioufter yn autre de Ciceron , pra Sylla. C'est pourquoy , par arrest donné au Conseil priné le XXIII. Octob. MDLXXXII. au profit de lean de Nolet, Greffier du Parlement de Thouloufe , les Greffes des Cours Sonner aines furent juges exempts de la renente : mau depuis , à l'inftance du parti-(an, ilsy furens declarés fuiets, ainfi que les autres, par arreft, du IV. Iniliet M D LXXXI. rapporté par Choppin, au mesme endroit : Loyleau d. tr. du droit des offices liu. 2. ch. 7. n. 7. 6 8. Caterum hic leges silentio pratereunda non funt, quæ fanciunt, peactuarii ad libellos rescribant, nisi ex Curiæ decreto: Constit. Caroli VIII. artic. 103. regelta actuum iudicialium conficiant, veluti ephemerides: conflit. Ludon.XII, art. 129. anno MCCCCXCIX. dum Curia fedebit, adfint, nec tunc temporis expeditioni decretorum vacent: Conflit. Carol VII. artic.76. edicta Curiæ non euulgent, antequam penes selitisasta habeant; nec subfignent edicta sententiarum alibi, quam in vno, proprioque regelto conscripta : & si abelle eos contigerit , corum nomine qui sub-Icribat eligant vnum, eumque folum : confirt. Ludouic.XII. A. MCCCCXCIX. artic. 99. 101. 113. non dent acta, que vocant procés, cuipiam Senatori, vel Consiliario iudicii habendi, vel referendi cansa, quin prius per distributionem Curia, & iusiu Prasidis, statutum fir; idque proptet fraudes: Carel. VII. ord. art, 105. Recipiant acta iudicialia & edicta, seu iudicia : ad illotum enim onus, & curam pertinet etiam ratio omnium actuum, fiue producantur, fine edantur à litigantibus, fine repetantur, vt neque apud acta iam conclula & instructa, edictorum teneancur copiam facere litigantibus, vel aliisex

Confilio, iniuflu Curix, fineque subscriptione recipientis: Franciss. I. Ordin, far la iussice de Normand. artic. 26.6° 27. Etchinces, quod cause apud actuarium non eduntur instrumenta, mis sum repertorio, y el inuentario: constit. Ludon. XII. sur le faiti des aideis, artic. 12. Franciss. 1 far l'abbreniationdes procés artic. 12. etc. 1 far l'abbreniationdes procés artic. 12. etc. artic. 1 far l'abbreniationdes procés artic. 1 far l'abbreniationdes procés artic. 1 far l'abbreniation est profession de la constitue far artic. 1 far l'abbreniation est profession de la caria : Cansil. Caral. XIII. artic. 6. Carol. IX. in comitiu Aurelianens, art. 77. cancellatios habeant. & scribas, ab auxitia immunes, pro illis allequin responsation in caralle procession. A caralle accipiant. & c. Tholosanus spragament. 16. 47. 47. 47. 47. 9.0° 50. 47. 99.0° 50.

dd) Vocantur Sergens , & Huifiers. (olim Seruiens, valets de Iuftice, fagii: Raqueau en l'indice des droitts Royaux, pag. 672.) De illius nominis deriuatione dinerla funt opiniones. Cuids l'estimoit prendre son origine du Czfarianus, Latin, qui auoit quelque reniontre en fa charge anec le Sergent, & que par corruption de langage on en eust faict vn Cefarien, & depuis Sergien. Les autres, qui ne veulent rien desrober à leur patrie , le difent eftre vu mot compofe, fergens quafi ferre-gens, d'autat que leur eftat eft voue à la capture des malgifans. (dicuntur Sergens ab vno eorum officio, quod incarcerent homines, id enim fignificat nomen compositum de serrer les gens: Tholosan. fintagm.lib. 47cap. 40. n. 4.) Toutesfon, ie ne donte nullement , (loquitur Eftienne Pafquiet liu. G. des recherch. chap. 17. fol. 317. f.) qu'il ne vient de l' vn n'y de l' autre; car il est certain, qu'il vient de serviens, diction latine, &c. Que si vous me demandés, dont vient, que ceux qui executoient les mandemens de luftice, furent appelles, par nos anciens, Sergens, qui ne fonnois autre chofe que feruiteurs? C'eftoit , parce que du commencement les Baillifs & Seneschaux employoient à cefte charge leurs seruiteurs domefliques, & depuin en gratifierent vns & autres, ainsi qu'il leur plaifoit. Alterum quod attinet, la derinaifon du mot d' Huifier, nous enfeigne, que cen'effoir autre chofe qu' vn portier : Pafquier d. tr. lin. 2. chap. 5. fol. 50. lit. c. Hostiarii autem, seu admissionales Curia, qui vocantur les Huisiers, hodie (fecundum tradita à Tholof. d. lib. 47. fint agm. iuru c. 40.n. 10.) cum lictoribus participant: quia deferunt virgas, & præcedunt incedentes Magifratus, & adftant iudicantibus, in carcerem deducunt iuffi. De immani horum multitudine ita scribit le Sieur de Ceriziers,en ses reflexions sur le Tacite François, pag. 275. On trouve dans l'vn de nos Parlemens quatre vingts mille Sergens, pour mettre vn homme en prifon ; on a peine de trouver autant de foldats dans la moitié du Royaume , pour l'affeurer. Constitutio Francisci II. anno MDLIX. facta, veut, que les offices des buifiers, fergens & archers, occu en l'exercice de leurs charges, foient conferués à leurs veufues, & beritiers. Ce qui deuroit offre general en tous Offices, n'effant ratfonnable, que le Roy herite du bien de celuy, qui a perdu la vie pour fon fernice , & que fes enfans, outre la perte de leur pere, perdens encor fon office : veu qu' au contraire, en bonne iuftice, le Roy deuroit les indemniser entierement de sa mere : Loyseau d. er, du draiet des Offices, fins chap. 12. n. 33.

ee) Vide fupra lib. z. cap. g. lit. aa. ac Loyfean du droid des Offices, liu. 4. ch. 19.7. per torum. Sic, nunc auro comparantur, que olim electione de-

lata. Vide moxinfra cap. 3. lit. n. Co.

Nouella 8. Au prix que l'officier acliepte son office, quelque homme de bien qu'il foit, il ne se pout tenix, qu' à ce mesme prix il n' en reuende par apris L'exercice au peuple; necefle eft, ve qui emit vendat &cc. & comme die Ariflote 2polit, chap.9. il eft neceffaire, que ceux, qui ont achepté les magifrats,s' accoulus ment d' en mefnager exactément le gam, à fin d'en retirer leur argent par le menu. Außt voit-on, que depuis l'incroduction de la venalité des Offices ; les luges fe font authorifes, de prendre de grands falaires des parties, ce qui n' effoit anciennement. Et à mesure qu' on a encheri les offices, de temps en temps, les luges ont anfi augmenté leurs taxes; comme c'eft une regle infaillible du commerce des thefes fructueufes, que leur prix, & leur reuenu, one vne neceffaire correspondente l've à l'autre ; que fi l' vn augmente, il faut que l'autre augmente außi : Loyleau de

chap. 7. 8. 30.

gg) Ætas viginti quinque annorum regulariter pro legitima habecur. & idonea ad munus in Parlamentis subeundum; per dispensationem vero aliquando, ob caufas, quæ eam merentur, à regula receditur. En France l'aage est prescrit particulierement par les Ordonnances , presque à chacun office; man quoy que ce foit, le moindre office de indicature, mefme de Notaire, qui n'eft que luge calculaire, ne peut estre tenu qu' à vingteinq ans. Neantmoins, comme ainfi foit, que l'aage n'est requis an Magistrat, que pour deux raisons, à scauoir, pour i' experience, & pour la preflance, & authorité, qu'il apporte auec for quandit apere, la capacité d' une seune homme effre telle, qu'elle fupples all'experience. O que d'ailleurs la prestance du corps, ou la nobleffe de son extraction, est suffants pour luy concilier l'authorité, alors la diffensation de l'aage est facilement donnée. Ceffant ceste dispense, il faut auoir l'auge prescrit par les Ordonnances achacun office: & deces aage il faut faire preune par le regeftre bapesfere, & conisindement par la deposition des plus proches parens du pournen, qui a cefte fin font nommes par le Procureur du Roy, & ours d'office par le Inge, dit le CIX. article de l'ordonnance de Blois, Hac generaliter de omnibus officiis, Loyfeau d. tr.de droit des offic. liu. 1. chapitre 4. n. 24. 26. 6 29. In Specie autem apud lace ques de la Valce, in libello, quem scripsit de la vie, actions, & mort, d'achilles de Harlay , pag. 35. annotatum legimus , in fenatum Parlamenti regularitet non recipi quemquam, nisi sit viginti quinque annos natus, dispensationi tamen hic locum elle; & fic Achillem Harlanm factum fuiffe Confilianum Curia, anno aratis fuz vigefimo fecundo. Aliud exemplum ex Lucio lib. 4r tit. 6. arreft. i. tefett Paponius lib, 6.tit. 2. aireft. 8. nompe Cutiam admilife

Confiliarium quendam, quem tamen iusterit, propter atatis defectum, à Curia abeste, viquequo ad justam peruenistet atatem.

bb) De sufficientia officiariorum præstat audire Loyseau d. liu. L chap. 4. n. 30. & fegg. quamquam ibi generaliter, licque non de folis Parlamentorum officiariis, ex profesio agit attamen ex regula, & exemplis, quæ Subnectit, cognoscere datur, quid de his quoque sentiendum sit. La suffisance des Officiers est de deux forces , a fcanoir , la fcience aux luges , & la folyabilité aux financiers comprables. Les luges, & mefine les ministres de lustice, auquels estrequis quelque capacité, comme Greffiers, & les Notaires, voire me sme ceux d'entre eux, qui ne font pas vrays officiers, comme les Procureurs , doinent faire preune de lour science par examen public , auparanant la prestation de serment. Ce qui n' a contesfois lien aux Aduocats, a caufe , qu' ayans pris leur degre en Vninerfice famcufe, on prefume que des lors ils ont efte fuffifammet examines, & trouués capables. (Vide Paponium lib. 6. arreflor. tit. 4. arreflo 1. & Chenu in addition, vbidocet, nullos nifi graduatos ad munus Aduocati admitti, idque obtinere non tantum in Curis supremis, verum etiam in sedibus Præsidialibus, Balliuiatibus, Seneschalciis, & aliis sedibns Regiis. Oportere præterea, vt gradus impetratifuerint, & studiorum tempus absolutum, in famolis & adprobatis Vniuersitatibus. Hodie eum, qui in matriculam, & numerum Aduocatorum fedis, feu fori alicuius Regii referri cupit, testimoniales Licentia, aut Baccalaureatus, in fure ciuili, aut canonico, Regalibus viris communicare debere, neque quemquam absque iis admitti: eamque in rem extare constitutionem Regis Francisci I.) Quant aux Sergens, pour la vileté de leurs Offices, & pour la difficulté, qu' il y auort anciennement d'en trouver, on ne los a point rendus subjects à l'examen ; mesme le temps passe il n'estoit pas seulement requis, qu'ils ne feuffent lire ny eferire, non plus qu'à prefent les Preuosts des Archers des Mareschaux, ains faisoient perbalement deuant le Iuge le rapport, & relation de leurs exploits, ainfi appelles pour cefte caufe, & non pas actes, parce que ils confiftent en fait, non en escrieure : O'c'est pourquoy encor nous appellons leurs relations, proces verbaux, c'est à dire, procedures verbales, & non par escrit. Mais autourd'buy, par ordonnance de Charles VIII. de l' an MCCCCEXXXV. il fant qu'ils feachent lire & eferire, mefme, c'eft vne folennité preferite à leur recoption, par ordonnance de l'an MDLXIII. qu'ils doinent eferire leur fein mamuel, & paraphe, dans le registre du Greffier, pour y auoir recours. Pour le regard des tuges, qui doinent effre legiftes, comme entre autres tous ceux de la Inflice ordinaire, fans exception, doinent eftre examines tant fur le droit, que fur la prattique. L'entend par le droit, le droit Romain, encore qu'il ne nou lie en France , ne nous en fernans comme de loy , ains comme de raifon ; ainfi que les Ro. mains se seruoient, au faict de la marine, de la loy Rhodienne. Et pour ce ausis que ce droit Romain est obserué quasi par sous le monde, pour son excellence, nous

Limited & Google

NOTITIE REGNI FRANCIE

676 L'appellons quelques fois le droit commun; & entretenons des Vniuerfités, & Efic Les publiques, en plusieurs de nos villes, pour l'enseigner: & en fin nous examinen fur iceluy nos Officiers de longue robe, d' autant aufi; quele droit Françoi n'acucor efte reduit en art. Quant aux luges non leteres, & de courte robe, comme fint presque sous ceux des luftices extraordinaires, à scauoir les Maistres des eaux, forests, Esleus, & Grenetters, ils sont sculemont examinés sur les ordonnances, (ur la prattique, & ordre iudiciaire, ( qui est vn examen commun à tout luges) O non fur le droit Romain, dont ils ne font tenus d'auoir la fcience. Et faut no ter , que combien que l'information de vie, & mœurs doine eftre renerée, tout ausant de fois, qu' on change d' office, si est-ce, que l' examen n' est point reitere, parce que les mœurs de l' homme font plus subjectes à se changer, que la science à s' oublier. Touces fou, quand vit officier fe veut faire receuoir a vn office nountall, auquel oft requiron examen divers, on plus rigoureux, qu' an premier; il faut que il foit derechef examiné, ainsi qu'il est porté par l'ordonnance de l'an MDXLVIII. Comme celuy, qui apres examen a efte receu Commiffaire,ou Enqueffeur, frapiti il veut eftre receu Confeiller Presidial, il faut qu'il soit derechef examiné, pource que le premier examen n'eftoit que fur la prattique, & l'autre aufi furlaig. De mesme vn Esleu, ores qu'en sa reception il als esté examiné sur la loy en la Com des Aides, s'y estant presenté en robe longue, si par aprés il prend un estat de la lu-Stice ordinaire, il doir derechef estre examiné, pource que ce sont diverses sciences de ce qui concerne l'election, & la iuflice ordinaire. Pareillement, vn Maiftre des compres de longue robe. G' examine fur la loy venant à effre Confeiller du Parlement, ou luge de Prouince, doit effre examiné de nouneau, pource que ce font extmens differens. Mauvn Confeiller Presidial, transfere en autre, ouvn Confeiller d' vn Parlement, entrant en vn autre Parlement, ou du grand Confeil venant an Barlement, n' est plus subiect à exament. Voila pour l'examen de diverse sorte, & fur diners subiects: quant àceluy de mesme sorte, mais plus rigoureux, fi vn Comfeiller Prefidial deuient Confeiller de Cour fouueraine, il le faut interroquer deteshef. Car il faut noter, qu'il y a trois fortes d'examen des luges au Parlement le moindre, pour les moindres Luges , comme Preuost, Confeillers Presidiaux, Al-Mocat's & Procureurs du Roy, qui est renuoye en l'vne des Chambres des Enquestes le mediocre pour les Lieutenans de Prouince, qui se faict en la grande Chambre où aufi fe fair leur reception ; en pleine audience ; combien que celle des autet moindres Officiers fe face à buis clos: O finalement, comme Maiffre des Requeftes & Confeillers d'icelup, qui fe fait toutes les Chambres affemblées. Et faut enter noter cefte exception, touchant ces trou degrés d'examen, que celuy, qui par l'efte se de dix ans'a exercé Office subiell'au moindre, n' est plus subielt au mediocre, o ainfi du mediocre au grand. Pour exemple; celuy qui a effé dix ans Confeider Prefichal,n' eff plus fubiect à examen, deuenant Lieutenant de Prouince; ny celuj.qui reflé dix ans Lieutenant de Prouince, deuenant Confeiller de Cour fountraint.

Pareillement', les Aduocats de Cour souveraine, qui ont tenu dix ans le barreau> ou les Docteurs, qui ont regenté long temps aux Vniuer sités, sont recens ordinairemene fans examen, ce qui fe failt neant moins par grate, & diftenfe de la Cour, & non, a mon adus', par drois cominun. Finalement , c'est encore vne autre reigle, que quiconque a passe par l'examen du Parlement, quel qu'il soit, n' est plus subielt dexamen en aucune Cour inferieure , pource qu'il a efté iugé capable par arrest, & que le moindre examen de la Cour, est plus que le plus-grand des fieges inferieurs. Pour le regard de la suffisance requise aux Officiers comptables, c'est que pour l'affeuerance de leut maniement, ils font tenu bailler caution, & certiheateur de certaine fomme proferipte par les Edicts, pour chacun office. Les quels, cantion, & certificateur', font reteus en France par les luges , auquels la reception de l'Officier est addreffee , comme cela faifant partie d'itelle , & ce auec le Procureur du Roy en son siège, auquel appartient de les debattre, s'ils sont infolfolnables ; autrement , & s' il fe trouve' qu' ils le fuffent lors de leur reception, c'est fant doubte, qu'il en est tenu, mais non pas de l'infuffiance suruenante par aprés, par la raifon du tiltre, de periculo nominatotum, lib.11.C. (Vr officiarii habeantur pro idoneis, requiritur in Iudice scientia iuris, in quaftore, cui incumbit rationum redditio,vt fit foluendo: Iudices,nec non? ministri iustitia, in quibus requiritor quadam capacitas, quales sunt tabularii, & notarii, imo etiantinter eos illi, qui non funt veri officiarii, vt Procuratores, subeunt examen publicum, vt de illotum scientia constate possit, antequam admittantur ad præstationem iuramenti. Hoc tamen in Aduocatis cellat; cum enim gradum allum plerint in celebri Vniuer fitate, prælumitur illos tunc fufficienter fuille examinatos, & capacitatis fuz egregia dediffe documenta &c. Quod apparitores attinet, vilitas officii, & quod olimdifficulter reperiebantur, qui hoc subire vellent, in causa fuit, ne examini fubilcerenturi. Imo, præteritis temporibus, ne quidem requirebatur, vt fcirent legere ac scribere, aq vt hodie Prapolitus Satellitum Mareschallorum, verum etiam oretenus cotam iudice referebant, quid expediuissent, vnde dicebantur relationes, non acta, quorifam in facto confiftunt, non in feriptura. Et hinc etiam hodie illorum relationes appellantur processus verbales. Edicto autem à Carolo VIII anno MCCCCLXXXV. constitutum fuit, vt scire debeant legere & scribere; & est solemnitas prascripta constitutione anni mpixiii. vt, quando recipiuntur, inferibant chitographum, & feriptoriam tefleram regesto tabularii', vt, vbi opus, co recurratur. Iudices, qui debenteffe iuris periti, ve inter alios omnes, illi, fine exceptione , qui iudiciis: ordinariis inseruiunt, examinari debent, tam in iure, quam in praxi. Per ius intelligo ins Romanum, licet id nos Frances non obliget, nec eo vtamur tanquam lege, sed tanquam ratione, eodem modo quo Romani viebantur lege Rhodia de iactu! Ac quoniam ins Romanum, propter excellentiam fuam; 65

firam, quali vbique locorum observatur, nos illud quandoque appellamo ius commune, & in multis ciuitatibus nostris habemus Vniuerlitates ac Scholas publicas, in quibus illud docetur; denique, in godem examinamus officiarios longioris toga, quandoquidem ius nostrum Francicum nondum in artem redactum est. Quod concernit iudices illiteratos, ac breuioristo ga, quales funt fere omnes iudices extraordinarii, ve magistri aquarum& (yluarum, Electi & Salarii, tantum examinantur in constitutionibus,acpts Dica, & ordine iudiciario, (quod examen commune est omnibus iudicibus) non vero in iure Romano, cuius scientia illis necessaria non est. Notandum est, quamquam informatio de vita, & moribus debet toties repetiquoties ad aliud officium transitur, attamen examen non feiterari, quia mu tatio motum in homine facilius accidit, quam obliuio scientia. Attamen quando is, qui in officio est, ad aliud nouum officium recipi debet, ad quod requiritur diuerfum examen à priori, aut magis rigorofum, necelle elt, st iterum examinetur, vt vult constitutio anni M D XLVIII. Sic qui posteramen Commissarius, vel inquisitionum libellio factus, sipostea vult fies Confiliarius præsidialis, iterum debet examen subire; quoniam prius etamen fuit de praxi, alterum autem elle debet de jure. Ita etiam Electus, qui quo tempote receptus, examinatus fuitin iure in Curia subuentionum, vii comparuit longiore tunica cinclus, si postea consequitur officium ludia ordinarii, iterum examinari debet, quoniam diuerla funt scientia, qua fa ciunt ad electionem, & ad iudicium ordinarium. Similiter, Magister computorum, longioris togæ, examinatus in iure, si fiat Consiliarius Patlamen ti, aux Iudex prouinciæ, denuo examen subire debet; sunt enim hæcexami na diuersa. Consiliarius autem iudicii alicuius præsidialis, translatus ad aliud tale, aut Consiliarius alicuius Parlamenti, transiens in aliud Parlamentum, aut ex Confilio magno in Parlamentum, non iterum subit ext men. Atque hac de examine diverso, & respectu diversorum officiorum Quod autem attinet vnum examen, sed rigorosius tantum, quando Consibarius Sedis Præsidialis sit Locum, tenens prouincia, aut Locum tenens pro vinciæ fit Confiliarius in Patlamento, vterque iterum examinari debet Sciendum enim est triplex esse examen judicum in Curia suprema:exiguum quod subeunt minores iudices, vi Præpositus, Consiliarius Præsidialis, Ad vocati, & Procuratores Regis, & peragitur in yna ex Cameris inquilitionum mediocre, quod subeunt Locum-tenentes Prouinciarum, in Camera maio ri, vbi etiam recipiuntur in plena audientia, licet aliorum minonim officeriorum receptio fiat lanua clausa: magnum, quod subeunt officiatii, qu funt de corpore Parlamenti, vt supplicum libellorum Magistri, atque Cont liarii eiusdem, quod peragitur omnibus Cameris congregatis. Notari que que hic debet exceptio, concernens tres illos gradus examinis, quod quiper

decennium tenuit officium subiectum examini exiguo, non fit amplius obligatus subire mediocre; & qui per tantum tempus pra fuit officio, subiecto examıni mediocri, non obligetur subire magnum. Exempli gratia, Titius, qui per decennium fuit Confiliarius in fede Præfidiali, fi ffat Locum-tenens prouincia, non amplius sustinet examen, nec Caius, qui per idem temporis: spatium fuit Locum tenens pronincia; examini subilicitur quando fir Consiharius in Curia aliqua suprema. Similiter, Aduocati Curiarum supremarum, qui per decennium hoc munere functi fuerunt, aut Doctores, qui longo tempore fuerunt Professores in Vniuerfiratibus, regulariter admittuntur fine examine; quod tamen fieri arbitror ex dispensatione Curia, nom autem exiute communi. Denique est & alia regula, quod quicunque examinatus fuit abaliquo Patlamento, non amplius subire debeat examen ininferiori aliqua Curia, quoniam sententia declaratus habilis, ac minimumexamen Parlamenti maioris est ponderis, quam maximum iudicii inferious. Quodattinet Officiarios, qui quæsturam gerunt, & rationes reddere tenentur, debent præstare cautionem, securitatis causa, vel dare fideiussorem, pro certa summa præscripta cuique officio per Edicta. Hæ cautiones, atque: hi fideiustores, recipiuntur in Francia à iudicibus; quibus mandatum vt officiarium recipiant; quoniam pars est receptionis, & hoc ab aliis fit in ipsoiudicio, præfente Procuratore Regis, cmi incumbit examinare an fint foluendo. Nam si postea deprehenderetur, quod tempore receptionis non fuillent soluendo, sine dubio ipse subiret periculum; secus autem, si postea. foluendo esse desierune, ob rationem in titulo Cod, lib. 11. de gericulo nominatorum, annotatam.)

ii). La probité de mœurs, est la qualité la plus necessaire au magistrat; qui, estant la regle des autres , ne peut par les redresser, filuy-mesme est toriu, & oblique. Necellarium eft Reipublica, dit Caffodore, vt cui inftitia committitur, malis moribus non grauetur, alioqui inefficax est ab homine exigere, quod agnoscitut non habere; econtra vero, confidenter quatitut, quodinelle lentitur, Comme die lecanon, miramur, Gr. diffintt.integriras præfidentium falus eft subditorum : auße que l'honneur, qui figmfie l'office, effant la praye recompense de la vertu, ne doit estre attribué aux meschans. C'ast pourquoy tout bomme deferé de crime en Inflice, bien que posible il n' en foit cou pable, (non enim viique qui accusatur reus est) toutes fou est incapable d'Office, susques a ce qu'il air effe inflifie : l. reus del arus, ff. de muner, & bonor. Mefine, quiconque par commune renommee est notoirement taxé, & deffamé d' aucun maunais cas, combren qu' il n' en air effe deferé en luftice, ne doir effre recewen Offree d'importance, qu'ilm' en fort purge; d'autant que l'Officier, ainfique la preudefemme doit non feulement eftre exempt de mal , man aufi de maunair four con. Bref. il faut tenir pour maxime, que toute personne infame, foit d'infamie de droit. 680 den queriln' y a nulle difficulté) foit de simple infamie de faitt, (qui confifte enla fame, c'est à dire, la renommée, ou simple opinion commune du peuple, ou du moins des genside bien) ne doit eftre admis aux Magiftrats : 1,2.C. de dignitat &t. Doncques en France, pour effre affeure des bones mours de ceux, qui font pouruen des Offices, on en fait information, à la requefte du Procureur du Roy, & ce , furli lieu, où ils ont refidé les cinq derniers années : en laquelle information, ne doivent eftre ouis, que tesmoings dignes de foy, & hors de foupçon, non parens, ny allies da pournen, qui foiens nommés, & produits par le Procureur du Roy, auquel, fur peine de prination de fon office, est defendu . d' en recenoir aucun de la part du pournen , porte l' Ordonnance de Blois artic. 109. qui en ce dernier point n'ell quett obferude : Layleau d. liu.1. ch. 4. n. 12. 13. 16.17. 6 20. (Morum integritas eft qualitas maxime necessaria Magistratui; qui, cum sit regula caterorum, illos haud potest reducere ad virtutem, siplemet vitiis scateat, Necessarium elt &cc. Præteren honor, qui fignificat officium, cum fit vera compensatio virtutis, non debet conferri vitiolis. Hinc, quicunque in iudicio criminis acculatus, licer fortaffis infons (non enim vtique qui acculatur, rens eft) non est capax officii, eousque, donec absolutus fuerit. Similiter, quisque fama communi notorie criminis infimulatur, licet nondum de eo iniudcio acculatus, non debet admitti ad officium alicuius nota, antequam fe purgauerit. Officiarius enim, non secus ac proba fœmina, (Sueton, in vit. Itlii c. 74.) non tantum crimine carere debet, led etiam suspicione. Vt paucis dicam, pro regula tenendum est, infamia laborantem, sue ea sitiuris, (910 casu nullum superest dubium) siue tantum facti, (quæ consistit in fama, id est, communi populi opinione, aut sakem honestorum) non debereadmitti ad officium : I. 2. C. de dignicat. Itaque, ve certi simus de bonis motibusillorum, qui accedunt ad officia, in Francia, ad instantiam Procuratoris Regil, inquiritur in corum vitam , & actiones , & quidem in loco vbi proximo quinquennio substitetunt. In hac inquisitione non auditi debentalii, nii telles classici, & digni fide, ab omni suspicione immunes, (non parentes, pec coniunctiillorum, in quorum actiones inquiritur) producti à Procuratore Regis, cui, sub pœna prinationis officii inhibitum est, recipere testem nominatum ab illo, qui ad officium promouendus; prout fancitum in conflitutione Blæsensi, artis. 109. quæ, quoad vltimum hoc caput, non multum ob-(eruatur.)

th) Toutes ces tron chofes, les mœurs, l'aage, & la fuffifance du pouruts, font requifes à deux diner fes fins; l' vne, à fin que le Magiftrat face bien fa chart. l'autre, à fin qu'il ne foit mesprisé du peuple; pource que le mespru du Magifit. est la ruine de l' Estat : Loyleau d.liu.i. ch.4.n.ii. (Omnia hactria, qua concernunt mores, atatem, & lufficientiam eius, qui acceditad officium, dus diuerlas ob caulas requiruntur. Vna elt, vt magiltratus luo latisfaciat officio; altera ne vilipendatur à populo, quia vilipendium Magistratus est ruina :Status.)

L'officier, eftant tronué capable, & en mœurs, & en auge, & en fcien-Le, ou en biens,c' eft raifon qu'il foit receu, c' eft à dire qu'il foit declaré publiquement Officier du Roy, par fon superieur, aprés lecture faicte de ses lettres, & que ayant prefté le ferment accoustumé, il foit ennoyé en l'exercice de fon office. Cefte ceremonie publique de reception , doit regulterement eftre faicle en la Cour fouueraine, d'où depend, & où ressortit l'Officier; comme des luges ordinaires, aux Parlemens; des Esleus, & Grenetiers, en la Cour des Aides; & des Officiers comptables, en la Chambre des Comptes. Le dy notamment, en Cour sonneraine , encore quel' Officier n'y resfortisse pas immediatement : Car la reception d' un luge Royal eft un acte de inflice fonneraine, qui n'appartient qu' au Roy, ou à ses Cours souver aines, qui le representent, & jugent sous son nom. Et de fait, par plusieurs Edicts il est ordonné, que les Prenosts, & leurs Lientenans , voireles fimples Confeillers des Preuostés, feront receiu au Parlement, & non ailleurs. Et quant aux Confeillers Prefidiaux, ils en ont efté exceptés, & leur a efté permis, de fe faire recenoir en leur Presidial mesme, à cause du contraste, que le Parlement leur fift, lors de leur erettion. Il faut außi excepter les Officiers des eaux & forests, qui font recem au Siege du grand Maistre, & general Reformateur : & les Preuosts des Mareschaux, au siege de la Conneste les & Mareschauste : ceux de l'Admi-rauté, au siege de l'Admiral ; tous ces sieges estans à la table de marbre du Palais à Paris, pource que tous ces offices dependent de leur chef, qui en fouloit auoir la nomination, & en a gardé insques icy la recepcion, laquelle fe fait en fa Inflice ordinaire. Aufic'eft vne regle, que les officiers non comptables de la gendarmerie, font le ferment deuant Monfr, le Connestable, ou, en on absence, deuant l'ancien Mareschal de France estant en Cour : les officiers des Chanceleries, deuant Monfr. le Chancelier, ainfi que les menus officiers de la maifon du Roy, deuant leur chef d'office, & pareillement, les officiers ministres de Iustice, comme, Greffiers, Notaires, & Sergens, & autres semblables , doinent , pour mefme raison, eftre recem par le premier luge du siege : Loyleau d. lin. 1. chap. c. n. 67. 68. 69. 6 70. ( Vbi officiarius, respectu morum, etatis & scientie, ac bonorum, deprehensus fuit idoneus, rationi conveniens est, vt recipiatur in ordinem, hoc est, vt publice, post insinuationem literarum, declaretur officiarius Regis, à superiori suo, atque post præstitum consuetum iuramentum, ei detur licentia exercendi officium. Hic actus publicus receptionis regulariter expediri debetin Curia suprema, à qua dependetille, qui ad officium promouetur; vt, Iudices ordinarii recipiantur in Parlametis; Electi, & Salarii, in Curia subfidiorum; & quæftores, in Camera Computorum. Notabiliter dico, in Curia suprema, licet officiarius in ea non possit immediate conueniri. Eten im receptio Iudicis Regiiest actus suprema iurisdictionis, qua foli Regi.comrrrr

petit, aut eiusdem Curiis supremis, quæ eum repræsentant, & ius einsdem dicunt nomine. Et certe dinerfis edictis constitutum, Prapolitos, accorum Locum tenentes, imo fimplices Confiliarios prapoliturarum, deberetecini in Parlamento, non alibi. Confiliariis autem pra fidialibus, per exceptionem permissum fuit, et se faciant recipi in Iudiciis suis prasidialibus, properea, quod Parlamentum se maxime opposuit erectioni Iudiciosum pizfidialium. Excipi quoque debent officiarii aquarum, & fyluarum, quisecipiuntur in fede magni Magiftri, & Reformatoris generalis, nec non Pizpoliti Mareschallorum, qui recipiuntur in sede Comitatus Stabuli, & Mare-Ichallatus; & officiarii Admiralitatis, in fede Admiralitatis: qua fedes funt in Palatio Lutetiano, ad tabulam marmoream: omnes enim isti officiani dependent à capite suo, cui solebat competere nominatio, & hucusque sibi conferuauit receptionem, que fieri folet in fede iudicii fui ordinarii. Protegula quoque habetur, officiatios militia, qui non funt quastores, prastare iuramentum Comiti Stabuli, aut eo absente, antiquiori Mareschallo Francie, in aula præsenti : officiarios Cancellariæ, Cancellario ; non secusacminores officiales domus Regiæ, capiti, vel primicerio officii; & officialos ministrosiustria, ve Tabularios, Notarios, Apparitores, & alios his similes, ob eandem rationem recipi debere à primo indicii ludice.).

min ) Le ferment, que prestent les offices à leur reception , est vere latte mentum, id est, religiosa observatio squa arcanis quibusdam caremonis peragitut. Auft eft ce en ce ferment , que gist la principale ceremonie de lareception, voire c'eft ce ferment, qui attribue, & accomplit à l'officier l'ordre, le grade, &, s'il faut ainfi parler, le charaftere de fon office, & que luy defere la puf-Sance publique. Quant à la forme de ce ferment, il faut en premier lieu, qu'il fit faill publiquement, in loco maiorum, & en pleine audience, comme effant l'afte de plus-grande ceremonie, qui se puisse faire, que de conferer la puissance publique D' atlieurs, il faut, que ce foit, non vn fimple ferment verbal, ne confiftant qu'es la feule prolation des paroles , ains , que ce foit jusiurandum corporaliter preftitum , & qui fe fait en leuant la main deuant le Juge. Auparauant l' Edit dernier, faitt en faueur de ceux de la religion pretendue Reformée, il falloit, quelet officiers en fiffent protest ation de foy, eftans à genoux deuant le premier Prefident & mettans la main deffus le tableau, où estoit l'image du Crucefix, & l'Enangile Mfaut, que ce foit & raxlisogx @, conceptum, & folemne iusiurandum, a) at fon formulaire precu, & certain. Celuy des luges de France est prefertpart Otdonnance de Charles VIII. artic. 3. & Gz. & est compose, mot à mot , sur la la fancimus, C. ad l. tul. repetund. Reliqua haius contextus legi poffunt fupa lib. 1. cap. 3. lit. kk. (Iuramentum quod præstant officiarii, tempore receput nis, est vere sacramentum &c. Ac'in hoc juramento vertitur principalis actus receptionis; imo hoc iuramentum attribuit officiario, ac in codem

perficit ordinem, & gradum, ac fi ita loqui licet, ei imprimit characterem officii, ac confert potestatem publicam. Quod attinet formam hujus juramenti, primo debet præstari publice, in loco maiorum, & plena audientia; quoniam collatio potestatis publica est actus maxime solemnis. Deinde, non debet elle duntaxat iuramentum fimplex verbale, confiftens in fola prolatione verborum; sed iusiurandum, quod corporaliter præstatur, eleuacione manus, coram iudice. Antequam vltimum edictum, in fauorem corum, qui prætensam-reformatam religionem sequuntur, fieret, officiarii tenebanturiurare, se religioni Catholica addictos elle, procumbentes in genua ante primum Præsidem, atque imponentes manum Euangelio, & imagini crucifixi. Requiritur, vt fit e aulos opa@, conceptum & tolemne iusiurandum, constans certa & præscripta formula. Iuramentum, quod præftant Iudices Franciæ, præfcribitur Edicto Caroli VIII. ariic . & 62. ac omnino connente cum illo, quod haberur in l. fancimus, C. ad l. Iul. repetundar. Loyleau d. chap. liu. 1. chap. 4. n. 71. 83. 84. 85. 87. 88. 89. 90. 6 liu. 3. chap. I. n. 94. 096. Illud plane notabile eit, quod hodie primi Parlamentorum Præsides inrant & Regi, & Parlamento. Displicet autem hoc quam plurimis, vt tradit Bret de la Souveraineté du Roy, liu. 2. chap. 1. p. 147. Bien que depuis quelque temps , les premiers Prefidens des Parlemens facent le ferment entre les mains du Roy, lors qu'ils reçoinent de fa Maiefie leurs pronifions; neantmoins il a femblé à plusieurs, qu' il eust esté meilleur, de demeurer dans l'ancienne forme, & de fe contenter , qu'ils le prestaffent seulement au Parlement, après que l'information de leur vie & mœurs a efté veue par la Cour : d'autant que cefte repetition de ferment femble arguer de defant , & de manquement de celuy, qu'ils ont prefie entre les mains du Roy: car de dire, qu'ils le font à condition de le reiserer encore vne fou, c'est malentendre l'energie des actes legitimes, que ne recoinent ny jour ny condition , mais qui acquierent leur perfection en vn infant, fectalement lors, qu'ils fe paffent en la prefence du Prince, dont l'authorite supplee à toutes les formes , qui font requises pour les rendre authentiques.

nn) I. Officier exerçant dignement fa charge, en recueille & moissimerrois forces de sinis, sçanoir est, le ponuoir, l'honneur, & le prost. Le ponuoir pronient de fa qualité publique; l'honneur, de la versu, qui doir estre en un; & le prost, et la principe di la principe au fait de fa charge. Car ie ne compte point sparément les principes; & autreemenum droits des ossiers, encompte point sparément les principes; & autreemenum droits des ossiers, qu'il n' pra positioner tous, ou au pouvoir, ou à l'honneur, ou au prost. Aussi, qu'il y a plusieur ossier, que n' one aucuns principes; nau ie puù dire, qu'il n' y en a pontaqui et sossiera, qui n' one aucuns principes; ai quelque bounier, quelque bonneur, calva de l'executeur de baute ussier. Elbert l'holose, & Bourreau in Gallia decitur, qu'il Hettus l'ausqua dicebutur Baradel, lister, persusse; à vexbo l'elberco Q D siviusa-

petit, aut einsdem Curiis supremis, quæ eum repræsentant, & ins einsdem dicunt nomine. Et certe diuerlis edictis constitutum, Prapolitos, accorum Locum tenentes, imo simplices Consiliarios præpositurarum, debererecipi in Parlamento, non alibi. Confiliariis autem præfidialibus, per exceptionem permissum fuit, et le faciant recipi in Iudiciis suis præsidialibus, properea, quod Parlamentum se maxime opposuit erectioni Iudiciosum prafidialium. Excipi quoque debent officiarii aquarum, & fyluarum, quite cipiuntur in sede magni Magistri, & Reformatoris generalis, nec non Pizpoliti Mareschallorum, qui recipiuntur in sede Comitatus Stabuli, & Mare-Schallarus; & officiarii Admiralitatis, in sede Admiralitatis; qua sedes sunt in Palatio Lutetiano, ad tabulam marmoream: omnes enim isti officiani dependent à capite luo, cui folebat competere nominatio, & hugusque fibi conferuauit receptionem, que fieri folet in fede judicii sui ordinarii. Projegula quoque habetur, officiarios militia, qui non funt quaftores, praftate inramentum Comiti Stabuli, aut eo absente, antiquiori Mareichallo Francia, in aula præfenti: officiarios Cancellaria, Cancellario; non fecusacminores officiales domus Regiæ, capiti, vel primicerio officii, & officiarios ministros iustria, ve Tabularios, Notarios, Apparitores, & alios his similes, ob eandem rationem recipi debere à primo indicii ludice.)

min ) Le ferment, que prestent le offices à leur reception , elt vere lactamentum, id eft, religiofa observatio qua arcanis quibusdam caremoniis peragitur. Aust eft ce en ce ferment , que gist la principale ceremonie de lanception, voire c'eft ce ferment, qui attribue, & accomplit à l'officier l'ordre, le grade, &,s'il faue ainfi parler;le charactere de fon office, & qui luy defere la puf fance publique. Quant à la forme de ce ferment, il faut en premier lien, qu'il fit faid publiquement, in loco majorum, & en pleine audience, comme effant l'afte de plus-grande ceremonie, qui fe puiffe faire, que de conferer la puiffance publique D' atlieurs, il faut, que ce foit, non vn fimple ferment verbal, ne confiftant qu'es la feule prolation des paroles , ains , que ce foit iusiurandum corporaliter praftitum , & qui fe fait en leuant la main deuant le Juge. Auparauant l' Edict dernier, faitt en faueur de ceux de la religion pretendue Reformée, il falloit, queles officiers en fiffent protestation de foy, estans à genoux deuane le premier Presidentia & mettans la main deffus le tableau, où estoit l'image du Crucefix, & l'Euangile. Ufaut, que ce foit & ranlis oex @, conceptum, & folemne jusiurandum, ajant fon formulaire precu, & certain. Celuy des Juges de France est present par l'Otdonnance de Charles VIII. artic. 3. & 62. & est compose, mot à mot , sur la 9 fancimus, C. ad l. Iul. repetund. Reliqua huius contextus legi poffunt fupta lib. 1. cap. 3. lir. kk. (luramentum quod præftant officiarii, tempore receptionis, est vere sacramentum &c. Ac'in hoc juramento vertitur principalis actus receptionis; imo hoc iuramentum attribuit officiario, ac in codem pertiperficit ordinem, & gradum, ac fi ita loqui licet, ei imprimit characterem officii, ac confert potestatem publicam. Quod attinet formam huius iuramenti, primo debet præstari publice, in loco maiorum, & plena audientia; quoniam collatio potestatis publica est actus maxime solemnis. Deinde, non debet elle duntaxat iuramentum fimplex verbale, consistens in sola prolatione verborum; sed iusiutandum, quod corporaliter præstatur, elenatione manus, coram indice. Antequam vltimum edictum, in fauorem corum, qui pratensam-reformatam religionem sequentur, fieret, officiarit tenebantur iurare, se religioni Catholica addictos elle, procumbentes in genua ante primum Præfidem, atque imponentes manum Euangelio, & imagini crucifixi. Requiritur, vt fit eranlos opa@, conceptum & folemne iusiurandum, conftans certa & præscripta formula. Iuramentum, quod præftant Iudices Francia, præfcribitur Edicto Caroli VIII. articiz. & 62. 26 omnino connente cum illo, quod haberur in L. fancimus, C. ad l. Iul. repetundar. Loyleau d. chap. liu. 1. chap. 4. n. 71. 83. 84. 85. 87. 88. 89. 90. & liu. 3. chap. t. n. 94. 096. Illud plane notabile eit, quod hodie primi Parlamentorum Præfides inrant & Regi, & Parlamento. Displicet autem hoc quam plurimis, ve tradit Bret de la Souveraineté du Roy, liu. z. chap. z. p. 147. Bien que depuis quelque temps , les premiers Prefidens des Parlemens facent le ferment entre les mains du Roy, lors qu'ils reçainent de fa Maiefle leurs pronifions: neanemoins il a semblé à plusieurs, qu' il eust esté meilleur, de demeurer dans l'ancienne forme, & de fe contenter, qu'ils le prestaffent feulement au Parlement, après que l'information de leur vie & mœurs a effé veue par la Cour : d'autant que cefte repetition de ferment femble arguer de defaut, & de manquement de celuy, qu'ils ont preflé entre les mains du Roy:car de dire, qu'ils le font à condition de le reiserer encore une fois, c'eft malentendre l'energie des actes legitimes, qui ne recoinent ny iour ny condition , mais qui acquierent leur perfection en vn infant, fectalement lors, qu'ils fe paffent en la prefence du Prince, dont l'authorise supplee à coutes les formes , qui font requises pour les rendre authentiques.

m) I. Officier, exerçant dignement fa charge, en reueulte & moissomerrois forces de sines, sfanoir els, le posuoir, the homent, & le profit. Le posuoir pronient de fa quadité publique; h'onneur, de la versu, qui doit estre en lug. & le profits de la peine, qui il prend au fait de fa charge. Car ie ne compte point separement le printique; & autres menus draiss de offices, pouver qu'il se pappement tous, ou au pouvoir, ou à l'honneur, ou au profit. Aussi, qu'il y a plusseur offices, qu'il m' y en a pountquie de signe (plece, fest une pour qui est en objects, qu'il m' y en a pountquie de nos spece de la charge d

mir, percufit, deductum omnino putat Tholofanus fintagm. iur. vniu. lib. of. cap. 38. n. 2. ) man cet office estant contre nature, quoy que tres necessaire cen'est merueille ju' il foit irregulier : & neansmoins Aristote au liu. 6-des politiq shap. dernier, le met au nombre des Magistrats , voire il dit, que pour sa necessité il dut eftre tenu pour un des principaux offices. (Officiatius qui digne munere fuo defungitur, triplex inde emolumentum habet, nempe potestatem', honorem & quæstum. Potestatem habet, quoniam est persona status publicishonorem, quia virtuolus; talis enim elle debet ; quaftum vel compendium, propter labores, quos ratione officir futtinet. Non refero ad particularem clasfem privilegia, ac alia officiorum iura, quoniam ifthæc omnia comprehenduntur sub potestate, aut honore, vel quæstu. Sunt quoque multa officia, qui bus nulla competunt priurlegia, ac affirmare pollium, non darivlum officium, quod fuo respectu non habeat aliquam potestatem, certum honorem, ac compendium, vel quæftum. Solum vero, honorem quod concernit, excipio carnificem; fed cum hoc officium fit contrarium natura, ficet maxime necessarium, non est mirum, quod sirirregulare. Austoteles nibilo minus lib. 6. polit. cap. vltimo , carnificem refert inter magistratus; imo alfirmat, eum propter neteffitatem muneris, habendum elle pro vno ex clafe principalium.)

60) Ad honorem referri debent, primo, reserentia, inclinatio, & fubmiffio. Secundo, amictus, fine vestitus peculiaris. Terrio, locus cuique debitus, in selfionibus, votis & processionibus. Quarto, in titulo honoris Reverentia, inclinatio, & submissio maior debetur exhiberi Prasidibus, & Confiliariis, quam cateris in ferioris ordinis: infimis autem, nifidum officium fuum exercent, vel exigna, vel nulla. Vestitus honoris emblemaelly tam rationecoloris,quam formæ, atque materiæ. (Les anciens n' vfoient point de draps de foye au Parlement, & debors feulement les plus grands , encores rate ment, man ils vfoient des robes de laine,c' est à dire, des draps, qui estoient fouries. Meficeurs de la Cour ne portent à la Cour aucune forcen robes : Louys d'Orleans aux ounertur des Parlem. chap. 23. pag. 331.) Locus vnicuique debitus, vel confideratur inter ipla Parlamentorum membra, idque vel vnius Parlamenti, vel in concurrentia vuius cum alio, vel membrorum Parlamenti cum aliis, qui alia dignitate quam Parlamentari infigniti funt. De hac posteriori concurrentia Parlamenti cum aliis, multa que adfiucindecifa, caufam contentionibus præbere folent. Vide le Recueil de reglemens notables, tant generaux, que parenculurs, donnés entre Ecclefiaftiques, pour celebration du feruice dium, Iuges, Mag. frats, & autres Officiers Royaux, & des Seigneurs Iufliciers inferieurs, & Subalternes , pour l'exercice de leurs offices , rang , seance , prerogatiwes, inflitution, & deflitution dicena's par lean Chenu. En France (inquit Loylean d. liu. 1. chap. 7. m. 26: ) il eft quafi impofible de s' en desmester, attendu

le nombre innombrable des diners Offices , que nous auons , dont encor le rang est embarafé parmi les deux autres efpeces de Dignités, qui font les Ordres, & Seis gneuries, qui au pareil ont rang effably. Aust voyons-now, que Chaffenée y a emplaye vn gros volume in folio, intitule, Catalogus gloria mundi: encor a-il laifse, comme ie croy, plus a dire, qu' il n' en dict : Es du Tillet en ce beau requeil, qu'il a failt du rang des Grands de France, meut beaucoup plui de questions, qu' il n' en refout. In vno, codemque Parlamento, fine dubio Prafides ante Confiliarios funt, & inter Præfides primus cateris præfertur. Licetenim, vt Lucius in arreftis confignauit, Præles Barmeus, vnus ex quatuor Curiæ Prælidibus, dicereamauerit, ex quatuor illis Præsidibus neminem neque primum, neque postremum elle, & proprie loquendo, non nisi pro vno habeti & quod, qui primus ex iis quatuor ingrederetur, & sedem occuparet & prærogatiuam Curiæ, idem ille quòque prior effer : attamen hæc opinio merito. reikcitur à Paponio arreftor. lib. 6. tit. 1. arrefto 4. præferrim , cum viui & praxi contraria fir. Votum quod'attinet, ficet videatur honoti conuenire, vt qui ordine alium præcedit, fuum prius dicat, attamen in Parlamentis aliud obtinet. Les Cours founeraines de France , pour apporter plus de religion à la iuflice, & faire, que les premieres voix, qui ont certes vn grand poids de prerogatiue & preiuge, ne puissent estre briguées, lors qu' elles seront incertaines, ont voulu, qu'on opine au hazard, felon que chacun, foit vieil, ou reune, se troune afin peste-meste, prés ou loing du Rapporteur du proces & ainfi les anciens fedemettent volontairement de leur prerogatine, à fin que la inflice foit plus religieusement rendue: Loyleau d.liu.1. chap.7.n. 53. In attributione tituli notandum eft , que c'est à present la mode par tout le monde, que les Offisiers, mesmes hors les actes de leur office, en prennent ordinairement le titre, comme effant vne qualité inherente, & permanente à leurs personnes, ce que les ansiens Grees & Romains ne faifoient pas: mefmement nous viuons ainfi,qu'auiourde buy les Officiers prendroient à iniure , & desdain , fi celuy qui leur efcrit , oubliois à mettre ce titre en la subscription de sa lettre. Mais outre le propre titre de l'office , now anons encore d'autres titres , ou plus toff epithetes d'honneur , qui font attribues particulierement aux principaux offices: Loyleau d.l.n 54.6 55. Hoc modo, les chefs des Cours fonneraines, id eft, Prafides Curiatum supremarum, appellantur Equites, Cheualters, etiamli in nullum peculiarem ordinem Equitum recepti fuerint: Loyleau d. l. n. 56. & d. lin. t. chap. 9. n. 18. Ital etiam les Officiers des Parlemens dicuntur Confiliarir Regis, Confeillers du Roy: Loylean des ordres ch. 11. 11.23. Titulus olim magni honoris, led pollea sellement mesprise, (depuis qu'il a effé communiqué pour de l'argent, & comme par impoft, s'el faut ainft parler , aux Eslem , & a d'autres petits financiers , . dont on a voulu payer les Offices de ce titre , à fin de les mieux vendre) que les Confeillers Prefidiaux l'ont refusé, lors qu'on le leur a voulu attribuer pour de l'argent: frrr 3

L'argent : Loyleau du droitt des Offices, auditt liu. 1. chap. 7. nomb. 19. 666 pp) Licet Loyfeau sub honore & emolumentis pruilegia quoque comprehendi tradat, (upra lir.nn.) attamen eodem in tractatu luo, du droid des offices, d.liu. 1. chap. 9. in specie & separatim agit des privileges desoffges. Hic itaque primum repeto, quod Præsides Parlamentorum fint Equites, & ita reuera Nobiles : Lovfeau d.ch. 9. n.18. & des Ordres c.6. n. 17. Se. cundo , quod poffint tenir toute forte de fiefs : Ranchin d.tom. 2. pag. 91. Tertio, quod Confiliarii Parlamentorum (Bacquet part. 2. du droid des france fiefs chap, 19. vbi pag. 61. addit etiam Aduocatos, & generalem Procuratorem Regis) fint Nobiles, en vertu de leurs offices : Loyleau d.ch.9, n. 21.624 nobilitatem vero non transmittant in liberos; n. 31. nifi auus, & pater Confiliarii Parlamenti fuerint; hocenim cafu leur pofterité deuient noble deformais: 1.32. Quarto, quod fi quaratur an liberi Confiliariorum Parlamenti in bona paterna more nobilium fuccedant, pro decisione habendum est, que La noble fe prouenant des offices demeure coufiours aux officiers , pendant leur vie, aprés mesmement qu' ils ont resigné leurs Offices : Mais que hors ceux, qui ont le zitre de Cheualier, elle ne continue pas sur les biens après la mort du n'aguns Officier , en forte, qu'ils ne doiuent eftre partages noblement , comme ceux lu Gentilshommes de race : Loyleau d.ch. 9. n. 43. Licet enim alii aliter fentint Bacquet part. 2. du droit desfrancs fiefs chap. 19. pag. 61. & qu' on ait iuge dans les Cours de Parlemene, que les successions des Conseillers se doinent pariagernsblement, sans attendre ceste continuation d'offices de pere en fils, neantmount le iuge autrement en la Cour des Aides, quand il est question du payement des talles, & que leurs enfans pretendent en estre exempts : Bret de la souverain lin. L ch. 7. pag. 207. En pais coustumier leurs enfans partagent noblement, vt docet Ranchin d.pag.91. Quinto, la où les tailles font perfounelles, ils en font exempls, Ceux du Parlement de Thouloufe, à caufe du prinilege du pais de Languedot, que porte, que les tailles y sont reelles, & patrimonielles, y contribuent pour le fond tosurier. Sexto, par privilege du Roy Henry III. s'ils meurent de pefte, ils confituent leurs offices à leurs enfans, ou heritiers : Ranchin d.l.

94) Il a deux forte de profits des Offices, à feuvir les gages, d'lèpre fut del exercite, dont ceux la font priv ordinairement far le public, c'excep fur les particuliers : ceux la font conflours certains. d'liquides, d'excep fur les particuliers : ceux la font conflours certains. d'un que le quit, leur vraye diffindies ell , que les gages peluens effer (sparés de l'excrice, c'hes eurer profits om infeparablet. Lei vns C les autres, font comprins sout le nom de fainte trava d'un france, a qua deflourné ce term bors à vraye signification, pour signification, pour sout excompensé du labeur, nous appellons plus communément falares les trois de l'exercice : Loy seau du lia. 1. 68 n. 7. G. En B-me du commencement de l'exercice : Loy seau du lia. 1. 68 n. 7. G. En B-me du commencement de l'exercice : Loy seau du lia. 1. 68 n. 7. G. En B-me du commencement de l'exercice : Loy seau du lia. 1. 68 n. 7. G. En B-me du commencement de l'exercice : Loy seau du lia. 1. 68 n. 7. G. En B-me du commencement de l'exercice : Loy seau du lia. 1. 68 n. 7. G. En B-me du commencement de l'exercice : Loy seau du lia. 1. 68 n. 7. G. En B-me du commencement de l'exercice : Loy seau du lia. 1. 68 n. 7. G. En B-me du commencement de l'exercice : Loy seau du lia. 1. 68 n. 7. G. En B-me du commencement de l'exercice : Loy seau du lia. 1. 68 n. 7. G. En B-me du commencement de l'exercice : Loy seau de l'

polonet; car les espices estoient lors un present volontaire, que celuy qui auoit gaigné sa cause, faisoit par courtoisse à son luge, ou Rapporteur, de quelques dragées, confitures, ou autres efficeries: man à succession de temps, les effices, ou espiceries; furent conucrises en or & ce qui fe bailloit par courtoilie. & liberalisate, fue tourne en tame, C'en nece fité, & ce infenfiblement : Idem d.ch.n.32. & 33. Cefte innention d'espices d'or, ayant esté establie, les tuges ont voulu au semblable auoir taxe desautres expedicions, qu'ils font au proces, hors les beures ausquelles ils doment (difent-ils) affiftence & feruice en leurs offices squi font les boures d' audience, & de Confeil, pour lesquelles ils confessent bien ne denoir prendre aucum . falaire. Et de fait, les effices , abien entendre , ne font attribuées , pour le falaire des Inges , qui vacquent aux heures de confeil au ingement des procés par eferit; ains feulement pour falarier le Rapporteur, du labeur qu'il a pris, à voir & extratre le proces en sa maifon : ausi par les anciennes ordonnances sont elles attribuces au Rapporteur feul comme il fe garde encor en la grande Chambre du Parlement, & la taxes' en fait , sur la veue del' extrated du proces: & d' ailleurs, ceux, qui ne rapportent point, comme les Prefidens, ne parescipent point aux effices : (Le Prefia dent n' a point de part aux espices , mais en fait la taxe : Loylean d. chap. 8. n.4: .) C ce qu' ordinairement la moitié, out le total des espises se distribue entre les luges , ell par vne focieté volontaire, qu'ils contractent, s' affoctans volontairemens ensemble a leur labeur. Hors les heures ordinaires de l'audience, & do confeil, les luges pretendent, n'estre tenus, en vertu de leurs gages de vaquer gratuitement aux expeditions de lustice, qu' ils appellent, extraordinaires. Ce qui n' est pas fans quelque raifon, à prefent, que la vie est fi chere, & les gages des Officiers de luftice fi petits, qu'il n'est pofieble, qu'ils s'en puiffent entretenir à beaucoup prés felon leur qualité: attendu, qu'ontre cela, leurs offices leur font vendus fires-cher, o encor en esgard au labeur, o afiduité, qu'ils font venu d'y rendres Idem d.ch.8. n.34:35.36. Ainfivoit on, que Mefieurs les Confeillers de la Cour de Parlement, & Meffeigneurs les Prefidens, prennent falaires des vacations, qu'ils font aux proces de commifaires , bors les heures qu'ils doiuent afiftance à l'ordinaire. Außt font de me me les dits Confeillers pour les taxes de defpens , auditions des comptes, interrogatoires, & autres femblables assignations extraordinaires: Idem n.44. Quant ala saxe, ou reglement de ce falaire, aucunt l'ont voulu regler par la proportion Arithmetique . felon la valeur de ce , dont est quefion en chacun proces: autres par proportion Geometrique, folon le labeur, & vacation de l' Officier. La premiere facon est plus-facile , mais l'autre est plus-iufte ; attendu , que le falaire est deu au luge à cause de son labeur, non à l'esgard de la chose contentieufe, comme fielle luy denoit vn certain tribut, à tant par efeu : C'est donc ainfi qu'il le faut practiquer, referant l'effett à facqufe : & de faitt , Meßieurs du Parlement, aux proces des commiffaires fe taxent a tant par heure, fort qu'il est queflion de peu, ou de beaucoup : & és commissions foraines ils fe taxent à tant par iour ::

sour : vray est, qu' és effices, & autres menues affaires, dont le temps n'est liquite als pfent quelques fois de la proportion harmonique, que est meslee des deux autres, balançant le labeur du Rapporteur, auec la valeur du procés ldem d.ch.n.46.17. Quant a la façon de perceuoir les falaires des Luges , les Parlemens ; ont soufiouri faid garder cefte modeflie , de ne permettre, qu'ils fuffent exigés par execusire, ou autres contrainctes rigoureufes, ains faut que les luges s'en facent parer erazieusement, Gencor par les mains du Greffier, sans qu'eux mesmes tendent la main aux parties, comme des mercenaires : Gles ordonnances aftreignent les luges, d'eferire de leur main leurs tames fur chacun acte, tant à fin que leurs Superieurs poient, s'it y a excés, qu' à fin qu'elles foient liquides pour la taxe des despens. Man ouvre tout cela,le Parlement de Paris garde ceffe granité, & honneur particulter pour foy, de ne point differer la prononciation de fes arrefts, mefme, d'ordinaire, de ne point retenir les facs, faute de payement des effices : ce que touresfou il ne fait pas observer à la riqueur aux luges de son ressort, qinstolere. O distimule, qu'ils ne mottent point au Greffe leurs dictons, ou autres expedition meritans falaires, & qu'ils ne rendent point les facs, imques à tant que les fices foient payées : Idem d, ch 8. n. 49. 6 50. (Quaftus & compendiorum offcii dux funt species, nempe, salarium, & quod pro exercitio officii soluitur. Illud regulariter publicum præstat, hoc priuati : illud semper certum es & determinatum, boe incertum & cafuale. Quicquid fit, reuera ita difingui postunt, vt salarium ab exercitio separari possit, non autem catera compendia. Verum que sub nomine salarii comprehenditur; verum tamen est, in Francia, postquam hoc nomen à genuina significatione translatum fuit, & accipitur pro omni compensatione laboris, communius appellati commoda exercitii officiotum, falaria. Olim nulla à litigantibus in Francia dabantur salaria, tanguam debita, & contra voluntarem; sed quod dabant pro pretio operæ iudiciariæ, erat donum voluntarium, & dabatur iudicia aut referenti sponte, ab illo, pro quo iudicatum fuerat, consistebatque in sac caratis globulis, conditis fructibus, aut aromatibus. Postea, temporisprogreflu, pro aromatibus datum fuit aurum, ac quod antea proficifcebaturali beralitate, paullatim factum est necessarium. Hoc ita recepto, iudices etiam exegerunt certam pecuniam propter catera qua expediunt, ratione protefus , horisallis , in quibus, vt dicunt , non funt obligati tra Care negotia of cii, id elt, exera horas audientia & confilii; nam, quoad has, fatentur fib nihil deberi. Et certe vbi rem exacte ponderamus,pretium opera iudiciana non est attributum iudici pro salario, quando tempore determinato ad confilium, in eodem agit illa, que faciunt ad fententiam ferendam in lite in scriptis mota, sed tantum adsignatum referenti, propter laborem, quen fultiner in legendis actis, & inde extrahendis meritis causa, quorum vtrumque facit domi fuz. Hinc in antiquis constitutionibus hoc compendius

soli referenti assignatum legitur, quod etiam adhuc observatur in magna Parlamenti Camera, ac pretium determinatur secundum laborem: atque illi, qui non referunt, vt Præsides, pecuniam illam non participant. Quod vero ordinarie dimidium illius, aut torum, distribuitur inter Iudices, fit propter societatem voluntariam, quam ineunt. Extra horas ordinarias confilii, ac audientiæ, Iudices prætendunt, se non teneri, propter salarium ordinarium gratis tractare negotia iudiciaria, que appellant extraordinaria. Non caret hoc ratione, cum hodie omnia, quæ ad sustentationem pertinent, tanti fint pretii ac falaria officiariorum iustitia adeo exigua, vt inde digne se exhibere nequeant. Adde præterea, quod officia magno ære comparent, & in jisdem magnos sustineant labores. Videmus itaque, Consiliarios atque Præsides Curiæ Parlamenti exigere, & accipere pecuniam pro labore, quem subeunt in expediendis processibus commissariorum, illo tempore quando non tenentur affistere iudicio. Idem faciunt dicti Confiliarii, propter taxationem expensarum, examinationem rationum, interrogatoria, aliosque fimiles actus extraordinarios. Quod vero affignationem falarii attinet, nonnullis placuit, illud exigendum esse secundum proportionem Arithmeticam, & summam de qua lis est; aliis vero visum sequi proportionem Geometricam, atque sic habendam esse rationem laboris officiarii. Illud facilius eft, hociustius: quoniam salarium iudici debetur propter laborem, non ratione rei, de qua controuertitur, nec enim ob eandem certa ei debetur summa secundum numerum aureorum. Effectus ergo ad causam referendus est, & iustior opinio tenenda. Sic videmus, officiarios Parlamenti, labores fuos in processibus commissariorum æstimare secundum horas, quas impendunt, siue lis sit de exigua, vel magna summa: atque in commissionibus, quæ alibi peraguntur, labor taxatur lecundum dies. In aliis minoribus rebus, in quibus de tempore non fatis exacte constat, aliquando vtuntur proportione harmonica, quæ ex duabus mixta est: comparantes laborem referencis, cum summa, de qua controuertitur. Quoad modum percipiendi, Parlamentum semper hanc facit observari modestiam, vt pecunia illa non exigatur per executionem, aut alium coactionis modum rigidum, sed vt ludicibus foluatur gratiole, manu tabularii, ita ne ipfi instar mercenario rum eam recipiant immediate à litigantibus. Constitutiones volunt, vt ludices manu propria singulis actis inscribant pretium opera, non solum vt superiores illorum cognoscant, an excessum sit, sed etiam vt liquidum sit, quanto expensa taxari debent. Præterea Parlamentum Lutetianum, honori & existimationi sua præ cæteris singulariter consulens, non differt pronunciare sententiam, nec retinet acta, licet recompensatio laboris nondum sit exsoluta. Quod tamen haud exacte curat observari à Iudicibus aliis, quos sub se habet, sed permittit, vt retineant, noc ad forense tabularium deserant fentenfententias, aut alias expeditiones, pro quibus pecunia folui debet, neceddant acta priusquam illis fatisfactum.)

rt) Opinor, fait Tholofatus spraegm.istri lib. 47, esp. 27, sum. 1;) omnes Senatores, omnesque Cutias parlamentorum, cum finte eiusdem popemodum priunlegii, & autoritatis, & ab eodem fere fonte, dicitollegas, & the control of the c

ss) Vtraque opinio luos habuit patronos, & rationes. Budaus, qui precario imperia dari optabat, Curiæ Parifiorum iudices annuos elle puteuit, ac pletosque in suam sententiam pertraxit. Curia quoq; Tolosatum, Carolo VII. Rege mortuo, sibi vacationem ab omni iurisdictione indixit, quousque rescriptum à Rege accepisset; si quid tamen incideret, quod Curiz autoritate egere videretur, id Curiæ iussis ac edictis factum iri, fine vlla Regis appellatione. His pro argumento fuit, aut esse potuir, quod Rex singulis annis, rescripto particulari Parlamento copiam facit conueniendi, & poteftatem fuam exercendi; (le Roy leur enuoje tous les ans lettres patentes, pour L'ouverture du Parlement ) net non, quod Parlamenti membra quotannis, Idibus Nouembris, iuramento reiterato Regi obstringuntur. (la reiteratum du serment s'y fait chacun an le lendemain S. Martin: Loyleau deliu. s. chap ge u. 89. ) Sed his non obstantibus, contrariam opinionem amplexus est Bodinus de republ, lib. 4. cap. 4. pag. 691, vbi Budæi lequaces notat, quod alta Curiæ rationalium minime perspexerine, in quibus intueri cuique liceat-Curiam Parisiorum lege Philippi Longi constitută fuiste, eique perpetuum & ordinarium imperium tributum. Ex hoc perspicuum fieri, Curiam Parifiorum ordinariam ac perpetuam potestatem habere, nec Principum rescriptis annuis ad lites iudicandas opus habere :tametsi Henricus II. Rex Francorum, cum ab adulatoribus circumuentus, in Curiam ad edica, legesque promulgandas, venisset, quas Curia publicari nollet, palam dixit; Curiæ porestatem nullam fore, nisi suo rescripto eam quotannis reno. maret : qua re attoniti plerique haferunt. Nihil tamen (addit Bodinus) rescriptis opus, nec item annuo iureiurando, quæ rum necessaria videbantur, cum Curia extra ordinem & Principibus cogebatur; ordinana vero ac perpetua potestate Curiæ tributa, ac inrelurando semel à indicibus fingulis ineunte magistratu concepto, frustra insinrandum repetitut-Repetitus tamen, respectu habito ad tempus & causam antiquam, acanti quatam, combien qu'eftans, des y a long temps, vrays Officiers, & reduits en Cour ordinaire, ils n'ayent plus beforng, ni de cefte commission annuelle, ni de cefte reiteration de fermont. Et voila comment en France nous fommes plus-curieux. inquit Loylean di lin, t. chap. s. n. 110 de recenir les vaines conflumes, & formalites inutiles de l'antiquité, que de garder les bonnes loix. ) Nam Magistratus annui Romanorum mutabiles, quotannis iuratos effe oportuit, ineunte nouo Magistratu: Senatores vero, quia perpetui erant, semel iureinrando adigebantur. Idem iudicium est de sigilio Regio, quo Curix maiores in Francia, & autoritate ac nomine principali imperando, prohibendoque viuntur: quin etiam litera Curiarum ad Principem, regia stemmata præ se ferunt: tametli cæteri Prætores, ac minores indices prinato figillo vtuntur, & imperant non Regia, sed Prætoria potestate. (Que quidem argumenta certissima funt, curias maiores extra ordinem lites olim disceptasse, ac veluti Senatores imperanti Principi adesse consueuisse) quem quidem morem, semel à Curia Parifiorum probatum, cæteræ Curiæ imitari, quam proprio figillo vti maluerunt, quarum tamen Curiarum ordinaria, perpetuaque potestas est, ac Rege mortuo imperium adhuc retinent, quod quidem, si precarium esfet, abrogaretur, vt curatorum omnium imperia, munera, potestates, Principis arbitrio, vel morte definiuntur. At Curiæ, magistratusque ordinarii, rege mortuo nec cultum mutant, nec lugubri veste vtuntur; noui tamen Principis nouo rescripto imperium, vt cateris quoque magistratibus, confirmatur. Idem Bodinus d. er, de republ. lib.3. cap. 2. pag. 417. postquam retulit, mortuo Ludouico XI. Curiam Parifiorum decreuisse, vt publicis muneribus incumberetift, dum interim mandata noui Regis acciperentur, vt antea vetere Senatusconsulto decretum erat, anno MCCCLXXX. Curiæ Tholosanæ decretum (quod paullo ante pro Budæi sequacibus adductum ) reprobat: In eo. inquiens, maiestas Principis agebatur, quia nemini dubium est, antiquissima huius imperii lege, id est, Salica, proximo cuique stirpis Regia, mortuo Rege, sceptra deberi, ac regia potestate prius vti, quam initiatus sit; vt in Curia Parifiorum pridem (anno MCGCCXCVIII. XIX. April.) iudicatum eft, contra quam nonnulli temere scripserunt. Quamobrem non debuit Curia Tholosatum de Principis imperio ac maiestate dubitare : qui si nullus tunc fuisset, ne ipsa quidem Curia vllam habuisset potestatem.

rt) - Singulis Parlamentis certi districtus adscripti, in quos potestatem privative, respectu caterorum Parlamentorum, exercent, vt infra vi-

debimus.

nu) Les Arrests s'expedient aux Parlemens fous le nom du Roy regnant, aues mention de la Cour, où ils font donnés, à la difference de ceux de fes Confeils, où ilest die ; le Roy en fon Confeil : Ranchin d. tom. 2. pag. 91.

xx) Les decrets des Parlemens anciennement s'appelloient placita, nous

NOTITIE REGNT FRANCIE 600

fententias, autalias expeditiones, pro quibus pecunia folui debet, nec reddant acta priusquam illis fatisfactum.)

27) Opinor, (ait Tholofanus fintagm.iuris lib. 47. cap. 27. num. 15.) omnes Senatores,omnesque Curias parlamentorum,cum fint eiusdem propemodum priutlegii, & autoritatis, & ab eodem fere fonte, dici collegas,& vnum velitti corpus constituere, non secus quam omnes Cancellarios in-Regno Francorum. Sicque, alterius Curia, feu Parlamenti Senatoribus, in altera Curia recte aditum patere debere, & ius dicendi sententiam, habita ratione temporis, quo in album transcripti funt eius ordinis. Et itaetiam Iohan. Lucius scribit, indicatum & servatum, lib. 4. plator. Cariatit. 7. plac. c. nec non Paponius arreftor, lib. 4. tit. 6. arrefto q. ac Maynardus lib. 2. quaft. cap. 14-

65

ss) Vtraque opinio suos habuit patronos, & rationes. Budaus, que precario imperia dari optabat , Curiæ Parisiorum iudices annuos esse putauit, ac plerosque in suam sententiam pertraxit. Curia quoq; Tolosatum, Carolo VII. Rege mortuo, fibi vacationem ab omni iurisdictione in dixit, quoulque rescriptum à Regeaccepisset; si quid tamen incideret, quod Curia autoritate egere videretur, id Curiæ iussis ac edictis factum iri, sine vlla Regis appellatione. His pro argumento fuit, aut effe potuir, quod Rex fingulis annis, rescripto particulari Patlamento copiam facit conveniendi, & puteltatem fuam exercendi; (le Roy leur enuoye tous les ans lettres patentes , pour L'ouverture du Parlement ) net non, quod Parlamenti membra quotannis, Idibus Nouembris, intamento reiterato Regi obstringuntur, (la reiteration) du ferment s'y fait chacun an le lendemain S. Martin: Loylean defiu. 1. ebap. 3n. 89.) Sed his non obstantibus, contrariam opinionem amplexus est Bodinus de republ. lib. 4. cap. 4. pag. 691, vbi Budæi fequaces notat, quod acta Curiærationalium minime perspexerint, in quibus intueri cuique liceat, Curiam Patifiorum lege Philippi Longi constitută fuisse, eique perpetuum & ordinarium imperium trioutum. Ex hoc perspicuum fieri, Curiam Parifiorum ordinariam ac perpetuam potestatem habere, nec Principum rescriptis annuis ad lites iudicandas opus habere rtametsi Henricus II. Res Francorum, cum ab adulatoribus circumuentus, in Curiam ad edicta, legesque promulgandas, venislet, quas Curia publicari nollet, palam dixit; Curiæ porestatem nullam fore , nisi suo rescripto eam quotannis renomaret : qua re attoniti plerique hæserunt. Nihil tamen (addit Bodinus) rescriptis opus, nec item annuo iuremrando, quæ rum necessaria videbantur, cum Curia extra ordinem & Principibus cogebatur; ordinaria vero ac perpetua potestate Curiæ tributa, ac inrejurando semel à indicibus singulisineunte magistratu concepto, frustra insinrandum repetitur-(Repetitur tamen, respectu habito ad tempus & causam antiquam, ac antiquatam, combien qu'estans, dés y a long temps, vrays Officiers, & reduits en Cour ordinaire, ils n'ayent plus befoing, ni de cefte commission annuelle, ni de cefte reiteration de ferment. Et voila comment en France nous sommes plus-curieux, inquit Loyleau di lin, 1. chap. 5. n. 110 de retenir les vaines confiumes, & formalites inutiles de l'antiquité, que de garder les bonnes loix.) Nam Magistratus annui Romanorum mutabiles, quotannis iuratos esse oportuit, ineunte nouo Magistratu: Senatores vero, quia perpetui erant, semel iureiurando adigebantur. Idem iudicium est de sigillo Regio, quo Curix maiores in Francia, & autoritate ac nomine principali imperando, prohibendoque vtuntur; quin etiam literæ Curiarum ad Principem, regia stemmata præ se serunt: tameth cæteri Prætores, ac minores indices prinato figillo vtuntur, & imperant non Regia, sed Prætoria potestate. (Qure quidem argumenta certissima funt, curias maiores extra ordinem lites olim disceptaile, ac veluti Senatores imperanti Principi adelle confueuille) quem quidem morem, femel à Curia Parisiorum probatum, catera Curia imitari, quam proprio sigillo vti maluerunt, quarum tamen Curiarum ordinaria, perpetuaque potestas est, ac Rege mortuo imperium adhuc retinent, quod quidem, si precarium esset, abrogaretur, vt curatorum omnium imperia, munera, potestates, Principis arbitrio, vel morte definiuntur. At Curix, magistratusque ordinarii, rege mortuo nec cultum mutant, nec lugubri veste vtuntur; noui tamen Principis nouo rescripto imperium, vt cateris quoque magistratibus, confirmatur. Idem Bodinus d. sr. de republ. lib.3. cap. 2. pag. 417. postquam retulit, mortuo Ludouico XI. Curiam Parifiorum decreuisse, vt publicis muneribus incumberetift, dum interim mandata noui Regis acciperentur, vt antea vetere Senatusconsulto decretum erat, anno MCCCLXXX. Curia Tholosana decretum (quod paullo ante pro Budæi sequacibus adductum ) reprobat: In eo. inquiens, maiestas Principis agebatur, quia nemini dubium est, antiquissima huius imperii lege, id est, Salica, proximo cuique stirpis Regia, mortuo Rege, sceptra deberi, ac regia potestate prius vti, quam initiatus sit; vt in Curia Parifiorum pridem (anno MCGCCXCVIII. XIX. April.) iudicatum eft, contra quam nonnulli temere scripserunt. Quamobrem non debuit Curia Tholosatum de Principis imperio ac maiestate dubitare : qui si nullus tanc fuiffet, ne ipla quidem Curia vilam habuiflet poteftatem.

rt) - Singulis Parlamentis certi diftrictus adferipti, in quos potestatem priuatiue, respectu cæterorum Parlamentorum, exercent, yt infra vi-

debimus.

uu) Les Arrests s'expedient aux Parlemens sous le nom du Roy regnant, aues mention de la Cour, où ils sont donnés, à la difference de ceux de ses Conseils, où ilest dit; le Roy en son Conseil : Ranchin d. 10m. 2. pag. 91.

xx) Les decrets des Parlemens anciennement s'appelloient placiea, nous

les nommons Arrests, pource qu'il s' y faut arrefter, & n'y a moyen de paffer plut outre : Louys d' Ocleans, aux ouvertures des Parlemens, chap. 6. pag. 98. & chap. 12. pag. 179.

17 ) Anciennement le Parlement ne fe tenoit en certain lieu, & defigner mais, felon les occasions, maintenant en vne ville, puis en vne autre, & deftinoient les bonnes feftes pour le tenir, tantost vers les feftes de Pasques, de Pentecofte; tansoft vers celles de Noël, Tousfainets, Noftre Dame denny Aouft ; felon les necefices, & occurrences. En memoire de quoy, le Parlement ayant efté faict fedentaire, l'on deu toufiours de couftume, les furueilles de telles journées , prononcer en robe rouge quelques Arrests de confequence, pour tenir comme lieu de lor : Pafquiet liu. 20 des recherchi de la France, chap. 2. it fin Hacarrelta appellati Arrests Prefidensaux, annotauit du Haillan de l'eftat & fuccés des affaires de France, liu. 2. pag. miln 2020

22) l'admire vne chofe en ceffe Cour, (verba funt de Pierre de Miraulmont, en fes memorres fur l'origine, & inflitution des Cours fouveraines, tite Parlement, fol. 22.) qui eft commune à toutes les autres de Royaume de France, que pour effre composée de gens de scauoir, integrité, & longue experience, elle & sans gaigne fur les toix des Empereurs , & ordonnances de nos Roys , qu'elle n') eft aucunement subiecte, ains, iugeant d'equité, modere la riqueur de la loy, selonté

temps, la matiere. & qualité des perfonnes.

aas) Vide lupra, libro 1. cap, 2. lit. q.

bbb) Ita Parlamentum Parifiense appellantem à Curia Parlament? Dolani, admittere noluit Iv. Maii MDIXIV. vt Additionator ad arresta Par

ponit, lib. 4. tit. 6. in append. n. 5. docet

ccc) Quant aux requestes ciuiles (on l'appelle requeste ciuile, à la diffe rence des fimples requestes, ou plaintes, qu' on fassoir autrement contre les sentenees des Baillifs , & Senefihaux, lors, qu'ils ingeoient fans appel, qui eftoient plustoft accufations, que procedures ciuiles : Loyleau du droitt des offices, liu.t.ch. 14. W. G. ) que l'on propose concre les Arrefts des Cours souveraines, il n'y a point de doute , qu' elles ne foient comprises en ce dernier reffort , qui est demeuré au Rojo pource que c'est au Roy , qu'elles fe presentent , & c'est de luy , qu'il faut obtenir bes leteres. Mais comme il n'y a rien, à qui l'on doine porter plus de reuerence, que aux arrefts, qui sont prononcés sous son nom sacré; l'on doit aussi prendre gardes de se somporter auec un grand respect, lors qu'on veut se pouruoir à l'encontre Auffine dois on pas propofer les requestes civiles par forme de griefs, car ce seroit bleffer trop hardiment l'authorité du Roy, en la personne des principaux Officiers: mais par une bumble supplication , fondée sur le dol , & sur la surprise de la partie , ou fur les autres moyens, qui font permit par les Edicts & Ordonnances , & qui font, pour la plus part, tirés de la loy dinus, ff. de re indic. dont pareillement le Roy, en · huife la cognoissance aux mesmes tuges, qui ons donné les arreste. En quoy, on

peut remarquer la difference, qu'il y a entre les Cours founeraines, & les luges inferieurs, Car, le pouvoir des Officiers inferieurs est finy, fi coft qu' ils ont donné leur iugement, à qui ils ne peutent plus rien adioufter, ny diminuer : l. 4. C. quomod. Co quando iudic. man les Magiftrats fountrains peunent inger tout de nouneau, en vereu des lettres de requefté cinile, que le Roy octrore: Bret de la fonuerainete du Roy, liu. 4. ch. 2. pag. 493. & feq. (Quod libellos fupplices ciuiles attinet, qui opponuntur fententiis latis à Curiis supremis, fine dubio comprehenduntur lub iure lummæ & vltimæ cognitionis, quod apud Regem remansit ; quoniam offeruntur Regi, ac ab eodem obtinentur litera. Sed cum nihil fit, cui maior debeatur reuerentia, quam fententiis fub facro eius' nomine prolatis, itaque magno respectu vtendum est in supplicationibus, quibus nobis contra illas prospectum volumus. Non ergo ciuilis supplicationis libellus continere debet, nos sententia esse prægranatos; sic enim nimis audacter autoritas Regis læderetur in primariis iustitiæ ministris : sed debet supplex ille libellus pro fundamento allegare dolum, & circumuentionem aduerfarii nostri, aut alia, quæ edicta, & constitutiones proferre permittunt, & maxima ex parte defumpta funt ex l. Dium, ff. de re indicar. Rexautem cognitionem de illis supplicationibus, iisdem reliquit iudicibus, qui sententiam tulerunt. Hinc deprehendere licer differentiam, quiz est inter Curias supremas, ac Iudices in feriores. Eten m, horum potestas finita est, statim à lara sententia, cui amplius nihil addere, val demere possunt : Sed Supremarum Curiarum Iudices possunt nouam ferresentiam, virtute literarum Regis, quibus supplicationi ciuili locum concedit,)

ddd) L'on doit dire le semblable des propositions d'erreur, (vocant practici hanc supplicationem requeste civile, en proposition d'erreur; Tholosan. fritag. Iur. lib. (o. c.1. n. 46.) qui efforent anciennement le feut moyen de fe pournoir contre les Arrefts des Cours fonueraines, commeil est remarque en l' Edict Chantel; ou elles ne doinent effre fondees, que fur l'erreur de faitt, & non de droitt, de peur d'offenfer la reputation des luges. Il faut aufi obtenir des lettres du Roy, qui ne les accorde iamais, qu' après que les Maiftres des Requeffes luy ons donné leur aduit au Confeil, sur les inventaires du procés, qui leur sont communiques ; comme le contiennent les ordonnances de l' an M D XXXIX. & celles d' Orleans, & de Blow. Le Roy a de conftume aufu, de renuoyer le ingement des erreurs aux me mes Cours, où les Arrefts ont efte donnés : Bret d. ch. z. pag. 495. (Idem) dicendum est de propositione erroris, que vnicum olim erat remedium, quo' fibi prospiciebant granati, contra sententias Curiarum supremarum, vt in Edicto ea de re facto videre eft, quod vult, ve petitionis fundamentum fit error facti, non iuris, ne ludicis respectus ledatur. Atque hoc casu quoque necesse est imperrare literas à Rege, qui eas non soler concedere, nisi magifiri supplicationum, perlectis actis processus, qua illis communicata, prius 604 in confilio dixerint , quid ipfis videatur , vt volunt constitutiones and MOXXXIX. acilla, qua facta funt Aurelia, & Blochis. Rex quoque confueuit deferte iudicium de propositionibus erroris, iisdem Parlamentis, in quibus fententiz, que exoris argumtut, fuerunt latz.)

Il en est amfi de la contrarieté d' Arrefts, qui ont effé rendue en dinerfes Cours founeraines, entre mefmes parties, o en mefme matiere , pource que ces Compagnies eftans esgales en puissance , le Roy par main fouueraine en attribue La cognossiance au grand Confeil, exceptede ceux, qui ont efte donnés en vn melme Parlement. Car d'ordinaire l'on connertit cette contrariete en vu mojen de requefte ciuile; c'est pour quoy la mesme Cour en cognoift : Bret d. pag. 495. ( lea etiam obseruatur, quando sententia contraria lata fuerunt in diuersis Parlamentis, in vna cademque caula, & inter cosdem litigantes. Cum enim hæc judicia potestate sint aqualta, Rex vi supremæ potestatis suæ, attribuit cognitionem magno Confilio, exceptis contrariis sententiis, in vno esdemque Parlamento latis. Regulariter enim contra hanc contrarietatem offertur supplex libellus ciuilis, vnde de eadem idem Parlamentum cognoscit.)

fff) Le Roy s'est reserué la cognoissance en son Confeil de la caffation des arrefts , lors qu' on luy demande la caffation d' vn arreft , que l' on fouftient avoir efté donné contre les ordonnances, contre fon authorité, contre l' veilité publique, & contre les droits de fa Couronne. Car , bien que sela n' arriue, que fort peu foument en ces Compagnies, que la fidelité, la doctrine, le iugement, & l'experience, est recognue de tout le monde : Neantmoins, quand cela se rencontre, il n' y a point de doute, que le Roy ne le puisse declarer nul & le caffer. I' ay veu obseruer, qu'en ces occasions l'on met difference entre le Parlement de Paris, & les autres Parlemens , & Cours founeraines. Cars' il s'agit de caffer yn arreft du Parlement de Paris, & qu' il foit befoing d'ouir les Prefidens, & les Confeillers , qui ont afifit au ingement, pour rendre raifons de leurs arrefts , cela fe doit faire en la prefence du Roy; cette celebre Compagnie ayant merité cette prerogatine, de ne rendre compte de fes actions en general, qu' à la feule perfonne du Roy : pource que c'est principalement en cette Cour, où il a eftably, auec plus d'efclat , le list de fa luftice. Man , quant aux Arrefts , qui ont efté donnés aux autres Parlemens , Gen d' autres Compagnies fouueraines , cela fe traitte dans le Confeil d' Effat , ou Prine bien que le Roy n'y foit par prefent: Bret d.ch.pag. 496. 497. (Rex fibi ferusuit cognitionem de rescissione sententiarum, quando petitur rescissio sengentiz, que dicitur lata contra constitutiones, contra autoritatem Regis, contra villitatem publicam, & contra jura Corone, licer hoc rariffime eneniat in illis iudiciis, quorum membra fidelitate, eruditione, iudicio, & experientia, apud omnes inclaruerunt; attamen, fi aliquando id eueniat, extra dubium est. Regem illas sententias nullas declarare, & rescindere posse. Vidi

hac in ce differentiam observatam inter Parlamentum Lutetlanum, & cartera Parlamenta Repini. Quando estima gitut de rescindenda sententra a lata in Parlamento Lutetlano, ac opus est audite Præsides & Consiliarios, quiiudicio adfinerunt, & ab illis axquirete tationes sententie, quam tulerunt,
hoc fieri debe præssene Repe. Hoc enim celebre collegium prærogativamillam meritis suis obtinuit, vt generaliter rationem actionum siarum nomreddece teneatur, præterquam soli Regi, qui portssimum in hac Curis maximo splendore soum sibiconstituit iustituie thronum. Quod autem artines
fententias, in aliis Parlamentis pronunciatus, de eatum rescissione aguarinConstito Satus, aut Secreto, licer Rexis ip præsens non site.

ggg) Pour le regard des euocations , elles fe iugent de mesme dans le Confeil Prine du Roy : car elles ne fe pennent faire que de fa fonneraine puissance , de autano qu' elles sont une espece de privileges, qui se donnent contre l'ordre des Inrudictions , qui veut que chacum platde deuane fon lugo nasurel. Nos Roys , pur los Edicts de la Bourdefiere, de Chancelou, de l'an M D XXXIX. d'Orleans, & de Blow,onr expressément deffendu les euocations, si co n'est à cause des parens, & des allies, que les parties ont dans les Cours founeraines, dans le nombre, & les degrése qui fant fecifies par les ordonnances ou que quelques Presidens , ou Confeillers, ouffent fait leur propre des affaires, qui fe traittent deuant eux ; comme s'ils auoient confulté, efcrit, folicité, & fair les frau des pourfutes; & qu'ils enffent außi des parens, & allies on mefme degré, & en mefme nombre , que oft porce par les Edites, Les ordonnances de nos Roys one deffendu, que ny les peres, ny les onfans, ny les gendres, ny les beaux-freres, ny les ouctes , ny les neueux , ny les coufins germains, fuffent luges des procés, tant ciuils , que criminels , où lours parens dans ses degres auroient quelque interest. Er elles veulent, qu'en ce cat , fur la fimple requisision de la partie aduerse, que les causes soient renuoyées, non pardenant leurs Collegues , mais pardeuant d'autres luges , qui ne foient point interefies : comme il est dit en l'ordonnance de Blou, areic. 121, a peine de nullité des Arrefts, où tels parens auroient afiffé. Et c'eff là-deffus, que les enocasions pour les parentés ont effé introduites parmy nous; nos Roys, ayant veu en plufieurs rencontres; que l'affettion dufang faifoit le plus founent une plus vine impression dans les espries des luges, que celle du public, & de la iustice. Et bien que le Roy puisse de fon authorité retenir la cognoiffance des caufes des parties , qui demandent leur enocation, neant moins le plus fouvent il la renuoye au plus proche Parlement ; fi con' est, que toutes les parries en domandent la retension au Confeil, ou que la Subied de leur contention foit pour des droilles, qui appartiennent au Roy, dons l'on ne puisse cognoistre, ny avoir de l'esclaireiffement, qu'en son Confeil : Bret de ch. pag. 499 & feq. (Quod linis enocationem attinet, illa quoque examinatur, & deciditur, in Secreto Confilio Regis. Eiusmodi enim euocationes santum fieri poffiintà fuprema potestate, quoniam speciem privilegii tefegunt, quæ dantur contra tegulam iurisdictionum, quæ vult, vt quilibet litiget coram iudice suo ordinario. Reges nostri variis edictis expresse prohibuerunt euocationes litium, nisi fiant propter cognatos, & propinquos, quos litigantes habent in Curiis supremis, numero & gradibus in constitutione expressis; aut, quod quidam ex Presidum, vel Consiliariorum classe, litem, que coram iplis agitur, fuam fecerit. vt, si de causa consultus responderit, in eadem scripserit, expensas ludicii subministrauerit, ac habeat cognatos, & conjunctos, in eodem gradu ac numero, quem constitutiones exprimunt. Nostrorum Regum edictis prohibitum, ne patres, liberi, generi, mariti, aut vxoris fratres, patiui, nepotes, ac patrueles, fint iudices in lite, tam ciuili, quam crimmali, in qua cognatorum atque affinium, modo di-Aorum graduum interelle vertitur. Conftitutum autem eft, vt hoc in cafu, ad simplicem requisitionem partis aduersa, causa remittatur, non ad cateros collegas, fed alios iudices, quorum nihil interest; ve legitur in conflirur. Blafenf. arric. 121. fub poena mullitatis fententia, cui interfuerint pradicti cognati, & affines. Et hinc propter cognationem , & attinentiam , euocationes apud nos locum invenerunt, postquam Reges percepissent, multis in negotiis sanguinis propensionem sapius plus operari in Iudice, quam respechum boni publici, arque iusticia. Licet vero Rex pro autoritate sua possit cognoscere de causis, propter quas euocationes à litigantibus petuntur, attamen vtplurimum cognitionem remittit ad proximum Parlamentum, nifi litigantes simul petant eam fieri à Consilio, aut quando lis est de iuribus ad Regem pertinentibus, de quibus nemo maiorem habet notitiam, quam .Confilium Regium.)

bhh) Des reglemens au faict de leurs charges : Loyleau des Seigneuries,

chap. 3. n. 12. Vide supra lib. 2. cap. 7. lit. nn.

iii) Multa publicanda mittit Rex Curiis supremis, que ita demum constitutionis vim in territorio Parlamenti habent, cum à Senatu publicata & approbata sucunt, iuxta 1. sansimus, c, de legib. Hoc autem facit Consilii causa, non tenquam Rex. Vide supra lub. 1. esp. 9. lut. es.

kth) Vide supra lib. z. cap. 28. lie. mm. 6 nn.

mmm) Observarunt interpretes, Curiam supremam non-vti inscriptione Regia, sed Curiae: Dum enim slavis, hac formula vitur: La Caurin-donne, non autem, se Reg vendens, aut, se Reg vende dir: Quia formula sills, see sharin, est propria Consiliis, in quo Cancellarius, magnus Regis Consilia-

sius, eo modo edicta pronunciat : Iacob Bonaudus de Sanfeto, ad Ioan de terrarubes, in proæm. contra rebelles; loannes Montaigne, in traft de autor. magni confilii. Neque etiam illa verba, Curia statuit, Curia pracipit, aliis iudicibus, quam Parlamento permittuntur: Tholosanus lib. 47. sintagm.c. 27. 8. 22. Ne staque hoc contrarietur illis, qui scribunt, Curiam nomine Regis judicare, ac imperare (ve Bodinus loquitur'd. lib. 4. de Republ. c. 4. pag. 692. & Loyleau du droiet des offices, liu. 1, chap. 9. n. 22, vbi tradit, etiam absente Rege, à Curia arresta eius nomine, som son nom, expediti, comme n' oftans les Officiers du Parlement, que ses Conseillers & Affefeurs, qui en France purement monarchique, ne pourroient par exercer la luftice fouuer aine aucrement, que fous le nom de sa Maiesté. Adde supra hoc capite lit. un.) verba corum non adeo stricte, sed moderato sensu intelligi debent, aut agnosci antilogia.

nnn ) Dicuntur Cours souveraines, non respectu Regis,à quo dependent, sed respectu Curiarum inseriorum, à quibus ad has supremas appellazur Reges enim Franciæ gradus iudicum ( & iudiciorum ) minorum & maiorum constituerunt, ve quod à minoribus indicatum fuisset, à maioribus, ad quos prouocatio effet, diligentius & rurlum discuteretur, &, si opus effet, emendaretur. Attamen , ne minfinitum litigantium malitia, aut contumacia, per varios iudices excurreret, metam imposuit, quatenus prodite fas ellet, summosque quosdam adiecit Magistratus cum maiori potestate, in quibus lis finem acciperet: Tholosanus d. lib. 47.6. 27. n. 1, De catero, les Parlemens ont fur'eux le Roy, afifté de fon Chancelier , & de fon Confeil d'Estat, pour en recenoir la correction, fi en quelque chofe ils outrepaffent la puiffance, que leur a effe donnée, on s'ils viennent à faire chose, qui sois contraire au bien du seruice de fa Maiefté, & à l' peiliré du Royaume; Bret de la fonuerain, du Roy,d, liu.2. chap. 2. pag. 157.

000) Quo de conqueritur Hottomannus, in Francogallia, cap. vltimo, pag. 227. & Palquier liu. 2. des recherch, de la France, chap. 4. ad finem.

## CATVT III.

## De Parlamento Parisiensi.

DArlamentum Parisiense, àloco dicitur, vbi ordinaria eius sedes est (a), ex constitutione Regum Francias fiue illa dicatur fuisse Philippi, qui, quartus huius nominis, Pulcheraudinit (b), fine Ludonici Hutini (c); fic enim varine scriptores in autore, non minus quam in chronologia (d). Nomen Lttt

NOTITIE REGRI FRANCIE 508

Nomen Parlamenti cum aliis commune habet, hoc autem præcipuum, & peculiare, quod Curia fecundum excelleuf. tiam (e), non addito loco (f), vt & Curia Parium (g), Ciria Francia (h), ac Curia primaria (i), dicitur. De Philippo Pulchro referunt, quod parlamenta duo, hoc est, duos conuentus, anauatim Lutetiz habeti voluerit,itaquidem,vt vaus & alternegotiis expediendis non nifrper bimefre vacares (k), & fic quidem Parlamento, quodantea ambulatorium, certum locum affignauerit, non autem fimul continuum, &pescune exercitium, quale demum fub Carolis V. & VI. acceperit (1) De personis, quibus Parlamenrum constaret, non solum Philippum Pulchrum, fed etiam Ludonicum Hatinum, Philippum Longum, & Philippum Valefrum, disposuisse constat (m): Vbi vero continuum factum, eligi coeperunt, & officio fuo fungi vique ad morrem ( ,). Verum necelectioperpetun, & fine vitio (a), nec numerus, tum personarum, cum Camerarum, vniformis permansit. Tempore Ludouici XI. Parlamentum hoc Lutetianum constitit centum personis (p): his & Francisco L. additi fuerunt, anno MDXXI. viginti Confiliatii (q), & anno MDXEIV. Præfides duo, ( qui paulo post reuocati ). Confiliarie duodecim (r). Henricus II. anno MDEIV. fua disposicione Parlamentum femeffre constituens ( s ), magno id numero personarum auxit(1); fed iterum varianit poffea (#), quod etiam fuccessorum temporibus contigit (x). Sunt qui dicant, numesum aliquando non alio fine auctum, quam ve pretiem inde corraderet auctor (7). Cæterum, personæ, quæ membra Parlamenri, inter se officiis, statu, ordine ac gradu, sicque honore, privilegiis, vestitu (7), aliisque rebus differunt. Præter Regem, quem Parlamenti caput nominant ( aa ), Præsides funt nowem (bb), interque illos vinus, qui primus dicitur (ec): Hos or dine sequentus Consiliarii ; qui distingui possune, in Clericos(dd), & Laicos; & irerum in illos, qui fessionem & votum deliberatioum in Senatu habent, vel fessionem cantum (ee); ac, qui salarium capiunt, & qui non capiunt (ff). Sune etiam bie

duo Aduocati Rogis,& vnus ciusde generalis Procurator (gg) Scriba ciuilis, qui Protonotarius Curia (hh); Aduocati, & Procuratores reliqui, Actuarii, & Apparitores. Totum corpus in varias classes, vel cameras (ii), pro temporum internallis (kk), diftindum fuit, vnde tot diverforum/criptorum variantes calculi. Nostro zuo alii sex enumerant (//), alii plures (mm), qui tamen mihi videntur cum Parlamento coniungere Cameras, que cum co vnite nunquam fuerent, licet codem in Palatio, wbi Parlamenti sedes, & ipsa quoque reperiantur. Pro Parlamenti Cameris mihi eft, I. illa, quæ Magna vocatur, la grande Chambre, que ctiam dicitur Deaurata, la Chambre dorée (nn). olim la Chambre du Parlement, postca, la Chambre du Plaidoyé (00); prima & principalis inter cateras, tam folendore (pp) & autoritate (49), quam rebus, quæ inibi tractantur (rr). II. La Chambre des Enqueftes, Camera Inquifitionum (ss); in qua testium, literarumque, seu instrumentorum fit productio. III. La Chambre des Requestes du Palais (tt), in qua certarum personarum causæ diiudicantur (##). 1V. La Chambre de la Tournelle, quam quidam Turriculam (xx) interpretatur; fed alii aliunde deriuant (yy): hic causæ criminales tractantur. V. La Chambre de l' Ediet, quam reformata Religioni addictorum. causa constituit, & Parlamento conjunxit Henricus IV. (27). An Parlamentum hoc de negotis Status cognoscere atque statuere posit, citra speciale Regis insum (aaa)? non vna vice in contromersiam venit (bbb); quemadmodum & illud, an Regis mandato, whi de edittin in attareferendis & publicandis quaftio est, ominino (ccc), & ciera terginer fationem (ddd) fatisfacere debeat? Aliis videntur in vtroque Regis partes potiores esse; alii Parlamento fauent: nonnulli temperamento vtuntur. Porro, vt in multis aqualis fit huius Parlamenti conditio cum cateris, in quam plurimis ramen pinguior, vnde & maiori encomio digna (eee). Tempore canclisantiquius (fff), honore ante omnia, vt & poteftate (geg), tam respectu prouinciarum ( hhh ), quæ hicius petunt, quam personarum, ve Parium (iii), &c. quibus ius hic 700 dicitur, nec non causarum, que hic disudicantur, ac negotio. rum, quæ hic expediuntur (kkk). Etenim augusta hæc Curia fola judicat de controuersiis, que concernunt regalias (III), vt & nauigationem in Ligeri (mmm); ad hanc folam appellatur à fententiis cognitionem de officiis concernentibus (nnn); nec non, yt alii docent, fola cognoscit de appellationibus, tanquam ababufu factis (000). Adhanc tantum foectar ratihabitio, & vetificatio diplomatum, quibus Dominia, Ducatus, Comitatus, Vicecomitatus, & Baroniæ, constituuntur (ppp). Rex hiciedeclarat majorennem (qqq), pactiones Regis hic recitantut (rrr), & annotantur, vt & edicta (sss)eiusdem: quæ etiam hic primunt promulgantur ( ttt): hic iurant Pares, & officiarii Corona ( uuu), Gubernatores prouinciarum (xxx), & alii (199). Honorisemblemata funt, quod in exequiis Regiis circa defuncti corpus incedat (zzz); in his, aliisque proceffionibus, vestitu ac ornatu fplendeat ( aaaa ); quod, Pares, Principesque, illi annuatim rofas (bbbb) dono mittant, vt Rex olim nouum amictum (cccc). Privilegiis variis vritur, que partim totum corpus, partim perfonas fingulares, concernunt. Indultum habet, vt vocant, ad obtinenda beneficia Ecclesiastica (dddd); ejus membra immunia funt ab hospitatione militum, ac subsidiis, &aliis oneribus (eeee), nec non exempta à profectione in bellum (fff), & à duello (egge), olim quando illudin víu: non aliudindicium, quam ipfius Parlamenti, subeunt in ciuilibus ( hhhh) & criminalibus (iiii). Partes, hoc in Parlamento litigantes, non folum secure co veniunt, verum etiam secure ibi degunt (kkkk); atque interim corum lites alibi manent in suspenso (IIII). Hoc quoque ab aliis in fingulare encomium & eximiam famæ notam annotatum legitur, quod in Parlamento hoc etiam exteri ius fibi dici aliquando volucrint (mmmm). Denique, filentio haud pretereundum, quod olim non licuerit cum gladio(nnnn) comparere in Parlamento, vti nec hodie licet cum calcaribus (0000).

river ally to her west additionally

d) Ordinariam dico; nam & casus dantur, quibus alio transferri, & euocari potest. Sic, quando Angli Lutetiam tenuerunt, Parlamentum Pi-Cfauiam (Carolus Molinaus, in not. ad tit. 1. 6.1. part 3. Styli Parlamenn) & ab Henrico III. quo tempore Lutetia Liga adharebat, anno MDIXXXIX. Tutonium translatum. (Il fis en Editt,par lequel il transportost en fa ville de Tours l'exercise de la Iuflice, qui se souloit rendre en sa Cour de Parlement de Paru: enioignant à ceux d'icelle Cour , de fe rendre incontinent à Tours , pour y exercer leurs charges: Autor del' Histoire des derniers troubles de France liu. g. fol. 1. Autor du Requeil des memoires de la Ligue, tom. 3. p. 239. } Euocatio facta fuit à Carolo VII. à Montargis, puis à Vendosme, pour faire le procés à lean, Duc de Alençon; & durant ce temps, fut decernée commission du VII. Iuin MCCCCLIIX. à Maiftre Robert Thibouft, President , & plusieurs Confeillers, du Parlement, pour tuger les procés, qui y effoient pendans, reserué toures fou la prononctation des Arrefts, imques au retour du Parlement à Paris: Pierre de Miraulmont, en fes memoires, fur l'origine & inflitution des Cours fonueraines , &c. tit. Parlemens, ful. G. b.

Philippo Pulchro hoc tribuunt, Miraulmont d.trt. fol.4.b. Tholofanus fintagm. iur. lib. 47. cap. 27. n. 5. Louys d' Orleans, aux ounertures des Parlemens, chap. 20. pag. 250. Estienne Pasquier lin. 1. des recherches de la France, ch. 3. in pr. Girard du Haillan de l' Effat & fucces des affaires de France

liu.z. pag.301. Bodinus de Republ. lib.z.cap.i.pag.388.& plures alit.

c) Le Roy Logs, furnomme Hucin, ordonna, que Parlement fust arrefle, & sedentaire en vn lieu , à scauoir à Paris, laissant son Palais Royal aux Iuges , à fin que les parties n' euffent tant de frau : Gilles Corrozet és antiquités de Paru, fol. 98. a. Carol Molinæus in not. ad tit. 1. 6.1. parte, figli Parlame Vincentius Lupanus de magifirat. Francie lib. 2. rubr. Parlamen-

tum, exprimit annum fecundum, Corrozet autem d. tr. ch. 15. fol, 110. b. & Carolus Molinaus d. l. annum decimum quintum, supra millesimum tre-

centelimum.

e) Le Parlement se peut appeller Cour, Curia, pour le Conseil qui s'y tient, ou, pource qu'il est eftabli au palais du Prince , qu' on appelloit Curiam : Louys

d' Orleans aux ouversures des Parlemens ch. 6. pag. 100.

Tametif plures funt Francorum Cutia, eodem imperio ac potefate, litibus indicandis constitutæ, singulari tamen appellatione vnaquæque viitur; puta, Cuita Tholosatum, Rothomagensis, Burdigalensis, &c. Parilienlis vero Curia, Parlamentum, line loci adiectione, appellatur, tum in literisad Regem, tum etiam in legibus & edictis: Bodinus d. pag. 388.

g) Curia Patium, feu Patritiorum Francia, etiamnum appellatur: Bob)loh. dinus d.L

NOTITIA REGRE PRANCIA

b) Joh, Faber in l. 1. C. de fumma Trinie. &c. Eftenim quali omnium Gallie ordinum epitome : Bouchel au Threfor du droiet Françon, tom. 2. PAT.958.

4) Le Roy Charles VI. en fes Ordonnances artic. 164. dit : Noftre Cour de Parlement , qui est la capitale, & fonueraine Cour de Noftre Royaume. Ab alio vocatut le principal chandelier de la lumiere de Iuflice : Fauyn au theatre de

Monneur, liu. 2. ch. 12. pag. 298.

b) Philippe le Bel declara , ent' an M. CCC.II. que fon intention effoit de effablir deux Parlemens dans Paris, non pour les tenir fans discontinuation, aint feulement deux fou l'an , aux octanes des Parques , & de la Touffainets , a chaque feance deux mon : Estienne Pasquier d. lin, 2. ch.3. in pr.

1) Pendant la prifen du Roy Lean, Charles V. fon fils, lors Regent, en pleine affemblee des Effats , aprés auor apporté quelque reglement , & palice fur le failt du Parlement, par fes lettres du VIII, Feur. MCCCLVI, declara que fon intention eftoit de faire, que les Chambres du Parlement, Enqueftes & Requeftes , se tinfent al' aduenir fans aucune discontinuation. (Ve hodie fieri folet, exceptis tamen feriis, aut fi quid aliud eius exercitium impediat. Notabilis est in exemplum calusille, quem annotauit Fauyn' au theatre d' honneur, liu.2. ch. 11. pag. 270. qu' ent année MCCCCXIV. és moi de Mars, & de Feurier , fe leua vn vent mermeilleux puant, & cont plein de froidures, desquelles les babitans de Paris, fans diffinction d' aage, & de qualité, furent tellement eureumés, que à caufe des tome feurs les inviditions du Parlement, & nommément celle de la grande Chambre, & du Chaftelet, cefferent pour vn temps, & n'y alloit personne.) . Ce fut vn Constil par luy proietté, & deslors le Parlement fe tint auec plue-grande afiduité,qu' auparauant; man nen auec supprefien generale de l'ancienne observance. Man aprés qu' il fut decedé en l'an MCCCLXXIX.la minorité du Roy Charles VI.lafoibleffe de fon ceruean , les partialités des Princes , furent caufe , qu'ayans leurs efprits bandes ailleurs, on me fe fouuint plus d'enuoyer nonneaux rooles de Confeilers, & par ce moyen le Parlement fut continué : Pasquier 4.ch, fol.34.lit .c.

m) Illis temporibus,le Roy , à chaque ouverture du Parlement, dectrmoie nounelles patentes, en forme de commission, ques vne liste de ceux, qu'il y veulot anoir feance ; o' n' effoit pas dit , que celuy ,qui y auoit efte appelle an prettdent, y suff lieu au foubfequent , finon qu' il fuft compris dans le roole , qu' ony enmojoit. Les lettres de la Chancelerie, quideur effoient addreffees , portoient ; dun gens tenans à prefent noftre Parlement ; lors que le Parlement fiegeoit ; & fihor la feance; Aux gens qui tiendront noftre prochain Parlement : Et en fin , paryn formulaire commun pour n'y retourner à deux fois , Aux gens qui tiennent , & siendrone noftre Parlement. Formulaire, qui dura jusques bient auant dans le regne de Charle VI. fous lequel le Parlement commença de fe tenir fans aucune

discontinuation : Pasquier d. ch.3. pando post principium,

n) Dis

min Ber lors furene mifes fur les stellions de Prefidens, & Confeillers, se-

- s) Les annales nom enseignent , que , durant quelques fieries , l'on a pratique l' pfage des elections en France, & que les Roys ne donnoient aucune prout fron, for n' effoit à ceux, qui aussent efté eslem àla pluralité des voix, & que de ordinaire cefte election fe faifoit de deux , outrou, qui puis aprés efterent prefenrés au Roy, pour faire le choix de celm, qui lup plaireit. le me founiens d'auoir ven danc les anciens Registres de la Cour, que quelques fou le billet de ceste preson-Bation consensit le nombre des voix, que chacun avoit eu, & que lors, que les voix efforent esquies en nombre , de pour que de l'ordre de l'escriture le Roy ne tirast quelque presomption de preference , pour celuy qui seroit le premier nommé, ils afcrivoient lours noms en un rond, Comme dans un cercle, à fin qu'il ne fuft point preuenn, & que fon choix fuft libre. Ce qu'ils anoient appris de luftiniamen l'aushene. de defenfor cimeat Gincorim où il veut, que la mesme chofe s' obferno on l'election des Efcheuins des villes : Bret de la fouver an. du Roy.liu. 2.ch.1. pag. 144. Gleg. Anno MDEX. Kal. lan. Francisco II. Rege, lex promulgata, qua, ve ludices spectate integritatis, & eruditionis, in supremis Regni Curis & in. ferioribus subselliis, confituerentur, edicebatur, ve in posterum penes ipsos iudices effet, cum aliquis in demortui locum sufficiendus, tres, probitate juris & scientia conspicuos, nominandi, ex quibus quem vellet Rex deligeret. Id fancte, ac falutariter decretum, Francisci Olinarii suasu, ac mulsocies postea repetitum, quo minus locum habnerit, aulicorum ambitione, &cauaritia, effectum eft, qui emolumentum ex muneribus publicis, ac dignitatibus, pretio irreligiole astimatis, de turpiter diuenditis, captantes, ad augendum, ficuti iactabant, Principis ararium, pravis edictis Iudicum numerum in immentum multiplicarunt ; & ita clariffimus ordo , quem honorificum seruari, ad omnes Regni ordines in officio continendos, Reipub-intererat, paullatim copit vilescere, gliscente sordium veneno ; quo indigni homines, nullis meritis, sed opum fiducia, aut aulicorum beneficio, ad cos honores prouechi, facile se corrum pi passi sunt: Thuan. biff ar. lib. 24-
- no. 24. p) C'est à scauoir, donze pairs, buist Maistres des Requestes, & gnatoe Binges Conseillers, tant Clers, que lais; Miraulmont d.l.fol, 20.
  - 4) Miraulmont fel. 11.

gÌ

- o) Ces deux Profident fugent nommés, cinq & fixierme Profident de la Cour de parlement. Butre les donze Confeillers estoiene quatre Cleres, & huist lain: Mitaulmont fol. 12 b. & 13-b.
- s) Cum amphilimi ordinis, tero anno ius dicentis, maior videretur effe autoritas & potentia, quam vraulici, qui ex fuo arbittio omnia pendera solutt, cam fetre pollent, Catdinalis Lotharingus, homoserum nouarum

704

Rudiofus, quorundam impullu, Henrico II. Regi autor fuit, vt cum annui judices hackeuus fuitlent, deinceps femestres eilent, (& le Parlement diunic en deux scances, dont l'une flort dessuré espair le premier iour de Lamier; imques au dermer luin, & l'autre du moir de Luillet, imques à la spade l'années. Pasquiet d.liu. 2. th., 161.43, lii. G.) vi, interquielle endi concessio fiquation in comi incedenteres magis assistation in jute dicumdo essent. Constitutum codem edicho, vt. cum salaria querdam antea à litigantibus, quod minus honeitum videbatut, acciperent, iisademptis, silipendia, quar prius admodum exilia erant, à Rege augetentut: Thuanus bister, lib.13. Le Roj leur augmenta let gages imques à buils con l'iure par an, aute despuse de ne roucher de la maunt especte de l'accident l'accident de l'

"I Henry II, sit alors yn reglement, par lequel il voulut, & ordoma que sa cut de Parlement sus yn senterpre, qui servit composé de sept vingut, sieze personages, slauvir, point President de la Come, point President de la Come, point President des Enquestes rente six Conscillers iclis, outre les dauge Pairs de France, & vings Majstre des Requestes ordinaires; & davoint les Presidents (Conscillers iclis, outre les dauge Pairs de France, & vings Majstre des Requestes ordinaires; & davoint les Presidents (Conscillers prints; el la suit, soit année, sommencant le prentent année, commencant le prentent suit suit s'autre se davoir d'un hunt s'autre demic aux de suitannée, commencant le premier suitaire; Mitaalmont soit 14.

a) Ita fadum, vt per distissionem illam minuto vniuers numericalitatum sit tempus, quo classium inquistorianum Consiliatii, aneta non nisisiongo in iste dicundo vsi conssirati, maiorem Cametam ingrediebantur: Sicque nouisiis plerumque, & inexercitatis, ad supremam cameram promosis, non tam restitutas ordinis amphissimi osigniates, & disciplinas quod vnum opera pretium ex nosa illa constitutore sperabure, quam mutilista, & fosituta eli. Quod cum seto animaturism ellet, &, stipendiis acutis, zratium regium supra modum grataretut, tandem placuit, vulemestrium abolita creatione, iudices sircius annuitus dicerent, &, ad exoneran, dum zratium, minutis silependiis, bonorarium, vti prius, i litigantibus acciperent. Quod magnam russus mutationem & constitionem peperit; cum supreticulationem cametam estimato di ingressi successi, russi sulli calssis inquistiorias, quasi auestis estimato con settimato curi origets successi, russi calssis inquistorias, quasi auestis estimato con settima con con settima con con settima cametam estimato con ingressi successi, russi calssis inquistorias, quasi auestis estimatorias, quasi auestis successi successi calssis inquistorias, quasi auestis auestis cametam cametam estimatoria con settima con con settima con con con constituire con con constituire con constituire con constituire con con constituire con constituire con con constituire con constituire con constituire con constituire con constituire con con con constituire con con con con con con constituire con con con con con con con

veltigis, retracti (un: Thuanus d. lb, biffor.11. Reuccatic edich facta ell anno so Livii. mente lanuario: Miraulmont fol.15. x). Miraulmont fol.16.6/17. Tempore Henrici III. Curia Patificrum conflutir centum & equinquaginta ludicibus, Bodino tefte, de republ. lb 49. 44, pp. 676.67 pp. 695.

)). Par Françon I. fut adioustée la Chambre , qu' on appella du Domaine parce que sous le nom . & pretexte du Domaine , il erouna ceste inuension , pout strer argene devinge nounelles Confeilleries, qu'il expofa tors en vente: Pasquiec d. chap. 4. fol. 4.3. d. De Henrici H. institutione semestri Senatus, Thuanus d. lith biffor. 13. air, ea auctum effe Indicum numerum, pretio ab iis accepto, que præcipas edici caus fuerit.

E's aftes notables, & publiques, les quatre Presidens sont renestes de chappes d'escarlate (de quibus agit Louys d'Otleans, aux ounert, des Parlem. sotum per caput 24.) fourrées de menu vert, (Idem d'Orleans d. chap. 24. P.304.) & mortiers de velours noir, brodes d'or, en la teffe. (Imo Prasidi lugubria ferenti, ve vxorem luam lugenti, & fas non est atro vestiri diebus lodemnibus, & indiciariis, verum velte purpurea, alioque habitu dignitati fuz, & loco conuenientiamiciri oportet : Paponius arrest.lib. 4. tit. 6. arr. 15.) Les Seigneurs Cofeillers vestus de robes d'escarlate, & chaperons fourrés de menu vert. Lec deux Aduocats, & Procureur general du Roy, en mesmes habits: le Greffier ciwil, veflu d' un manteau d'efcarlate, le mortier de drap d'or en la teffe. Les Aduscats, & Procureurs en icelle Cour, veftus de drap noir, (ou autre eftoffe noire.) Cot-LORet des antiquités de Paru,ch.19 fol.115. a. Cum anno MDLH. in procellione Catholiciani (Gutiæ subsidiorum consiliarii) prater tubeas togas, etiam capitja, pelle suffulta, gererent, Parlamentum obstitit, Rezg; ipse, Henricus II. Statuit, Catholicianos capitiis non viuros, vepote quæ Parlamento data, ve ofnamentorum discrimine alios superent, & ab aliis distinguanturier Lucio Paponius arreflor, lib. 4. tit. 6. arreflo 12. Mortier, dont les Prefidens, le Greffier ciuil, & le premier Huisier de la Cour de Parlement vfent, est capitium, tegmen capitis, xaxualea. Sicin libro Thalmudico, Pharifaus dicitur Mortariarius: Ragueau en l'indice des droits Royaux,pag. 483. Dictum mortier, plus tost par un fobriquet, que par raifon: Louys d' Orleans, aux ouvert des Parlem. chap. 23. Pag. 283. vbi addit : Ce mortier eft. vn bonnet de velours noir, en forme roude, paffemente d'or, que les Roys anciennement portoient à la tofte.

aa) En France le Roy eil le vray chef du Parlement; c'est pourquoy on laisse teussiourse en la grande Chamberd icelus, la premiere place voule, comme famile la Roy, appelle le itil de sussities, (on appelle communiment le throne Byastle leit de la tustice des Roys, & ainst l'on appelle cle ameins. Ce qui est fous feur et per le le celus et le stendu feu test de ux oy. On ten consister sur lesquet, sa Maiesté fe repose, comme dans sou tit Louve d'Otleans aux ouverure vet des Parlemens, Capi, 19, p. 24. Adde Rogueau en l'indice des droits Royants p. 449, & Fauyr au the atre d'honneur, sin 2, chap, 12, p. 292. Aucuns ont voult dire lysée Issistice, à causé de la robe & manteau semé desseurs de yr, que les Roy jouloien percer s'ed hoc displice Ranchino. d. tome 2, pag. 8, 3 où sa Masséfé fested, quand il su plaiss, (ce tribunal, quand te Roys, et gle poins : u est part que de extensificries archinaires de seur est est put d'exte de ly. Quand il y st. il y au grand trap de ve-leur a curé, semé de fluers de lys. Quand il y sf. il y a my grand trap de ve-leur a curé, semé de fluers de lys d'ur gas ser de doster a son thanne, & coulant

706 par defom les oreillers, où il se fied, vient à destendre par les degrés , & s'anance bien quant dans le parquet , & fait vne magnifique apparence du fiege : Lonys d' Orleans d.er. chap, 26. pag. 312. Le fiege du Roy eft au Palan fort estene, omme bien luy apparsient, & n'y a rien de plui-sublim. Les autres sieges s'aba-sient toufiours du fien d' vn degre, & plus : de force que s'il y a des Roys, ils sone d'vn degre, ou deux, G autres de tron, plus bas que luy. Au cofte de ce tribunal font deux longs fieges, tapiffés de fleurs de lys, auec les coufins, & oreillers, où fe fient les Pairs de France, tant ecclefiaftiques, que laiques: G'apréseux, coux que veut le Roj, comme Mefrs. du Confeil prine, & Mefrs. les Maiftres des Requeftes, auec plufieurs Archeuesques, Eucsques & Abbes, I' ay veu feoir apres les Pairs, les Ambaffadeurs de Pologne, & plaider denant le Roy, en leur presence, moitié en Françon & motic en Latin. Mau le Roy absent, Megrs.les Conseillers y sont affu,lors qu'on tient Les plaidogries, & que l'on inge les causes à l'audience : Louys d' Origans der. & 6b.04g.314.) & lors mefme, qu'elle eft absente, les Arrefts du Parlement ne laufene Rus d'effre expediés fous fon nom. ( leurs Arrefts font cenfés camme prononces de la houche du Roy : de faiet. les Arrefts en forme , commencene toufiours par la perfon-Be, & qualite du Roy : Louys d' Orleans d.tr.ch. 22. pag. 280.) comme n'effanstes Officiers du Parlement, que fes Confeillers, & Affeffeurs, qui en noffre France, purement monarchique, ne pourroient pas exercer la Inflice founeraine autrement , que sous le nom de sa Maiesté, dont elle est inseparable : Loy seau du droit des offices, lin. 1. chap. 9. N. 22.

Le nombre de cent Tuges (quibus olim constabat Parlamentum Lutetianum ) est accreue aniourd'huy imqu' à plia de deux sens som un premier President, lequel est grandement authorisé, & huict Presidens de la grande Chambre, ou au mortier (qui ess? babit de refte, qu' ils ont accouftumé de porter fait de velours brode, ou cercled or ) & vings fept Confeillers : Fr. Ranchin com. 2. dela defeript. de l' Europe, tilt. Royaume de France, pag. 82. Quoniam Patlamennum Parifiense est primum , & primo institutum , ideo præsidentes in illo quibuscunque aliis, secundum ordinem illotum præponuntur, & anteferuntur, ita quod etiam ex Præfidentibus vltimus præcedere debet primum aliorum Parlamentorum : Chaffanzuspart. 7. Catalogi gloria mundi, confiderat. 9. fol. 174. Idem inculcat Mornacius, ad.l. 2. 6 3. C fi aduer fu libertasem. Præsides infulati Parlamenti Parisiensis, præceduntadeo cæteros vniuerla Gallia, vt feu coniunctim, feu divisim, cedere illis oportere, & qui principatum in aliis Parlamentis obtineant, decretum fit nouissime, in Comiti's Notabilium Rothomagenlibus, anno MDCXVIL mense Decemb. In rogandis sententiis Prasidibus à Consiliariis assurgi consueuit, atque ab omnibus cum Curiam ingrediuntur, præeuntibus apparitoribus, aur cum ea egrediuntur: Vincentius Lupanus de Magistrat. Francie, lib. 2, tut. de

ce) Diutiffime Prætor Curiæ Parifiorum vir militaris fuit, ac fagatus, non, vti nunceft, togatus : argumento fit, quod in albo Curiz Pariliotum, qui Prætor maximus eft, quem nos prinum Prafidem appellamus, is emles appellatur : Bodinus de Republ. lib. 4. cap. 4. pag. 691. Is, cum ius dicit, nemini, præterquam Regi, honore sedendi, cedit, vt docet Lupanus d.l. &c Connanus, quem perftringit Hottomannus, in Francogallia, cap. 27. pag. 217quod Cancellarii oblitus, cui princeps ille Senatus, (Præfes primus ) loco cedat quali (vt Budæus scribit) Magistratuum omnium antistiti, Cæterum Monfr. Moruidier, enterré à S. Marcin, a voulu, qu' à la S. Martin on donnast une paire de gands au premier President de Paris, non par droiet de raffelage, mais d' bonneur, & reuerence : Louys d' Orleans aux ouvertur. des Parlemens, chap. 16. pag. 223. ac chap. 22. pag. 279. vbi an: I' ay veu vnc ordonnance, où il eft deffendu à Mefers, les Prefidens, de prendre robes, ny autres chofes, que du Roy. Neantmoins , par fondation du feu Monfr. de Mornillier , premier Prefident au Parlement, il est porté, que chacun an, la veille de Monfr. S. Martin d'hyuer, au main, auant midy, sera faitt present à Monfr. le premier President de Parlement , qui pour lors fera,par le Maire des Religieux, Prieur & Conuent de S. Martin, & par und iceux Religieux, de deux bonnets a oreilles, c'est à dire, à carnes, l'un donble, & l'autre sangle, (c'eft a dire, fimple ) en disant ses paroles : Monfeigneur, Meßire Philippes de Moruillier , en son viuant premier President en Parlement, fonda en l' Eglife, & Monastere de Monfr. S. Martin des Champs a Paris, vne meffe perpetuelle, & certain autre feruice diuin ; & ordonna pour la memoire , & conservation de ladicte fondation , estre donné , & presenté chacun an , en ce iour, à Monfeign.le premier President de Parlement, qui pour le temps seroit, par le Maire desdits Religieux ce don , & profent, desdits bonnets, du prix de vingt fols Parifis , eu esgard a la monnoye de profent ayant cours. Autant en eft i faict au premier huißter d' vne paire de gands, & un escritoire, ainsi que dit le liure intitulé Martiniana, fol. 25. De ornamentis aliis, ac maxime des trou boutons d or, du manteau des premiers Presidens, vide Louys d'Orleans aux ouvert, des Parlem. 6bap. 25. per totum.

Les Lau ont feance àla dextre, & les Clercs àla fenefire du Prefident : Ce qui s'observe encores en tous actes seculiers, esquels les gens d'Eglife font admin pour Confeil. La prerogatine des Confeillers lan an Parlement fe perifie d'ailleurs en ce , qu' en l'absence du President , le plus-ancien Conseilter lay preside, tant au Conseil qu' au plaidoirie, & iamais aucun d' Eglise, Pour deux raifons: L' vne, à fin qu' il paroisse, que les Conseillers de l' Eglise ne sons appelles qu'acceffoirement; l'autre, pour monftrer, que le fiege eft feculier, o non ecclefiaftique. Vray eft, qu' és affemblées de l' Eglife Gallicane, faites par l'autherice du Roy, comme Sacres, & couronnemens, exeques & enterremens des Roys & Bornes, procefisons, & autres, où les Prelats font l'office & miniftere des Cleres, & Prelass Prelats Feelefiastiques, ont la prerogatine sur les lais, qui les suivent an marcher, & au feoir; leur laiffans la dextre. Et defere encores la Cour à cest Ordre, en ce, qu' elle commence par eux à demander les opinions ; parce que , comme difent auouns, ils effoient lors estimés les plus-scauans, ayans encores retenu le nom de Confeiller Clerc, qui fonnoit anciennement, homme de lettres. (Laici fedent ad dexteram Præsidis, Clerici ad sinistram. Idem observatur in omnibus actibus secularibus, vbi Ecclesiastici admittuntur ad confilium. Prarogatiua confiliariorum laicorum Parlamenti etiam inde cognoscitur, quod', absente Præfide, antiquior ex confiliariis laicis præsidendo eius suppleat vices, tam in confilio, quam quando lites disceptantur in iudicio, nunquam autem hoc competat vili Ecclesiastico, duas ob rationes: Primum, vt appareat, Consiliarios ecclesiasticos non nisi accessorie admitti: deinde, vt manifestum fit. Curiam esse secularem, non ecclesiasticam. Hoc verum est, in conventibus Ecclefiæ Gallicanæ, indictis à Rege, et in confectatione, & cozonatione, exequiis Regum, & Reginarum, proceffionibus, aliisque, vbi Prælati officia diuina celebrant, clericos ac Prælatos Ecclefiafticos præcederelaicos, ac in sessionibus tenere latus dexterum. Curia quoque hunc honorem exhibet Ecclefiasticis, ve, dum vota exquirit, incipiatab hoc ordine, quoniam, ve nonnulli dicunt, Ecclesiastici olim habebantur pro eruditioribus, atque inde adhuc retinuerunt titulum Confiliarii clerici, quod nomen olim fignificabat literatum.) Miraulmont fol. 8. & 9. Marefchal der droits honorifiques des Seigneurs és Eglifes, pag. 102.

et) Iadiem France ome canz, qui avoient la dignité d'Eureque, out de setueque ) ausient d'entrée, d'vis au Varlement; mai à prefent ils ontentrée en l'audience d'icelus, nonvouterfais voir, e'ils se sous l'audience d'icelus, nonvouterfais voir, e'ils se sous l'eureque de Paris, qui touteure à l'eureque de Paris, qui touteure 3 et unite c'voir : Loyleaude endres, chap. 2, m. 16, quoi du se clam het et Abbas S. Dionyfils Pasquier des retherebes de la France, d. lin. 2, chap. 3, folique, (v) diditigaliquand on Archiepis (2000 Natoonensis (legicali priuligios soncellum fuiste, d'auoir voix deliberatine au Parlement.) De Equitibus ordinis Regis docet Autor libri des Estats C Empires du munde, sir, de la France. n. 25, qu'its ont france à la Courd de Varlemende Paris, mais non pa voix; s'ils ne sous Pairs, su Princes du sans, Aliquando etiam exteris Principlus in Parlamento (édem honoratiam occupare concellum fuiste legiums, yt Imperatoribus Romanis, Sigifmundo: Fauyn au theatre d'honneur, liu, 1, thap, dermits, pag. 9, et Carolo V.

ff) in Patlamento lessionem & votum habent multi, quibus tamen Ripendium nullum adsignatum est. Tales sun I. Pares Francia. Les Pairs de France en Jance & visix debieratine au Parliement de Paris, qui est la couder Pairs, tant à l'audience, qu' au Confail, & ce agrésqu'ilsons atteins l'auxe de vinge ans, qui est reputé maiorité aux grands Seigneurs, in quibus eximia Indoles progrettum annorum fupplet, & apres qu'ils ont prefiele ferment en iceluy , comme en eft ans les premiers Confeillers ; Em? audience daquel , l' Aduocat , qui plaide leurs causes , soit qu' ils soient demandeurs , ou defendeurs , appellans ou incimes, plaide confiours au plus bonorable barreau, que oil ocluy pres la cheminee de la Chambre dorée , lequel pour ceffe caufe est appellé le barreau des Pairs: Loyleau des Seigneuries, cb.6. n.49. FA Principes languinis naiffene Confeillers du Parlement : Autor d. graft. des Effats & Empires du monde d. l. & pont entrée : Loylean des ordres chap. 7. n.104. MI. Gubernatores Pronincia. rum. Aucuns Couuerneurs ont defire faire ferment folennel en cefte auguste af-Emblée , cant pource qu'ils pretendent y anoir france aux hautes chaires , que pour s'establir à perpetuité en leurs charges, comme s'ils estoient vrais officiers ; (Aliam ob causam Gubernatores iuramentum præstare Parlamento, scribis Bret de la souveraineté, liu. 2. chap.t. pag.148. videlicet à cause de la Inflice quo ils exercent, dont les appellations se relevent à la Cour.) & d'autre coffé ce Parles ment n' a refusé de receuoir leur ferment, quand ils s'y font profentes d'eux-mefmes, à sin de les sousmettre tousiours à soy, mais il ne se trouvera point, qu'il les ait pour luiun pour y venir , ni qu' auant ce ferment il ait faict difficulté de les resognoistre pour Gounerneurs, hors la feance de Parlement : Loyseau du droits des offices, liu. 4.ch.5. n.36. IV. Episcopus (nunc Archiepiscopus) Parisiensis, & Abbas S. Dionysir, velie. se: diximus, & tradit Du Chesne des antiquités des villes, tit. de la ville &t. de Paris chap. g. pag. 40. V. Illi, quibus Rex hunc honorem speciali gratia concedit, & quos proinde honorarios Confiliarios Parlamenti appellare solemus ; comme il est aduenn au Cardinal de Richelieu, quand il n' effoit encore Duc, ny Pair ; & au Marquis d' Effiat , Surintendant des finances, qui le XXIV. de Mars en l'an MDCXXVII. obtint lettres patentes du Roy, pour estre Coseiller honoraire en la Cour de Parlement. Gilles de Souure, Mareschal de France, a eu autre fou pareilles leteres de Confeiller honoraire, ou d'espée, & Nicolas d Hospital, Mareschal de France, est aufi deuenu Conseillerde robe courte en la mesme Cour, par erection faicte en sa faueur, en l'an MDCXVII. Fr. Ranchin tom, 2. de la descript. de l'Europe, tit. Royaume de France, p.88. Atque hoc discrimen inter Confiliarios Parlamenti olim quoque agnouit, & confiderauit Carolus V. lors Regent de France, en l'an MCCCLIX. qui aprés anoir limité le nombre des Confeillers du Parlement à trente, qui prendroient gages, ne poulant qu'il y en euft d'auantage, excepta puis aprés les Prelats, Princes, & Barons, dont il y en auroit tant qu'il luy plairoit : d'autant qu'ils prenoient nuls gages; one chargeoient les finances du Roy: Pasquier d, liu. 2.ch. 3. fol. 35.lit.b.

gg) De Procuratoribus & Aduotatis Regis, vide Louys d'Orleans aux ounert. des Parlemens ch. 29, per rotum Entre tom les Procureurs du Roystetur du Parlement de Paris a rousours eu la prerogatime d'honneur, par dessuit ous autret, qui doinent tom ferment aux Cours souveraines, boremis le Prosurine general, au Parlement de Paris, qui ne doit s'emme s'inon au Roy : La Bodin lue, 3, de la Repub. 6,6,6,6,4,6,4,6 (edi neditione latina ibi. 1.6,2,10,9,42,50,0 initia ex his legitur aliud, quam Procuratorem Regium (Cutiz Partifientis) solum ex omnious Cutratum omnium Iudicibus ac Procuratoribus, iiusucandum Regitantum pressare teneri.

. bb) Le Greffier ciuil , Protonotaire de la Cour : Cottozet d. tr. des anti-

quites de Paris ch.15 fol 116.b.

ii) Philippus Pulcher duas infittuit Cameras, vnam Parlamenti, & alariam luquititionum, etc Enquigles: Pasquer d.liu. 2. ch.3. in pr. qux polteati duas diuii eth, nempe in Magnam inquitionum Cameram, & in Minorem; quibus poftea addita Camera libellorum fupplicum Palati. Francicus Lanno MDXXI ordinariam fect Camera Tonelle, & anno MDXXI confittuir Camera durantibus vacationibus. Ac Chambre durant le vacationi, & anno MDXXI proper multitudiaem litium, tertiam Cameram inquificionum Cameram inquificionum yolite, anno MDXXIII. quarram inquificionum Cameram quaepimum vocabatur Camera domaniitamo MDXIII. Cameram Confilii. Hearicui II. teuocom sonditutionem fiu am de Parlamento femelti, voluit ve feptem Parlamenti effent Camera, Confilii, & Camera Tonellar, feu crimnatium, & quatoor inquititionum Camera; queis A. MDXXIII. caceffit quinta inquititionum, o & tib Henrico III. alia, qua poftea dicha eff Camera Edichi quamere celcionibus aggie Mitaulmond. La parlem, per alquaps filia.

kk) De suo tempore verba faciens Tholosanus d. lib. 47. 6. 17. #. 24. & feqq. ait; Curia Parlamentorum in clailes diuisa est, primumque tribunal Parlamenti nomen retinet , vocant l' audience, vbi peroratæ caula deciduntur. Reliquæ clasles propria nomina habent, vt primæ, secundæ, antternæ classis Inquestaru, in quibus sunt proprii Doctores seu Przsides. Alia ciassis, si adest dicitur Requestarum seu libellorum. Tribunal primum, & classis Inquestarum, supremo iudicio sine prouocatione decidunt lites. Primum, it plerumque, ex tempore explicata terminat, vel si quid confilio dignum st. non liquere tunc, sed amplius deliberandum censet. In classibus vero inquestarum, negotia que ex scripturis & probationibus perpendendis & percurrendis constant, diiudicarur. Statuit Ludouicus XII. A. D. M CCCC XCIX. artic.74. Senatores, seu Consiliarios, priusquam in orchestram maioris tris bunalis seu audientiz, (dicunt Cameram magnam) conscendant, versari debere, & veluti præludere in classibus Inquisitionis, seu Inquestarum. Est & tholus criminalium canfarum, vbi & caufæ perorantur criminales fummo iudicio, vocant Chambre de la Tournelle, pro quarum decisione ex Curia cetti deliguntur quotannis, eaque classis nunquam institum facit . & exi-

git affiduos fuos Senatores, ex constitutione Caroli VIII. artis. 90. Et tempore iustrii, residet in Cura quoque classis Iudicum delectorum ex omnibus ante finem Parlamenti, vocant Chambre feant aux temps der vacations, aut, Chambre retenue : Cui certa fumma tantum notio ( videlicet reditus centum librarum, vel rerum valoris centum librarum) datur; & beneficiorum valorisannui ducentorum aureorum, ex confin. Francisci I. des abbreniationsdes proces anni M DXIX. art-1.2.3. Atrequestarum indices sunt ex Parlamenti corpore, veluti recuperatores & delegati à Principe in causis ciuilibus priuilegiatarum personarum, vnde vocantur Commissarii requestarum : & priuilegia quæ illis diriguntur, vocantur Committimu; quod per diplomata Cancellaria,illis notio committatur canfarum possessionis & personarum, conflicus. Ludonici XII. art. 42. 6 43. Caroli VIII. art. 76. Qua periona habeant causas commilias huic Curia, tradunt constitutiones propria. Ab istisad Curiam supremam est prouocatio, ve à Indicibus regis aliis. Non cognofeunt de criminalibus principaliter, vbi Regii Procuratores instant, nitiilla criminales quastiones incidant poli motam causam in quastionem. Non item cognoteune de hypothecarus: Molinæus in 7. parte fizh parlum, arr. 94. nec generaliter de in rem actionibus alus, neque nifi inter personas priuilegiatas ; quales funt præcipui officiarii diademaus, seu de la Couronne; Senatores prinati confili, Magistri abellorum ordinarii domus Regiz, Notarii, & Secretarii domestici& officiarii salario donati.eius, vel Augusta, fratrum, fororum, auunculorum, materterarum, filiorum Francia, nifi negotiatoses fint. Item officiarii Curiarum supremarum, duodecim Aduocati Senatus Parisiensis, samæ clarioris, sex aliorum Senatuum, toridem & Procuratores, capitula, communitates, Ecclesia pro rebus Ecclesiasticis tantum.

(II) Fout ce corps est divise en fix Chambres, dont la premiere el la Grande, que l'ou nomme autrement la Chambre dorce ; la Tournéte, que est le ul fe plaident les matières estiminelles ; la grande Chambre des Enquelles ; la peirie Chambre des Enquelles ; la Chambre nouvelle, & la Chambre du Domaine : Autor libri

des Effats, & Empires du monde, au discours de la France nomb.27-

mm) Mornaus Plelleus, in epsiome de Statu Gollie, has ennmerat; Lia grande Chambre et. II, la Chambre de l'Edid. III, la Chambre de la Tonnel.

E. IV, la Chambre des Enquefies. P. la Chambre des Requ'fles du Palais, VI, la Chambre des Requefies de l'Hoffel. VII, la Chambre des Requefies de l'Hoffel. VII, la Chambre des Requefies de l'Hoffel. VII, la Chambre des maintenind. tom. 2, 1925.

Sp. ita: Le Palau de Parie efferme plafeurs cours C'Iuridditons, soure le Parthemen: C'Ies Requefies du Palaus, fauour P. Auditoire ou Chambre des Maifres des Requefies de Hoffel, la Chameleire, la Chambre des Comptes, la Cour des des Requefies de Hoffel, la Chameleire, la Chambre des Comptes, la Cour des Ades, Cour des Monnoges. Chambre du Torofor, le Baillif du Palais, i adis Considers des Monnoges. Chambre du Torofor, le Baillif du Palais, i adis Considers des Monnoges.

neffart bors la police ; la Table de Marbre, où est la Connestablie & Mareschauffee L' Admiranté, les Eaux & Forefts &c. les Esleus, & le Bureau des Threforiers de

Erance.

Lours XII. en l' bonneur de la Iuflice de France, & de fon som , fie faire cefte Chambre en l'eftat, qu' on la void à present, lambrifée de culs de lampe dores, & vermeillonnes auec vn artifice fingulier, de forte qu' on l'appelle à prefent la Chambre dorée : Du Chefne des antiquites des villes de France, tit, de la ville &c. de Paris, ch. 20. pag. 139. Louys d'Orleans aux ouvert. des Parlem. chap, 26. pag. 315.

Du Cheine d.ch.pag. 127. Miraulmont d.tit.fel. 18.b. 90)

Vide supra hoc capite lit.aa.

La grande Chambre a toufiours eu de grandes prerogatiues fur les an-

eres Chambres; Eftienne Pasquier d.lin. z.ch z.fol. 38.lis. g.

Les caufes des Princes du fang, des Pairs de France, & des Officiers de La Couronne , y font traitées prinatinement aux autres Parlemens : Ranchin d. 10m.2.pag.89. Hic cognoscitur de causis Parium in prima instantia, & de appellationibus verbalibus aliorum. Sunt autem eiusmodi appellationes, quando statim à sententia alicuius Iudicis inferioris ad hanc Curiam protocatur; exempli gratia, ego ab hac sententia appello : Mornæus in depisome

as) Hic fe ingent les procés par efcrit, qui reffortiffent en la Cour par appel : Corrozet des antiquit. de Paris d. ch. 15. fol. 115.6. Præfes huius Camera precede par tout les Confeillers de fa Chambre, ares que plus anciens Confeillers que luy. Mesme ces Conseillors venans à estre de la grande Chambre, ne laissent de ceder à celuy, qui les a prefidés dans les Enqueftes, in memoriam veteris pote-Statis: Langlaus lib.7. otii femefiris c.9. Loyleau des droits des effices, lin. 1. ch.6

esum.so.

tt) Dicuntur requestes du Palais, ad differentiam des requestes del beftel. La Chambre des Requestes du Palais,n' est qu' yne image des Maistres des Requeftes de l'hoftel, & à vray dire, a emprunté d'eux la iurudiction, qu'elle exerce pour le jourd'huy. Car quelle rencontre, & communauté a l'exercice de leur iurudiction, quec le mot de requestes, qui est leur principale qualité? Or pour entendre cecy de fonds en comble, faut noter, qu' aux Parlemens, qui furent tenus dans Paris , fous Philippe le Bel , & Louys Huein , n' eff faict aucune mention d' rne Chambre des Requestes; Car lors les requestes estoient respondues par les Confeilbers du Parlement, & des Enqueftes. Or, tout ainfi qu' a la fuite du Roy ily avoit les Maiftres des Requeftes de son hoftel, qui effoient deftinés pour iuger les requefles, qui luy eftoient presentées, si non les remercre à la cognoiffance, si elles eftoient de trop grand poids, auft voulut-on introduire femblable ordre pour les requestes qui feroient presentees au Parlement. C'est pourquoy fous le Roy Philippe le Longe autre les deux Chambres du Parlement, & des Enqueftes on ven creavne troifies-

me, qui fut celle des Requestes. En quoy l'on fuiute presque la mefme forme , que selle que l'on observoit prés du Roy; parce que comme du commencement on appellost telles requestes, les plaids de la porte du Roy; aussi mit-on la Chambre des Requestes bors l'enclos des deux autres Chambres , comme celle qui estou introduite pour juger les plaids de la porte du Parlement, qui efloient les requestes, que l'on luy presentoit ; & où ils y trouneroient de l'obscurité, ils denoient en commumiquer aux Maistres du Parlement. La plus-ancienne ordonnance, qui en parle, est celle de Philippe le Long, de l' an MCCCXX. laquelle nous enseigne, que lors ces Messeurs des Requestes du Parlement représentoient les Conseillers, qui iugent ausourd'buy les instances à la barre. Les grands empeschemens des Maistres des Requestes de l'hostel du Roy, qui estoient a la suite du grand seau, furent cause, que au long aller les caufes des domeftiques de la maifon du Roy , qui eftoient pendanses denant eux, furent renuoyées aux gens tenans les Requeftes du Palau. Il y auoit entre eux symbolization de noms, & de charges, fous diuerfes rencontres. Ceux, qui effoient prés du Roy, effoient dits Maiftres des Requeftes de l'hoftel du Roy ; les autres , Maistres des Requestes du Palau. Cenx la auoyent cognoiffance des requestes prefentées au Roy; ceux-cy de celles, qui estoient presentées au Parlement. En cefte rencontre des noms & des fonctions, il fut auffi aife de faire changer de main aux procedures , que l' on faifoit de la fuite de la Cour du Roy. Les officiers domestiques du Roy , pensans auoir plus-prompte expedition aux requestes du Palais , obtindrent commission , pour intenter leurs causes personnelles, man tant en demandant , que deffendant, comme außi d'y faire renuoyer selles, qui estoient intentées par deuant les Maistres des Requestes de l'hoftel. Ces commissions furent des leur primitive origine appellees Committimus. Des personnelles on creut auec le temps le printlege, & l'eftendit-on aux poffeffoires , Gencores aux mixtes , Ceft a dire, à celles , qui tiennent de la personalité, & realité ensemble, comme sont les instances de partages, refissions, retrailts lignagers, & feodaux: voire voulut on, que ces Seigneurs ( des requestes du Palais ) eussent cognos fance du merite du committimus , prinatiuément de tous autres luges; ie veux dire, que fi vne caufe effoit renuoyée pardeuant eux, en vertu d' vn Committimus, tout autre luge euft foudain les mains lices, & leur renuoya la caufe, fauf à eux d'examiner, fi elles efforent de leur cognoiffance : Palquiet d. lin. 2. chap. 3. fol, 37. lit. b. & fegg. Quant à l'authorite de ces luges, & Officiers des Requefles du Palain, elle est grande. & telle que celle des Conseillers du Parlement, du corps duquel ils sont. Et d'autant, que suiuant les Edicts , ils doinent effre prins deceux de la Cour , & qu' àce a este autrefou defrogé par les prouisions, & establissement d'aucuns officiers és Requestes, que n' eftoient Confeillers en Parlement ; pour ceste occasion on leur a autrefou renoque en doubre la qualité de Conseillers en la Cour, & ce du temps de Charles VI. que le Pape faifoit difficulté de les comprendre au roolle des Officiers de la Cour, 714 comme w'estimant iceux estre du corps d'icelle , pour iouir de l'effect de l'indult, par luy oftrojé à ceux du Parlement : Ce que toutesfou le Roy Charles certifiadepuis par fes lettres pasentes, declarant par iselles , que les luges des Requeffes de fon Palais , eftoient des mefmes & pareils prinileges, que ceux de fon Parlement; Miraulmont d. tit. fel. 48.

uu ) Vide fupra boc capite lit. kk. & Miraulmont d. tit. fol. 49. 6 10. Plenius autem de hoc primilegio de commistimus, (quod Loyfeau du droits des Offices lin. c. chap. 4. n. 42. nominat l' Auriflamme de prattique) nempe quibus competat, agit Palquier d. hu. 2. chap. 3. fol. 38. Cum primum folidomus Regiz officiarii gauderent hoc beneficio de Committimus, chacun voulait emprunter ce tilere fout fanx gages : qui fut caufe, que Charles VI. fom lequel les Commissimus commencerent d'entrer en plus grand credit qu' auparauant, par son ordonnance de l'an MCCCLXXXVI. voulut, que nul ne peust iouir de ce benefice, s' il ne iouiffort actuellement des gages. On paffa puis aprés plus outre parse que tous les Confeillers du Parlemens, & des Enqueftes, voulurent auoir ce primilege, ensemble les Greffiers, Notait es , & gecretaires de la Cour ; mesmes il fut dit par Arrest du XIV. Decemb. MCCCCVIII. que quatre clercs du Greffe civil, deux du creminel, & un des prefentations, auroient teurs caufes commifes aux Requeftes du Palais. Les Aduocats y voulurent auft auoir part, & non fanscaufe, L'autant qu'en pue ancienne ordonnance , inferée dans le Vieux Stile du Parlemens, où il eft parle du ferment, qu' ils doinent faire à la Cour, ils sont appelles Aduocats, & Confesllers du Pariement ; auße les Aduocats, tant plaidans, que confulcans, font bonores du chaperon fourré, qui eft la vraye romarque du Magi-Brat du Palan; & encores on donne aux plus-anciens feance fur les fleurs delysvu à vis des gens du Roy. Tone ainfi que les Aduosats, aufii les Pracureurs du Parlement, fe meirent de la partie. Tant de fortes de perfonnes voulans auoir part à se gafteau , cela fut caufe, que le Chancelier Brifonnet, fous le regne de Charles VIII. declara en plein Parlemens , le XVI. Feur. MCCCCXCVII. qu'il ne delle preroit plus de Committimus , qu' aux domeftiques du Roy , & fecialement qu'il n'en scelleroit plus pour les Aduocats. Il ne parle point des Procurents: qui me fait dire, que lors ils ne iouissoiene de ce prinilege ; car ily anoit beaucoup plus de raifon de le leur rofufer, qu' aux Aduocats. Cefte mefme querelle a depuis efte fouftenue tant par le Chancelier Olivier, que de l'Hofbit al, mais els ne l'ont peu gaigner. Par l' Edict de Moulins de l' an M D-LXIV. est faict vn article exprés de ceux, qui pouncient iouir du Committeinen, oit font compris les principaux Officiers de la Couronne, les Confeillers du Confeil priné , les Maiftres des Requeftes de l'hostel Notaires, & Secretaires du Roy, les Officiers domeftiques couchés en L'eftat du Roy, & de la Royne, famere, fes freres, fœurs', oncles, tantes, enfans de France. douze des plus-inciens Aduocats du Parlement, & autres qui en dependent : mais an effoit befoin de les y comprendre, comme chofe affes entendue, puis que quel 9443 ques Aduocats & Procureurs y effoient compru, & neant moins encores n'a cet article forty fon effect, parce que fans acception de perfonnes, quiconque eff Aduocat, on Procureur au Parlement, iouit de ce benefice ; ie diron volontiers malefice, pour estre une grande picié de distraire un pauure homme de saiurudiction ordinaire. quelques fou de cent & fix vingts lieues, Nos ancestres aux causes legeres, comme fimples personnelles, mesmes en defendant feulement, voulurent, que les domeftiques du Roy procedaffent deuant les Maifires des Requestes de l'hoftel, à la fuite de la Cour, pour n' estre detournés du feruice, qu'ils devoient au Roy. D' avoir depuis fur ces per fonnelles enté les actions poffeffoires, & mixtes, tant en demandant, que deffendant, & fur cepied permettre a vn Officier domeflique de quitter fa iurisdiction ordinaire, & cheifir celle des Requestes du Palais , à fin d'affliger fa parvie aduerfe, parauanture eft-ce vne chofe, qui meriteroit reformation, fi noftre France en effort capable: Cela aucunement recogneu par l' Edict du mon de lanuier MDLX. sur la doleance des Estats tenm à Orleans, surent tom Sieges des Requestes Supprimes, establu és autres Parlemens, fors celuy du Parlement de Paris Ordonnance, qui ne fortit iamau effect; au contraire on les a depun augmentées , ainfi que les occasions s'y font presentées , mesme en l'an MDLXXX. Henry III. feit vne feconde Chambre des Requeftes au Parlement de Paris.

xx) Tornellam appellant, id est, turriculam : Lupanus d.l.

Eam non male dici poste orbiculariam, rotulariam, vel vicissitariam , annotauit Chanutius ad lib. 4. arreft. Papon. tit. 6. arreft. 7. quoniam conflata est ex Consiliariis reliquarum Cameratum, qui in ea per vices funguntur. Parce que tous ceux du Parlement vont tour à tour par chaque année suger les causes criminelles; quia singulis annis Adsessores ad hoc indicium eliguntur, quo elapío, denuo ad priotem flationem redeunt, substitutis aliis, vt explicat Mornæus in d. epitome. Causam exprimit Miraulmont d. tit. fol. 10. b. a fin que l'accouflumance de faire mourir, & condamner les hommes. n' altere la douceur naturelle des luges , & les rende aucunement cruels & inbumains. Eandem amplectitur Bodinus de republ. lib. 4. cap. 6. pag. 710. Maiores nostri (ipquiens) prudenter, qui Curiam publicorum iudiciorum. quam noftri homines Tornellam appellant, ita instituerunt, vrsinguli Curiarum fingularum iudices, velut in orbem, ftaris temporibus in ea iudicarent. ne perpetua capitalium iudiciorum confuetudo infitam vnicuique à natura clementiam omnino eriperet, & animos efficeret quam pro natura crudeliores : Quia quanto quaque melior est , tanto difficilius , inquir Theophrastus, aduer fue improbos ir acundiam cohibere potest, quin aliquando in furorem erum-PAt. At vero hanc rationem festiuam magis quam veram censet Ragueau, des droits Royanx pag. 712.

zz) Le Roy Henry IV. à fin que la Iustice fust renduë & administrée à ses subielts, sans ancune suspicion, dame ou faueur, comme estant un des principaux xxxx 2 mojeus mojens pour les maintenir en paix & concorde , ordonna en l' année MDXCVII. qu' en la Cour de Parlement de Paris feroit establie vne Chambre, composee d' vn Prefident , & feize Confeillers dudict Parlement, laquelle feroit appellée , & intisulle, la Chambre de l' Edict, & cognoiffroit non feulement des caufes, & proces de seux de la Religion precendue reformée, qui feroient dans l'eftendue de ladite Cour, mais aufi des refforts des Parlemens de Normandie, & Bretagne , felonla iurudiction, qui luy en scroit attribuée par son Edict, & ce imques atant,qu'en chafeun desdits Parlemens euft esté establie une Chambre,pour rendre la inflice fur les lieux. Cefte Chambre de Paris fut conftituée, pour cognoisfre & ingeren fonueramete, & dernier reffort, par arrests, prinatinement à consautres, des proces, & defferens meur, & à mounoir, desquels ceux de la Religion presenduereformée feroient parties principales, ou garands, en demandant ou deffendant, en toutes matieres tant civiles, que criminelles, fuffent lesdits proces par eferit, ou appellations verbales, & ce fi bon sembloit ausdites parties, & l' vne d'icellele requeroit auant corestation en caufe, pour le regard des procés à mouvoir excepté routes fou pour toutes matieres beneficiales, & les poffeffoires des dimmes non infeodés, les patronats Ecclefiastiques, & les caufes, où il s'agiroit des droits & demoirs, ou domaine de l'Eglife, qui feroient toutes traitlées & iugées en la Cour de Parlement, fans que ladite Chambre de l' Edict en peut cornoiftre. Comme aufi il fut ordonné, que pour iuger & decider les procés criminels, qui intermendroient entre lesdits Ecelefiastiques , & ceux de ladite Religion pretendue reformée, fi P Ecclefiaffique effoit deffendeur, en ce cas la cognoiffance & ingement du procés eriminel appartiendrois à la Cour fouueraine, prinatinement à ladite Chambre; & où l' Ecclefiaffique feroit demandeur, & celuy de ladite religion pretendue reformer deffendeur , la cognoissance & ingement du proces criminel appartiendroit par appet, & endernier reffort, à ladite Chambre eftablie. Cognoifiroit aufs ladite Chambre en fon reffort, comme les autres au leur, en temps de vacatione des matieres attribuées par les Edicts & ordonnances , aux Chambres establies en semps de vacation. Et les procés partir servient departir en la mesme Chambre par les luges, que feroient par luy nommés, par fes tetres particulieres pour cet effest. Voire, aduenant qu' vn proces feroit party en toutes les Chambres my parties, le partage feroit renuoyé à ladite Chambre de Paris : Du Cheine d. tr. des antiquit. des villes, d. tit. de la ville de Paris, chap. 16. pag. 159. & feqq. Vide fupra libr. 3, cap. 8. lit, l.n. 30. 6 fegg.

aa) Mota non mod olim, sed & nostris temporibus aliquoties fuit hec quæstivintes Regem & Parlamentum. Pro Rege perorans Custod Sigillorum, apud le Mercure François 18m., 7 pag. 17-3 ait. ("oft shofe cam fante, que la Courd à Parlement ne peut. & ne doir cognossire, que des affaires qui son de partice à partie, & non doir cognossire, que des affaires qui son de partie à partie, & nondes affaires af signaton non regy; se son significates si cognossificates si en tip par commission expresse; sur le xeemple da dritte de cognossificates si en tip par commission expresse; sur le xeemple da dritte

Romain, par lequel les magifirats ordinaires ne cognoiffoient inre proprio, des shofes quiefloient meri imperii,fice n'effoit iure fingulari, c'est a dire par commifion du Prince. Sur ce fondement le Roy Charles VIII. par fon Edict de l'ani MCCECXCV. se referna le droit de Marque, & autres semblables, & fie deffena le, au Parlement d'en plus cognoifire. Et le Roy Charles IX. par fon Edict de l'an MDLXXIII. fie pareilles defenfer au Parlement, & de cognoiftre d'aueres affaires d'Eftat, que les Roys s'eftoient referués, duquel Edict a efté faict mention en la conference des ordonnances, liu, 1.tit. 12.pag. 167. Ce qui aesté tousiours obserné, mefme lors qu'il a efté queftion de faire le proces dux Princes, Ducs, & Officiers de la Couronne spour chose qui concernoir l'Estat; & dont les Parlemens n'ont idman en cognoissance, que par commission parriculiere des Roys, ou que les Roys n'y euffent efte prefens. Tempore Caroli VIII. (vide d. tom. 17. pag. 185.) le President de la Vaquiere respondit au Chancelier du Duc d' Orleans , que le Parlement n'effoit inftitué que pour la inftice, file Roy ne luy commandoit plus auant. Er vne autre fout ; que leur charge n' effoit qu' administrer la inflice. Le Roy Fran-Son I. du XXIV. Inillet, M. D. XXVII. defendit à son Parlement de s'entrentettre, en quelque façon que ce foit, du failt de l'Effat; ny d'autre chofe, que de la ruffice. Sur les remonstrances de la Cour pour la difficulté, qu'elle faifoit de publier les lettres données à Rouen, le Roy Charles I X. tint ce langage, aux Deputés, qui luy furent enuoyés, le XVI. Aoust M D LXIII. le ne veux plus, que pous vous mestres d' autre chofe, que de faire bonne & briefue iustice: Car les Roys, mes predeceffeurs, ne vous ont mu au lieu, où vous eftes, que pour cet effect, & non pour vous faire mes tuteurs , ny protecteurs du Royaume. (Certum est, Curiam Parlamenti debere ac polle cognoscere tantum de negotiis, de quibus inter litigantes controuertitur, non vero de negotiis Regni Statum concernentibus, quorum cognitionem nostri Reges sibi retinuefunt; nist Rex expresse hoc illi committat: ad exemplum iutis Romani, cuius ex dispositione magistratus ordinarii iute proprio non cognoscebant de caufis ad merum imperium pertinentibus, sed iure singulari, id est, ex commiffione Principis. Ex hoc fundamento Carolus IIX.edicto A. Mcccccxcv. fibi reletuauit ius represaliatum, & alia similia, prohibens, ne Parlamentum amplius de illis cognoscerer, Carolus IX. edicto suo, anni MDIXXIII. fimili prohibitione vius, iustit, ne Parlamentum, etiam de aliis negotiis statum concernentibus, quæ Reges libi reletuarunt, cognolceret; cuius edichi facta est mentio in collatione ordinarionum, lib. t. tif. 12. pag. 167. Atque hoc semper ita observarum fuit, etiam tunc, quando sententia ferenda in Principes, Duces, & officiarios Corona, propter delicta contra Statum commilla, de quibus Parlamenta nunquam potuerunt cognoscere, nisi id illis à Rege specialiter mandatum, ac commissium, aut Reges ipsi fuissent præsentes. Præses Vaquerius, tempore Caroli VIII. respondit Cancellario XXXX I

Ducis Aurelianensis, Parlamentum esse institutum iustitiæ folum causa,nec posse tractare alia, nisi iubente Rege : & iterum alia vice ; Parlamenti munus effe, administrare iustitiam. Rex Franciscus I. die xxIV. Iubi MDXXVIL interdixit Parlamento, ne vllo modo tractaret negotia Status, nec alia, quam que pertinent ad administrationem iustitie. Carolus IX. delegatis à Parlamento, causas, cur illud literarum Regiarum Rothomagi datarum promulgationem diftulillet, exponentibus, ita respondit xvi. Augusti A. MDLXIII. Nolo amplius, manum admoueatis aliis rebus, quam administrationi iu-Aitiz, hanc rece & breuiter exerceatis volo: Etenim mei in Regno anteceffores Reges vos hunc in locum, in quo nunc estis, hanc vnicam ob caufam collocatunt; non vero, vt elletis mei tutores, vel protectores Regni. Videea, que annotaui supra lib. 1. cap. 9. lit. ff. & Autorem de l' bifoire du ministere du Cardinal de Richelieu, parte 2. pag. 219. vbi de Ludonico XIII. verba faciens, ait : Le Roy feant en fon Confeil dans de Louure . & Le Parlement en corps eftant à genoux en sa presence, après que le Garde des Seaux luy euft fait entendre de la part de fa Maiefté, qu'il n' auoit pas l' authorité de inger des declavarions de l'Effat , qu' il luy envoyoit, elle deschira de sa main l'Arrest de partage, qui avoit effé efcrit dans les regiftres du Greffe, & commanda d'y mettre en fa place celuy de fou Confeil, par lequel il le caffoit; ques defenfes de mestre en deliberation al aduenir femblables declarations,

bbb) . Affarmativam aliquoties tenuit, & rationibus firmare sustinuit -Parlamentum, ac nostra quoque atate, xxi. Maii anno M DC xv. commonitione ad Regem lequentis tenoris: Philippes le Bel, qui premier rendit vofire Parlement fedentaire, & Louys Hutin, qui l'eftablit dans Paris, luy laifferent les fonctions , & prerogatines , qu'il avoit enes à la fuite des Roys , leurs predeceffeurs. Et c'est pourquoy il ne fe trouve aucune inflitution particuliere de vofite Parlement, unfique de vos autres Cours founeraines, qui ont efté depuis crigées, comme tenant voftre Parlement à la place du Confeil des Princes & Barons , qui de toute ancienneté effoient prés la personne des Roys, née auec l' Effat, & pour marque de ce, les Princes & Pairs de France y ons toufiours en feance & voix deliberative, & aufi depuis ce temps y ont efte verifiées les lorx, ordonnances & Edills, creation d'offices , traittés de paix , & autres plus importantes affaires du Rojanme, dont lettres patentes luy font enuoyées, pour en toute liberté les mettre en deliberation, & examiner le merite, y apporter modification raisonnable, voire mefme , que ce qui est accorde par nos Roys aux Eftats Generaux , doit eftre verifie en poftre Cour, où est le throne Royal, & le liet de poftre Iuflice fouuerame. On pourroit rapporter plusieurs exemples pour preune, que de tout temps vostre Parlement s' el veilement entremu des affaires publiques , lesquels ont par comojen reußi au bien du feruice des Roys , vos predeceffeurs , entre lesquels nous reprefetserons , comme du regne du Roy lean , furent conuoqués en voftre Parlement les Princes

Princes , Prelats & Nobles du Royaume, pour aduifer aux affaires de l' Eflat: que depuis , par l'aduis du mesme Parlement, le Roy Charles V. dit le Sage , declara la guerre au Roy d' Angleterre, retira, par ce moyen, la Guyenne & le Poictou, & que en l' an MLXXXV. voftre mesme Parlement moyenna l'accord entre les maisons d' Orleans , & de Bourgogne. Du temps du Roy Louys XI. Prince , comme chacun fcait, autant saloux de fon authorité, qu' aucun de fes predeceffeurs , le Prefident de la Vaquerie , afifté de plufieur; Confeillers, luy firent de graues remonstrances, fur vn Editt , qu' il defiroit faire paffer : le Roy fit refonfe , qu' il les tenost pour fes fidelles feruiteurs, pfa du mot de remerciement, adioufta, qu'il leur feroit bon Roy, Eno les contraindroit iaman à faire chofe contre leur conference. Au mesme Roy furent failles remonftrances , contre les abus de la Cour de Rome , & donné à cognoiftre, que faifant des Edicts pour empefcher ces abus, il ne pounoit eftre accufé de de Cobeiffance enners le Sainst Siege : & neant moins , Sire, ceux qui veulent affoiblir , & deprimer l'authorise de ceffe Compagnie , s' efforcent de luy ofter la libersé, que vos predeceffeurs luy auoyens perpetuellement accordée, de lear reprefenter fidellement see qu' elle jugeoit vtile pour le bien de leur Effat. Mois ofons dire & V.M. que c' est vn mauuau annuel , qu' on luy donne, de commencer l'année de fa maiorité, par tant de commandement de pueffance abfolue, & l'acconftumer à des attions, dont les bous Roys, comme vous, Sire, n' vfent tamau que fort rarement, eftant certain, que les vrais maximes des Eftats font , que plus une puiffance est grande, & abfolue, on la doit me fnager aues plus de retenue, & moderation, pour La faire longuement durer. Or, comme de voftre Parlement font toufiours procedes de bons, & falusaires confeils, le Roy Louys XII qui a acquin ces nome glorieux, de lufte, Pere du peuple, ne prit ailleurs resolution de resifier aux entreprifes de Iules II. & autres Posentats d' Italie ; & le mefme Roy ne donna fa fille aifnee au Roy Françon fon successeur, que par l'adun des premiers de cesto Compagnie, pour se mandés à Tours: & durant le regne du Roy François I.le Parlement envoya memoires, & infructions, à Madame la Regeme, fa Mere, touchant la reformation & confernation de l' Eftat , & l'on fcais , que les traifles de Madrit , & autres , failts depun auec l' Efpagnol, furent folennellement pafiés : & toutes fon & quanves, que le font projentes affaires, concernans l'interest du Royaume, foit pour entreprifes de la Cour de Rome, ou des Princes eftrangers , regences, gouvernemens, pendant les minorités des Roys , conferuation des droites & fleurons de la Couronne. & manutention des loix fondamentales de l' Eftat, les propofitions, & remon-Arances font toufiours parties de la mefine Compagnie, de la plus-part des refolutions y one effé prifes : tesmoin le grand & folennel Arrest, pour la confirmation de La loy Salique, en la personne de Philippes de Valois; & celuy depuis donné pendant les troubles par les officiers de voftre Parlement , bien qu' ils fuffent reduits en caprinité & apprebenfion continuelle de la mort , ou de la prison. Laquelle action fur deslors grandement louce par le feu Roy voftre pere, de tres-heureuse memoire-fe DOUNANS pounant dire auec verite, que cet Arrest fortifié de la valeur de ce grand Roy, a em pefebe que voftre Couronne n' act efte transferce en main eftrangere. Encores de nostre temps, le feu Roy Henry III. s'effant retiré de Paris à Chartres, en l'an mil cinq cens quatre yinges buict, & les Deputes de vojtre Parlement l'ajant effé promptement trouuer , pour faire leur denoir , fa Maiefté leur sesmoigna le congentement, qu'elle auoit de leur fidelité, declara hautement , auoir grand regret de n' auoir fuiny leurs confeils , & de les auoir contraints à la verification de plulieurs Editts, lesquels toft aprés furent renoqués. Et V. M. me fine peut eftre memeratiue du grand, & fignale feruice, qui you a effé rendu par voftre Parlement, lors du deteftable parricide du feu Roy Henry le Grand, voftre pere; Et comme par L' Arreft, qui fera memorable à samais, il destourna prudemment les orages, qui Cemblotent renuer fer voftre Eftat , & comme depuu il a continué continuellement ala deffence de voftre founeramete, contre tom ceux, qui l' ont ofe debattre, & impuguer, tant de viue voix, que par leurs efcrits. Et fi quelques fou les Rou,pour quelque confideration particuliere, ou mal confeillés, n'ent aggreéles remonfirances decefte Compagnie, ils en ont aprés tesmoigné du regret, comme il se void par la persucuse remonstrance, faite au Roy Françon I. contre le Concordat, & le sufte desplatfir , que ce grand Prince concent , d' avoir force le Parlement à le verifier , ayant dit , comme chacun fcait , qu' il ne s' effort iaman repenty de chofes qu' il euft feite en fa vie, plus que de cefte violence : Et l'hiftoire veritable rapportes qu'il en fut toufiours aprés indigné contre le Chancelier du Prat , imques a dire de luy des paroles bien notables, qui ont pagé à la posterité : & depuis ce grand Roj. continuant en fes bons mountemens fis faire le procés par fon Parlement au Chancelier Poyet, pour les concustions, dont il effoit preuenu, & entreprifes, par luy faites, & par deffus fon pounoir. Et l'on scait ages, qui fut la vrage cause des paroles aigres, proferces par le Roy Charles IX. contre vofire Parlement, a fon retour de Rouen, & les mauuais effects, que cauferent les confeils violens, qui luy furent donnés en faisunege, ainfi qu'il en tesmoigna un grand reffentiment , peu auparauant fon deces. Et nous ne pouuons oublier , que de fon regne , aprés fon Sacrte I' an mil cinq cens forxante & vn , en vne affemblée celebre , qui fe fit à Rheims ,le Cardinal de Lorraine proposa, que pour deuement pouruoir au different de la Religion , en ce qui concernoit le fait d' Eftat , il eftoit necessaire de faire une loy inutolable, & a cefte fin affembler en voftre Cour de Parlement, les Princes, Seigneurs, & autres du Confeil Prine, pour , le zout y effant folennellement traitle garder ce qui pferois arrefte; ce qui fut sroune bon. Et fuinant ce, peu de iours aprés ,le Roy Charles , la Royne fa mere, les Princes, & aucres Grands de fon Confeil , vindrent en voftre Cour, où cefte affaire ferieufe fut traitiée , & deliberée folennellement , & à la fuite l' Edict de luilles dreffé & publié incontinent aprés. (Philippus Pulcher, qui primus Parlamentum vestrum statarium constituit, ac Ludouicus Hutinus, qui Lutetiæ firmauit, ei reliquetunt functionem & prærogatiuas, quas habuerat, cum adhuc effet ambulatorium, ac lequeretur Reges, prædecessores vestros. Hincest, quod cum de reliquarum Supremarum Curiarum, que post Luterianam erecte, specialibus institutionibus constet, de hac nihil reperiatur, vt quæ successit in locum Consihi Principum & Baronum, qui fuxta antiquiffimum morem, ab initio Regni observari corptum, erant in comitatu Regis. Cuius rei nota est, quod Principes, & Pares Franciæ, semper in eadem habuerunt sessionem & votum deliberatiuum, ac postea ibi fuerunt comprobatæ leges, ordinationes, ac edicta, creationes officiorum, tractationes pacis, ac alia momenti maioris negotia, Regnum concernentia. Quem in finem ad illam litera patentes dantur , ve libere de negotiis consultet , ac eorum examinet metita , modumque rationi connenientem adhibeat. Etenim hic illa, quæ Reges in comittis, seu conuentibus generalibus, Statibus Regni promiserunt, comprobari debent, vbiest thronus Regalis, acsedes iustitia suprema. Confirmant hoc varia exempla, que in testimonium adduci possent, quod omni tempore Parlamentum vestrum vtiliter manum admouerit negotiis publicis, eaque itatractauerit, vt Regibus, antecessoribus vestris, magnas paramerint commoditates. Ex illis nobis ante oculos statuamus Iohannem Regem, quo regnante, ad Parlamentum vestrum convocati fuerunt Principes. Prælati, atque Nobiles Regni, vt ibi de negotiis Statum concernentibus confultatio institueretur: nec non Carolum V. cognominatum Sapientem, qui, confilio einsdem Parlamenti. Regi Anglia indixit bellum, & hac ratione Aquitaniam, ac Provinciam Pictaviensem fibi acquisinit. Constat itidem, eiusdem Parlamenti opera inimicitias, qua erant inter familias Aurelianensem, & Burgundicam, compositas fuisle. Regi Ludouico XI. Principi autoritatis suz, vtomnibus notum, maximo vindici, Prases Vaquerius, & cum illo multi Consiliarii Parlamenti, graui oratione se opposuerunt, propter edictum, quod ad comprobandum ipsis missum fuerat; Respondit Rex, se illos astimare fideles ministros, addiditque, agere gratias, ac benigno affectu profecuturum, nec vnquam coacturum, vt quicquam faciant contra conscientiam. Eidem Regi, ab eodem Parlamento exposita fuerunt attentata Curiæ Romanæ, atque demonstratum, quamuis edictis hæc impediret, non possetamen à sede Pontificia accusari inobedientiæ. At hodie, Rex, eo ventum, vt qui autoritatem huius Parlamenti debilitare, ac deprimere conantur, id agant, quo libertas, à vestris antecessoribus illi in perpetuum concessa, fideliter exponendi, quod vtilitati & bono publico conueniensesse indicat, ei omnino adimatur. Non erubescimus, Domine, affirmare, malum opus annuum Maiestati Vestræ assignari, ab illis, qui fuadent, et exordium maiorennitatis tot emblematibus potestatis absolutæ inclarescat, atque sic assuelcatis actionibus, quas vobis similes boni

NOTITIE REGNI FRANCER

Reges non nist rariffime suscipiunt; certa enim regula Status est, quanto potentia maior est & magis absoluta, tanto moderatius illa vtendum, vteo. durabilior fit. Porro, quoniam ex Parlamento vestro semper bona àc salutatia confilia, promanarunt, Rex Ludouicus XII. qui sibi gloriosa nomina, Iufi & Patris Patria, acquifiuit, non alibi decreuit refiftendum effe attentatis Iulii II.& aliorum procerum Italia. Idemque Rex, non nisi primiseriorum huius Parlamenti, Turonum euocatorum, consilio, filiam suam, ætate maiorem, dedit in matrimonium Francisco, successori suo in Regno. Durante regno Francisci, Parlamentum matti Regis, quæ administrabar. Regnum, suppeditauit instructiones, concernentes reformationem, & conservationem Status. Notum quoque est-pacta Madritiana, & alia, quæ postea cum Hispano iniuimus, solemniter Parlamento infinuata fuise, atque toties, quoties le obtulerunt negotia, interesse Regni concernentia, fine de attentatis Curiæ Romanæ, aut exterorum Principum, quæstio fuit, vel de procuratione Regni, ac gubernatione, quo tempore Regesadhuc minorennes, de conservatione iurium, & partium Coronæ, de tuitione legum fundamentalium Status, femper Parlamentum interueniffe, ac, ve plurimum, quid faciendum, decreuisse. Pro teste nobisest magnum & solemne arreftum, pro confirmatione legis Salica, tempore Philippi Valefii; & illud alterum, datum inter motus Regni, à Curiæ Vestræ officiariis, licet in continuo vitæ, aut carceris periculo verfantibus: quam eorum magnanimitatem illo tempore maximopere laudauit Rex, Pater & anteceffor Vester, beatæ memoriæ: Et vere dici potest, arrestum hoc, cui in subsidium venit mascula magni Regis virtus, obstititle, quo minus corona vestra in extraneas petuenerit manus. Nostro tempore, cum Henricus III. Rex, telicha Lutetia, anno MDLXXXVIII le Carinitum contulisset, atque delegati Parlamenti vestriobligationis suz memores, illum prompte accessillent, testatus est, se illorum fidelitatem plurimi facere, & non leui pœnitencia, acanimi dolore, affici, quod confilia illorum spreuisset, eosdemque coegistet multa approbare edicta, que paulo postab eo fuerunt reuocara. Maiestas Vestra, Domine, memoria tenet, quam egregie operam prestiterit hoc Parlamentum, quo tempore Henricus Magnus, pater Vester execrando parricidio occubuit, quodque arrefto, in aternum memorando, tempeltatem, qua regno excidium minari videbatur, prudenter auertit, nec non deinceps perpetuo, fummam potestarem vestram defenderit contra omnes, qui eam tam verbis quam scriptis impugnare ausi sunt. Quod si vero quandoque Reges, ducti vel fingulari confideratione, vel malo confilio, infisper habuerunt admonitiones Parlamenti, postea tamen illos facti poenituit, ve apparet ex virtuosa admonitione, qua Regi Francisco I. dissuasit concordata cum Pontifice, cinto animi dolore, quem Magnus ille Princeps concepit, quodilludad compre-

comprobanda concordata coegifet; dicens, vt omnibus notum, se nunquam vllius facti tantum pœnituisse, quantum huius violentia. Historia, veritatis testis, affirmat, Cancellarium Pratum illi propterea semper fuisse exolum, illudque odium, verbis satis notabilibus, quæ ad posteritatem peruenerunt, indicalfe. Idem Rex deinde boni propositi memor, iudicio Parlamenti submisit Cancellarium Poyetum, criminis concussionis reum, aliisque conatibus vitiosis inquinatum. Satis porro constat de vera causa, quæ Carolum IX. Rothomago reuerfum, mouit ad fermonem illum acerbum, quem ad Patres Parlamenti habuit; nec non de pessimo esfectu confiliorum violentorum, quæ illi in iuuentute fua fubministrata fuerunt, illiusque animum paulo ante mortem non leuiter torferunt. Non poslumus' obliuioni mandare, quod anno MDLXI post coronationem eius, in celebri conuentu, Rhemis instituto, Cardinalis Lotharingus proposuit, nempe, vt debito modo in controuerfiis religionis Statui consuleretur, necessarium esse, ferre legem inuiolabilem, huncq; in finem in Vestro Parlamento congregati debere Principes, Dynastas, aliaque confilii Secreti membra, que omnia, quæ ibidem folemniter conclusa, exacte observarentur; quod fieri placuit, atque ideo, paucos post dies, Rex Carolus cum matre sua, Principes, & alii confilii Regii Dynasta, in Parlamento comparuerunt, vbi de arduo hoc negotio consultatum, ac solemniter deliberatum, edictum Iulii confectum, & flatim post publicatum fuit.")

ccc) De quo dictum supra leb. 1. cap. 9. lit. ff.

On peut demander , ( verba funt Bretii de la founer aineté du Roy, liu. 2. chap, 6. pag, 195. & feqq.) quelle obeiffance les Cours founeraines doinent rendre aux Edicts, que le Roy leur enuoye, pourfles registrer & publier ? le n' entends pas parler de ceux, qui font iuftes, d'autant que chacun doit aller au deuant, & les recenoir comme des Oracles; mais de ceux, qu' on appelle burfaux ; comme s' il vouloit augmenter fes tributs, en eftablir de nouneaux, & creer des Officiers inutiles, & superflus, pour en tirer de l'argent. Il me semble, qu'il faut diffinquer les temps : Car fi d'est pour subuenir à vne necessité pressante pour le bien public, i ofe dire, que la refistance qu' on feroit à les verifier , seroit vne pure desobeiffance, necessitas, magnum humanæ imbecillitatis patrocinium, omnem legem frangit. Mais hors le cas de necefité, i' estime, qu' il y va de la reputation des Cours sonueraines, de faire au Prince des ferieuses remonstrances, & de tascher par toutes fortes de moyens de le deftourner de tels confeils. Car, comme l'on doit cousiours presumer, que les volontés, & les intentions du Prince sont fondées fur l'equité, comme det Salomon, voluntas Regis labia infta : Et que lors, qu'il fait des Ordonnauces, il s'eft per suadé, qu'elles effoient veiles au public: l'on doit esperer ausi, qu'il aura pour agreable d'entendre les remonstrances de ses officiers, qui le veulent des eromper, & luy faire voir les inconneniens, qui penuent NOTITIE REGNI FRANCIE

arriver, foie à la personne, soit à son peuple, de la verification de tels editts, & qu'il imiter a en cela la douceur, Cla bonté de Dieu mesme, qui ne se fasche point, quand on replique à ses commandemens, & qu' on luy demande la resolution de ses doubtes, comme il fe void en plufieurs lieux de l' Efcriture faintle. Et mon opinion est, que les Compagnies souveraines doivent perseuerer, iusques à ce, qu'ils ayent obtenu quelque chofe, ou qu'ils en agent du tout perdu l'esperance. Car alors il fe faut resoudre à l'obeiffance, suiuant la constitution de l'Empereur Iustinian, in auth. de mandat. princip. S. deinde, & auth. ve nulle iudic. S. & hoc. & de l'Edit que le Roy Charles IX. sie publier , touchant les remonstrances des Magistrats au Prince , autrement la mateflé, & l'authorité Royale , seroit par ce mojen suiette anx volontés de ses Officiers, ce qui seroit trop preiudiciable à l' Estat. Il me semble aufi, que l'on fera prudemment, de ne point aller vers le Roy, fi l'on cognoif, qu'il ne foit pas en humeur, d'escouter aucune remonstrance, ny de fouffrir, qu' ou differel execution de ses commandemens: ou du moins, si l'on trouve, qu'il soit à propos de deputer vers luy, pour luy faire entendre fes raifons, l'on doit fe comporter en cefte action auec toute force d' humiliet, & de respect, sans se roider, & s'ob-Hiner contre le torrent, pource que, comme le laboureur ne doit femer, ny prendre la peine de cultiuer fa terre, s'il n'a l'efperance d'yne bonne recolte, & derequeillir les fruits de fes labeurs. L'onne doit außi tamais s'oppofer aux volontés du Roy, fit on n'est affeuré de gagner quelque chose sur son esprit, par telles resi-Hances: car ce feroit exciter inutilement contre foy-mesme son indignation , & sa colere, qui pourroit le porter à des extremités dangereuses pour l'Estat , & pour seux, qui fe feroient oppofés à fes volontés; comme il arriua a Ionathas, qui ayant pris mal fon temps, pour excufer David, mit fon pere en telle colere, que s'il n'eust Pris la fuite, il l'euft perced vne lance, & tue fur la place. L'on ne peut prendre vn meilleur Confeil en telles rencontres, que de fe resoudre à la patience, & de confiderer, que le cœur des Roys est en la main de Dieu, qui dispose leurs volonies, & leurs monuemens, tantost à la douceur, & tantost à la feuerité, selon que le meritent nos vereus ou nos vices. (Quari potelt, qualem obedientiam debeant Supremæ Curiæ exhibere mandatis Regis, quibus illis iniungit, vt Edicta su≇ in actorum codicem referant, ac promulgent? non accipio hanc quastionem de Edictis institiam promouentibus, quoniam hæc omnino, vi oracucula, recipienda funt; fed de illis, quæ vocantur nummaria; quando augere vult tributa, aut noua imponere, vel instituere noua officia inutilia & superflua, tantum ve corradat pecuniam. Mihi videtur diftingui debereinter tempora; nam, quando hoc fit, vt magnæ necessitati publicæ subueniatur, audeo affirmare, si Parlamentum eiusmodi Edicto se opponeret, nec illud vellet comprobare, incurrere crimen inobedientiæ: necessitas, magnum humana imbecillitatis patrocinium, omnem legem frangit. Extra hunc Vero necellitatis calum, puto autoritati Curiarum Inpremarum conuenire, \*t fevt ferio Regem admoneant, ne pergat in proposito, omnemque diligentiam adhibeant, ne semel admissis consiliis insistat. Quemadmodum enim femper præfumendum eft, voluntatem, & intentionem Principis effe æquam, dicente Salomone, voluntas Regis labia iufla, ; quodque, dum edicta condit, sibi persuasum habeat, illa esse iusta, & statui publico vtilia: Sic etiam sperandum, ipsum placide admissurum admonitiones suotum officialium, qui errorem detegunt, & exponunt incommoda, que approbatio edichi feeum ferat, in detrimentum ipfius, populique. Sperandum, inquam, illum in hoc imitaturum Dei bonitatem, & mansuetudinem, qui non irascitur quarido mandatis illius humana opponitur exceptio, ac petitur dubiorum refolutio, vt videre est in variis sacra scriptura locis. Mihi videtur, Curiarum supremarum collegas admonitioni inligrere debere, donec aliquid obtinuerint, aut nibil amplius fpei supersit : tunc enim omnino obediendum etit, securidum constitutionem Imperatoris Iustiniani, in Nouella 17. de mandat. Prince cap. 4. Novell, 134.cap.6. ac Edictum à Rege Carolo IX. publicatum, concernens admonitiones magistratuum ad Regem : alias maiestas atque autoricas Regis hoe in casu subiiceretur voluntati officialium, quod fieret in magnum Status præiudicium. Præteted, mihi videtur, prudenter agi, fi Parlamentares non accedant Regem, quando eum norunt adhorrere ab omni admonitione, & nolle executionem mandati fui vllo modo differri; aut faltem, quando putant opportinum elle, illum per deputatos interpellare, & de causis dissensus sui certiorem facere, totus actus humilitate & respe-Au abundare, ac ab eo omnis obstinatio & austeritas procul esfe debet. Non fecus enim, ac agricola non debet laborare. & femine conferere agrum, vbi spes nulla fructuum & bonæ mellis superest; ita nunquam voluntati Regis obsistendum est, nisi certum sit, hac ratione aliquid obtineri poste. Alias enim nosmetiplos indignationi Regis obiiceremus, eumque ad iram prouocatemus, quæ Statui, nobisque damnola effe posset, ve contigit Ionathæ, qui cum Dauidem importuno rempote exculare veller, Saulum, patrem siums ad tantam commouit iram , ve fuga hastæ ichum declinate , & vitæ suz consulere fuerit coactus. In einsmodi rerum statu, oprimum est amplecti patientiam, & cogitare, corda Regum esse in manu Dei, qui illorum voluntatem & actiones disponit, modo ad clementiam, modo ad seneritatem, prout noftræ virtutes, aut vitia id merentur.)

ee) Le Parkement de Pariu est le plus auguste senat du monde, la milleure partie de l'Esfat, l'arbitre des Princes, le resinge de l'innocence, la forte darriere entre la puisfance des Grands, c'e la fobble de petits, la source, c'ha source in des autres Parlemens, la clef de l'arcade qui vient les couper l'une à l'autre! P. Matthieu en l'bissière de Hemp IV. lius, natrat.tus, som.i.p.455. Adde.gui est circis supra la gap di la contrat.

**YYYY 3** 

Vt paret ex collatione cum cateris, de quorum origine in fe-

quentibus capitibus dicetur,

ggg) Curiæ maiores in Francia eandem fere potestatem habent : Curia tamen Parifiorum, tum antiquitate cateris, tum etiam dignitate, excelht, ac fingulari quodam iure Curia Parium appellatur : Bodin.de republ.lib.; cap. 6. pag. 501. Le Parlement de Paris a retenu la prerogatine & authorité, par dellus tous les autres Parlemens , à caufe de fon ancienne & premiere inflitution, est eftime le plu-grand, le plus-celebre, & le plus-venerable de tous les autres, comme premier, & collateral des Roys : Mitaulmont d.tit fol. 21.6

bbh) Olim ius dicebat toti Franciæ: Estienne Pasquier d. liu. 2. ch. 4. fol. 43. lit.d Sed poftquam etiam alia Parlamenta inftituta fuerunt , poteftas eius limites accepit, ampliffima tamen illi præ cæteris remansit iurisdictio. Appellant enim eo Picardia, Francia specialius sumpta, Belsia, Campania, agriitem, vel pagi, Lugdunensium, Biturigum, Borboniorum, Pictonum, necnon cum Inculismentibus, & Alnifientius, tota Aluernia: Merula d. part. 2. Cosmograph. lib. 3. cap. 17. circ. fin. Ce Parlement distribuoit aneiennement ( ait Du Chesne d. er. & tit. chap. 20. pag. 144.) la suffice à soute la France, & maintenant il n' a plus que la Preuofté & Vicomté de Paru, & les Bailliages de Laon, de Rheims, d' Amiens, Abbeuille , Boulogne, Senlu, Sens, Auxerre, Trope, Vitry, Parthois, Chasteau-Thierry, Chaumont en Basigny, Meaux, Prouins, Melun, Poictiers, Angiers, le Mans, Tours, Bloys, Bourges, Orleans, Chareres, Angoulesme, la Rochelle, Montfort l' Amaubry, Lyon, Moulins, S. Pierre le Mouflier, Rion, Orillac, & quelques autres. Quæ Sedes præfidiales his in

terris reperiantur sub Parlamento Parisiensi, vide infra cap.vit.

Apud Parlamentum Parifiense solum Pares conueniri, causam dicere, & si opus, condemnari consueuemne : Merula d.l. Les Pairs de France ont ce prinilege, que les caufes qui touchent, ou l' honneur de leurs perfonnes,ou l'eftat de leurs Pairies (de causis Parium Francia, si modo illorum interest directe, non fi per obliquum, cognoscit Curia : Tholosanus frntagm. tib. 47. 6. 27. n. 18.) doinent eftre traistees au Parlement de Paris en premiere inftance, prinatinement à tous Parlemens, & autres inrindictions du Royaume, infirmites, & sugées, toutes les Chambres d'iceluy affemblées; Loy seau des Seigneuries ch.6. 1.50. & 51. vide supra lib. 2. c. 25. lit. xxx. Comparere ipsimet in hoc Parlamento debent, fi Senatus id ita statuat, Principes atque Magnates. Le Parloment de Paris declara P an M CCCC LXXV. qu'iln'y auoit figrand Seigneur au Royaume, exceptés le Roy, & le Dauphin, qui ne doine venir; & comparoir audit Parlement en personne , quand il eft ordonné par luy : Fauyn, au theatre de houneur liu.z.ch.12.p4g.299.

kth) Vide lupia lib. 1.ch.9 'it ff. gg. hb.

Ill) Nous trouuons deux Ordonnances, par lesquelles la cognorffance de la regale

mmm) Les caufes de la nauigation par la riuiere de Loire, font commifes au Parlement de Paris, au presudice des autres Parlemens : Coquille, fur les cou-

flumes du Niuernois, tit.des eaux, rinieres & c. artic.1.pag.414.

nnn) Loyleau, du droitt des offices, liu. 1. ch. 3. n. 75. Appendix ad Paponium, arrestor. lib. 4. etc. 6. n. 4.

000) Vide supra lib.z.cap, 1.lit bbbb.

ppp) Ad Curiam Parlamenti Parifienfis tantum spectar traibabitatio, & verificatio literarum, jeu diplomatum, quibus Domina, Ducatus, Comitatus, Vicecomitatus, Baronia, constituuntur, lettres d'eredion de Seigneurie: artesto aduersiis liberos Domini Noucuulilani in Cemonam. xxx. Nouemb. No Exty. Bergeon in addit. ad Papon. aerest. libe, int. 10. aerest. Let appanages des Ensans de Trances doinent estre versifiés d'essels, marquistat de Comners. Ranchin d. dem. 2, ppg. 89.

9qq) Declaratio maioritatis Regize fieri foler in Parlamento Luteriano Vude, cum conflitutio de πtate Regize, in Carolo IX. animo no π εχιτι
senouara eller Rothomagi, loco nempe alieno, Parifienfes femper conqueβti, conquefturique funt, quia debeatut id foli fuz Curize Parlum τημε propterea, cum honoti, jurique prifitino reflituta effet anno προχεν. II. Octob,
relicifi. Opt. Ludouico XIII. qui ineunte anno π atatis xiv, prima, i folemnia
que fua feffione, quippe tunc maior, ius ipfe fuis Gallis cæpit reddere, gratia e i palæm, ac publice, ab vniuerfo purpurati Senatus confeffu aĉtæ funt:
Morracius ad 1.3 μβ de Le. vide fupra, lub 2.4 ap. y.lit.ii.

rrr) Supra lib. 1. cap. 9.lit.gg.

sss) Supra d. lib. 1. c. 5. lit. If. Le Parlement a verenus er effe de son autembligitutum, (quand il stoit le conssil voi naire des Roys) qu' itversse, c'
tembligitutum, (quand il stoit le conssil voi danaire des Roys) qu' itversse, c'
d'Ocleans, Aux Ounertures des Parlemens (shp. 6. pag. 93. anciemenns i sit
d'Ocleans, Aux Ounertures des Parlemens (shp. 6. pag. 93. anciemenns i sit
pauvir spa dais, pource que in capitularibus Caroli, artic, 12. (criptum est.
Populus intercogetur de capitulatubus, que in lege nouiter addita sunt, Toustriss la Cour de Parlemens est cela au iourd s'huy, qui au sites du peuple verisse,
ou empes che les Edist das Roy. Ce qui est meilleur, c'p sus-expediens, pour suiter
al conssisson c'revoltes, qui en pourrosent veriir. (Olim, yb) in oua leex la Rege
consecta erat, ea exhibebatur populo, yt snam deilla dicrett sententiam, ys
in Ceg.

in Capitularibus Caroli Magni, artic. 12. videre eft. Hodie autem Curia Parlamenti, ve olim populus, comprobat, aut reiicit edicta Regis, quod melus est & connenientius, ad entrandam confusionem, ac tumultus, qui exinde nasci possent.) Toutesfou les arrests du Conscil du Roy ordennans des affaires d' Eftat, font executés fans verification : Fr. Ranchin d.tom. 2. pag. 89.

111) Patres Parlamenti Parifientis, apud Thuanum lib. 34. hiffor, Regi demonstrant, contra morem factum esse, ve edictum vilum prius in Roshomagenti, aut alia Regia Curia, promulgaretur, quam in Parisiensi, quæ & Regni ordinum autoritatem retinerer, & regni primaria & Parium Curia censeretur ; & ex qua denique, tanquam ex matrice, catera propagata

effent.

unu) Pares Parlamento iurare, docet Tillet, au requeil des Roys de Franse,tit. des Princes du fang de France,p.222. Tous les Officiers de la Couronne,comme le Connestable , les Mareschaux de France , l' Admiral, & les grands Officiers dela maifon du Roy, comme le grand Maiftre, le grand Efcuyer, & autres , y doiment prefter ferment en personne; ceux de la Couronne en Audience, & les autres à hun cles : Ranchin d. tom. 2. pag. 89. Le Parlement pretend, que tom les Officiers de la Couronne, comme eftans luges de fon refforp, doinent eftre recem en la mefme folennisé, que les Baillifs , & Senefibaux , & les y a par fou condamnés. die du Tilles: & adioufte, que cela a efté caufe, qu' aucuns d' iceux one mieux aimé quitter leurs Juftices, que de se soumettre à ceste reception. Mais la dispute est bien aifee à ascorder. à mon aduit ; Car , fi les Officiers de la Couronne veulent gux-mefmes exercer leurs luftices sils ne fe peunent exempger de prefter ferment au Parlement , comme luges de fon reffort ; ne pounant aucun faire office de luge, au' il n' ait fais ferment en luflice; mais s' ils ne veulent en faire l'exercice, ils ne doinent ferment à autre, qu' au Roy, duquel feul depend la vrage charge, de laquelleils font l'exercice : Loyleau du droit des Offices, liu. 4.ch. 2.n. 106. Parlamentum prætendit,omnes coronæ officiales,tanquam Iudices subalternos, sub imperio suo iuridico comprehensos, in Curia sua recipi debere, eadem folemnitate, qua recipiuntur Balliui, & Seneschalli, atque, vt Tilletus tradit, aliquoties cos ad hac coegit; subnectens, propterea nonnullos ex ilis maluisse Iudicio suo carere, quam huic receptioni se submittere. Mihi autem videtut, hanc litem facile polle componi: nempe, si officiales Coronz volunt iplimet Iudiciis suis præsidere, non possunt se eximere à præstatione juromenti, quod debent Parlamento, tanquam Iudices, fub huius iurisdictione comprehensi: nec enim vllus officium Iudicis exercere poteft, nifi præstiterit iuramentum in loco debito. Quando vero nolunt ipsimet ludicio przeile, non debent alii jurare quam Regi, à quo solo dependet collatio officii corone, cuius exercitium fufcipiunt.)

xxx) Vide Supra fublit.ff.n.111.

m) Vt iudices ordinarii, qui funt fitb iurisdictione huius Parlameniti, les Preuosts , & leurs Lieucenans, voire les fimples Confeillers des Preuoftés! Loylean d. liu. 1. chap. 4. n. 68. Nec non apfius Parlamenti Confiliarii, & membra, qui y reiterent le ferment roustes ans: Ce qui prouient de la fauße opinion,qu'on avoit anciennement, que la puissance du Parlement ne fuft qu'annuelle, ou me [me femeftre, de Parlement en Parlement : Loy leau d. ch. 4. m. 82.

222) Vide Supra lib. 2. cap. 17. lit. x.

4444) Cum Carolus VIII. post coronationem Lutetiam venturus ellet, ne impolterum dubitaretut, quo loco, & ordine quisque incedete deberet, quotiescunque Parlamenti membris in purputa procedendum ellet, hæc constitutio à Curia facta fuit. Ostiarios binos palatium egressuros, vist in plateam venerint, quatuor primos inceffutos, quatuor alios ordinem Confiliariorum fecuturos, ad impediendum, ne alter viterius altero procederet. eoque fine procellutos media platea, à se inuicem longe separatos, ad latera Confiliariorum. Quatuor Notarios Curiz honeste vestitos, cum atramentarjis suis, & capitiis, pelle suffultis, processuros primos binos post quatuor oftiarios pracedentes. Duos Actuarios, nempe Criminalem, & Prafentationum, similiter vestitos, processiuros. Posteos Actuarium Ciuilem, iniecto pallio pelle suffulto, oblonga toga, folum incessurum. Primicerium Ostiariorum deinceps secuturum, pileo suo pelle susfulto, & verbena sua in manu, folum in ordine hoc incefferum, vrita inter Curiam ipfam, & ministros ipfius medius incedetet. Quatuor Præsides cum capitiis suis, & pelle suffultis palliis, & pileis fericeis cum floccis, binos primos processuros: primum, propter prarogatiuam, &, vt ab aliis distinguatur, pallio focalibus pratexto, vique ad imos humeros, itemque pileo fimbria aurea. Confiliarios binos processuros, ab vno latere Ecclesiasticos, ab altero latere Laicos, togis oftrinis amictos, & capitiis pelle fuffultis, fingulos ordine fuo procedentes. Post Consiliarios processuros Triumuiros Regios: si velint ex quatuot Ostiariis, qui postremi sunt, ante ipsos binos processuros. Nemini pædagogianum suum habere licere, neque famulum in equo; verum, cui visum fuerit, licere vel duos habete famulos pedibus incedentes. Ita ordine binos procellutos omnes vique ad Capellam S. Dionysii. Quando eo ventum fuetit, vt primus Præses Regem oratione sua compellet, neminem propius accedere debere, omnes Regem cum humillima reuerentia falutaturos, fic vt apud Regem non consistant. Regeita salutato, omnes ad Ecclesiam B. Virginia reuersuros; cum eo ventum suerit, suo quemque irinere domum suam reuersurum, idque per alios vicos, & alias plateas, quam quibus processum est.Imposterum quotiescunque tum Regi, tum Regina occurrendum esset, vel etiam nouo Regi nondum inaugurato, ve nouz Reginz vel Principi, aut Principista, quibus occurrendi honos debetut, parem ordinem seruandum; CO:03eo tamen excepto, quod si alii, quam Regi, sit occurrendum, abstinendum sit capitiis, & palliis pelle sustultis, nisi si hic honor Reginæ nominatum de-

cerneretur ; ex Lucio Paponius lib. 4. arreftor. tit. 6. n. 17.

bbbb) Pares volás offenunt Parlamento; secundum ordinem, quo cuiusque Pariatus cœpit; quod si vero Par simul sit Princeps sanguinis, ante Pares antiquoters est: Tillet auveranis des Roys de France, part 2. de 1 range des Grands de France, pag. 447. Le premier Prince du sang doit par constituemente rofe amonde Mays: Le Sieut de Cercisces sans Taites François, pag. 402. Fit autem hac vostaum oblatio paur banners le Roy, & siste de Les sins autemnates de la commens, qu'e on a fait aux genalis car la part, où ils albient. & venoient, on leur iettoit des fleurs: Lowys d'Oeleans aux ounervares des Parlemens; ch. 38, pag. 236. Autor des antiquites & verberberbes de la grandour, & maissifé des Roys de Prance, liu. 2. traiter, 8, 158.

sccc ) Les Rors de France donnoient anciennement à ceux du Parlement, som les ans, des robes neufues, pour leur apprendre, qu'ils prenoient de leur main le vestement d' honneur, qui les defendoit de toutes sortes d'sniures, & qu'ils se despouilloient pour les vestir : Ce qui depuis aestéchangé en argent. (Reges Francia, olim quotannis vestes nouas dabant Parlamenti membris, vt cognofcerent, vestitum honoris, qui defenderet ab omni iniuria, à manu Regis prouenire, huncque se deuestire, vt justiciæ ministros vestiret: Postea pro vefitu data fuit pecunia.) Du Chefne d, er, chap-20. pag. 143. (Olim les Confeillers de Parlement prenogent gages, & manteaux accouflumes, & encore de prefent, les Confeillers d' Eglise en Parlement, ont le droit de manteaux : Ragueau en l'indice des droits Royaux, pag. 460.) Rem aliter explicans Ludouicus Aurelianenfis, chap. 23. des ouvertures des Parlemens, pag. 283. ait : Il eft certain, que l'habit donné par les Roys à Messieurs de Parlement, (i'entens de Messes les Presidens) estoit le vray habit, dont estoient vestues leurs Maiestes. Cest babit leur a efté donné, à fin qu'eftant habillés comme le Roy, on creut, que les Arrestes qu'ils donnoient, effoient Arrests du Roy, & euffent pareille authorité, que les prononcés par le Roy.

dddd) Two les Confeillers du Parlement (imo & Actuarii ciuiles & criminales, itemque prafentationum, yt & quatuor Noratii, & Secretatii cutix: Paponius arrefor, lib. 2. tit. 6. st. 1, out vn priultege, annexé à leurs effices, fors qu' ils returne, par lequel ils fe peuvenn fom le nom d'autrus, (qu'ils emprunten) pour ces fift?) sommer fur relle suchés; & dabages, qu'il leur plaist, pour avoir à leur rang & tour le premier benefic vaquant, & qui fi trouvent en de tentes. Laquelle confiume femble avoir pris commencement du tentes que les Anglois gouvernoien, viuani toures fou Charles VI. Et à ce propos fe trouvent le Regifres, que l'an MCCCCXX. le XII, lour de Feirier, flut aufé, qu'et pour pourvoir les Onfeillers de benefice, l'on effectivoir au Roy, que fou pluf fight.

leur donner les benefices vaquans en Regale, & außi d'en eferire aux ordinaires. Et le XXVIII, de May MCCCCXXXIV. Maistre François Lambert requit estre infere au roolle, que la Cour enuoyoit au Pape, attendu qu'il auoit effé antresfois Confeiller : à quoy fut dit, qu' il feroit enroollé. Lequel indult , ( qui est particulier pour le Parlement de Paru : celuy de Thoulouse pretend, que par Arrest ce benefice a effé eftendu en fa faueur, man il n' en a pas toui : Ranchin d. tom. 2. pag.89.) ie croy, leur fut accorde par le Pape, afin que, par telle maniere de gratification, la Cour ne s'oppofast plus fi founent aux annates , & autres pernicienfes couftumes, que le Papeleuoit fur le Clergé. Chose, que la Cour de Parlement ne voulut aucunement receuoir, & à cause de quoy il y auoit eu mille piques entre la Cour de Rome, & celle de Paris. Et de faith, combien que cefte cau fe ne foit expliquée, fi eft-ce, que depuis,que cest induit eut grande vogue, ie ne voy plus, que la Cour fift rel eftat d' empescher les annates, comme elle auoit faiet au precedent. (Louys d'Orleans aux ounert. des Parlem. chap. 22. pag. 280. aliam supponit causam; nempe, Pontificem, vel Ecclesiam, hocindultum dedille, pour les exciter à la manutention d'elle, comme vne were a conftume de gravifier ses enfans.) Et neantmoins furent telles nominations de la Cour intermises pour quelque temps, par sa nouchalance, ou negligence, imques à ce, que fout le regne du Roy François I. Maistre Iacques Spifame, Conseiller, homme d' vn esprit remuant, ayant fueilleté les anciens registres, & voyant, que ce droit leur estoit deu, mais, que par long temps il s' effoit à demy esgaré, prit la charge d'en faire les pourfuites, & diligences, enuers le Pape Paul III. ce qu'il fit fi dextrement, que depuiu il en apporta belles bulles à la Cour; au mojen desquelles elle à depuis ious pleinement de ce prinilege: Pasquier d.tr. lin. 2. chap. 4. fol. 43. lit. b. c. d. Hoc loco silentio involui non debet, que l'en a autresfou fort disputé, fi les Gradnés estoient preferables, pour la requisition des benefices, aux Indultaires du Parlement, pour ce qui vaquoit aux mou le Ianuier, Auril, Iuillet, & Oftobre ( vide fupta lib. 5.6. 5. lit. ii.) Les Gradués disoient, auoir esté introduists ob publicam vtilitatem, pour recompense de leurs labeurs, faits aux Vniuersités en l'instruction de la Icunesse; qu'ils n' auoient autre recompense de teur trauail; que tel droit leur estoit accordé en France, par le Concordat verifié, auquel on n' auoit peu deroger par quelque bulle & indult subsequent. Que les nommés de la Cour n' estoient que de treuteneuf ans aprés le Concordat, & pourroient les Gradués repeter leur droit de la pragmatique Santtion, del' an MCCCCXXXVIII. Que pour ces caufes Rebuffe, en son Conseil 15. auoit tenu pour la preference des Gradués, lesquels, n' ayans que tertiam partem beneficiorum, ne leur doit effre enuié: ioinit que les Indults du Parlement ne sont que sur les ordinaires, lesquels ordinaires pour les dits nommés cedene audits Gradues, voire, que conferans à autres qu' aux Gradues his conquerentibus nulla prouifio. Les Indultaires au contraire difent , qu' ils sont bien plus anciens que les Gradués: que leur induls eft d' Eugene IV. en 732

B'an MCCCCXXXIV. lequel indult porte preference & prerogative atom autres mandataires, à toutes graces expeltatives , referué aux mandataires Apoftolie ques. & ferefere la bulle de Paul III. du XIX. Iuin MDXXXVIII. à celle d'Eugene. Et pour monftrer, que la bulle d'Eugene porte ces particularités , e eft que les premieres lettres de nomination du Roy Francou I. accordées aprés la verification de l'indule du Pape Paul III. en l'an MDXXXIX. verifiées au grand Confeil, porzent particulierement la preference aux Gradués. Ce qui se verifie par les lettres obtenues par Maiftre François Fanel , Confeiller au Parlement , qui fe trounent onereles Confeils de Rebuffe, confil. 6. Que par ladite bulle de Paul III. n'y a que vne refernation aux mandataires Apostoliques, indule verifié & au Parlement, & au grand Confeil. Que par les ordonnances attributiues de iurisdiction au grand Confeil, du mois de Septembre MDXLV. l'artitle faifant mention des Indultaires du Parlement, porte la preference aux Gradués. Que ce n'est aux Gradués à allequer, que l'on n'a peu deroger au Concordat, il suffis que l'indule d'Eugene, & du Pape Paul, foient verifies: que les Gradues ne s'y font oppofes, que le Roy, ny fon Procureur general ne s'en plaignens, que par le Concordat mandatarii Apoltolici graduatis præferantur: Si declarantes de mandatu Apoftolicio in concordatio. Et encores à present le Pape vfe de preuention, contre les Gradués, & que les mandats Apostoliques ont efte offes en France, en confideration desdits Indultaires, & le furent l' an MDXLV. lors que l'on commença d'ver du droit de nominations Suiuant ladite bulle d' Eugene. Qu' au Grand Confeil c'eft chose ordinaire, & laquelle, comme d' vn commun fyle ordinaire, s'obserue. Par l'arrest du moude Aoust MDC, l' Indultaire preferé au Gradué, & fans despens. Maistre Charles Moulin traitle cefte question , en ses commentaires sur la regle de infirmurefignantibut, n. 201. 6 229. in f. G est de mefine aduir; quel Arrest, & tient la question sans dissiculté. Que s'il faur decider la question par l'antiquité du temps les Gradues ne peuvent pretendre que le semps du Concile de Basle, par lequelle siers des benefices fut affecté aux hommes de literature, lequel Concile effoit de l'an MCCCCXXXI. Que l'induis octroje au Parlement, n'est par seulement du Pape Eugene IV. de l'an MCCCCXXXIV. mau il fe trouve és registres du Parlement, que le premier Septembre MCCCIII. fut fait un roolle de ceux, qui par ordre doiuent fe nommer, & auquel les Greffiers , & les quatre Notaires, & Sette-Vaires de la Cour, furent mir & en recite l' Arrest du Luc placis. lib. 4. tit. 12. arreft. I. rellement qu' Eugene IV, ne fit que renouueller ce, qui avoit effé concedé par fes predeceffeurs : & pouvoit l'on fouffenir, que les deux Arrests recités par le die du Luc, au mesme rilere; donnés, l'un le XXVII. Iuin MCCCCXXXIV. & l'auere le X. d'Auril MCCCCXCVIII. font pour le roolle, qui se faisoit pour raison desdites nominations; n'y ayant apparence, que ce fur pour les mandats apostoliques, comme aucuns ont voulu dire, pour n'autivoucques rels mandars appareenu aux Profident, & Confeillers du Parlement: George Louet, au requeil d'aucuns

notables Arrests, donnés en la Cour du Parlement de Paris, au nombre 16, lit. B. ecce) Meficure du Parlement font privilegiés, de ne tenir pas des Soldats en leurs maifons, font exempts de tom peages, & tailles: Louys d'Otleans, aux onuertur, des Parlemens, chap. 22. pag. 180. Du Cheine d. tr. chap. 10.

P42.143.

fff) Louys XI.P an M CCCC LXXIX. oftroya le privilege d' exemption de l'arriere-ban , a tous les Seigneurs du corps de la Cour de Parlement : Qui est choferaifonnable, & bien confiderée sque ceux, qui fone la iuflice à chacun, soyene respettés sur tous autres, & exempts de foutes charges, & servitudes : Theuet

des vies des hommes illuftres, liu. 4.pag. 209.

gggg) Auregistre de Parlement , commençant M CCC XX. il se void , que les Sieurs duditt Parlement effoient exempts d'estre appellés en duel ; Car en l'arrest du XVI. Ianuier audit an, Meßere Guillaume de Marfilly, Confeiller audit Parlement, appelle au combat par lean de Remilli , Vaffal & domefique d' Alix, Dame de Arfir, tante du Koy, qui chargeoit ledit de Marfilly d'auoir esté corrumpu par argent, en une commission d'un procés pendant en ladite Cour, entre ladite Dame, & Henry de Lanclafte, fut die, qu'il n' y anoit lieu de combat, tant pource que oftant Confeiller au Parlement, il on effort exempt : Fauyn au theatre d'honneur, Ku.z.ch.12.pag.296.

bhhb) Les Sieurs dudit Parlement, ne font tenus de plaider ailleurs, que audit Parlement, s'ils y veulent estre à droits : les causes des Conseillers dudit Parlemens ne doinent eftre traitlées ailleurs , qu' audit Parlement : Fauyn d. ch.

12.pag.297.

iiii) Meffieurs de Parlement ont ce privilege , de n'effre iuges en criminel, que par le Parlement mesme, en corps, & les Chambres affemblées, auss bien que les Princes du fang, & Pairs de France : Loyleau des Ordres ch.9.n. 28.

kkkk): Ceux-ta quevenoient pour plaider audit Parlement , efforent en la fanuegarde , & fanfcondnit d'icelny, & ne pounoient eftre emprisonnés pour debte, caufe, ou subiett quelconque, fans ordonnance dudit Parlement, o fice n'eftoit p. ur debre faire pour despence debouche, dur ane le seiour, & pour suite des affaites audit Parlement : Fauyn d.l.pag.298.

Les parties , qui doinent compardir en personne au Parlement, ont , durant leur vojage, toutes les autres causes en estat, & sur seance, deuant tous au-

tres luges : Fauyn d.pag.

mmmm) Enquerrant de Monffrelet, au liu.t. ch. 99. recite la proposition & remonstrance de l'Univerfité de Paris, faite en l'affemblée des trois Effats,tenue par le Roy Charles VI. en l'an M CCCC XII. laquelle porte, que pour le grand nom du droiet, qui effoit garde en la Cour de Parlement de Parir, sans faueur de aucune personne, non seulement les Chrestiens, mais aufit les Sarrecins, y font venur receuoir ingoment aucunes fou. Nom lifons de l'Emperent Frederic, qu'il fe (eroit ZZZZ 3

feroit fourmis au ingement du Roy de France , & de fon Parlement , de plufieurs differens, qu' il auoit auec le Pape Innocent IV. Philippe Prince de Tarente, pour la controuerfe,qu'il auoit auec le Duc de Bourgogne. (Charondas,liu.4. des responfes du droit François , refp.16. pag. 91. ) le Comte de Namur , auec Charles de l'alou ; le Duc Lorraine , auec Guy de Chaftellon ; le Duc de Sauoye, anec le Dauphin; le Roy de Caftille, aues le Roy de Portugal : qui est un tres grand honneur ala France, & dont l'esclat retaillit mesme sur la personne de nos Roys: Bret de la souneraineté du Roy,liu. 2. ch. 2. pag. 1; 6. adde Fauyn au theatre d'honneur; ch. 12. paq. 207. & feqq. Caterum, quod de Friderico Imperarore dictum, id paratragordians Pierre de Lancre, au tableau de l'inconftance, lu. q. difc. 2. n. t. fol.394.b.ita exprimit: Si par fou les Empereurs ont eu du different auec le Pape, els ont esté bien aifes, de venir mondier leur accord en nos Parlemens: tesmoing l' Empereur Federic fecond , lequel, ayant quelque different , pour le nom & tiltre de l' Empire auec Innocent IV. en l'an MCCXLIV. fut bien aife, de le remettre au iugement, & arbitre, de ceste grande Compagnie souveraine, la Cour de Parlement de Paris. Sic homini, cui Francia sola sapit, reliqui volitant velut vmbra , arbitri electionem , & compromissum , mendicitati adscribit , parum aduertens, hoc sensu Reges Francia quoque non semel mendicos suile.

nnn) Le Roy n' essant au Parlement, nul ne porte l'espée, ce qui s'entende de François. Car quant aux est angers, non iussiciables du Roy, c' est autre chose. Toutessou, depuis on a rant taide c'orgone ces premieres rezigles, qu' à pressent du l'y a personne, qui ne la vueille porter au Parlement: de sorte que chacturs' extent pet de la sibietion, qu' on dout à la lustice du Roy; Louys d'Orleans, aux ouutre, des Parlements, chap 4,7, pag. 24. On ne peut entrer auce armes dans les Chambets du Palau, ou dans les Salles d'audience; Ranchin d. tom. 2, pag. 91.

oso) Deponuntur calcaria in iudiciis, in argumentum obfequii, fubmillaque dipintatis, quaecunque illa fir. Ea enim ratione detrahi mos eli calcai ia availallis, qui homagia præftant patronis feudalibus: Mornacius alla is fi. de peful. Eadem ex caula, in Hifpania Ecclefiam ingeccientes; debent deponere calcaria: Zellier in interario Hifpania esp. 1-pg. 47. Sic cundum conflitutionem antiquioristiutis Saxonici, vafallus in iudicio fradali a Domino connentus, antecquam iudicium ingerdatur, debet deponte gladium, pugionem, piletum, tunicam, chirothecas, calcaria: Berlichius part. 1. contal. [Pradt. contin.] 47. 115.

### CAPVT IV. De Parlamento Tholosano.

PArlamentum Tholofanum fatis antiquum (4) cft, à Philippo Pulchro approbatum, anno m ecc 11. ac à Carolo VII. anno Mecce XIII. (b) stabilitum; subinde quidem translatum Montepessilum, postea tamen ad locum priorem reuocatum; à Ludouico XI. anno Mecce LXI. (c). Supremis huius Parlamenti decretis acquiescunt (d), Languedocium, Cadurcium, Rutenium, & in Vasconia Armaniacenses, Bigerrones, & Conuenæ. Inter Parlamenta Franciæ secundum obtinet locum (e).

### Testes & Testimonia.

a) Ex verbis Constitutionis Philippi Pulchri, sseut antea teneri solebat, temporibu retradib, colligit Pet. Gregor, Thololanus lib. 47-ssuagmiur. vniues s. parlamentum fussile antiquius apud Thololanus, quam Patisienses: led intermissism suide propere bellorum tempora. Verisimile enim non esse, tantam cuivatem, qua Regia semper suecit, & suia Regibus, & Comitibus liberis tantum setuerut, cosque habuerit, caterisque

vicinis imperarit, Senatu, vel Confilio fummo, caruille.

b) Ponunt alii annum M CCCC XLIV. Guilelm. Benedicti, huius Curiæ Senatot, in repetit. c. Raynutius, verb. C vxorem nomine Adalasiam, n. 482. de testament. Tholofan.d. i.b. & capiten. 9. Sed placet mihi Ragueau, des droits Royaux, pag. \$27. quando scribit : Le Parlement de Thoulouse a esté fait I dentaire en l'an MCCCCX LIII-par le Roy Charles VII. hoc enim constitutione Carolina confirmatur, cuius verba hac funt: CAROLVS, Dei gratia Francorum Rex, vniuerlis præsentes literas inspecturis, Salutem. Regum follicitudinem præcipue niti decet, vt in Regno & Dominio eorum Iustitia, virtutum præclarissima, vigeat, & subditorum vexationibus, damnis & laborbus, falubriter consulatur, vt sic Respublica in pacis dulcedine, & tranquillitatis amœnitate, cœlesti fanente clementia, colletetur. Notum igitur facimus, quod nosad bonum Reip, patriæ nostræ Occitanæ, & Ducatus nostri Aquitania, & aliarum partium circum adiacentium, vsque ad fluuium Dordonia, vigilanter aspirantes, attendentes etiam longa terrarum spatia, quibus quaqua versum præfata patria nostra Occitana, nec non Ducatus noster Aquitania, præditus, & alia Regiones circumadia centes vsque ad prædictum fluurum Dordoniæ, distant à villa nostra Parifiensi, in qua suprema Parlamenti nostri Curia conftitit, & stabilita est, viatum discrimina, personarum pericula, bellorum turbines, pestes, & alias calamitates, qua hodiernis temporibus Regnum nostrum, prob dolor, concutiunt.) considerantes etiam causarum, in præfata Curia nostra, pendentium immensam multitudinem, & quæ quotidie, præsertim ex ipsis patriis nostris,

Occitana, & Aquitania, & aliis regionibus supradictis, dinersis modis & mediis inibi confluent , volentes , quantum poffibile eft , finem imponete litibus subditorum, & ad requisitionem instantissimam, & supplicationem humillimam gentium trium Statuum patria Occitana prædicta, animadpertentes inter catera, villam Tholosanam, qua inter cateras patria Occitanæ prædictæ notabilior existere dignoscitur, quibus ciuitati, ac patriæ memoratus Ducatus noster Aquitaniæ contiguus habetur; desiderantes prædictam nostram cinitatem Tholosanam in honoribus subleuare, aliis etiam iustis & rationabilibus causis moti, habita super iis deliberatione matura Consilii, ex nostra certa scientia, potestate & autoritate Regia, instituimus, Stabiliuimus, & ordinauimus, & per præsentes instituimus, stabilimus, & ordinamus, Curiam nostri Parlamenti in ipsis nostris villa & ciuitate Tholosana, & pro tota patria nostra Occitana, atque Ducatus Aquitania, & aliis regionibus, & partibus vltra prædictum fluuium Dordaniæ, quandiu tamen postra placnerit voluntati. In qua quidem Curia nostri Parlamenti, omnes & vniuerfæ Curiæ Senescalliarum, Bailliuiarum, Rectoriarum, Vicariarum , Judicaturarum , & caterarum iurisdictionum quarumcunque, ante dictarum patriarum Occitana & Aquitania, & aliarum partium vltrafluuium Dotdonia, vt pramittuur, fuum habebunt refortum, & vitimum refugium. Quod quidem Parlamentum, fine Cutiam, volumus inchoari, sedere, & teneri, in crastino festi B. Marrini hiemalis proxime sequenti, in prædicta villa nostra Tholosana, aut alio, vel aliis diebus, super hoc à nobis statuendis & ordinandis, per quatuordecim personas; videlicet, per duos Præsides laicos, & duodecim Consiliarios nostros, quorum fex erunt Clerici, & fex laici, Patriarum linguarum Aquitania & Occitana, & duos Graffarios, cum octo Oftiatiis, quibus quatuordecim Prasidentibus, & Consiliariis duodecim, decem, aut nouem ex his, quorum alter Præfidentium erit vnus in ciuilibus caufis, & in criminalibus, quinque videlicet vni Prasidentium, & quatuor Consiliariis laicis, qui, si opus sit, vocari poterunt de Confiliariis nostris laicis in dicta ciuitate residentibus, tales, & in tali numero, quantum videbitur eis expedire : dedimus, atque damus, harum ferie, plenam potestatem , autoritate & mandatum (peciale, andiendi, cog. nolcendi, decidendi & determinandi, omnes & lingulos caulas appellationum, & refortorum, & alias quascunque ciuiles & criminales, ab eisdem patrils in eadem Curia nostra introductas & introducendas, tam in causa resorti, quam alia quouis modo : dandi insuper, & pronunciandi super iis fententias, tam interlocutorias, quam definitiuas, in vim arrefti, à quibus quidem sententiis, & arrestis, nulli licebit quouis modo appellare, seu reclamare, vel aliam fedem adire; & goneraliter, faciendi, & observandi ea omnia, & singula, que neri, & observari solita sunt in nostri suprema Parlamenti Curia Parifius, in quantum concernit dictam nostram patriam lingua Occitana, & Ducatum Aquitania, vitra dictum fluuium Dordonia. Dantes, tenote prasentium, in mandatis, vnjuersis & singulis Seneschallis, Balliuis, Rectoribus, Vicariis, & aliis iudicibus, & officiariis iam dictarum patriarum Occitana, & Aquitania, & aliarum partium yltra fluuium Dordoniæ fitarum, & eorum loca tenentibus, & eorum chilibet, prout ad eum pertinuerit, quatenus hanc nostram sanctionem & ordinationem, proclamare, & publicare folemniter, ac voce præconia, quilibet in fua iurisdictio-, ne, ad proclamationes & publicationes solemnes faciendas solitis, taliter, ve nullus inde ignorantiam prætendere valeat, in posterum, locis faciant: Mandantes etiam omnibus & fingulis Inftitiariis , Officiariis, & fubditis . nostris, patriatum supra dictarum, quatenus sententiis, arrestis, mandatis, & iuffionibus Curia pradicta, & prafatorum Prafidentium, & Confiliariorum nostorum, dictam Curiam nostram, modo, & forma præmissis, tenentium, obediant, pareant, & diligenter & efficaciter intendant, sub omni ea pæna, quam erga nos, in contemptum huius, incurrere possunt. Et quia per antea à certo tempore citra, pro releuamine subditorum nostrorum. dictarum, patria & Ducatus, ordinaueramus, & commiseramus certos generales Commissarios, in eisdem patriis nostris, super facto instiriæ, certis, modo & forma, in dicta ordinatione nostra declaratis, & expressatis, dictam nostram ordinationem & commissionem, vna cum autoritate concessa di-&is nostris Commissariis, aboleuimus, cassauimus, & reuocanimus, abolemus, callamus & renocamus totaliter, per præsentes: eisdem Commissariis interdicentes, ne à cætero dictis, ordinatione & commissione nostris; vtantur quouis modo. Verum, quia in mulris locis, dictarum, patriæ & Ducatus, publicatio præsentis etit necessaria, volumus, quod Vidimus ipsarum sub Regio sigillo debite factis, sides sir adhibenda, sicut præsentibus literis originalibus; quibus, in testimonium præmissorum, sigillum nostrum iussimus apponendum. Datum apud Salmurum; die vndecima mensis Octobris, anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo tertio; & regni nostri vigesimo primo.

c) Ex loanne Montagne, trastat. de autorit. Sacri confilii, Tholofanus d, lib. & cap, in. 10.

d) Merula d. part. 2. Cosmograph. lib. 3, c. 17. circa sin. Du Chesne des antiquités des villes, & c. de France, lib. 2, c. hap. 1, pag. 6,4. Parlamentum hoc constitutum scribit, pour tout le pais du Languedoc, Yenarés, Yel. 3, Guiusahn, Foix. Cominges. Gaure, Quercy, Armaignac, Estrac, Lomaigne, Magnood, Esgarre, Rolliegue.

e) Le Barlement de Thoulouse est le second de Fránce, soit pour son institucion, qu'il a mesmes d'vn temps esgal à celle du Parlement de Varu, soit pour l'ésten738' NOTITE REGNIFRANCIE Testendui de son ressous, & les bonnes qualités de ses lages : Ranchin d. com. 2pag. 351-

#### CAPVT V.

### De Parlamento Gratianopolitano.

PArlamentum Gratianopolitanum, autorem habuic Ludouicum XI. Gallia Regem, anno Meccectiii. (d) lus dicit Delphinatui (b), & aliis, qui hocabillo petunt (c). Attefta autem, quod peculiare huius Curizeft, nomen Gubernatoris ifiius prouinciz præfé ferunt (d); qui etiam primum locumin confefiu renet. Auxithoc Parlamentum Henricus IV. Camera Edicti (e). Cæterum, aliquoties inter hoc, & Burdigalenfe Parlamentum, de præcedentia contentio fuit (f), quæ an omninocompofita, me clam eft.

#### Testes & Testimonia.

a) Le confeil Delphinal (quod ab Humberto, Delphino Viennenfi, aum enx. t. olim nititutum fuerat: Guido Papz, quest. 4.4. & 4.5 4.7 Tholofanus d. lib. & c. n. 12. ) fueraje en Parlement par le Roy Lauy XI. levs Dauphinen l'an MCCCCLIII. Le Roy Charles VII. apres Ladite se rettient lag a addrighder Eddits, & detrete patentes, ance Ladite qualité: Claude Expily, luz. 2 despladoyés, & arreili, s.hap. 161. pag. 445; Vnde eft, quod Merula d.l. huius indittutionem dido Carolo VII. add(ribit).

b) Merula d. l.

la Greet emp accourt of reason la route la France, comme lis Amphilipon à coute la Greet emp accourt or reason de router parts du fonds de la Normaudie, de la Bretagne, O Guyenne. Quant als Prouence, Beurgone, O Languedos, latre giffresi de l'arrice angles, que de celles da públic Damphine. Voire, autourbour (verba lunt intelligenda de cortempore, que hoc (briphit, Claude Expilly, eus plaidage 3; n. 26, pag. 272.) il 57 praéle vue audi tres imparentue entre des Princes effrangers, car il 1 agit de la Guerrainté d'm grand Effas, entre les Stremifimes Archiducs de Randre, O'l Duc de Wristemborg, qui vous feur route, su comenir d'autres luges, ensente la Chieffient, qu'un raniemen de Gremble.

d) Les arrofts sont intitulés du nom du Gouverneur du Daulphiné, & il alaprescance au Parlement : Bret de la souverainet du Boy, lin, 2. 66ap. 1. p. 1456. e) De hac erectione, & incorporatione, vide lupra Edicum Henri-

ci IV. leb. 3. cap. 8. let. l. num. . 1. 0 35.

Le Parlement de Bourdeaux autresfou a voulu debatre la prefeance auec celuy de Grenoble, mais fans iufte fondement ( fi credimus verbis Claudie d'Expilly audid pag. 445. ) car les dates iuftifient , que Grenoble est premier-Autourd'huy, en ce qui regarde la feance des Parlement, iln'y peut arriver de doubte, à cause de l'Arrest, duquel l'extraitt des registres du Conseil d'Estat est tel: Le Roy en fon Confeil, voulant reiglor les feances des Officiers de fes Cours des Parlemens, mandés par la Maiesté pour assister à l'assemblée, qui se fait en cette ville de Rouen, a ordonné par prouifion , qu'ils feront affu felon le rang qui enfuit : Le premier President du Parlement de Paris, ivignant à costé de luy le Sieur Seguier, Prefident audis Parlement, & en fuite, les premiers Prefidens des Parlemens, de Thouloufe, Grenoble, Bourdeaux, Diion, Rouen, Aix, & Rennes. Faidt au Confeil d'Eftat du Roy, tenu à Rouen, ce troisesme sour de Decembre, mil fix cens dixsept. Hac quidem Expilly : fed vt aliud fentiam, & rem hoc Edicto non determinatam omnino fuisse credam, in causa est, quod legitur apud le Mercure François tom. 12-pag. 757. En l'an MDCXXVI. (all'ouverture de l'affemblée des Notables, senue a Paris) l'ouvereure devois effre faitle le lendemain, premier de Decembre; man à caufe d' vne diffute pour la profeance, entre le Parlement de Bourdeaux, & celuy de Grenoble, elle fut remife au lendemain. Sur cefte diffute entre les Presidens de ces Parlemens, il fut dit, qu'ils entreroient alternatinement, & que celuy de Bourdeaux entrevoit le premier iour.

## CAPVT VI.

# De Parlamento Burdigalenfi.

A Vtorem Parlamenti Burdigalenfis, alii Carolum VII. (a) alii Ludouicum XI. (b) laudamt. Hoc confiat, illud aliquando locum mutaffe (c), aliquando extintum (d), postea redintegratum (e), audtum à Francisco I. Cameta criminali (f), ab Henrico vero IV. Camera Edichi (g). Ab
hoc Parlamento ius petierunt prouinciæ, Burdigalensis, Vasatensis, Sennensis, Condomiensis, Landarum, Armeniacensis,
Cadurcensis, Lemouicensis, Petrocoriensis, Angolismensis,
Santonensis, & Rupellensis; postea tamén prouinciæ, Armemiacensis, Angolismensis, Rupellensis, & maior pars Cadurcensis, distractæs sunt, accederantique Parlamentis, Paristensis
Tho-

NOTITIA REGNI FRANCIA

740 NATITIA LIGHT FRANCE CATALOGO (b). Idem olim ante, nune post Gratianopolitanum esse affirmat Merula (i): nec ignotum, cum eodem de prarogatiua aliquando concertasse Parlamentum Diuionesse (c).

#### Testes & Testimonia.

a) Ragueau des árnis: Royaux, pag. 127. De eiusdem infliutione actum fuile inter Burdigalenfes, & Comitem Dunnefem, Caroli VII. legatum, anno Accocot. Sed quia Anglicæ fačtiofiis populares denuo Carolo rebellarint, vrbe nouifilme armis recepta, hoc priuliegio ciues priuafle Carolum, & a Decuria Senatus Parifienfis iusaccipere coégifie. Ludouicum tamen XI. decennio poft, hoc ipfis reftituiffe, refert ex aliis Sincerus, in apprafice I internatio Edilici, de Burdigale, ac, pa. 10.

b) . P. Matthieu liu. 11. de l' hiftoire de Louys XI. pag. 666.

e) Cum feptimo poft inftitutionem primam anno, Rex Ludonicus Audiciariam (at nouis circumferipam limitibus) iure apanagii, Jegque fiducia Carolo fratti ceffilite, Parlamentum muato loco, ad Pidones fuit translatum: fed mox, anno McccctxxII. Carolo mottuo, omnique Aquitania ad Ludouicum reuerfa, Calendis Iunii folemnitee, vande mouerat fed duchum: Sincetus did. loc. Propter peftilentiam quoque Liburniam anno McccctxxIII. MDXV MDXVI. MDV. Bergeracum MccccxxvII. S. Æmilianum MDI. translatum, refert Lurbeur: Sincetus d. loc.

d) Supra lit. 4. Extinctum fere etlam iacuit anno MDXLVIII. quo Annas Momorancius, Equitum Magister, Burdigalam acerbe castigauit:

vide fupra lib. 6.cap. 11. lit. Il.

e) Ab Henrico II. dum ciuitatem iterum recepit in gratiam: Since-

f). Adiccit huis Senatui, anno MDXIX. Franciscus I. nouam Senatotum decuriam, que iudiciis causama criminalium preselles quam Tornellam vocant: Sincerus d. L. Est autem hodie composita ex quaturo Cametis, & fix Presidens au mortier, & sied au Palais de Lombriere, où les Ducs de Gujenne

efloient loges: Ranchin d. tom. 2. pag. 313.

(2) Vide fipra Edictum Henrici IV. lib. 3. cap. 8. lit. l. n. 31.

h) Ata Sincerus al. L. Bréuius Merula al. L. Burdigalens Paslamento fubrints, Lemouicum, Petrocorium, Gitinna, & in Valconia Allebreti Ducatus; Agennelisque Seneschallia, Durssfort de Parlement de Bouydeaux, (Ecsibit Fauyn au theatre d'bonneur, lu. 10. chap., pag. 1866.) sont les pressures, d'agentu, O Condonisi, les Lainles, le Pergors, la Xaintogne; & le Limits, le Limits, le Pergors, la Xaintogne; & le Limits, le Pergors, la Xaintogne; & le Limits, 
i, Burdi-

i) Burdigalense Gratianopolitano postposui, inquit Merula d. loc. Cum enim per populares factionis Anglicanæ rebellassent Burdigalenses, recepta iterum armis à Carolo vebe, prinilegiis suis sunt mulctati, & Tribunali, atque à decuria Senatus Parifienfis tam diu recti funt, donec Ludouicus XI. iterum tribunal restituit. Hinc factum, vt Senatus Burdigalensis, qui antea Gratianopolitanum temporeantecedebat, nunc posterior sit, & quartus in ordine supremornim Senatuum Galliæ.

k) De antiquitatis prærogatiua cum Burdigalensi certauit Diuionense, sed rescripto Henrici II. Burdigalensis Senatus Dinionensi antiquios

declaratus fuit, anno MDLIII. Sincerus d. l.

# CAPVT VII.

# De Parlamento Divionensi.

PArlamentum Diuionense instituit Ludouicus XI. anno M cccc LXXVI. ( a) alii Ludouico XII. (b) adferibunt, sed erronee (c), vt opinor; summum est pro Burgundiæ Ducatu tribunal (d).

Testes & Testimonia.

Ragueau des droits Royaux, pag.527. P.Matthieu liu.11, de l' biftoire de Louys XI. pag. 666. en l' an MCCCCLXXVI, incontinent aprés la mort du Comte de Charolou, combien que Philippe, dit l'Audacieux, fils de Iean, Roy de France, & premier Duc de Bourgogne , de cefte race , en eut drefé les premiers proietts à Diion : Miraulmont en ses memoires sur l'origine, & institution des Cours souueraines,tit. Parlement, fol, 21.

Louys douziesme crea vn Parlement dans Diion , pour la Bourgogne : Estienne Pasquier & liu.z.des Recherches, ch.4.fol.43.lis.e. Idem tradit Mernla d.loc.

Huic opinioni maxime aduersatur diploma Ludouici XI, quod legitur apud Fauyn au theatre a' honneur, liu.4.chap.4.pag.940. & feqq.

Les appartenances de ce Parlement sont diuisées en cinq Bailliages. Celuy de Diton est le premier , ayant outre fon siege principal , quatre autres Sieges faifans Bailliages feparés, feauoir est, Beaulne, Nuits, Auxonne, & Cofne, Te fecond, celuy d' Authun ; lequel en a trou, Montcenu, Bourbon, Lancy, & Semur en Brionnou , auec son annexé d'Ancy. Celuy de Chalon tient le troificsme rang; aprés lequel est celuj de l' Auxon, duquel le fiege principal est à Semur, & lequel en a aussi deux aueres, Aualon & Arnay le Duc : & finalement celuy de la Montagne: Du Cheine d.er.liu.6.ch.1. pag.878.

22222

### CAPVT VIII.

## De Parlamento Rothomagensi.

L Vdouicus XII. Iudicium Scacharium (a) Normanniæ mutauit in supremam Curiam (b), A. Meccexerx. quæ Rothomagi sedet. Ab hoc Parlamento ius petit Normannia (c).

#### Testes & Testimonia.

a) Eschiquier. Huius vocis notatio forte à voce Germanica, scheken, ou schiken, id est, mittere: Missi appellabantur, qui iuridicos conuentus per prouincias peragebant: qui directi à Rege pro publica, vel ecclesiastica vtilitate, vt corrigerent que corrigenda effent. Aucuns eftiment, que l' Efchiquier signifie interiection d'appel. Vulgairement un Eschiquier signifie un tablier a touer aux eschecs, nam miffilibus luditur. Toutesfon il ne faut pas accomparer vne Cour fouueraine à vn ieu d' Eschecs, comme faid Terrien, au liure 15 ch.I. Som couleur, que l'on matte sa partie aduerse, & que l'on obtient vistoire du procés en!' assemblée des bauts, ou grands iours, qui iugent en dernier ressort : quod ita acute dictum, vt fatuum videatur. Ecquis agrotus tam infandum somniauit vnquam? Puderet in re tam feria ludere. At facete alludit, qui dixit, Escheum, quasi lesche-vin, d'autant qu'il doit taster le vin , pour commencement de bonne police. Autres ont mal estimé, que Scacarinm a esté appellé pour Statarium. Cets mots d' Eschiquier, & Escheuin, semblent auoir vne mesme analogie. Sed hac perantiqua verba facile quiuis non explicabit, ve nec Saliaria, vel Sibyllina, vel Sabinis ab vsque Curibus accita. Quis popo tam lynceus, qui in tantis tenebris nihil offendat, nusquam incurrat? Kagueau d.tr.pag. 261. & feg. "

b) Le nom d'Eschiquier sut changé en Parlement, par Louys XII. P an M CCCC XCIX. Mitaulmont d.cit. fol. 21. b. Ragueau en l'indice des droists Ro-

yanx,pag.260.

c) Toutela Normandie, distribuse en sept principaux Bailliages, scauoir est. Rouen, Caux, Constantin, Eureux, Gisors & Alençon: Du Chesne d.tr.liu.p. ah.1. pag. 938.

CAPVT

## CATVT- IX.

## De Parlamento Aquensi.

Comes Prouincia, pater Renati, vitimi cius ditionis Comitis, anno Domini a coco xv. erexerat, Ludouicus XII. Rex. Francia, in Parlamentum transmutauis, anno mon. (a) Eius sedes estin ciuitate Aquensi; iurisdictionem vero exercer in Prouinciam (b).

Testes & Testimonia

a) A Aix il avoit esté erizé premierement vu Conseil souverain, par Loujt, second du nom. Comte de Prouence, pare de René, dernier Conste, l'aw MCCCCXV, qui depuis suc changéen Parlement, par Louje XII. l'an M D I. Mismulmont d. fol. 2.1.6.

b) Merula d.l. Du Chefne d.er.liu.g.ch.1.pag.830.

# CAPVT X

# De Parlamento Rhedonensi.

SVnt, qui Franciscum I. autorem Parlamenti Rhedonensis dicant (4), sunt, qui Henrico II. id adicribant (b): Quicquid sit, deco constar, ab hac Curia ius petere Britanniam.

# Testes & Testimonia-

a) Dir Chefire d.tr.lin.8.ch. 1: pag. 1000.
b) Miraulmont d.tit. fol. 11. b. vbi id factum tradit anno 10011111.

# CAPVT XI.

# De Parlamento Bearnensi, vel Nanarreno.

N Ostra ætate Ludouicus XIII. (a) nouum Parlamentum, quod Nauarrenum (k) vel Bearnenseappella744 Notitie Regni Francis tur, in Castro Palo (e) instituticuius iurisdictioni subsunt, non modo Bearnium, sed etiam loca alia (d).

#### Testes & Testimonia.

a) La creation det Parlemens n'est pas vaouurage de tous les iours, ny de touter Roys du nom Lony out cres plus que le suit? Parlemens, qu'il y a au Royane de Françe, les Roys du nom Lony out cres plus que les autres, & Lony X III. a adioussé pour le neupteme Parlemens celly de Nauarre: le Mercute François, tom. 10. 985,760.

b) Le Parlement de Nauarre: le Mercure François, d. tom. pag. 751. seant à Pau. Vide le Code de Louys XIII. collectore Corbino, tom. 2, liu. 1. tit. 8.

P42.31.

c) Paudicitut, oh elli amai fon Royale, où maqui Henry IV. Roy de France, or de Nauarre, le XII. Decembr, MDLI. illusfrée des plau-beaux israinnée France, où le Parlement, lei Estats, la Chambre des Comptes, a affemblent, où la monnos se bat Cr. Pietre Olhagaty, liu. 2. de l'histoire des Comtes de Fix. Bearn, of Nauarre, pag. 11.

d) Le Roy Louys XIII. actribua en l'an MDCXX. le païs de Soulle au Parlement de Pan, qui effoit du ressort de celuy de Bourdeaux: le Mercure François

10m.6. pag.368.

### CAPVT XII.

# De Parlamento Mediomatricensi.

PArlamentum Metenfe opus est Ludouici XIII.

De Meccute François, 10m.18, pag. 808. Aprés que le Roy eut mis en son obcissance les villes. É places des Euglébes de Mets, Thous É Verdans, É veim a sa Couvonne politiques terres de signeuries, qui en amoient esté adipates, a estima encessance par maintenir les peuples dans l'obsissance dans la paix, 6 pour 3 conferent les devant de se Couvonne, et y establir un tustite souveries, auce pleus pouvoir de ivegre en dernier ressonne, et y establir un tustite souveries, auce pour pouvoir de ivegre en dernier ressonne, et y establir un tustite souver confine confine par les uns autres écutives confine en par les unis autres prieres que luy en sirent sou et Ordres des villes & provinces, en site et el apponesse, qui eur en autre esté pair est par les un 80 Henry le Grand, particulierement pour remestre aux grands abus, qui se cominacionent en Ladminsstration de le lustites ann à caus que pour empessionent en Eustraliss de pue d'experience des Magistrats, qui l'exercicent, que pour empessioner les vysurpations des

Ducs de Lorraine , qui auoient dinerfes fais entrepris de prononcer des lugemens founerains en des lieux , & fur des perfonnes, qui dependent de la France. Cela fur resolu des le commencement de l'année M DC XXXIII. Le Roy institua vne Cour fouueraine, en tiltre de Parlement, dans fes proumces & Euefches de Thoul. Mets & Verdun & mit le Siege à Mets,tant à caufe de la comodité de la fituation, que de fa grandeur Gdel'affluence du peuple qu'on y void aborder de toutes parts; que parce qu' antresfou en effet elle a efte la Capitale du Royaume d' Auftrafie, l' vn des plus dignes fleurons de cette Couronne. Sa Matefle voulut, qu'il y eut vn premier President , six autres Presidens, quarante six Conseillers , six desquels seroient Clercs, & quarante Lays, vn Procureur General, deux Aduocats Generaux; & gener dement tous les autres Officiers, qui font dans les autres Parlemens, pour y exercer la lustice en dernier reffort par semestre, sur les villes & personnes de ces Euesches, & mesme de Mouzon , Chasteau Regnand , & terres qui en dependent, non obstant la souveraineté, qui auparauant y auoit esté. Autor de l'histoire du Ministere du Card, de Richelieu, part. 2. pag. 560. Il y a fix Conseillers faifans profession de la Religion pretendue reformée, qui seruent par semestres, auec le Corps de la Cour, sans toutes fou former aucun: Chambre, comme sont celles qu'on nomme de l' Edict : Ranchin d.tom. 2. pag. 412.

# CAPVT XIII.

# De Sedibus, vel Iudiciis, Prasidialibus.

Edes præsidiales dicuntur Iudicia illa Parlamen-Otis inferiora (a), quæ primum ab Henrico II. Rege anno MDLL totum fere per Regnum conflituta fuerunt (b), vt promptius, & compendiolius, ac minoribus impendiis (c), subditis ius redderetur, nec Curia suprema minoribus causisamplius inquietarentur, aut litigantes frequenti pronocatione effe-Aum rei iudicatæ sufflaminarent. Sicitaque ob vtilitatem publicam disposuit, vt in quolibet Balliuatu, & Seneschallatu (d) Regni, Iudicium Præsidiale esset, vbi nouem Consiliarii Magi-Aratus petentibus, de causis criminalibus, secundum priore & dicta, ac de ciuilibus, fummam ducerarum quinquaginta librarum non excedentibus, ius dicerent, exclusa appellatione (e); de illisvero, que fummam quingentarum librarum non egrederentur, iudicarent quidem, & sententia provisionaliter executiobbbbb

746

cutioni mandaretur, non obstante appellatione, appellationi tamen locusesset (f). Idem Rexpostea quidem MDLVII.vtramque fummam auxit, illam ad millelibras, hanc ad mille & ducentus extendens led vius extensionem non admisit, & Rex ipse reuocauit edictum (g), multiplicauit autem numerum Confiliatiorum (b), illisque porroaddidir Præfidem (i), cuius varia fuit fortuna (k). Institutus etiant ab eodem Henrico II. fuit Confiliarius alius (1), cui custodia (m) figilli (n) Cancellarix præsidialis Iudicii commendata, Contrario studio Carolus IX. non tantuni plurimas eiuscemodi Sedes suppressit, sed etiam numerum Iudicum in aliis imminuit: post aliquot tamen annos, quali pœnitentia ductus, omnia in pristinum restituit statum (o). Henricus III. Aduocatos suos, qui Regii dicuntur, in qualibet istarum Sedium versantes', simul Consiliarios ibidem essevoluit, atque in sequentibus annis quatuor nouos Confiliarios in viraquaque istarum Sedium constituir: mox tamen mutauit sententiam (p). Henricus IV. autem, vt pecuniam, qua tumindigebat, conquireret, adhuc alios duos Consiliarios, in singulisillis Sedibus, instituit (q): Ita tandem co ventum, vt, tunc temporis, in vnaquaque Sede præfidiali numerati fuerint nonendecim Confiliarii Magistratus (r), vnus generalis Locum-tenens (s), vnusque particularis, vnus Affestor in criminalibus, & primus Confiliarius in ciuilibus; ira in nonnullis plures Iudices quam caufa. Caterum, quod potestatem harum Sedium concernit, ea varios habet limites. Non possunt appellationes ad se devolutas inducere, aut antiquare, sed omnino pronunciare debent, bene, an male fuerit indicatum (t): non debent vti in sententia, quam ferunt, verbis, manu suprema iudicatum (u): non possunt iudicare de rebus, quæ sunt extra æstimationem pecuniariam (x); non de censu, ac vectigali, ac feudis certo casu (y), non de causis Ecclesiarum, & minorum (3), non de interpretatione confuctudinum, aut edictorum (aa); non, vbi vertitur quastio de repudianda, aut apprehendenda hereditate (bb); non, vbi agitur de retiactu

gentilitio (cc): fic & in aliis quoque ip forum restricta est poteftas (dd). Quod fi quis cum vno ex Confiliariis Præfidialibus lite contendat, totam potest reifcere Sedem (ee). Ad honorem atque pravogatiuam Prasidis refero, quod purpurea viatur vefte (f).

Testes & Testimonia.

a) Les luges presidiaux ne se doiuent parangonner à la Cour , autrement ce feroit la comparaifon du rustique de Virgile :

Vrbem, quam dicunt Romam , Melibæe , puraui Stultus ego huic nostra similem,

Loyfean des Seigneuries, chap. 13. n. 55. b) Les Sieges presidiaux ont esté erigés par le Roy Henry II. par Edict donné à Font ainebleau, au mou de luillet MDLI. verifié en la Cour de Parlement , à fin de plus promprement administrer la iustice à ses subietts, & abreger les procés, & que les Cours souneraines, qui ont esté principalement establies pour inger des grandes matieres, dont il y auroit appel interiellé, ne fuffent occupées en si petites affaires. Ce, qui femble estre tiré de la Nouvelle constitution de Inflinian 23. 6.3. vbi inquit; Ne luper minimis caulis maximi nostri iudices inquietentut, & homines propter minimas causas magnis fatigentur dispendiis, vt forsitan totius litis aftimatio ad sumptus iudiciales non sufficeret. Et pour ofter la coustume, & habirude, que son peuple auoit de plaider, ne craignant d'appeller, pour fuir, & dilayer pour quelque petite matiere que ce full, imques aux Cours de Parlement : Chenu au recueil de reglemens notables, donnés entre Ecclefiastiques, pour la celebration du service divin, luges, Magistrats, & autres officiers Royaux, & des Seigneurs Iufliciers inferieurs, & Subalternes, pour l'exercice de leurs Offices, rang, feance, prerogariues, inflitution, & deflitution d'iceux; Pour l'abbreuiation de la lustice , & soulagement da tilt. 3. chap. 5. pag. 133. peuple, qui anciennement recouroit en la Cour de Parlement , pour des matieres de perite importance, que l'on effoit contraint de quitter bien fouvent, pour la longueur de lapoursuitte, & les grands frau qu'il conuenoit faire, ont estéeflablies, & ordonnées les Iurudictions Presidiales, & Sieges des Baillifs, & Sene-Schaux, pour cognoistre, & iuger souverainement, & sans appel de toutes causes, procés, & matieres ciuiles , (excepté du Damaine , Eaux & Forefts du Roy ) n' excedans la valeur de deux cens cinquante liures, pour vne fou, & de dix liures Tours nou de rente, ou reuenu annuel, & des despens, procedans à cause des dits lugemens , à quelque somme qu'ils puissent monter : & par prouisson , des causes n'excedans la valeur de cinq cens liures Tournon, de rente, ou reuenu annuel, & defenscomme defineexecutor, non obstant l'appel, qui n'a effett suftensis, ains le bbbbb

devolutif feulement, en baillant touterfois caution par celur qui aura obrenu. ou le confliquant achepteur des biens de luftice. Ils font ordonnés aufi, pour coonoi-Stre de la competence, ou incompetence de la Iurudiction , & cognoiffance des Preuofts des Mareschaux. Et combien que ce ne soit qu'vn mesme Siege de Iuflice, auec les Baillifs , & Seneschaux , & qu'ils soient mesmes Officiers ; neantmoins pour la difference de la Iurudiction fouueraine, & ordinaire, ils intitulent les actes, & expeditions ordinaires , par le nom de Bailly , on Seneschal, & les autres par ce tilere, les Gens tenans le Siege Presidial : Charles de Figon, des Offices, & dignités O's. de France, tilt. des luges Presidiaux, pag. 41. & feq.

c) Le Roy Henry II. de ce nom , au voyage d' Allemagne institua ( pour les grands frais, qui fo faifoient fouuentesfou en la Cour, en caufes de petite confequence) en chaque Siege Presidial certain nombre de Confeillers, pour decider les proces, en dernier reffort, qui monteroiene à dix liures de reute, & a deux cens cinquante liures pour vne fois: Pasquier d. liu. 2. des recherches de la France,

chan. a. fol. 43, lit. f.

d) Senarchiam, vel Senescharchiam, vulgari nomine Seneschalchiam, & Balliuam, dicunt Galli. Sunt autem Provincia Regni divila in-Præfecturas, quæ hisce nominibus appellantur, vt facilius res, tum ciules, tum militares, à Præfectis corundem nominum , ( Seneschaux, & Baillifs ) & corum Subpræfectis (Lieutenans) expediantur. Subpræfecti autem à Reges non'à Senescharcho instituuntur, & praficiuntur, nec delegati, sed ordinarii Iudices fiunt; sub ditione tamen & potestate eiusdem Senescharchi. Et ideo indicia eorum nomine Senescharchi proferuntur, & negotia eodem nomine expediuntur, quamuis iple per leiplum non iudicet. Nam iudices illi,additi in hac parte, operam præstant; ipse autem, nomine & potestate tegia iudicia anctorat, & tuetur, & executioni mandari iuber. Et ideo placuit Ludouico XII. art. 48. sue constitutionis, ne alii præfectura, vel subpræfecturæ iudiciorum Senarchiæ præficiantur, quam qui gradum Prolytatus, feu-Licentiature, vel Doctoratus, in aliqua famola Vniuei fitate adepti fuerint: Tholofanus fintagm. iur. lib. 47. cap. 32. n. 4. 7. 8. 6 9. De quibus, porto, nono fit Senarchis, & curiis illorum, liquet ex Regum vulgaribus conftitutionibus, eam elle reruin Domanii Regis, litium nobilium, dationis tutorum, vel curatorum, de conferuatione & cura adium facrarum, ve farta techevæ fint,veque prinilegiatorum criminum illorum examinatio, fi agatue de læsa, aut imminuta maiestate, de side publica violata, de vi armata, de feudorum adnouatione tradenda per vafallos Regi, de executionibus obligarionum: factis virtute cuiusque figilli fecundum confuetudinem. Et proclamationes armorum faciunt, nisiin terris Baronum, & aliorum, habenrium hanciurisdictionem. Depontium, itinerum, mutorum refectionibus statuunt, si proprii Magistratus sint negligentes : de sacerdotionum

querimonia; Domanii res, quæ olim prima actione, sen in prima instantia, in Parlamentis tractabantur, (ytait Imbertus lib. 1. infin. forenf. 5. porro)nunc etiam pertractant. Cognoscunt & de aliis, quorum iurisdictio illis concesfa est, de quibus stylus, & constitutiones Regum admonent, & Francisci I. xvi. April MDXXXVII. artic.3.4.5.6.7. Ge. Senescharchi, antequam posses. fionem nanciscantur Præfecturæ, coguntur iurare in verba concepta sacramenti, hac de administratione constituti, in Curia suprema Parlamenti, ad quam ex corum iudicibus prouocatio est, se ius Regis conservaturos, & Domanii, suum cuique, sine discrimine personarum, reddituros; dona; munesave, nec xenia, imo nec edulia; à fibi com missis accepturos, neque vxores, famulosvo, aut comites, accipere passuros, non subditos oneraturos, idiplum suos sudices efficere curaturos: Tholosan.d. c. 33. n. 11. 12. Caterum, quemadmodum cognitiones Senarchorum, Curiæ fupremæ (aut. fecundum caufarum conditionem, præfidiali Iudicio) examini appellationis canfa, fubilciuntur, fic & Iudices quidam ordinarii funt, à quibus prouocatio ad Senarchiam defertur: Et nouit quælibet Senarchia suos sibi hac de causa fines : Tholofan.d.loc.n.15.

e) Henry 11. par fondit Edict a voulu, & ordonné, qu'en chacun des Bailliages & Seneschaußes du Royaume , il y auroie un Siege Presidial , composé, de neuf Confeillers Magiftrats, y comprenant les Lieutenans Generaux, & Particuliers, cinils, & criminels, qui feroient par ce moyen feps Confeillers erigés en chef G tilere d' Offices formels , pour audit nombre de neuf cognoiftre , iuger & decider de toutes matseres, ciuites & criminelles, ( fcanoir est, des criminelles felon le reglement fait par les precedentes Ordonnances: Quant aux causes criminelles l'establissement des Sieges Presidiaux les rend tuges souverains de certains eas, appelle's Prefidiaux, & Preuoftables, commis par gens vagabonds, & fans adueu, vols faicts en chemin public, fausse monnoye , & autres erimes ; & sur les verbaux & capeures faites les Lieutenans du Prenoft general de la Prouince efta. blu dans les Dioceles , & l'information contre les prenenus rapportée au Lieutenant criminel, s'enfuit ingement de condemnation, qui est executé fans autre permission des Cours de Parlement , ce que n'est point permis aux autres officiers ordinaires, & inferieurs: Ranchin'd tom. 2. pag. 93.) & de ciuiles, qui n' excederont la valeur de deux cens cinquante liure. Tournou, pour vne fou payer, ou de din liures Tournois de rente, ou reuenu annuel, (de quelque nature, ou qualité que (oir ledit reuenu) droits, profits, & emolumens, dependans d'heritages nobles, ou roturiers , qui n'excederont la valeur pour vne fou de ladite somme de deux cens einquance liures, fans appel, & come luges fouuerains, & en dernier reffort : tant en instructions incidens, que principal, & defpens, procedans à cause desdits iugemens, à quelque somme que cesdits despens se puissent monter. Mais , à fin qu'ils cognoiffens,s' ils font luges founerains, & fila caufe, que fe prefente est de leur inrudiction a ddddd

NOTITIE REGNI FRANCIE

750 zudiction (iuxtal.pen.ff.de iudic.) au premier chef de l' Edict, le demandeur pourrarefraindre, & limiter fa demande, à ladite fomme de deux cens cinquante liurciou deffous, par vne fou, & dex liures de rente, à fin que la fencence qui interwiendra, foit donnée en dernier reffort, & fans appel, & non pas le deffendeur, parce que ex parte actoris ius metimur, quoties de quantitate ad iurisdictionem pertinente quaritur, semper quantum petatur quarendum est, non quantum debeatur: I. cum quedam puella , S. quoties de juruditt. I. 61. de judic. Et ceste restriction doit estre faicte auant la conclusion en cause d'appel de procés par escrit, & de plaider, & conclure en appellation perbale; Chenu d.l.

Quant au fecond chef de l' Edict, lesdits Presidiaux cognoissent, ingent, & decident, de coutes matieres non excedans cinq cens liures pour vne fou, & pingt liures Tournou de rente , ou reuenu annuel , tel que dit eft , & feront tels ingemens executés par pronision , non obstant l'appel , & sans presudice d'icelus, gant en principal, que despens, à quelquelque somme que lesdits despens se puissent monter; en baillant toutesfou caution par ceux, au profit desquels lesdits ingemens auront esté donnés; ou à tout le moins en eux constituans pour raison d'acbepreurs de biens, & depositaires de iustice, & en ce les appellations, qui pourroient estre interiertées, par les parties , n' auront aucun effect sufpensif de l'execution du jugé, mais seulement deuolutif és Cours souucraines : Chenu d. l.

2) Le mesme-Roy Henry II. par autre edict , donné à Compiegne , au mois de luin MDLVII, auoit augmenté le pouvoir desdits Prefidiaux, pour iuger iuques à mil liures , & cinquante liures de rente, & reuenu annuel , en dernier reffort : Et de douze cent liures , & foixante liures de rente , ou reuenu annuel ,par prouision : toutesfou cest Edict n'a esté obserué, ny en vsage, & a este reuoque par

patentes du mefme Roy : Chenu d.1.

Apres la creation desdits sept Conseillers , le mesine Roy Henry II. par Edict verifié en la Cour, le XX. May MDLVII. erigea deux autres Confeillers Ma-

gistrass, en chacun des Sieges Presidiaux du Royaume : Chenu d.loc.

i) Et en la mesme année , par autre Edict erigea en chef & ciltre d'office formé, un President à chacun des Sieges Presidiaux, pour contenir les Lieutenans, & Confeillers, en leur deuoir, & prefider à tous ingemens, & definitions des proces ciuils, & ciminels, & tenir la main, que la iuftice foit faite, & adminifree, distribuer les procés da premier, & second chef de l' Edict des Presidens, taxer les espices, esquelles ils ne participent, ne rapportent aucuns proces, & ne recoinent autres emolumens, que leur gages, qui font en quelques fieges, built cens liures;en autres, fix cens liures : Chenu d.loc.

k) Ces offices ont efte founentes fou Supprimes, ioinets, & vnis aux Offices de Lieutenans generaux, par dinerfes patentes, & declarations des Roys, Henry II. Françou II. & Charles IX. Et par ordonnance de Blois M D LXXIX. arcic. 236 Il eit ordonné, que vacation aduenant des Estats de Lieusenans generaux, demenvant en ce cu l'esta de President supprimé. Toutessou, comme en France il n'y a vien d'asseunce en maniere d'Estats, les Roys ont souventessoir restabili leuiste Offices des Présidens, ores qu'auparauant ils aprin esse suprimés par autrestentes, & declaratios, selon que la necessité de leurs assaires let y a pousée. Et de fait, celuy du sege de positiers, a est évalubli par l'article (c. de l'Edit de révinien de la ville de Positiers, verisée en lustire Cour le XIVI taille MOXIV, pur y per pour à un parsa Maiessé de personne capable, aux messes bonneurs, authorités, prevogatues, droits, prosits & emolument, qui sont attribués audit offices, par l'edit de treation de l'am MDVIII (Chem d.).

il) Le mesme Roy, Henry II. acreé & erigé va dixisssime Consiller, lequel la fais Garde des Seaux des Chanceleries des Steges Pressidanux, anue telleu thouries, persongatiues, pouvoirs, assissance, dr rapport de procés, droits & preeminence, qit ons les autres Conscillers des Sièges, & aux gages de deux cons sinves; Pédit en fig verrife par la Contra leguiatory clime Feutre MDLVIII. du tre-texprés

commandement du Roy, reiseré de dinerfes fois : Chenu d.f.

m) In quibusdam præfidialiúm Indicum fedibus, alii funt, qui ex Regio falario munus confequentue expediendi; & figillandi literas quas vocant fupplicationes ciulles , propolitionis erroris, reflicutionis in integrum appellationis, defertionis, anticipationis, confenius, feu, vedicunte acquiellamenti, & fimiles in negotis; quae coram fede illa Præfidials, vbi fitatiutu cuftos figillicum, traclanda funt. Isque cuftos figilli, Confliarii etam eius fedis officium & priuilegia exercet. Defert aduux cuftosi figilli Præfidials, et, quem vocante Cere des Gardes des aux Prefidiaux, prouentus & reditus figilli quotannis ad füre. Cancellaria præconem indicatium, guem etiam vocant Andeinerier: Tilolofanus 4.1th. ay/eda 3.9 N.2.4.6\* 25.7

n). Le seur des Chanceleries presidiales a les armes du Roy empraintes, mois en brancoup moindre some que celus des peutes Chanceleries des Partemens. Il ssoit an accumement garcé par vo l'and des Seuns, ussitud pour cet sfeil auce icelles Chanceleries, & qui estoit aussi Conseiller du Siege si lequel a depuis esté la met le celle Chanceleries, & qui estoit aussi Conseiller du Siege si lequel a depuis esté un accuration de la celle si de l'accuration de la celle si de moi accuration et celle si de moi accuration et se moi amen, Sers pour expedies sui lement les reliefs d'appel, ch'anticipations es seges presidentes, & les soit est pour se periodiales, & les silves de la luge es presidentes excusores en mois des luges presidentes : main ne peut servir es sentences, ni autres expeditions ordinaires des Bullinges, n'essant au cas de l'Edité president ; & cite excusore par rout le Parlement, au ressort le Siege Presidais. Loylean du droit des Ossessius. L. ch.4-n.27.

o) Le Roy Charies IX. confiderant, que la multitude de tant d'Officiers ne apportoit que de la ruïne « lon peuple, tant pour les gages, que pour les effices, que douze, ou treize luges taxes ont a flus-grande fomme, qu' yn moindre nombre » 432 par l'ordonnance faille, fur la plainte & doleance des Effats, tenus à Moulins, en Pan MDLXV. artic, 13. Supprimales Sieges presultaux, auant establu, en aucuns fieges particuliers des Baillifs & Senefibaux, & ordonna, qu' at' aduentril n'? auroit qu' vnficge Profidial, au principal ficge, & ville capitale de chacun Bailliage, & Sencfihaufee, auquel il n'y auroit plus-grand nombre de luges, que fix luges , compru le Lieutenant : Ce qui est repete par celle de Blou , artic. 234. mau fore mal objerue : Car le mesine Roy , en Decembre M D LXVII. a restabli lestus Sieges Prefidiaux, & Confeillers en pareil nombre, & aux mefmes houneurs, que els eftoient du temps dudie feu Henry II. fon pere : non obftant les Edicts d' Orleans & Moulins; & outre, au mou d' Aouft MDIXXIII, erigea , en chacun desdits fieges, vn Eftat de Conseiller Clerc, à la requeste du Clerge de France : Chenu d.l.

p) Le Roy Henry III. par fon edift verifié en la Cour , le XV, Octob. audit an, a fait fes Aduocats, Confeillers aux Sieges, on ils font Aduocats du Roy, pour en touir conioinitement anec leur office d' Adnocat du Roy, aucc l'entrée, feance,gages, draids, emolumens, authorités, prerogatives, preeminences, franchifes & liberces, dont tout fent les autres Confeillers eftablu en chacun desdits fieges : Et fut depuis l'Eduit renoqué, en ce qui effoit à executer par autre Edict faitt à Chartres,

perifié le XXVII. iour, du mou May MDLXXXIIX. Chenu d. loc.

q) Finalement, le Roy Henry I V. pour l' prgente necessité de ses affaires, de recouurer finance, à fin de supporter les frais de la guerre contre l' Espagnol, par Edich, donné à S. Germain, y feant le XXI, May, audit an, auroit encoreserigé en estere d'office formel deux autres Estats des Confeillers , en chacun desdits Sieges prefidiaux , tellement , qu' auiourd'buy il y a en chacun fiege Prefidial dix neuf Confeifers Magistrats, vn Lieutenant general, vn particulter, & vn Affeffeur au Criminel, & premier Confeiller au giuil , außi erige par le Roy Henry III. en ladice année MDLXXXVI de maniere, qu'il y a autourd huy en plusieurs Sieges plus de luges, que de caufes d'appel, & de la procede, que la inflice est fi chere, que les Effices font fi excessues ils y font pouses, voire contraints s'ils veulent resirer quelque profit & emolument de leurs vacations, & en detail ce, qu'elsont donné en gros : provincias spoliati (inquit Seneca 1. de benefic.) & nummarium titbunal, audita verinque licitatione, alteri addici, non mirum, quando que emeris vendere ius gentium est : Chenu d.l.

r) Hoc titulo instituti fuerunt, licet veri Magistratus non fint, il ne font pas Magifrats par effett, combien que lors de leur erettion cefte qualité leur sit effe ballee par vn titre d'honneur, & pour mienx vendre leurs ofices: Loyfeau du droit des offices, lin. 1. ch. 6. n. 57. Arque eo, quo primum conftituebantur tempore, on ne leur voulut pas communiquer le tilere de Confeiller du Roy, ains , on aima mieux leur en forger expres yn autre, de emprunter pour eux. des Romains la qualité de Magistrat 3 (bien qu'en effett ils ne foient pas vrau Magiftrais) mas celu fe fit , ou, a fin qu'il y euft rne diffinition d' bonneur entre eux, Confeillers, de forte que les Confeillers Presidiaux furent appellés Confeillers Magiffrats, c'eft à dire, Confeillers en titre d'office : Loyfeau d. liu. 1. chap. 6. n. 18.

s) Les Lieutenans font les chefs des Confeillors Magiftrats du Siege , vt

modo dictum, & veri Magistratus: ( Les Lieutenans des Baillifs & Seneschaux, ciuils ou criminels, generaux ou particuliers, à present qu'ils sont en titre d'Office, & ne font plus commis par les Baillifs , & Senefchaux , enfemble les Preuosts de la iuffice ordinaire, & leurs lieutenans, ce font les plus-vrays Magistrats, que ont l'yfage & exercice du commandement. C'est pourquoy ce n'est pas sans cause, que par plufieurs Arrefts de la Cour, les Preuosts, & leurs Lieutenans, font iugés auoir la preseauce sur les Confeillers Presidiaux : Loyseau d. liu. 1. chap. 6. n. 55. & 56.) In horum absentia le plus-ancien Conseiller peut faire seul les expeditions extraordinaires, non du prope droit de son office, mais pour la necessite publi-

que, à fin que la iuftice ne demeure : Loyleau d. liu. 1. chap. G.n. 62.

t) Ne peuvent les Presidiaux mettre l'appellation au neant, ains doiuent prononcer an bene, vel male , fuiuant l' Ordonnance du Roy François 1. en l'an MDXXXIX, artic, 128, ce que mesmes n' estoit anciennement permis en la Chambre des Enquestes, & l' a seulement esté le XXV. Ianuier MCCCCXXII. ainsi qu'il fe tronue au registre de la Cour dudictiour : & fuiuant ce, la Cour par Arrest du XXIV. Iuillet MDXCIX. a enioint au Bailly de Berry, ou son Lieutenant au Siege d'Iffoudun, au reiglement d'entre luy & le Preuost, faifant droit fur les appellations de la Preuoffé, de prononcer bien ou mal jugé. fujuant les ordonnances, Grenuoyer les canfes audit Preuost, ou fon Lieurenant , autre de celuj dont fera appel, quand lesdits iugemens feront infirmés. Car cefte forme de prononcer, est vn moyen de corriger & reformer le iugement du Juge inferieur , & gratifier les parties des defens, & de l'amende, ce que les Cours fouueraines peuvent muizer. Idemingépar Arrest de la Cour de Rouen, feant à Caen, le XXVII, Septembr. MDXC. en la cause de Poupinel, & autres, & furent faicles inhibitions & deffenfes au Bailly, & Vicomte de Caen, & a tous autres du reffort dudit Parlement, de mettre les appellations, pardeuant eux interiettées, & ce, dont a eflé appelle, au neant, ains prononcer fur le bien ou mal ingé, à peine de respondre de tous despens, dommages, & interests des parties, en leur propre & priue nom . Chenu d.l.

u) Les Presidiaux ne peuuent iuger, & prononcer , par iugement souuerain, combien quel' Edict porte, qu'ils ingeront comme luges founerains, & en dernier reffort, des caufes non excedans deux cens cinquante liures , pour vne fois payer, & dix linges de rente, ou renenu annuel; ains ingeront, & prononceront feulement par ingement dernier, ou Presidial, ainsi que la Cour l'a arresté par Arrest general, du II. Octob. MDLXII. ordon. é eftre publié au Chaftelet de Par's: NOTITIE REGNI FRANCIE

Chenu d. l. Idem docens Paponius arreft. lib. 4, rit. 11. n. 2. ait: Indices Prastidisles non possure viurpate terminos, mana suprema; Sunt enim hi termini proprii suprematum Curiamum, privative & exclusis omnibus alis.

Vide etism eundem d. lib. arreff. 4. tit: 6.W. 32.

744

x). Combien que lectaire Perfidiaux peissent cognissifee, spittant le premite des ses et companies luser paint est se click, de toure me source on excedent est en reinpanate luser paint me source source source source source de trend des choses, qui recineut ustimation par argent: Lonter spitulatements, spite am, spit ex voi. It idem, side ministét, emm. uniteum: C de side, par arrest de la Conry du XVI, suida, spitulate de side, que les Prislauxes ne pourvoient iuger par iugement dersitr des offirandes coditatous, c'a marce devis si sprientels, quand od es ura estitut. le cus, quand il est que situlate a vue seule simulate com en de sinuits, desqueixis peut s'aire sessitaine. Chen ul 4.1.

y): Des matieres de cens & ventes , emportans lots & ventes, faifines &

amendes, & des senuxes feodales : Chenn d. l.

¿). No pareillement des caufes des Egifes, & des mineurs; parce que du l'hofes appareenance aux Egifes. & mineurs, i' en ne peut faire refluction, qui af vue espece d'altenation, laquelle ne peut estre faire par vn inteur, & admit firateur du beut Ecishafique; ainst a esté ingé par arreil du XVIII. Noumb-MDLVII. Cheun d. l.

a4) Ne pannen partillement les Presidents ingre par ingrement dentirs on Presideal, quand it off question of interpreter des Constituents. Ordenancest, of share les Caurs reserve étée authorité. Ne pentient pareillement ordenne que les senauces données sur l'interpretation des Constitues servent executeur par les general prossissonals Chemu d. L. Outre in marchés lis se. Au rest par se general prossissonals Chemu d. L. Outre in marchés lis se. Au rest par se.

bb) Ny quand il eft question de repudier, on apprehender une heredith,

que la qualité d' berieter est renoquée en donte : Chenu d. L.

66): Emmaiere des retrâts ne pousent parcillement inçer profiliele mint, ny par nigement der nier les maieres de revail livragier, ainfigui il a flé ingé par arreil de la Cour, duville luillet MOLX. C duvillet Nouvemb. MDIXN ever que la bofe, danse fly aufhon, foir de pritie valeur, non excedante le pouseir des trefficians, pour épar de la livre fly authorité de predient septie à ma peut faire, d'autant que l'affeiton, que chaeven a il tecnfriration duf find de foi prediec fleure, eff insfilmable: L. 4, C alias, ff. fiquid in faud. Libertus flé de bon, libertus, maxima cell habenda domus ratios, ait impergoto in l'exquette de duminfire tutor. Chemu d'. L'apon. d'. lib. 4 arrest, it in arreil, 3.

dd) Comme ausi, quandil est question de sin de non froceder, ou d'une incompetence, & pro sua iurisdictione, & iugeant, non obstant l'appel, & par iugement dernier: Chenud. L. Quandil se troune connexisé de crimes convis Bement inftruits , dont l'on eft preueftat , & l'autre non, ne peunent proceder an ingement desdies proces ainfi inftruits fommairement , & en yn dernier reffert, & faire executer telles fentences par defin l'appel, ains doinens deferer aun appellations , fi aucunes font interietrees : Chenu d. toc, Ne penuent auße ourr à la barre , comme les Confeillers de la Cour font , m' deputer Commiffaires. Par arrest des grands jours de Poultiers , du XV. Offobr. MDLXXIX. defenfes furent faires aux Prefidiaux d' Angiers, de, à l'aduenir, temir vn substitut de Monfr. le Procureur general, ne autre pour bien relené d'un appel interietté fur le champ pardenant enx, aprés que M, Briffon, pour ledit Procureur general ent adheré auec appellant , pour ce regard , & supplié la Cour faire cefte deffence aux Prefidiaux, d'entreprendre telle authorité, qui n'appartient au' à la Cour : Chenu dift. loc. Par arrest, donné en plaidant le XIII. Iuillet MDLXXXVII. deffenfes furent failles aux Prefidiaux de Tours, de ne departir les proces partiren leur Siege aux Aduocats, ains les renuoyer où ils feroient departir, au plus-prochain Siege prefidial, pour y eftre departe & inges, fuitant les arrests de la Cour , plaidant Buyfon pour l'appellant , & Charpentier pour l'inthime; combien que par les Ordonnances, mefines celles de Moulins, artic. 17. quand il n'y anombre de Confeillers, pour accomplir le nombre porsé par l'ordonnance. De dinerfis, paribus & imparibus, indicum fententiis, scripfit Culacius lib. 12. cap. 16. Vide I. inter pares 38. ff. de reindic. Chenu d. l. La Cour, par arrest, donné le XVII. Decemb. MDLV. en la cause d'entre N. appellant du Preuost de Paru, en laquelle N. Confeiller audit Siege, auoit efté pru a partie, après que ledit N. eut remonftré, que ce feroit un moyen de commettre beaucoup d' abus en iu-Slice, fi vne fentence arraftée pounoiseffre changée, & le procés reuen de nounel, ce qui effoit contre ledroit, int. quad tufit , ff. de ve indic. & partant, pour obuier dores enauant à ces abue, requift , qu'il fust ensoinet aux tuges Magistrats ; de ne changer aucunement les dictons, apres qu'ils auviens afte fignés, & les facs mit au Greffe : Et que N. Lieutenant Civil, en personne, pour la deffense de luy, & des Confeillers du Siege enft dit, que la faute de quelque luge , qui que ce foit , ne souvoit venir du cofté des luges, fi non par corruption, qui procede ex litigantium dignitate, amplitudine, & facultatibus, ce qui ne fe pounoit tronner en la caufe, en laquelle les parties eftoient deux viguerans, & effoit question de huict liures, qui fait, que ce iugement ne pouvoit prefumer ausun foupçon de fauffeté, & subuerfion de jugement dolo malo : & dount la Cour auoir esgard à la preud hommie, C'ala volonté, qu' auoient les luger d'administrer la bonne, pure. C'entiere iuflice; & n'eftre inconuenient, que combien que le dicton ait eflé figné, & mis au Greffe, non toures fou prononcé, que les luges ayent penfe fur la matiere, & ex variis, ac diuerlis quaftionibus mutare fententiam : c. qualiter, extra, de accufat. c. 1. & ibi gloß. de poftul. pralat. attendu, que nullam vim habet ante pronunciationem, à qua vim accipit, nec ante mandatur executioni, vt volunt 756 NOTITLE RESNIFRANCLLIS. VII. CAP. XIII.
Dd. in I, t. C. de fenent: extrenic recir, partams que iln'y pouvoir anoir faute de leur part, sores qu'il y euil deux diffont, éc deuxi- en toujours devolier,
foj au dernice, comme au plus-parfaith, of fur lequel on a mieux admist : Enoiguit laiste Coura ux 1812es Préfaiux, de ne changer, ne muet o' orefenance
te dilon fant, o' arreite par les Confeilers, fuivante l'Edit du Roy, apres qu'il a
o'lémis au Greffe; Chenut d. les

ee) Ex Constitutione, edita Aureliæ in comitiis, artic. 52. si quis litiget cum vno ex Consiliariis fori Senarchi, vel Præsidialium, tecusari potest omnis Curia, & causa reiicitur ad proximam aliam sedem Præsidialem:

Tholofanus fyntagm. iur. lib. 49. cap. 3. n. 18.

ff). Les Perfiliers des Sieges Perfoliaux pour marque de la fouveraineil de exterribuée, perteur robes d'espartace y en auteur sieges, (comme à voitien) dont le reflor-a plus d'estraite; d'es villes, milis font esflables, font grandes, sur les Confiliers porteur voles rouges; d'el Estige fait fix ouverures à la Sain?. Matritis, comme les Parlement ». Ranchin d, nom. 2. pag. 9.1.

### FINIS TOMI ALTERIVS.



ERRA.

### ERRATA.

#### Tom. I.

Parina 4, linea 21. legendum; tum fuit. 24, 35. en fa Franciade. 35,16. qua Handros, 46, 22. fe de mor. 31. in externa. 47, 4. impreffam. 76, 11. lit. r. & 110 , 18. tafebent. 125, 5. à conjuratis crud. 10! principatu. 144, 26. plumbi, zris. 162, 20. inneuer. 168, 16. tyrannice pl. 18. firmata. 176, 36, 177, 32. c. 5. 225, 7. de luderbe. 232, II. optimatum habet. 245, 3. premiere. 249, 17, iuffa exequi. 255, 31. lit. aaaaa. 264, 11. tempora. 268, 27. faciat. 279, 10. ex ordina. 280, 18. donum, 287, 27. exilium! 288, 14. arreft. r. 1.m. 7. 296, 18: lib. 6. c. 6. 311, 35. t. P. à P. 314,2. allentatores. 326,15. Reges. 339, 19. excederet. 367, 23. per lefum. 376, 19. propitium, 396, 13. Chresteanisteme. 14. premogenete. 425, 6. dominum: 435, 2. haudqu. 453,11, Royed'E. 465, 18. argentariam. 471, 2. cap. 5. let. 48, 20, reuocar. 491, 14. onerofo. 493,32. gegggg. 494, 27. Lugduni. 599, 10. Fierie. 502,37 y 4 que. 503, 3. publica. 507, 38. fore er. 534, 24. plerisque. 537, 3. confider. 538, 1. C. de commerc. Ce mercate ita. 559 , 16. lib. c. 9: 579 , 27. XIV. ait. 559, 39: excogitatus. 601, 23. monarch: 629,31. erees: 647, 26.0 Gauarium. 723,30. a porter. 745,29. en a ima. 749, 21. terpellarent. 819, 15. XXII. à XXIII. 852', 25. Ducit. 30. non. 869, 25. lir. 222. 875, 30. bonarum. 927, 37. appanage. 949, 35. les Roje Louye. 969, 18 dci-Anetut. 988,29, prudent: 1004, 27. quam, 1038,23, efcouillon.

Tom. II.

Pag. 36. lin. 18. affalli. 30.9. vifum. pag. 140. lin. 29. & fegg. legendum:
xx) Apr. L'Eglife oft dedice à S. Anne; Est sub metropoli Aquensi: Tournetsag: 252.

(2) Age. L. Eglife off dedice à Nastre Dame. Est sub mescopoli Austensia: Tournet pag. 265. Resiqua tuz. beneuole Lector, humanizati emendanda committimus : nobia satim operat relectionem absoluces modo non licet.

umadh Grodi



Operatio Chogle



